



Ex Bibliotheca majori Coll. Rom. Societ. Jesu









# HISTOIRE CHARLES VI ROY DE FRANCE,

Escrite par les ordres & sur les Memoires & les avis de Guy de Monceaux,& de Philippes de Villette, Abbez de SainEt Denys, par un Autheur contemporain Religieux de leur Abbaye.

CONTENANT TOVS LES SECRETS DE L'ESTAT, ET DV SCHISME de l'Eglife, auec les interests & le caractere des Princes de la Chrestienté, des Papes, des Cardinaux, & des principaux Seigneurs de France.

Traduite sur le Manuscrit Latin tiré de la Bibliotheque de M.le President de Thou Par Mar I. LE LABOVREVR, Prieur de Juuigné, Conseiller & Aumosnier du Roy, Historiographe de France,

Et par luy mesme illustrée de plusieurs Commentaires, tire? de tous les Originaux de ce Regne; Auec un discours succint des Vies & mœurs, & de la Genealogie,& des Armes de toutes les personnes Illustres du temps, mentionnées en cette Histoire, & en celle de I E AN LE FEV RE, Seigneur de S. Remy, pareillement contemporain, qui y est adioustée, & qui n'auoit point encore esté veue.





A PARIS.

Chez LOVIS BILL AINE, au fecond Pillier de la grande Salle du Palais à la Palme,& au grand Cefar.

M. DC. LXIII. AVEC PRIVILEGE DV ROY.





· DemocLough







Jacky Lough





# AV ROY,



IRE,

Cestoit sous un Regne aussi triomphant & aussi tranquille que celuy de vostre Majesté, que ton pouvoit faire voir auec plus d'admiration que d'horreur, l'Histoire des mal-heurs qui ont troublé le dorg Regne de Charles V I. parce que vous les auez se glorieusement reparèz. Comme les grands euenemens ne paroissent iamais auec plus de relief, que par

## EPISTRE.

lopposition des choses qui leur sont tout à fait contraires, la France ne sçauroit estre plus sensiblement persuadee des merueilleux auantages dont elle iouit sous les heureux auspices de V. M. que par un ample & fidelle recit des disgraces qui l'accablerent alors de toutes parts, & qui la rendirent autant miserable & infortunee, que vos grands succeZ la rendent aujourd'huy glorieuse & storissance. Elle y remarquera, SIRE, qu'elle ne fit point de pertes dans ce temps deplorable, dont elle ne doine le rétablissement aux armes victorieuses, & aux vertus incomparables de V.M. & elle reconnoistra encore, que la bonne destinee de nostre Nation, reservoit à vostre Gloire, la restitution de tous les fruits qu'on mal-beur impreueu luy vint lors arracher dans la naissance de leur sleur. Depuis ce fameux Regne de quarante deux annees, remply de toutes sortes dauantures, au commencement tres auantageuses & ensuite tres funestes, vos Peuples ne s'estoient point trouuez en estat d'aprendre de si étranges reuolutions, sans fremir, ny sans craindre quelque chose de semblable. Mais desormais, SIRE, la lecture de cette Histoire ne leur sçauroit estre que tres agreable, par la ioye qu'elle fera sentir à tous les François, d'auoir echappe de si effroyables perils, & par la comparaison qu'ils pourront faire, des troubles de ce siecle passe auec la tranquillité du fiecle present. On verra du Regne de Louis X IV. comme de la hauteur d'un port affeure, tous les orages & toutes les tourmentes du Re-

## EPISTRE.

gne de Charles VI. on n'en sera gueres plus émeu que de la veuë d'un excellent tableau, & si l'on plaint le sort . d'un Prince, qui merita le titre de Bien-aime, son admirera & l'on benira celuy d'un Monarque , qui merite à vingt & quatre ans tous les Eloges des plus grands Roys qui l'ont precede, & qui par la guerre & parla paix, a decide tous les differends qui sont nez de la maladie de Charles: que quelques vns de ses successeurs n'aucient combattu auec quelque sorte d'incertitude, que pour laisser à V. M. l'honneur de les auoirpour iamais terminez. Ainsi, Elle aura ioint au nom de Dieu-donné celuy de Restaurateur de la Monarchie Françoise, qui deuoit estre le fruit de sa naissance miraculeuse; mais Elle ne peut mieux iuger des graces qu'elle a receuës du Ciel, que par le recit des disgraces qu'elle a retablies par ses conquestes : & i ose luy dire encore , SIRE, qu'elle ne les pouvoit aprendre d'un meilleur Autheur, qu'est celuy que ie me donne l'honneur de luy presenter. Outre qu'il en a ècrit plus au long, & auec plus de verite qu'aucun autre, l'on demeurera d'accord qu'il est le premier de nos Historiens qui a pris soin de nous reueler les motifs des principaux éuenemens de son temps, & de nous donner l'idee du Conseil & du Cabinet, par le fidelle cara-Etere de tous les Grands de son siecle. Il n'auoit point encore veu le iour ; & comme c'est un singulier bon-beur pour luy, de renaistre sous vostre Regne, i ay creu, SIRE, qu'il estoit de son honneur & de mon deuoir, de dépouiller ce bop François d'un habit etranger, & de luy faire

# EPISTRE.

parler vne langue, A laquelle vos armes ont confirmé l'auantage d'estre la premiere du monde. Il m'a semblé encore, SIRE, queV. M. trouueroit bon, que cèt Ouurage parit auectout l'éclat qui luy est deu, pour estre plus digne de luy estre presente : cest pourquoy ie luy dessine vone seivite de deux autres volumes; o ú son verra tous les originaux du temps qu'il traitte. Ie les ay ramafic de tous costez auec un soin extraordinaire pendant un trauail de plus de vingt années, que i ay sarvisées a l'illustration de l'Holivire de vostre Royaume: Est l'une fait la grace de l'agreer, ie m'estimeray bien-heuren, a davoir reissifi dans la passion que i ay, de laisser des marques eternelles d'avoir esté témoin du plus glorieux Regne du monde, & d'avoir satisfait auec un exterme respect, à l'honneur et à l'obligation que i ay d'estre

SIRE,

De Vostre Majeste.

Le tres-humble, tres obeissant, & tres fidelle seruiteur & sujet.

LE LABOVERVE





'HISTOIRE de Charles VI. ayant efté traittée par vn grand nombre d'Autheurs, & M. Godefroy ayant depuis dix ans fait vne nouuelle Edition beaucoup plus ample de la Chronique de Iean Iuuenel Archeuefque de Rheims, que le celebre Theodore Godefroy fon pere auoit mise en lumiere : celle-cy que ie donne au Public, sembleroir eftre superflue; si iene faiso; voir que nous n'en auons point de

si enticer, ny de s'accomplie. C'est vne verité qui ne receuira point de contradiction, & il suffira pour le prouuer, de remarquer iey, que celle de lean Iuuenel, quia passe insques à present pour la plus sidelle, ne nous apprend rien depuis l'an mil trois cens quatrevingt iusques à l'ammil quarte cens sciere, qu'elle n'ait emprunté de cét Original; duquel ellen'est à vray dire que l'Epitome & l'Abregé. Le les ay controntées ensemble, & i'ay trouud des fautes chez luuenel, qu'il suut attribuer à la defectuosité de l'Exemplaire qu'il auoit de nostre Historien; dont voicy entr'autres vn temoigage conuainquant, sous l'an 182. au sujet de quelques prodiges, où l'on pourra voir encore qu'ils'est trompé dans sa traduction. Nostre Autheur en parte ains j. en la page 39.

Il semble qu'on puis prendre pour ou presque certain de cit borrible attentat, diuers produses qui arruverent, car le tour precedent de la sédition ; il nasquis en la maision de Meraile prés S. Denny, ous Veau moustreeux qui anoit la teste partie en deux, trois yeux au senoit la teste partie en deux langues separtes. L'Abbét out ssisoné donn se sistemes commanda que ce Manshre suit tué, et commanda que ce Manshre suit tué, et commanda que ce Manshre suit n'éstoit i amais rien arrivé de pareil, que pour annoucer quelque insigne malheur tous prest d'offater. Les Escaltes du Collège du Cardinal le Moine trouuerent dans leur tardin, tout cles qu'elsoit de bonne mouvailles, oun autre best caché sout tere au tout cos qu'elsoit de bonne mouvailles, oun autre best caché sout tere

qui iettoit on cry effroyable; ils la tuerent, & furent tout surpris de n'en auoiriamais veu de semblable: elle estoit plus grande qu'un chat, auec tous les membres differents, & ses yeux estoient tout de seu. Durant l'espace de huit iours entiers auparauant ce tumulte, l'on aperceut en l'air un globe de feu fort esclatant, qui voltigeoit d'une porte à l'autre de la Ville: of non seulement ce mounement se faisoit sans aucune agitation de vent ny de foudre, & sans aucun bruit de tonnerre, mais le Ciel, tout au contraire, demeura tousiours serain. Ensin toutes ces merueilles estonnerent beaucoup de gens, & donnerent diuerses pensées de ce qu'elles pounoient predire, insques à ce que ce malheur arrivat.

Merueilles, dit luuenel, qui se trompe dés le premier mot, en vn village aupres S. Denis, vn sour, vne vache auant ladite commotion, eut un Monstre en semblance d'une beste, qui auoit comme deux visages, & trois yeux, & en sa bouche fourchée deux langues : qui sembla chose merueilleuse à l'Abbé, qui estoit un bon preud homme, & dit que telles choses iamais ne venoient que ce ne fussent mauuais signes & apparences de grands maux. Parauant außi, au Cardinal le Moine, (cela est encore plus mal entendu ) apparut feu à gros globeaux sur la ville de Paris, coruscant & courant de porte en porte, sans tonnerre ne vent, & le temps estant doux & serain ; qu'on tenoit chose mer-

meilleuse.

Outre que cette confrontation estoit necessaire pour remettre mon Autheuren possession de son bien, elle estoit auantageuse à la reputation de cette Histoire, & ie la deuois faire encore, pour obuier à quelqu'autre contestation, pareille à celle que fit naistre, il y a quelque temps, vn sçauant Critique, qui me soutint chez l'illustre & genereux Monsieur l'Abbé de Villeloin, que le prouuerois fort difficilement, que la Chronique de Iuuenel, quoy qu'il ne soit mort qu'en l'année 1473, fût plûtost la copie que l'Original, qui auroit esté estendu par celuy que i'ay traduit. Neantmoins i'estime qu'il se rendra au témoignage que cét Autheur donne de soy, quand il dit auoir vescu du temps du Roy Charles V. qu'il a escrit l'Histoire de son Regne, & que dés l'an 1381, il residoit pour les affaires de l'Abbaye de S. Denis, dont il estoit Religieux, en la Cour d'Angleterre ; où il fut témoin des troubles qui affligerent ce Royaume. Nous apprenons encore de luy mesme, qu'il assista à plusieurs actions les plus considerables du Regne qu'il traite, & particulierement à la Conference tenue l'an 1393, à Lelinguehan, dont le Duc de Berry luy ordonna comme, Historien, de remarquer l'ordre & les seances, & depuis au siege de Bourges, l'an 1412. l'adiousteray pour derniere preuue, ce qu'il rapporte deux ans apres, au sujet de la mort de Messire Hutin d'Aumont, premier Chambellan du Roy,

& porte Oriflame. Il dit qu'il auoit la bonté de le faire loger dans sa Tente, afin de luy espargner la fatigue de coucher sur la dure à la suite des armées du Roy; & cette particularité est affer remarquable, pour faire voir, non seulement que ce Seigneur auoit dans vne esgale perfection toutes les parties d'vn grand Capitaine, mais qu'il auoit encore toutes les qualitez d'vn honneste hotme, & que la re-

connoissance des Personnes de lettres est immortelle.

Ce rémoignage suffira pour detromper la posterité de l'opinion de quelques Autheurs, qui le confondent auec Philippe de Villette, qui futéleu Abbé de S. Denis l'an 1398. mais s'il estoit alors fort ieune, il ne pouuoit par consequent auoir esté Religieux l'an 1380. & il auroitencore moins esté capable de la direction des biens de l'Abbaye en Angleterre la mesme année. Outre que sa qualité d'Abbé de S. Denis, qui le rendoit Conseiller au Parlement de Paris & en tous les Confeils du Roy, & I'vn des plus riches Prelats du Royaume, l'auroit exempté des incommoditez d'armée, aufquelles vn Moine particulier demeure exposé. Cela est si peu vraysemblable, que l'oublie exprez plusieurs autres raisons, qui seroient inutiles & superfluës. Il est vray que cét Abbé a pû contribuer à la suite de cette Histoire, de toutes les lumieres qu'il auoit des affaires du temps où il eut bonne part. C'est ce que fit aussi Guy de Monceaun son predecesseur, au commandement duquel, comme à l'obeissance de nostre Autheur, on doit cette belle piece; mais quelque soin que i'aye pris d'apprendre son nom, il l'a si bien caché, par vnc modestie peut-estre trop religieuse, que ie ne le puis deuiner que par foupçon.

l'ay recherché exprez tous les Manuscrits de l'Abbaye de S. Denys, pour scauoir les plus doctes Religieux qu'elle auoir sous ce Regne: Ils m'ont esté genereusement communiquez par les R. PP. Religieux qui donnent tout leur temps à la pieté & à la restauration des Abbayes de leur Ordre en sa premiere splendeur de zéle & de doctrine, & de deux que ie trouue les plus confiderables, & desquels il est fait mention dans cette Histoire, comme ie n'en puis soupçonner Guillaume Barraut, parce qu'il estoit d'une famille deuouée au Duc de Bourgogne iusques à la fureur: le conclus pour Benoift Gentien, Docteur en Theologie & grand Orareur. Son merite & sa vertu le firent choisir par l'Université pour diverses actions d'éclat, touchant l'extirpation du Schisme, l'vnion de l'Eglise, & le soulagement des Peuples, & il sut deputé de la mesme Vniuersité au fameux Concile de Constance, duquel il a donné partie de l'Histoire parmy les choses de ce Regne. Toute la difficulté qu'on peut faire de le croire, c'est qu'il parle de cét illustre Religieux

# PREFACE,

en tierce personne, & que s'il luy donne des eloges en quelques endroits, il yen a vn où il le fait blâmer par l'Vniuerfité, de n'auoir pas satisfait à toute la passion qu'elle auoit contre quelques-vns du Conscil, qu'on vouloit qu'il nommât & qu'il notât, dans vne Harangue qu'il fit pour seruir de Remonstrance touchant les desordres de l'Estat. Mais c'est vn moyen fort adroit de louer sa prudence auec modestie, & ie me desie moins de cette obiection, que de celle qu'on fera peut-estre sur ce qu'il traite les affaires du Concile, plûtoft comme ayant veu les relations qu'on en enuoyoit que comme y ayant assisté. Ie n'ay point d'autre raison pour cela, sinon que c'estoit vn Religieux qui a écrit sous deux Abbez, lequel a voulu taire son nom par respect dans les occasions signalées, & mesme dans les Assemblées generales du Clergé; où il a seulement remarqué comme en passant, qu'il y auoit sa place comme Deputé: Ce qui ne pûtestre, sans qu'il fut asseurément l'vn des plus celebres de son Ordre, & le plus confiderable entre les Religieux de S. Denys, & qu'il ne fut par consequent Benoist Gentien. En renoncant à la qualité d'Autheur d'vne si belle piece, dont il sacrifioit tout l'honneur à son obeiffance; il s'est contenté de faire mention de foy selon ses employs, & n'a pas oublié de parler aussi de sa maison, au sujet de Pierre Gentien Preuost des Marchands, que l'estime auoir esté son frere: mais il est à louer de n'auoir appuyé que succintement sur l'occasion de recommander une famille, si considerable, pour sa noblesse, de long temps acquise auec éclat par la valeur & la fidelité d'yn de ses ancestres, & par sa vertu; comme ie feray voir en mes Illustrations, où ie m'estendray dauantage sur cette coniecture.

Quoy qu'il en soit, ce celebre Anonyme estoit vn homme d'vn fingulier merite, pour yn temps où il n'y auoit de fimplicité que dans le style, & où les mœurs estoient fort corrompues : Il auoit toutes les qualitez d'ynexcellent Historien, & l'on verra qu'il est admirablement instruit des secrets du Cabinet de France, des intrigues de la Cour Romaine d'Auignon, des interests des particuliers, & generalement de toutes les affaires de son temps; qu'il traitte fidellement, & sansfaire paroistre de passion que pour le bien de la Patrie. En effet, il blâme & louë en chacun de ses sujets, tout ce qu'ilsont pû faire en diuers temps de loüable ou de blâmable, sans tenir d'autre party, fous vn Regne si partagé de suffrages & d'inclinations, que celuy de la Iustice & de la Verité. Quandil patle des exactions du Duc d'Orleans, on diroit qu'il est Bourguignon : quand il donne le détail des pratiques & des funcites intelligences du Duc de Bourgogne, auec des infames assassins, & auec la canaille de Paris, on croiroit qu'il est Orleanois, tant il est iuste dans le recit, aussi bien

que dans l'ordre & dans l'œconomie de son Histoire; tant il est ferme dans sa Morale & dans sa Politique.

Pour moy, iel'estime le premier des François qui a commencé de donner vne Histoire accomplie, & ie vois si peu de modernes à luy comparer que ie le croy encore capable d'estre proposé pour exemple à tous nos Escriuains de l'aduenir. C'estoit le sentiment de feu M. du Puy, Conseiller d'Estat & Garde de la Bibliotheque du Roy, qui n'a pas moins merité des Lettres par ses bons auis & par ses Conseils, que par ses recherches infatigables & par ses escrits, & qui a la premiere part à cét Ouurage; pour auoir esté le premier qui en a recouuré l'Original dans l'auguste Bibliotheque de M. de Thon, & pour m'auoir inspiré le dessein de sa traduction. Il ioignit à son suffrage celuy de l'illustre M. Bignon Aduocat General, dont le nom fuffit pour l'eloge d'vn merueilleux sçauoir & d'une vertu acheuée; il me dit qu'il luy auoit communiqué cette Histoire, & qu'il luy auoit fait naistre le premier desir de la voir en François, par le souhait que fit ce grand Homme, d'auoir assez de loisir parmy les soins qui l'attachoient au Temple de la Iustice, pour donner cette derniere marque d'yne entiere deuotion à la gloire de fa Patrie. Cette conuerfation leur ayant donné lieu de deplorer pour le Public toutes ces Paraphrases des Chroniques des Anciens, par des modernes qui ne fournissent que du style pour en faire des Histoires nounelles, & qui tombent dans toutes les fautes des Autheurs qu'ils transcriuent; ils conclurent tous deux, qu'on auroit beaucoup plus d'obligation à ceux qui s'employeroient à ramasser les actes & les originaux de chaque Regne, auec plus de foin d'instruire que de flatter ou de diuertir : & M. du Puy se ressouuenant à ce propos que nous nous estions déja luy & moy rencontrez du mesme sentiment, & qu'il m'auoit encouragé à cette forte d'estude, il ne luy en eut pas plustost parlé auec quelque témoignage, que ie ne croy deuoir qu'à son affection, qu'il conuint que l'estois celuy qu'il falloit employer à ce trauail, & qu'il se deschargeoit sur luy du soin de m'y disposer.

Quoy qu'on deût reccuoir la proposition d'yn si long & si penible Ouurage, auec quelque sorte de dégoust, & peu s'enfaut que se ne dis auecquelque dépit, dans vn temps o siles Historietes estoient mieux receuse que les Histoires, & où la brigue faisoir la meilleure partie de la reputation, qui doit estre le principal objet de ceux qui escriuent pour le Public; i'auous que ie me laislay assez a s'ement engager à l'honneur d'auoir l'approbation de deux personnes si considerables. Le creus apperceuoir dans le lointain de la persectiue d'un Règne assez agiet, yne serenite anssante ans le cours



d'vn Astre fauorable, sous l'influence duquel cette Histoire pourroit renaistre; & ie ne songeay qu'à chercher des ornemens pour la rendre digne de paroistre deuant le plus grand Roy du monde. M. du Puy promit de m'affister de tout ce qu'il auoit de plus curieux, & sa mort m'ayant priué de ce secours, ie l'ay retrouué tout entier en Monsieur d'Heronnal, desormais assez connu par la generosité dont il contribuë à l'illustration de nostre Histoire, pour n'auoir que faire de dire icy, que la France ne produira iamais yn homme si generalement bien-faisant, ny plus esclairé, ny plus heureux dans la belle passion qu'il a , de rechercher tout ce qui peut seruir à la gloire de sa Nation. Comme c'est vne temerité de rien entreprendre dans ce genre d'escrire sans auoir son approbation, ie me fusserendu coupable d'une extreme ingratitude, si ie ne me fusse soumis a ses sentimens: dautant plus, que ie n'auois rien de prest pour mes Commentaires, que ie ne deusse au bon-heur d'vne longue assistance que l'ay receue de luy pour ma curiofité, & que ie ne deuois efperer la perfection de mon entreprise, que de la continuation de son amitié. C'est luy qui a acheué de vaincre l'apprehension que i'auois, de fuccomber fous le poids d'vne traduction, non feulement fort longue, mais encore tres difficile, & dont ie puis dire sans faire tort à la memoire de mon Autheur, que la Latinité est si rude & quelquefois si peu reguliere, qu'il m'auroit esté presqu'impossible de la reduire, si ie n'auois esté fort instruit des choses du Regne qu'il traite. L'Exemplaire, d'ailleurs, estoit fort mal escrit, & d'vne lettre ancienne plustost tronquée qu'abregée, sans punctuation & sans ordre: c'est pourquoy i'ay esté contraint, afin de mieux posseder le fens, d'en faire vne traduction litterale; & apres l'auoir bien examinéc,i'y ay trauaillé de nouueau: En forte que ie puis dire que i'ay fait la version d'vne traduction. Ainsi, ie confesse de m'estre rendu plus fujet à l'esprit qu'aux paroles de cet Historien, mais ie puis protester aussi, de ne luy auoir presté que des termes pour ses pensées, afin de le faire parler à la mode, & de deliurer le Lecteur de l'ennuy qu'il auroit eu sans doute, de voir toûjours vne mesme phrase pour signifier vne mesme chose, auec des mots ampoullez d'vne langue expirante dans les tourmens du Barbarisme. l'aurois esté plus Religieux auec moins de peine, s'il eut esté de ces Escriuains qu'on peut traduire elegamment parce qu'ils sont elegans, ou s'il eut esté de la classe de ceux qui se sont acquis le droict d'estre citez en leur Langue : Mais i'espere qu'on me sçaura plus de gré d'en auoir vsé de la sorte, si iamais on voit l'Edition accomplie des Historiens du docte André du Chefne. Montieur Bignon estoit d'auis que ie le publiasse aussi en Latin, neantmoins ie ne l'ay point voulu, par respect, tirer de ce

grand projet, dont M. du Chefne fils nous promet l'execution; quoy qu'il me l'eur permis & qu'il m'ait fauorablement communiqué fon Exemplaire, pour le conferer auec ma traduction: & i'ay confideré

que tel se contenteroit de l'vn, qui negligeroit l'autre.

Ie n'y ay rien adiousté du mien, que les Chapitres auec leurs Sommaires, & les Tables Chronologiques qui font au commencement de chaque liure : & l'ay fait comme ceux qui perçant les murailles des anciens Chasteaux, les rendent plus habitables & plus commodes que les modernes, quand ils leur ont donné plus de iours. Ces Sommaires sont d'vn vsage également necessaire, tant enuers ceux qui ne font que courir dans les Liures, pour trouuer quelque, matiere qui leur plaise, ou dont ils peuuent auoir besoin; que pour confirmer la memoire de quelques autres, qui les deuorent tous entiers, & ausquels cette façon de Chapitres sert d'Epitome. Quant aux Tables Chronologiques, elles suppléeront au dessein de l'Autheur, qui mettoit en teste des années, les dattes du Pontificat des Papes de Rome & d'Auignon, des Empereurs & des Roys de France, d'Angleterre & de Sicile: & i'ay crû qu'elles feroient auantageuses, pour apprendre en vn instant les noms des Souuerains & des principaux Princes, Seigneurs & grands Officiers de France, soit qu'ils soient mentionnez, ou mesme oubliez dans cette Histoire. Ie les ay recherchez fort exactement fur des titres originaux, pour remedier à la confusion & aux erreurs des Recueils qui en ont esté publiez, & i'en rendray raison dans mes Commentaires; où tous ces grands Hommes auront leurs eloges, comme beaucoup d'autres que le trouueray moyen d'y faire entrer; pour ne rien laisser à dire de tout ce qui appartient au Regne de Charles VI. où la France puisse auoir quelque interest.

Ce mot d'Eloge d'oit entendre ley pour l'Hiftoire abregée de certains particuliers, non pas pour vn Panegyrique à la mode dont on abule à prefent, qui freoiteroire par lefeul titre d'Eloge, qu'on ne deuroit apprendre que des merueilles de celuy dont ie prometrois d'éctire. I le leprens à façon des Anciens, &c ime range à ce party, par vne iuste douleur de l'initure qu'on fait à la Verité, fous pretexte de lastisfaire au desfine de recueillir les noms & les adions de certaines personnes qui ont occupé les premieres Dignitez de l'Eglise ou des autres Estats, en cherchant de la matiere pour les loiter, & en affoiblissant celle de les blasmer de leurs defauts. Cette masheureuse indulgence est vne infidelité d'autrant plus crime nelle entuers le Public & enuers la politericé, qu'il suffiroit d'auoir esté heureux pour estre loùable; si l'on n'admettoit aucune disfrerne ce de merite entre diuers sijets, qu'il frositer parueuns par diuers

moyens, à la pouspre des Cardinaux, aux Prelatures, au Ministeriat des Estats, & aux principales Charges de la Cou Como. C'est trahis le metite de quelques-vns, & cette trahison feroit d'une consequence d'autant plus pernicieuse, dans vn temps où l'on se pourroit contenter d'emprunter de la vertu & de la reputation; comme l'on emprunte auiourd'huy, du teint, de la taille, & des cheueux, pour paroistre plussoft ce que l'on n'est pas que ce que l'on est.

Ie parleray moins selon les Histoires publiques d'yn Regne diuisé en diuerses factions, que selon les Actes & selon les Originaux du temps; où il faut auoir recours pour trouuer la verité: & i'v employeray vne bonne partie d'vn trauail de plus de vingt ans, en lecture & en recueil de Manuscrits. Si ie cherche chaque bon ou mauuais Heros iusques dans son berceau, ie le suiurav & ie l'espieray encore dans ses actions particulieres, aussi bien que dans celles qui ont paru grandes aux yeux de son siecle: parce que c'est le seul moyen de destruire tout ce que la flaterie a erigé d'iniustes monumens, & de rompre ou de deshonorer le malheureux commerce d'vn grand nombre de plumes dediées à yn interest seruile & deshonneste, qui ont l'imprudence d'adresser à la posterité ce qu'ils n'ont fait que pour vnc faison. Nous en auons toute sorte d'exemples, mais ie n'en trouue point de plus condamnable que celuy de quelques Escriuains assez modernes, qui pour feindre d'auoir esté violentez par la verité, quandils ont parlé à l'auantage de quelques personnes odieuses ou d'yn merite fort douteux, qui n'auoient rien de plus louable que d'estre viuans & en pouuoir de leur bien faire, affectent de deschirer ailleurs les sujets les plus accomplis, dont ils n'ont rien à craindre ny à esperer; les traittent d'vn style de Satyre plustost que d'Histoire, & répandent gratuitement sur leur memoire, tout levenin dont vnelâche & auare médifance peut estre capable. Ces Escriuains de louage & de louanges tout ensemble, deuroient estre chastiez comme complices des vices qu'ils déguisent en vertus, de mettre ainsi la gloire au nombre des biens mal acquis, par des Geans qui ne deuoient attendre que la foudre du Ciel, pour expiation des montagnes, c'est à dire des millions, qu'ils auoient iniustement entassez pour aller affronter la Iustice diuine iusques dans son Thrône.

L'ay donné vn plan de ce dessein, qui sera de deux autres voinmes, dans le petit Traitté sous le nom d'Introduction à l'Histoire de Charles V I. que ie mets en teste de ces deux iey, & plarticulierement par les quarre discours de la vie des Dues d'Anjou, d' Berry, de Bourgogne, & de Bourbon ; léquels ie confiesse auoir

moins traitté comme Princes du Sang de France, que comme de fimples hommes, en qui le bon-heur de la premiere naissance du Siecle, n'estoit qu'vn hazard & vn masque de grandeur pour le personnage qu'ils auoient à iouer dans le monde, où l'on deuroit inger d'vn chacun, de mesme que l'on iuge ordinairement de ceux qui representent vne piece de Theatre. Comme les suffrages sont libres en cette occasion, les Acteurs sont moins estimez du rang qu'ils tiennent, que de la maniere dont ils s'acquittent de leur roolle : & ainsi l'on n'espargne pas dauantage à l'aduenir vn veritable Prince, quel'on fait dans le temps de l'action ces Heros imaginaires, s'ils ne respondent parfaitement à ce qu'ils seignent d'estre. le fais paroistre les trois premiers auec plus de vices que de vertus; & le dernier, tout au contraire, passera pour le modele d'un Prince accomply, parce qu'il l'estoit en effet: neantmoins si l'on ne s'arreftoit qu'aux seules actions d'esclat, trouuant ces quatre icy dans toutes les occasions fameuses, dans les mesmes employs & les mesmes exploits de guerre, on leur deuroit les mesmes eloges: & peutestre sembleroit il que le Duc de Bourgogne deût estre le plus confiderable & le plus illustre, par le titre de Hardy; quec lequel il auroit d'ailleurs merité celuy de liberal & de pieux, par la fondation de. la Chartreuse de Dijon, qui ne le cede point à celle de la sainte Chapelle de Bourges par le Duc de Berry. Des Princes & des grands Hommes dont ie prepare les Eloges, il y en a eu de parfaits. il y en a eu de vitieux, il y en a eu d'heureux, & il y en a eu d'infortunez ; & ie leur garderay la iustice qui leur est deue, aussi bien qu'à beaucoup de Personnes illustres par leur merite ou par leur naissance, qui ont eu part aux affaires de ce Regne, & dont il n'a point esté parlé, quoy que cette reconnoissance soit deuë au sang qu'ils ont respandu ou exposé pour la dessense du Royaume.

Pour cela , ieraſcheray de ſaíre en ſorre qu'îl ne ſe ſoir point ſaír d'entreptiſe conſſderable, de combats, de lieges, d'aſſaítas, & meʃme de negociations importantes; au ſtijet delquels ie ne donne les noms de tous ceux quiy on paru, Sc'ſen rapporteray les veritables Memoires originaux, que í'ay tirez de la Chambredes Comptes, par le ſecours oſſſcieux de M. d'Herouual, & de pluſieurs autres Archiues. Ie nedonneray pas ſculement tousles employs, ietranſcriray les reueus's entires, & les Roolles des Compagaies d'Ordonnance, qui eſſtoient tous pleins de la mellieure & plus ancienne Nobleſſſe, pour n'oublier aucun de ceux qui ont ſeray le Roy & la Patrie; & comme cela ſſer beaucoup â la curfostíf qui regne auiourd'huy, de ʃ͡auoir la verité de l'origine, de la grandeur, ou lu progrez des ſſamilles; ie me ſſeruiry le de ſocaſſon pour remar-

# PREFACE,

quer fuccintement celles qui substitent encore. l'auray le mesme foin pour celles qui sont esteintes, & ie l'estime d'autant plus ne cessaire, que l'equiuoque des surnoms a authorist la vanité du Siccle, à faire diuers larcins, qui doiuent estre aussi instipportables qu'its sont instireux à la memoire de certaines familles, qu'on veut faire reuiure comme par art magique, à l'imitation des enchantemens de la Pythonisse, pour apres leur donner la honte de perir auce infamic.

Ce genre d'escrire conuenant mieux à des Commentaires & à des Memoires, où l'on est maistre du sujet que l'on veut traitter, ie m'en seruiray pour distribuer par methodele profit de mes longstrauaux: & ie le fais d'autant plus volontiers, que cela m'a déja affez heureusement reussi en l'Edition des Memoires de Castelnau, qui a interrompu celle-cy, que i'auois promise en la Preface de l'Histoiredu Mareschal de Guébriant. L'ay appris par les suffrages publics, qui m'ont esté plus fidelles que ceux des particuliers que ie croyois y auoir plus obligez, qu'on est bien aise de trouuer dans vne seule Histoire, le moyen de profiter de la lecture de toutes les autres, & d'en reconnoistre le vray & le faux. C'est ce qui m'a encouragé à faire de si amples Illustrations à celle de ce Regne, qui m'en donne d'autant plus de sujet & de liberté, qu'il y a moins de considerations à auoir, & qu'ilme fuffita d'auoirdequoy prouuer ce que i'auan à ceray. Ausli bien ay-je reconnu par vne experience dont ie suis tres-naturellement capable de faire mon profit, & dont ceux qui liront mes Ouurages profiteront pareillement, que de deux sortes de gens qu'on oblige, les vns qui s'en contentent, reçoiuent ce bon office comme vne chose deuë, & les autres, au contraire, se plaignent qu'on leur a fait tort si l'on n'a pas respecté leurs chymeres. quand on ne les auroit combattuës que pour donner des veritez plus illustres. Cela ne seruira qu'à me rendre plus obstiné au party de la verité, que l'ay toufiours tenu, & dont mon âge & ma fortune sont des témoins irreprochables.



# TABLE

# DES LIVRES

# ET CHAPITRES

Contenus en cette Histoire de Charles VI.

## LIVRE PREMIER.

#### CHAPITER I.

- 1. M or de Charles F. & fee Conquifite s. L'Amban extreptud for Biffeire per lettemment de Gryde Honescur, Abié de 3. Dente, 3. Bifd dut officire de Frante.

  4. Afficialle de Videlle part le Agran, & por se l'accumente de Jassen, & de la prijuat du para l'ay, se l'attença de 1 ten des Marijs abasea General, ou facer de Dui d'Angia. A l'arrague de l'arrague de 1 ten des Marijs abasea General, ou facer de Dui d'Angia. A l'arrague de 1 ten de Organia, C'hanter de Frante, parel Dui de Barreguez d'at Barriaga. T. Dispin carrette gent de carret part à piet de la Egrent.

  Les France presented de désenue al De Ned. al page de Reguel de Dui de Contra part à piet de 1 de Egrent.

  Les France presented de désenue al De Ned. al page de Reguel de Dui no.

  pag.
- II. 1. Desertue gens de Guerre. 2. Le peuple se mutinc à cause des imposses 3. Paris soules pour le mesme suite.
- 111. 1. Refelation prife pour le Sacre du Réy. 2. Les premieres inclinations de fa jennesse, 3, 08i note de Cliffon fait Connessable de France, 4, Americe du Duc d'Anjus. 5. Sacre du Rey 6. Checalier: crèix, par le Rey 4 for Sacre. 7. Differend pour la prescance entre les Duc d'Anjus d' de Baurgegn.
- IV. 1. Resear du Roy à Paris. 2. Ou l'empessible de posser dans les villes. 3. Sa Reception par les Perssiens. 4. Il reçoit en set honnes graces le Comte de faint Paul. 5. Qui acces de trabisson Bureau de la Einière , Favory du seu Roy. 6. Mointenu & protegé par le Connossable de Chissa.
- V. 1. Les Gens de Guerre licentiez commettent plasfeurs deserber. 2. Que les Printes imputent l'auvire du Reguis, Disferent pour ce soute toure loy & le Duc de Bourgegue, 4, M. Jeen des Morels employé pour les meitre d'accord, encours la haine des autres Frintes pour auxir pris le party du Duc d'Anjon.
- VI. 1. Les distificande le Paris recommensant au retture du Rey. 2. Le people proffe pour fin finlacement, 3. le Continuarie encour le proficement les Grants de les principeus de la Pille. 4. Le Persoft des Marchaedt autorisants active verie le Persor, 4. Espendi de Mille de Dirament Chanceller de France, su people. 6. Let impfi finst resuspert. 7. Le people non continual deceased que la Volf, form codifer de Peris.
- VII. Le peuple derecht, fonen rompe & force les Beranx des Receptes. 2. Pille les maifons des
- insf3, & fau par farce baptifer leurs enfant, 3, Le Roy les refibbles.

  VIIII. Les Anglan fondet confes en France, 3. Faut leperare en Bretagne, 3. On le Duc les famille () elliutes en van fe Baron d'entre en leur party, 4. Le Connfidête de Chifen Green de Baronnanier i y appolent, & l'empelleun, 5, Le Duc viligé de troitter auce la
- I. Les angless services du Traisé du Duc veulent surprendre Nantes.
   Et sons emuyé de France en Bretagne.
   Impasition du sel pour liure établic en France.



4. Prife d'un Cerf par le Roy qui moit un collier , & qui luy donna occasion de prendre deux Cerfi paur supports de sei Armes. 18 X. 1. Arrinde en Cour des Ambossadeurs d'Espagne & de Hongrie touchant le Schisme de l' E-

glife. 2. Leur Harangucen fauint à Privain. 3. Mal recine à la Cour. 4. Réponfe du Duc

d' Asjon à leur Ambaffade.

XI. 1. Dn Gouvernement de l'Eglife fous les deux pretendus Papes, 2. Manuaife administration de Clement, 1. Auarica & fimonie des Cardinaux de fon party. 4. Perfecution des Eglifes de France. 5. Manuais traittement fait aux Gens de Lettres. 6. L'Vninerfité demende un Comeile. 7. Le Duc d'Anjon fait emprisonner fon Depute. 8. Quelques Dolleurs fe retirent à Rome vers V thain. 9. Clement accorde au Roy une nounelle Decime.

XII. 1. Le Duc de Berry fait Gouverneur de Guyenne & de Languedoc, en la place du Comte de Foix, 2. Qui arme pour s'y mainteuir. 3. Le Roy va prendre l'Oriflamme pour l'aller reduire à fon devoir. 4. Mefire Pierre de Villien grand Maifire de France, foit Gorde de d'Oriflamme 5. Le Duc de Berry commence la Guerre. 6. Le Comte eft prié par les peuples de la soustenir. 7. Il defait le Duc de Berry. 8. Et renonce à son droit & à son auantage

pour le bien de la Paix.

XIII.t. De Hugnes Aubryot Preuoft de Paris. 2. Hiftoire de fa fortune. 3. Son incontinence & fa mannaile vie. 4. Ses impietel, fa haine contre le Clerge & l'Vuinerfiré de Paris. 5. Qui l'entreprend & pourfuit fon proces, en Cour d'Eglife. 6. L' Enefque le condomne pour herefie. La Sentence executée publiquement au Paruit de Noftre-Dame de Paris.

XIV.1. Revolte des Flamens contre leur Comte, 2. Causée par son maunais traitement. 3. Ils se soimetteut 4. Il resuse leur soumission & ler oblige de se dessendre. 3. Artenesse leur Chef le defait & le met en déroute. 6. Etabliffement de l'authorité d'Artenelle. 7. Qui foulenc sont 19

le pays , prend Bruges , défait le Comte & le mes en fuite.

XV. 1. Leanne Reyne de Naples & de Sicile adopte le Duc d'Aujou. 2. Charles de Duras pretendans à la facession de fes Effats , arme pour maintenir fon droitt auce l'afi ftance au Page Prhain. 3. Defait Philippe d' Artois General de l' Armée de la Reyne. 4. Prije par Charles que la fait mourer 5. Le Pape Clement exhorte le Duc d'Anion à venger cette mois.

XVI. 1. Prife du Chafteau de la Souterraine. 2. Et autres exploits du Marefehal de Sancerre. 32 XVII.1. Anniuerfaire du Roy Charles V. celebré à S. Denis, 2. Consinuation des Trenes auce les Anglois. 3. Le Roy refuse de se departir de l'alliance d'Espagne. 4. Mariage du Roy d'Angleserre.

#### LIVRE SECOND.

### CHAPITR E

1. Le Duc d'Aujou Regent du Royaume , weut restablir les imposts. 2. Messire Pierre de Villiers & M. Leandes Marefts , tafebens en vain d'y dispofer les Partfiens. 3. Qui fe mutinent. 4. Et ceux de Reuen auffi qui fons ou Roy. 5. Grand defordre à Rouen, 6. Emoston dans Londres. 7. Le Duc d'Anion afferme les impofts au Chaffeles à hun clos. 8. La proclamation s'en fait subtilement . 9. Pari fe fonleue & sue le Partifan . 10. L' Arfenal & l' Hoftel de Ville pellez. 11. Les prifons rompues. 12. L' Abbaye de fains Germain forcée. 13. Hugnes Aubryos deliuré par les mutins pour efre leur Chef , fe fanue de muit, 14. M. lean det Marefis tafthe d'appaifer la fede-35.

11. De quelques signes anantcoureurs de cette fedition. 39 III. 1. Les mutins de Rouen punit. 2. Et les imposts restablu en Normandie.

IV. 1. Le Roy's approche de Paris pour chastier les Musins. 2. L'Vninersité intercede pour eux. 3. Les bons Bonrgeon deputent. 4. Es obsiennent le pardon à l'exception de quelques authents de la fedition. S. M. Icon des Marefts public par la Ville la grace accorder par fa Majeft. 6. Quelques-uns des plus coupables settet, à la riviere. V. 1. Le Roy conseillé de restabler les imposts. 2. Assemblée des Deputez, des bonnes Villes pour

ces effet, 3. Les peuples refusent d'y consensir.

VI. 1. Le Roy confent de rementr à Poru à certaines conditiont. 1. Que le peuple refuse. 3. Mefire Pierre de Villiers employé en vain pont ly refoudre. 4. Le Roy fait approcher fes trouppes de

# & Chapitres.

Paris, S. Negotiation à S. Denu entre M. Arnand de Carbia & M. Ican des Marefis. 6, Offres de M. Ican des Marefts paur la Ville, 7. Acceptées par le Roy, qui renient à Paris. VII. 1. Mort de la Camtesse Douairiere de Flandres. 2. Inhumée à S. Denus.

VIII.t. Le Due d'Anjou part de Franca pour alter prendre possifien du Royaume de Sicile. 2. Sa reception en Augnon par le Pape Clement. 3. Qui luy donne l'inuefiture de ce Royaume. A. Elage de la Maifon de France par le Pape. 5. Le nauneau Roy farce les Pronençaux à le recamaustre. 6. Son de part d'Auignan en bel équipage, 7. Son passage en Italie. 8. Il enuage défier Chorles de Duras son Competiteur. 9. Qui tasebe de le fatre empassonner. 44.

IX. 1. Batatlle entre le Comte de Flandres & Philippes d'Artenelle. 2. Qui le défait & le met en funte 3. Les François du party du Camte fe retirent dans Audenarde. 4. Afregée par Artewelle & deffendne par Daniel de Halluyn. S. Lettres infolentes d'Artenelle au Rey.

X. 1. Le Comte de Flandres implare le feceurs du Ray. 2. Qui entreprend de le reflablir. 3. Et va lener l'Oriflamme à faint Denu. 4. Ceremonie de la prife de l'Oriflamme. 5. Dennie à parter à Mefitre Pierre de Villiers, 6. Ordre laiffe à Paru pendant l'abfence du Roy. 48 XI. 1. Define des Anglan fur Mer par les Normands. 2. Autres progrez. du Marefihal de San-

cerre contre eux. 3. Le Roy d' E fagne o fe mal de fes auantiges causre les Anglais, X11. 1. Secours preparé pour la deliurance à Audenarde, 2. Les Flamands deliberent fur la nou-

nelle des approches du Roy , & se resaluent à saustenir la Guerre. 3. Massacre d'un ben Citoyen. 4. Adreffe de Philippe d'Artenelle, qui continue le fiege d'Andenarde, XIII.1. Arrinée du Roy à Arras auec fan Armée. 2. Harangue faste à fa Matefté por les DeputeZ

du Comte de Flandres. 3. Marche de l'Armée du Roy. 4. Prife par force du Pont de Commones. 5. Regagné par les Flamands.

XIV.I. Reprife du Pont de Cammines forcé par les François, 2. Que les Flamans viennent en-

core attaquer. 3. Le Cannestable de Cliffon vient au seconts, & les défait. 4. Autre défaite auprez a'Tpre, qui fe rend an Ray. XV. 1. Philippe d'Arteuelle renient à Gand auer quarante mille hommes tirez, du Siege d'Andeparde, z. Sa Haranque aux Gantou , pour les exharter à combattre le Roy 3. Ses pernicienx

deffeins, Prefige de fa défaite. 4. Le Sire de Henfelle l'abandanne & fe vetire. 5. Il perfifte dans le deffein de donner Bataille , e's marche à Rolibecone. XVI.s. Les deux Armées se rencontrent à Rossebeque. Ordannance de celle du Roy. 2. Ordre donné

pour la Garde de sa personne en la Bataille. 3. Philippe d'Artenelle éponnanté se vent fanner. 4. Et eft retenn par les fiens. 5. Bataille de Rofebeque. XVII.1. Miracle de l'Oristamme, 2. Merneilleuse resistance des Flimands. 3. Heureux stratageme

d'on François. 4. Vaillance du Roy. 5. Qui gagne la villoire. 6. Des François qui y furent tucz.

XVIII.1. Poursuitte de la victoire. 2. Genereuse compassion des François. 3. Nombre des Flamendo morts en la pantsuitte. 4. Stratageme du Comte de Flandres pour leuer le siege d'Audenarde. 5. Défaite des afriegeaus par les afriegez. 6. Le Rey couche au champ de Bataille. 7. Le Comte de Flandres le remercie de sa prasellian. 8. Réponse du Roy au Comte. 9. Philippe d'Artenelle trouné parmy les morts. 10. Le Roy fais rafer les fartifications de Courtray, 11. Brufte par les Françon , & les Habitans maffacrez. 12. Les Flamends demandent pardon en Roy. qui leur fait grace, 13. Lettres d'intelligence entre les Parifiens & les Flamends , qu'on dis anory efté tronnées dans Convirar.

XIX.1. Retaur du Roy. 1. Mestire Philippe de Villiers confirme le Miracle de l'Orislamme, 3. Arvince du Roya S. Denis. 4. Le Ray prie par les Prenaft des Marchands & principaux Bourgeou de Paru , de venir à la Ville. S. Eutre en armes , & fast abbasre les portes. 6. Loge fon Armée dans la Ville, 7. Panision de quelques mutins. 8. Les chaifnes désendues , & le ple de farmé. 9. La porte de S. Antoine demalie , & la Bafislle acheuee. 10. La Ducheffe d'Orleans & IV ninerfisé imercedent paur le peuple. 11. Réponfe du Duc de Berry pour le Roy. 12. Execution à mars de quelques caupables. 13. Les impefts rétablis. 14. Supprepion du Prewoft des Marchands & des Confrairies des Bourgeois. 15. Mefitre lean des Marefts decapité. 16. Reflexious fur fa mort. 17. Continuation des supplices. 18. Affemblie du peuple en la Caur du Palass, 19. Difiours de Me fire Pierre d'Orgement. 10. Parden accorde aux Pari-

XX. 1. Resalution prife de chastier la ville de Rouen. 2. Commissaires deputez pour cet effet. 3. Ar-

mée enaogée en Normandie. 4. Soumission de cenx de Roüen mel receuz 5. La Ville mastraitée. 6. Argent extorqué som protexte d'emprunt. 7. L'Estat exposé en proye. 71

### LIVRE TROISIESME

#### CHAPITRE I.

- 3. L'Angleserre contraint fin Rey à feire la guerre en Frence. 2. Armée des Anglois fin Mer. 3. Désamnés par von tempofit. 4. Defenden Piendite. 5. Connection du Ban & Armérete. han de France. 6. Lettres d'Efin accordées aux Nobles de l'Armée. 7. Ordre donné pour les visares.
- I. Intelligence des Angles avec les Flamends.
   Qui depatent mellisinssiment an Rey.
   Répaile du Roy à leurs Depatez.
   A. Ils se declarant pour l'Angles.
   Le Roy ves leurs l'Orislamme.
   qu'il donne à porter à Gay de la Trimoniste.
   Et morelle au securit Type, qu'ils affacteurent.
- III. L. Lead de Stépe d'Tyre. 1. Les Angloh mis en fuitse. 3. Quivens Bergues & y mesteus le fin. 4. Aftegen. dans Grandines. 5. S'enfayeus heutrofiment à Bearbourg. 6. Où ils fins fimmer, de fe readre. & aftegen. Leur vigouses ferefiftance. V alear du Count d'Es. 7. Let Anglois volatist à l'exercise.
- IV. 1. Les Anglais ont recourts au Duc de Bretagne pour mayenner le traisé de la reduction de Bourbourg. 3. Il étempley pour enxeners le Roy. Su borançue. 3. Adais contrart de Moffing Pierre de Villiers. 4. Non faire fout la fauffe éferance d'onne bonne Paix. 5. Traité fair aux les Anglais. 6. Le Dou de Bretagne mel voule de fourégaiseism.
  - V. 1. Panision miraculenfe de facrilege d'on foldet. 2. Retour du Roy, qui reconnoift le manuair confeil du Duc de Breaque. 3. Deputation pour la paix qu'on effectet du traité, faux outre effet que d'one petite reme.
    84
- N. Mari de Lanyi Comte de Flandres. 3. Grande tempefte de vents fart remarquable.
   I. Le Marsfibal de Sancerre off défait en Goyenne. 2. Les Eunemis y prenneus quelques places.
   85

## LIVRE QVATRIESME.

#### CHAPITRE I.

- 1. Emente des Tuchins d'Annergne & de Peisson. 2. Lenrs craanter. & brigandages. 3. Ils fans on Chof. 4. Lear défeite par les orders du Duc de Berry.
- 11. 1. Arrinée du Duc de Berry en Anignon, & sa reception par le Pape. 2. Histoire du saint Cloud de l'Abbaye de saint Denis.
- III. 1. De quelques miradre du pluvient faint Denis.
  1V. 1. Du grend Turc Amurat y vulgairement appelé Lumerat Bexin. 2. Et de ses conquestes, de de ses grands dessins 1 la Chrestient.
  90
- V. 1. Lun Roy & Armenic chafté de fei fiftur per les Tures. 2. Sa femme & fes enfans faits of faits of faits of faits of faits. 3. Se reinre en France, qui offeit la Fattie de fes Ancefres. Et le Roy le reçeimen gnifiguement, & buy donne dopony faitains fa Diquité.
- VI. 1. Diffener de la vie & de la mer de Looye de France Duc d'Anjon Rey de Sicile. 2. Ses belles qualiteze de corpo d'alforir. 3. Son autrice. 4. Recis de fan polfaçe en tralité. 2. Nidéfie Charles de Duras fan Competitions. 6. Qui résufe le combat. 7. Grande mifere de l'Arnée de Lange. 8. Inféfiée de la peffe. 9. Grandesurage dece Prince. 10. Es fament déforable. 39.
- VII. 1. De l'infideliré de Pierre de Craon enners le Roy de Sicile. VIII. 1. Efrange feicheresse. 1. On obtient de la playe par des prieres publiques. 3. De pasation
- fans effet, pour la treve auer Angleterre.

# & Chapitres.

## LIVRE CINQVIESME.

#### CHAPITRE L

1. Edit! pour l'établissement d'une nonnelle Monnoye. 1. Pernicieux au peuple. 3. Deliberation touthont la querre auce let Anglois. 4. Refainé au Constil du Roy. 5. Ordre danné au Duc de Bourequeux pour prépare une Armée ausaile.

- Due de Burgegen paur prepater une Armie nausset.

  19.

  11. 1. Lean de Burgegene Comite de Neuerz, éponje la fille du Counte de Hainant. 2. La Roy affife aux marce de fournit neuf caurfe; aux Yourniss, 3. Le Roy de Nouarre enueye pour emposionnes les Dues de Berry & de Bourzogne. 4. L'emposfonnent pris & pany.

  100.
- possance ici Duci de Berry C de Burrgogne. 4.1. emposipanem pris O puny. 100
  III. 1. Deliberation ponele Marsage du Roy, concluden faucur d'Elizabeth de Bunieres. 1. Azbisside emogrée en Banieres ponel a demander. 3. Le Roy l'épossé à Amiens. 101
- .IV. 1. La Florie de France basiné de la sempeffe. 2. Jean de Vienne Admiral de France, harongue les fildats paur les effeueres. Les poffe en Effetfe. 4. La Roy d'Efetfe le meliantense, yes exploits far les frantieres d'Angleteres d'Efetfe. 6. Les Efoffois mangaent d'allébeace d'a l'affettion qu'ils deuxiens unes Franciss.
- V. 1. Entreprif de François Acreman Chef des Flamends, fur la flotte du Roy. 2. Découverte d'aussie.

  104.
- VI. 1. La ville de Damafilegie par le Roy en personne. 2. Sa ressistance opiniastre. 3. Elle pertemente. 4. Let Hobitant essistant es se famour. 4. Le ville est frete. 6. Clemente du Roy. 7. Français Arreman es shoppe au Connessable. 8. Le Roy danne la ville de Lessius de Banreegne.
- VII. 1. Le pays du Franc pillé par les Français. 2. Furieufe anerfion de quelques prifomniers Plaments contre nostre Nation. 3 Leur constance à sonferr la more.
- VIII 1. Menaces du Roy d'Angleterre à l'Admirel de France. ... Se camaque frépanfe 3, L'Admirel de déplére les Efuffiés au combat. 4, ils l'abandament. , 'Ilécture Combat de du figlée de Roy d'Efuffe. Débignal à recurre par vou autre cadrité. 6. Ses amours aux vous Combat du Roy d'Efuffe. Débignal à recurre par vou autre charité. Ses amours aux vous Combat de Belgiée. IX. 1. Pierre de Courteury Chealiter Anglais, defic en duel Mefire Coy de la Trimapille, 90ar
- 13. 1. Ferre de Centreuy Creatier Angles Augère dont Might Goy de la Trimonité, que l'homor de dont Niento. 1. Est hilly d'acque le combes, 3. Les Affaçon de la Car chifffen en les bources. 4. For fire de sense on Site de la Transallé, d'hu gramatine Medillers, 1, Leander copplés par les 26, l. Leggies en tent adauxieg, le tire de Cidy songe contro le Homorar de la Pracei. 7, Elea findisson de Casil per Parasi des grant de sur.
- X. 1. Opprission de l'Eglisfe Gallicane par Clement. 2. L'Abbè de S. Nicaife enungé puit leuer un aude far le Clergé. 3. L'Psinserfii de Paris i's opposé. 4. Edit du Roy un fautent du Clergé. comtre les Cardinanns. 3. Malgré lesquels il fast descharger l'Abbège de saim Denis de partie des Detimes.
- XI. 1. Le Roy reful de chaftier les Gautois. 2. Qui deliberent de lever affaires, 3. Et fainent les aussi deux deixi d'on fidelle Baurgeis. 4. Ils tempent demander la Paix. 5. Qui se conclud à Tourney au rom du Duc ch de la Duchosse de Baurgegne. 113.

## LIVRE SIXIESME.

## CHAPITRE I.

1. Deliberation an Constil du Roy touchant la Guerre ones l'Anglois, 1: Aduit differenti. 3. Sentiment du Roy d'Armenie, 4. Que le Roy eunsye en Angleterre.

- Belle Herangue du Rey à Armenie au Rey à Angleterre, en fan Confeil. 2. Responsé du Rey à Angleterre. 3. Retwor du Rey à Armenie sant rien conclore. 4. Avachement propute entre les Reys de France d' à Angleterre. 5. Connerty en deputation. 6. Duc les Anglets entretienment maligeu (metat.).
- III. 1. Refelution prife de porter la Guerre en Angleterre. 2. Emprunts faits pour les fraite de

cente expedition. 3. Belle Armée mife far pied. 4. Ville de bois confiraite à Lescluse pour ce grand dessein.

 Le Duc de Bretagne suffett d'intelligence aucc les Anglais, 2. Europe se instifier & demande ordre d'afficer Briss. 3. 29 vil obtient, & slives la place, 4. Soy le Duc de Lumdiffer sais mine de vousior securier, 5. Le siege leur par letrabisse de Duc de Bretagne. 123 V. 1. Le Roy d'Espegne implore le secure de la France contre la Duc de Lauchster. 2. Sa lettre

V. 1. Le Roy d' Espagne implore le secont de la France contre le Duc de Lanciagre. 1. 3 a terre au Roy. 3. Manuais estat de ses affaires. 4. Descente du Duc de Lanciastre en Espagne. 5. Que

les François conferment par leur valeur & par leur fidelité.

VI. 1. Grandes Infilitez, des Anglois en Espagne. 2. Qui obligent les Espagnels à faire la Paix son attendre l'Armèe du Dus de Bawbon. 3. Artifice de ceut Paix. 4. Grande mortalité dans l'Armée Anglois s, mort de la Duchosse de Lanclosse c'e son fils. 5. N orfinge de la Floite Anglois à sin settour.

VII. 1. Maringo de Culberine de France aute le fil du Duc de Berry. 1. Le Bey viest à Arma vir fe bêle Armán. 3. Frierre philiques pare le professit de fes annuel. 4. Eun pred du terrept de profesi de 10 de

France. 4. Miracle de la fainte Heftie. 117

IX. 1. Artisiee du Duc de Berry à l'Armée. 2. Le voyage de Merrompu par la tempefte. 3. L'Ar-

mic licensiée. 4. Le Roy donne sa belle Ville de Bois au Duc de Bourgogne. 5. Les Auglois

ruinent noftre flotte.

X. 1. Dud de Iean de Carrenges contre Iacques le Gris. 2. Qu'il accepist d'avoir violé fa forme.

3. Le Rey afsifie au combat. 4. Iacques le Gris sué & traiful au gibet. 5. Son innoeune recomme depuis.

XI. 1. Nort de Charles le maunais Roy de Rauarre, & son eloge. 2. Diners recits du gente de sa mort.

## LIVRE SEPTIESME

#### CHAPITRE I.

 Grande mortalité en France.
 Qu'on fix effer par des prieres publiques.
 Défaite des Anglois for mer par les Normans.
 La mort & les mirales du Bien-heureux Pierre Carlinal de Luxembourd.

11. Nouveaux preparatfs pour porter la Guerre en Angleterre sou le Connessable de Clisson

& l'Admiral de Vienne.
 2. Le Duc de Bretagne prié par les Angleis de dessourner cés orage. 3, Inuite le Connessable à un festin , & le retient prisonuire en danger de sa vie.
 155

111. 1. Le voyage d'Angleterre rompa par cette trabifon. 3. Le Roy commande an Duc de deliurer le Connessable, che fait adisonner en Parlement. 3. Le Connessable deliuré. 4. Pient demander 19stice 48 RP.

demander Iustice au Roy. 136
1V. 1. Le Duc de Bretagne mandé à la Cour, 2. Sa réponsé. 138

V. 1. Diaisson entre l'P ninerssité de les Freres Profisioner, su suite de Lon de Monçon. 2. Qui souvenir que la Fireze ambités conser en pechémiques. 3. Jean de Monçon Sertire en Majon on Sentence convere lay de l'Emesson de Paris. 4. Haine du pupile comre la Freres. Profisioner, à Son occisson. 5, On les appelle Huette, d'un fait des plesards contre conx. 138

VI. 1. Troubles en Angleierre entre le Roy & ses Oncles, au saire de ses Fasoris, 2. Guerre Cinise entre eux. 3. Le Roy mise en saite. 4. Qui enuoge ses Fasoris en France pour les saires, Collè Roy les reçoit saurablement. 140. VII. 1. Mariage de Jean de Bretagne Comite de Penthieure, auec la fille du Connessable de Ciss.

VII.1. Mariage de Ican de Breusgne Comte de Peushieure, auec la fille du Connelflable de Clipfon, 2. Courfee en Goyenne de que lagues Compagnies fant aueu, qui prirent Montferrand. 140 VIII.1. Le Cardinal de Rauenne trampe de Pape Clement.

# & Chapitres.

## LIVRE HVITIESME.

#### CHAPITRE L

1. Le Boyva à Ordean por attendre le Dec de Breugge. 3. Des firit defant. Le Conneficile platif à laufe. 3. Offre de le combattre, & ciete fin gage débasaile. 4. Le Deux éranspe cousfir. 7. Et vient esfin fina la facear det Deux de Berry & de Bourgege. 6. Le Royf bidfoid et roy de climent. 7. Et la Conv de corraption. 8. logement tenduentre le Dou & le Comnefilible.

 I. Les Deputez de l'Univerfité de Park en la Cour Romaine d'Auignon, contre Icen de Monçon. 2. Bien receum par le Pape Clement & les Cardinaux. 3. Confindent été Herteitque, qui est condamné d'enfait en Arrogon.
 III. 1. L'Unimefité de Boulogue, perud le party de Clement. 2. N'oiffince de Icanne de France.

fille du Rey, & sa mort.

146

1V. 1. Raison particultere du bon traitement fait au Duc de Bretagne, 2. Arriuée en Cour d'un

bon Hermite, & ses remontrances an Roy & à ses Oncles. 3. Qui entresenoient la guerre pour leurs senls interests.

V. L. Der Gradieri deller la Gerere ab Jay. S. 2911 / proper sancippe. 3. Le Doub horry spile la deliperent. A. Der de Baurgere gibt, he capterier. S. Le Gerere fly refleit, G. Ferrier damit aux Trapper. S. Craffell tran L. Chadara par la marche. 7. Le Gerere fly refleit, G. Ferrier damit aux Trapper. S. Craffell tran L. Chadara par la marche. 7. Le Dad de Baurgere, par fini interfaçõe, fait product van manaferiaux. S. Ministermann de Lettrale, aposité parte Dav. 9. 291 dans entre à fa fahifiquace par le pay des retrans. 10. Lettrale, aposité parte Dav. 9. 291 dans entre à fa fahifiquace par le pay des retrans. 10. Lettrale van mais la Horrighte de 301.

VI. 1. Le Rey attaque d'abrel le Come de Valiers, pere du Due de Gueldres. 1. L'Ambesefjoir de Cultipre soint attenuate le Norties pour les, 2. Le Come de Valier for pour finantes, effec l'hommage eu Rey, c'adjeduoir le pracéd de foi fils. 4. Clemente du Rey course le Comes, 3. Sommifilion des Princes d'Allemagne. 6. Arrinie en môtre Camp de la Dome du Chaftean d'Amons.

VII. 1. L'Armée paffe a Octalier, q'é comp à Cervantyré, 1. Où de finsfire grand diffete. 3. L'Duck desidére évandame tempyere. 4. L'étralenfigé de Chappe et déglié parace à dimandre la Paix. 3. Le Duc de Buregges é comment par lay. 6. Le 18y unit ni le voir. 7. L'étrain faffert le 29, d'ésfédamé fin de 18g. 8. Le Duc de Bareggen le recorcitée aux le 18ys. 9. Qui ley pardonne, c'hop fait de beene prefints.

VIII.1. Resourde l'Armée din Roy auec beancoup de fasques & de peries. 2. Per la faute du Due 256 IX. 1. Grand Confeil tenu à Rheims pour le Gouvernement de l'Eflat. 2. Generoux Confeil du

Cardinal de Lan an Roy, qu'il personde de gomerner lay messac.

X. 1. Le generacs propsision du Cardinal de Laun, appeaule. O receut am grand desplais fine de Concles du Roy, 1. Sone le Roy destiburge de l'administration de l'Estat, 3. Le Une de Berrysté-moirem en aftre mal content. A. Mort du Cardinal de Laon, sossibiles de passac.

38

No. 1. Le peuple réjon du nomeue Gomerntment. Le Les honnes qualiter du Ray. 3 Ses defans.
4. Sa demence fut la feule caufé des mal-heurs de fon Regne.
159

XIII. Les coules de 19 s efforaires vois de terestre es Nivifiers. 1 Il demodent de groude tempogle, de ferment une figilien. 1, Le Roy elegius un nauca (calif. 4, 29) tramille de findequence du people. 3, leva inneuel fais parle Roy Frend des Monthoules de Fara. 6, popularies parle Fais vous et Angeleure. 7, Montfer Codut a Monthoule fai promier Prifates as Periment, dans es celeda les Rei findeques rousque, d'un réglace province Prifates as Periment, dans es celeda les Rei findeques rousque, d'un réglace fais province parle que l'un destront de l'appeal de le Coyrent, verse parle foi Du d'Anjan, 10-Lissage de Comic de Fais fa ficciffent. 11, Moléma destant Primites fin les Consecuences du Du de Arry, qu'un avais ma l'à place 1. Ul les Primittes de firités para fi syranie. 3, Generalie réflaire de Peres Isan de Consfilm. 14, Prils en la presillan de sy avant le Lové de forty.

XIII.1. Herefie de Thomas de l'Aponille. 2. Condanée par l'Eucfque & par l'V niverfité de Paris. 263



XIV. A.Let Ferres Pressear maintenant l'apinion de tom de Marque. A. L'avacché de Paris les retranche de san Cape, de leur intendit les Christes. 3, Es en parsséa les condamentes ample dus Paps, so illusions grand credit. 4, Le Projectedames sean de Marques, 5, Ferry Cossuel Engleux d'Auctres, fédicité amples de Ney L'execution du Bref du Paps. Es plantes frestantionet éctes épositions.

## LIVRE NEVFIESME.

#### CHAPITRE I.

1. Recist de la Feste qui se sta S. Denis pour la Cheuelerie du Roy de Sicile & du Cemte du Maine su sprete. 2. Grands preparatifs pour la terrmouite. 3, droude des deux seunes Princes, qui gardent vous et vieilles Constantes de la Cheualerie. 4. Ils seut la weisle. 5, Recis de la ceremonite.

II. 1. Des ionstes de des vouronis qui furent faits à cette Feste. 2, 0 à l'on garda les Constantes de l'autienne Chevalerie des Romains. 3, Les Seigneurs d'Domest du Tourons. 4, Les Telmens de les Domest qui les condusfrent. 5, Le prix dunné aux Vanqueurs. 6. Const permisse de Esqueurs. 7, Le l'autourance en dissallation de cu débouches.

III. 1. Le Zuy feit füire Royslement let suneraillet de Bertran du Guestlin, en l'Eglist de sint Denis. 1. Recit de toutes les teremonies. 3, L'Oraison funchre faite par l'Eurspan d'Auxerre.

- 8V. L. Le Ducke Berry fi remerit. 1. Mettel le Bucheff e delene, ishmole 81, Dezis. 173. V. 1. Le Brysnesia for 1 kept e diese o Asiguns. 1. Est route leufe fre 1 Certifique to fras de voyace. 3. Ses praise fuit ne ffermise parle Chamber des Crespest. 4. L'argent de Clette, of finds par four ou Cerf des n. Sesses preparatif par el Convancenta de Legres. 6. (Mesinge de Duc de Traviere, depais Duc d'ottans, Frencé Bry. 7. Megnificant de Convancente de le Ryen. 8. Pera le Infante Chamber, Frencé Bry. 7. Megnificant convancente de le Ryen. 8. Pera le Infante Chamber de Peris. 9. Les yourse que préfau aux Travings. 10. Les Perificas poul recessus de leurs préfau , nouveaux impligié déris de la Ryen. 8. Perificas poul recessus de leurs préfau , nouveaux impligié déris de la Rancept.
- VI. 1. Le Roy fait le voyage d'Auignon. 2. Reçoit les plointes du Lauguedes courte les tyrennies du Duc de Berry. 3. Sou entréeà Lyon. 4. Sareception en Auignon. 176
- VII. 1. Louys Dot d'Anjon Courenné Roy de Sicile par le Pape. 2. Soi fait le fiftin du Couren? mement. 3. Et accred en Roy la callation de plufeurs Beneficts. 4. Ferry Cafinel feit Archenefine de Rheims. 5. Meurs peu apres 6 non finoçonne les Dominiquains. 6. Revor du Roy en France.
- VIII. Le Roy vista le Languedos, & fais informer des exellions que les peuples ausient sir-f-fretes. L'Offinie les officiers, & en met d'autres. S. Signale sa Iussica par la deburante du Builly de Thoulof. A. Et par la pursfaite situte coutre Reissia sa parece. S. Réalé pour se service dans Thoulouss.

IX. 1. Le Ray vostre le Comte de Foix. 2. Qui le reçois à une maniere fort galante. 3. Le Ray gagne le prix à lanter le joucles. 4. Et reçoit bommage du Comte, qui le declare sin heri. tier. 5. Histoire déplorable de la mort du fils unique du Comte. 6. Bon succes du vaye de Langueda.

X. 1. Mer de Pape Prieis. "Miffeire faiffeire deu impfleur Green if de filt Particule de Confinciales f., "291 Centrul. Est de Coppe com estaté, de fine Espécie, as fin Ryman. "A 116 mayllouid 2 mer. is fighted de fidement. 5 Piene est any, voi tramppe Centre. 6, inclué Depen designe activates f. Com. 7, Fiene est appearant para Especie. See le Pape Aufgreie activates f. Com. 7, 24 belt restration of the Aufgreie Centre. 6, inclué Depen de Sontie. 9, Es monitar deux para eller querie des Especies. On 16 de fine de la Comita de Comita de la Comita de Comita de la Comita de Comi

XI. I. Differend emere l'Eursque de Paris & l'Albé de S. Denis , à qui fereit le procez à un éleretique. 2. Qui mourat dons les prifons de S. Denis. 183

LIVRE

# & Chapitres.

#### LIVRE DIXIESME.

#### CHAPITRE

1. Le Gouvernement de Languedoc donné au Sire de Cheureufe, par la destitution du Duc de Berry. 2. Qui s'en prend an Connestable & an nonneau Confeil du Roy.

II. 1. Les Genou demandent fecours au Roy contre les Barbares d'Afrique. 2. Le Duc de Bourbon s'offre pour le conduire. 3. Dreffe une Armée , & prend un Genois pour Lieutenant Generel. 4. Differendentre les Françon & Italiens , d'anfe du Schifme. 5. Les Françou épon. nantez d'une tempefte , retenus par le Lieutenant Genou. 6. Arrince des Chreftsens à la Coffe de Thunis. 7. Leur descente par farce d'armes à Carshage. 8. Qu'ils samment de se rendre, & qu'ils afriegent. 9. Vigourcuse resistance des Afriegez. 10. Grand combat. Noms des Nobles qui y monturent. 11. Les Genoù traitent fecresement anec le Rey de Thunu.

III. 1. Les Florentins & Balonois offrent de se donner au Roy. 2. Qui refuse ces deux Seigneu-

ries , & leur promet ficours.

1V. 1. Entreprise celebre de Renand de Roye , de Ican le Maingre dit Boucicaut , & du Sire de Saimpy , pour maintenir contre tous les Estrangers l'honneur de la Chenalerie Françoise. 2. Le pas d'armes afignéemre Calais & Bologne. 3. Les Angloss & autres Elizangers fe piquens d'hanneur, & y viennent en grand nombre. 4. Ils refujens le Tourroy, & acceptent le duel de l'effée. 5. On donne eing grands combats. 6. Le Sire de Saimpy fauftiens branement en attendant la gueri son de ses Compagnons , & gagne la victoire, 7. Bean combat de Henry de Lanclaftre, Comte de Derby, depuis Roy d'Angleterre, contre plufieurs Eftrangers. 8. Autre combat de Renand de Roye & de Boucicant , contre les Anglou. 9. Combat particu-

lier de Boncicant contre un Anglou. 10. Cinilité de nos Françou Fillorienx. V. I. De certains empoisonneurs de puits & de fontaines , qui furent pris & punis. 2. On en accusoit les Dominiquains , qui s'en pargerent. 195

VI. 1. Tonnerre & tempefte éponnantable. 2. Qui fit ceffer la deliberation de faire de nouneaux

VII. 1. Le Comte d'Oftrenant tombe en la disgrace du Roy , pour s'estre allié aues le Roy d'Angleterre. 2. El viant en Cour faire fatisfallian de fon crime.

VIII.1. Aduis an Roy d'Espagne touchant le Schisme de l'Eglise, par un Hermite qu'il sit emprifonner. 2. Et qui predit fa mort arriude peu apres. 3. Le Roy fon fils ennoye en France confirmer l'alliance. IX. 1. Eftet deplorable de l'Eglife & de la Religion durant le Schifme. 2. L'Vniverfité s'employe

pour l'union de l'Eglife. 3. Mal recene du Roy à la sustitution des gens de Cant. 4. Simon nies de la Cour d'Anignon. Credit de Clement en Franci. 5: Il abufe de la Dignité Pontificale , & méprife les Lettres & les gens de fanoir. 198 199

X. 1. Tempeste éponuensable sur Mer & sur Terre.

#### LIVRE VNZIESME.

#### CHAPITRE I.

1. Naiffance de Charles fils du Duc de Touraine , frere du Ray. 2, Le Duc de Touraine achepte le Comié de Blois & autres terres. 3. Le Roy luy donne le Duché d'Orleans. 4. Les Habitans s'y oppofent , & l' Eucfque d'Orleans fait leurs remonstrances. S. Le Roy n'y a point d'égerd , & leur ordonned obier.

II. 1. Défaite du Roy de Hongrie par BaiaZet , Emperent des Torcs. 1. Bannes qualitez de Batanet. 3. Le Roy defiroit de luy ponnoir faire la Gnerre. 4. Et pour cela depute en Angleterre touchant la Parx.

III. 1. Le Comte d'Armagnae accepte la proteffion des Florentins & Bolonois , contre le Duc de Milan , & fait affafiner Mefire Bernard de la Salle. 2. Il entre en Italie , & affage Alexandrie, 3. 11 eft défait & pris dans une embnfcade. 4. Sa mort de fes bleffeures , &

fan eloge. 3. Florence & Bologne foumi fes au Duc de Milau.

1V. 1. Meri du Cametal Fisir, O fine loge 1. Le Royrome fi fine fina i via fina significal 207.
V. 1. Le Du de Breugen original train fifty part le Ry out net by Ort homosphile de Clif. fin. O log final germ. 1. Le By let mande et Care. 3. El campe le Duc de Brey en Breugen de aute shortly flowers. 4. Le Du voic month formation of the Duc de Breugen de Comment. 4. Le Du voic month formation et le Finnique Orthodox. 5. Le Du de Comment le Ry. 6. Diffielt formation et le Finnique Orthodox. 6. 10. Le Duc de Comment de Comment

VI. 1. Neiffance de Charles Despisin fils du Rey, baptifé à fins Peul. 2. Arrinée en France du Duc de Lauxlaftre pour le Paix. 3. Le Rey va America, so il leydonne desdrous. 4. Effin fait par le Rey au Duc. 5. Treues aucrelées entre les deux Contemets.

## LIVRE DOVZIESME.

#### CHAPITRE L

- 1. Méfire Pietre de Craes, Sciepcese de la Ferit Bernard & de Salid, differació de Lour. 2. Es escofé le Conneglishé de Cliffes, & le veus fiire el fiser el Paris 3. Le Conneglishé bliffe prillargiment, Pietre de Craes parefins 4. S. e bitus tanfforme d'annex au Bourd d'Oriens & sus Chiffest, S. L'Admird de France melavaitte la femme & la fille de Pietre de Craes.
- II. 1. Le 27 monde as Dec de Bretagne qu'il ley reseure Pierre de Crass qu'i c'figir seriet que prés dels, 2. Le De mi régil file es fan pry, le Maistire de 28 per faces fact emplicié.
  É, 6 perfent le 20 à ley faire le Guerre. 3. Les Oucle de 20 per mel contenu des Minimiers qui définier de les avalories le . Leure courre prés fair le Cargé, cours lequisité fai-fieure il to Orden Mandieur. 3. L'énimpléf à lant au Cargé, 6 ne fait fix remnifrent.
- III. 1. Le Roymerche en ermes tonne le Duc de Britogne. 2. Il rend le Gouvernement de Liuguedes en Duc de Berry. 3. Perfoges de la maladie mal-bezerofé qui errina en Roy. 4. Il everte en facton d'e nié qualques Seigneurs de 16 faites. 5. Le Duc de Bourgogne comment à declarer fa baine tonne le Sirte de la Rivière.
- IV. 1. Prierce publiques pure la faite du Rey. 1. 2016 perse mieux & fe recursigh. 2. Disente publicante le publish. 2. Le Transit licentie. 1. Centra de S. 2016 for de l'europhia para fiare la Genre a Rey de Boblene. 5. Le Norfolial de Busicant conspir en Goyaman aux des resports. A Steuer du Rey I est. 1. Le Deser foi Goodes promone il Gossamment. 7. Fest arrifer la Famiri, la Canadfalde lebape. 3. On fait le pacit, aux Prifamiers, de la Rey le delium.
- V. L. Le Campfable de Cliffon fe retirs en Bretagne, O refufe de venir en Cour. 1. Il est privi de fa Charge, O de Come de En mise na fe place. 3. Le Duc de Bretagne log fant la gaerre, qu'il foustion braumennen. 4. Le Duc de Orienne l'offste en cette guerre, 5, Le Bry accomplet fon was à faint Donis. 6. Est fuir fiire du Trausflutan du Corp de faint Louys. 112.
- VI. L. Detime imposée far Péglife Gallicane par Clement, contre fa parele. 1. L'I niverfié è y oppfe, che le Clierée a appelle en vain. 3. Progrez. des Camie de fiins Paul en la gaerre de Luxembourg, comtre le Roy de Boheme. 4. Grande feubressffe par tout le Royamne. 5. Le Roy fait publice le Luy pour la Mainvill des Roys à quaturez ens.
  214.
- VIII. Li Praiserfisé Paris parfait Vania de l'églif. 3. Banifac de Rome y confin. 30 cany vo has Charres et a cliquen. 5. Climat de dayans fifich de la casquillate de la c
- jette comme simoniaque du Corps de l'Université de Paris. 230 VIII 1. Mors de la Duchesse Douairiere d'Orleans, ses Funerailles à S. Denu, & son Eloge. 2. Le
- Roy downe fis fincession an Due d'Orleans fon Frere. IX. 1. Histoire d'un nouveen dessiste qui fis perdre l'espris au Roy. 2. Aux Nopces d'uned Dams de la Maisson de la Reyne. 3. Massarades lessines dannées por le Roy & fis Courssians. 4. Em-

# & Chapitres.

brasement de trois d'entre pax, & particulierement de Hugues de Guisey, dant ou se régione pour sa manuesse vic. 5. Le Roy sauné auss grande peine. 6. Les Parisseus intens au bruté de sa mort.

### LIVRE TREIZIESME

#### CHAPITRE I.

1. Le Du d'Orlesse sayé du mel here decté entrefiment, befit por penitione le Coloppelle d'Orlesse son Celefins de Peris. 1. Deparaise des deux Courontes à Lelinguelon, poir la Paix. 3. Negotiaine centre les Dessed Birry, de Brangegue 6 de Laschfere. On l'Andrew 46/fift. 4. Le Cardinal de Lune y vient, pour perfander anx Angliu l'ébuiesse de Clement, qu'il réducie .

- Histoire d'une petite fille que samere aucis s'is perir. L. Déconnerte par un chien daux un fumier, portée à S. Martin des Champs. 3. Ressol par les proces de la Vierge. 240
- III. 1. Le Rey resumbe malede, & l'ou le voir enfreté! 2. Frispelle estrit en Prince 3. Le Dachiffe à Ordense fightelle du muléfie, à causse de sin pops. 4. Arrand Contilem Magnitien, made par generit Resp., l'inspirer radicale des la Lucre sommé surgeavel. 6. Le projeté obtimente la fastié de Rey per leurs prieres. 7. Nassfance de Marie de France & de 1lièpe d'Ordense.
- 1V. L. E. Ry exemplies were as Mont faint Michel. L. L'is sacréte consince il 4 pers'inter par Venin de l'Eglif. 2 delegates un les 3 pers'inter le part venin et l'experse. Journal de l'est et de tend groces à Dien de fit bonnes intentions. 5. Nonnelle Affemblie de l'Painesfi été de fit Supplis, an numbre de plus de dix mille. 6. Maftre Nicolas de Clemenges cloujs paur faire fit remaistrant par étair fit remaistrant par étair fit remaistrant par étair fit remaistrant par étair.
- IV. 1. Le Roy s'entremet de la Paix eutre le Connessable & le Due de Bretsgne. 2. Qui traite mal ses Ambassadeurs. 245
- V. 1. Réponfe de Bourface à la deputation du Rey 1. Par laquelle il fooftenoit fin Electiou Cansnique. 3. Progrez du Turc à caufe du Siste/me.
   VI. 1. Morrade Leon Roy d'Armeure, & fa Pompe funchre faite aux Celeftins de Paris, 1. Le
- Due de Bungegue fuit le Paix en Britagne, és recunsitue le Due de Brit de Cliffon, 3, Le Due de Brit, francée aux encoud Bunleges de Austreye. 4, Il séction de l'Adre de Grinn Droui le Chef de Ginne Hilare pour l'Eglif de Fostberr, 5, Il en fan la Tronflation, de donne en échange des Réliques de faint Bongli.
  VII. 1. Let s'ell béhands de France, a. Condemnation de quette d'entrêns for on fouçon d'Ab-
- micide. 3. Dons ils se rachestens par argent, qui sus employé à la constrution du peist Pont. 4. Quelquet vous se sant Christens pour demourer dans le layaume. VIII... Le Comince d'un Compleble de Franço posse en largrie pour faire la Gaerre aux 1493.
- 491 fe retirent. 1. Sei exploits contre le Rey de Baheme.
  150 L. 1. Sainte vie de Maistre lean de l'arennes. 1. Sa retraitte en folisude, s'unpçonnée d'ambition.
  251

## LIVRE QVATORZIESME.

#### CHAPITRE I.

Departini de Duci de Brey c'ele Brançopee à Bulegue, par le Dize aux let Anglie.

De de c'elemente de Rejenne le serve de Abreg — agres que le Bris aux let Anglie.

Niesta de Climaque par l'Ensir fié, roudout l'avais de l'Egif. 4. Le Per Climan de fific de de desanne (fife. 5. Le Duc de Brey autreparle l'union fie et fiere de Elle demade pratition au Duc de buregges. - Prete Coulome Berned billeur en Tholis que format de l'avais de l'av

Réponse du Roy.

167

II. 1 L'Vaiuerssie enuoge le dissours precedent à Clement. 2. Qui s'en offense. Lt porteur

II. 1 L'Université enuoye le dissours précédent à Clement. 2. Qui s'en ogense. Le porteur l'enfuit. 3. Les Cardinaux s'assemblent pour en faire la lellure. 4. Clement en meuri de diss.

- III. L. L. ny faisteannet Internet fine de la pour la Stigmanie de la Pille de Lyna. Al Information Constillat en mental de la ment du Paye. Al letin aux Celtones de forfait à Ballian. A l'Emarchie de Paris paral l'accion de filiatore brains. 3. Et più grant proprietante, que le Roy accept. 6. Estrabable le Legrant e l'archiente. 7. Le Roy depart au Condiens. S. Esti differel à Romand de Tarenne de molyfer le College de August. 20. Este de la Condiens. 2. Le Roy depart au Condiens. S. Esti differel à Romand de Tarenne de molyfer le College de August. 20. Le format Letter vec Condiense.
- ut jano. 9. Le jessous Leure sur commune.

  1. Let Cardinax f datunes des Leures du Ry, procedent à l'életion anan que de les oupart. L'Etsinfifont leur instantion par Cusion, par l'ou Alle poblic. 3. l'élètion de leiret. Lant, nommé Bewiff XIII. 4. Garret entet le 29 de Stille de Rasmond de Vasenne.
  5. Le nouveur l'apré d'aprite at Rey. É frim d'ausir de bons d'offins pour l'union. 6. Est d'a-

usir est fercé d'accepter son élection.

V. 1. Ronaff offum de ser bonnes intentions l'V niversité de Paris. 2. Qui lay écrit une belle de forte Lettre. 3. Et le prie de chastier lean de Monçon. 4. Il répond feuerablement. 5. Maistre Burre d'Aits yay est depuit de la part du Roy. & de l'Vnivessité.

272.

L. E. Rey fais one Affemblie des Prelats du Royanme pour tranailler à l'union de l'Eglife.
 Dû prefide le Patriarche d'Alexandrie. 3. Maifire Pierre d'Ailly propose la voye de

VII. La federa de Africalité as Clarife de France, qui conclud, 3. 29 di las four prins procher per voya de fine, comer le vous de me de deux Pretendeurs ne leuffeit. 2 de deux peut tierre de l'éviffence de l'harme de Rome les Prances de las peuts, part qu'il fourtent experit de sunference cloyd deuxques. A les tries mayers peuffé, par l'avantié, à grande, 3 vois seq que la voya de Canalité dif par le les commentes. 6. Ceté de compresse plantification en creation. 7, 20 de le part entre par monté, à contracte par voi figure de transper de par ent peut par le le partie de l'appendie contracte. 3 vois de la compresse par voi figure de l'avantification de l'appendie contracte. 3 vois de la compresse produit de l'appendie contracte. 3 vois de l'appendie contracte de l'appendie contracte. 3 vois de l'appendie contracte de l'appendie con

VIII... Naiffance de Charl.; fils du Duc d'Orleans. 2. Et de Michelle de France, fille du Roy. 3 Grandes pluyes & mondations en France.

## LIVRE QVINZIESME.

## CHAPITRE L

a. Les Ducs de Berry, de Bourgogue & d'Orleans, vont auccles Ambassiaturs du Roy en Auignon. s. L'Yniuessité depute pareillement. 3. Lettre du Roy au Pape Benoiss. 4. Le Duc de Berry parte la parole pour le Roy.

- II. 1. 00 delibere de la Haraque qui Mecilie des Champs fersis un nom du Sp. 1. Le Peje mine les Printes, de leu dance andiente. 3. dévegé de le Heraque de M. Gille des Champs. 4. Saniffy répand for le thomp ancé leuven p d'aleganne. 5. L'aufque de Scalie demande l'ioris fait par les Cardinaux assun l'Aldrine. 6. Le à aure printe de Scalie. 69916.
- III. 1. Le Pape propose pour toute voye d'onion une Conference auce sun Compatiture. 2. On inifét courte lay pour celle de cesson. 3. 97 il tussée d'étuder advatement. 4. Belle & bestelle repique de Me Gilles des Chemps. 5. Le Pape cominnée de résister , & le Duc de Betry demande les sain des Cardinaux.
- IV. 1. Adus des Cerdinanx touchent l'onien, & premierement du Cerdinal de Florence pour le cofton. 2. Le Cerdinanx de Pelibert & d'Amiens, pour le cofton. 3. Le Cerdinal d'Ale pocline fou condition. 4. Les Cerdinanx de Neof. Chôfel & d'Aigequel, pour les flows. 5. Le Cerdinal de Cifonsy antimp. 6. Les Cerdinanx de Hernfalem, de Neples, de Feinfig.

de Thury G de Piniers, pant la cifian. 7 Le Cardinal de Pempelone pafisanté pour Benoif , centre la cifian, 8. Le Cardinal de Prez pour la cifian. 9. Le Cardinal de Saluces ninemismismi, 1.0. Comme aufi le Cardinal de Petere-male, par sencha pour la cifian. 190 V 1. Les Princes réplique de conferer en particulier aute Benuif. 2. Qui leur danne Andica-

ce, & fait un grand difeuer, 3. Contre la uspede ceftion, en faueur de l'abouchement. 4:Et découvre l'infédit d'un Cardinal. 3. Le Duc de Berry luy répond, & fait de forter remontrames. 6. Les Princerofufeus une dudiente fécrette pour féauvre farélation. 293

VI. 1. Le Pape resiste les Perseus, de ésseus finistantien. S. Par oux Balle, qu'il propégues experience aux fin Compartieur, qu'il vie no tenteu pour déraire le coye de ceptine, il affre de poffer par Arbitres, d'es adant les myens. 3, Les Prantes déliverent fur la Balle, de fire faite le Certinaux d'Alte de la Paroplane figurement. 4. Le Posse d'augens évilé. 5, Dans et auxelle Pary, qui l'es défined.

VII. 1. tean stepsen Destrur Leabin Angloù de Nation, finsfirent discrete propositions stendalenfer à l'Egisfe, au Roy & on Reyame de France. 2. Les Princes obligent le Pape de le faire emprificance. 3. Ses prophitions par articles, defalantes parcens de fin Order. 499

VIII., 1. Affemblée des Princies de des Ambaffadeurs de France, ausc les Cardinaux. 2. L'Emfaque d'Arras se plaine de l'insensien du Pres. 3. Ils l'imprenaces, de le spapieux en vaine d'accepte la cessione. 4. 29 dia poprenaces peu on dits authorites, de Coppie da dist Alle. 6. Le Paperefus d'autres e publique aux Deput (de l'Princific de Paris.)

1X. 1. Les Cardinaux bisferent les procedes du Paye, 2. 29 irreitent leux sechal, & leux defférent de la figure, 3. Il le lièrgeant socke la Dura paux fifchir, 4. Le Paye centunei delte amufer. 5. Le Cardinal de Florente en nom du College, le prie publiquement d'accipier la voye de ciffinn. 6. Il réfufé de rendre leux cedule. 7. Es les Dus parteun d'Anigano fans le vaulité voir.

X. 1. Reit de l'Anhaffide d'Anignan, fiis put Eurigne d'arra en plois Casfié de Eng. 2. Sui regal cleats propsis front Primerfoit, de deparen eux Primes Engagers par Pains. 3, La deparation d'Altemagne à para par reifié à l'égard des Euclighteurs, 4, La Eurigne au doubeffed follomette, 1, Comme sept un test Angéleurs, apai para bien inscreause, apair course de l'autre d'avent de consenté desires en Engagers, 200 de l'autre de l'autre de l'autre en Engagers, 200 de l'autre de la latin de l'autre de la latin de l'autre de

XI. 1. Le Roy d'Angleterre conope demandre en mariage I fabel de France, fille du Bip. 2. Ond agrée la praphition. 3, Copie du Trisit de Tronce de Mariage. 4, Et du pomuir des Ambigliaces of Angleterre, 5. Le Roy polig revenution pour ce figre aux Dura de Berty , de Bungogne, 4 Oulean, ch de Europon. 6, Articles do Meriage.

XII. 1. Copie du Traité de Trenes conclud ance le Mariage. XIII. 1. Les Turcs éponuame?, de la Paix de France & d'Angleterre. 2. Défaits par le Roy de Hon-

III. I. Let Tavet i possamel, de le leux de Franc C'é d'Angierers. Défaits par le Roy de Bassegrie, & leux General Iné. 3. Le Rep fait rendre grente à Dieux es France de cuit Villair. r.e. 4. Le Sire de Camp defined le Pill é d'A; & prend poffision de Sannes paux le Duc d'Oritean S, Besture France d'eux partie de fait Propay par le Dopalair, d. Let Noble da pop misprifica leux pièmifina de let Noble da pop misprifica leux pièmifina de let Noble da pop misprifica leux pièmifina de let noble die vou de la Camp de let authorité de la Camp de let authorité de l'écontre de la Camp de let authorité de l'écontre de l'authorité de l'écontre de l'authorité de l'écontre de l'authorité de l'auth

XIV. Les Coursis comprose as Boy your le fugilier à comprehens signaments. 2.11 y configure 3. On lédigant les coursales, évir les plus duffert ledigant beaux Frence les Medicis. a. 11 resemble dans le melatif, qui le réduire o su flu miffestés, y con palés que égé so malégie, doms auxile Davide VIIII. a. 6. Le David Gresse affique fif frame par le fijeir. 7. L'andreur l'ai siglifiq, ch'assifi les débanches du Roydest définée. 8. Prietres publiques par fig. faire. 3.

XV. 1. Den de lemain de S. Thomas Apofre, à l'Eglife de S. Denis, parle Duc de Berry, v. Hi-fhire de cette Religue, 3. Maringe par Prissurer de la fille du Rry auce le Bry d'Angleur-re, 4. Beisch feffin Boyd. Le seune Royne demandée par fan Mary, 5, Belles offerenses dece Maringe, Argent lené pour le payer.

### LIVRE SEIZIESME.

#### CHAPITRE I.

1. Le Ray deput and Printet Chrifties pin l'onion de l'Egift. 1. Et defreye les Deputes, que l'enorgia censys parellement. 3. Le Rey de Ebene correnpa pa Escuif, ivaurif la necolisian. 4. Escue intration du Rey de Hongrie, des Friestes d'Alemages. 5. Et des Roys de Naurre, d'Arragen & d'Effagee, 6. Reus de la mort du Eny d'Arragen d' fis factailles, parinté Luser annie.

II. 1. Le Roy de Hongrie envoye demander secours contre Bajazet. 2. Haranque de ses Ambossadours. 3. Le Duc de Bourgogne presente son Fils au Roy pour commander le secours. 4. Der

Seigneurs François qui l'accampagnerent.

III. 1. L. By donne feiser av Charde Heinast centre eux de Frife. 2. Ambaffade d'Angleserre en Frante paur l'evann de l'Eglife. 3. Le Chergé d'Angleterre contraire à le voye de ceffin par assipablie naturale des François. 4. L'i marqué d'orfers par la voye d'un Conale. 5. Artis-éven France de la Duibeffe de Brahun, qui fiste Dux de Bourgogne fin heritier.

IV. 1. Le Duc de Milen entreprend for la Seignewire de Gennes. 2. Es traurfe le diffein qu'elle auxil de sé dunner au l'ey. 3. Que les Gorais execution coffe. 4. Conditions du Traité. 4, orr dre danné par le 189 pour le Gouvernemonte et nouvel s'fair, 6. Naisfance de Poblogo Duc d'Otleans. 7. Marisge de leaune de France auec le Fils du Duc de Bringne. 336

V. t. Le Duc de Bourgegne va à Caleu de la part du Rey vers le Rey d'Angleterre, 2. Qu'ile reçai magnifigament, de consient d'une entreueir auc le Rey pour foin Mariage, 3. Le Rey d'Angletere fecunfermant aux intentious des Rey pour formade l'Egiff, écrit aux deux presendus Paper, 4. Par l'Abé de l'orfmanfler, à qui Beneift refuse audience 338

VI. 1. Magnefique depart de la seune Reyne a' Angleterre , Fille du Roy. 1. Elle paffe par faint Denn. 3. Le Rey la fait de prés , pour s'obsucher auce le Roy d'Angleterre. 4. Tentes pre-

parées pour l'entreneue. S. Reglement pour la fuitte des deux Roys.

VII. L. E. Rejou as lieu de l'entreuxel. A. Refedions pour behit de deux 1939. 3. Descenffer qu'hi e ambreux. de di leus homes institution. L'entre centire des l'exte de 1829, si l'Anglià virifé l'advire. 3. Stande entreuve dans le Tente da 1839. de leu Conference fecture, 6. Font l'alisace qu'ils consedient entreux. 7. Lous fequesque plaine d'amour d'adjettion.

VIII... Préserch vocamberrièles, en faint els la fepracion ». Le By reçui onnectée du Traini de Gionce, ». El étertranfy la Bon de Milan, du titu les laturelle Heract no présent du Bop d'anglatere. 4. Hobitens du Boy d'anglatere la refinema du Prince de Bornel de Albergo de S. Desto, de la Courci de Roberto por Don de Bresson, de Inquie file comme faire de Courci, ». Magnifique arriois de la come tryné d'Anglater en Gornel de Alberto que la Anglater en Gornel de Alberto. 4. Se Arrela de Trainé come de desc Cournence, de par Penins de Elgifs.
143

IX. 1. Miracle arrine à S. Denú por la guerison d'un poison tout extraordinaire. 2. Le Big. de Gluespre end les places de Chorbourg & de Bryls. 3. Les Ducs de Gluespre & de Landisfre und countris de cut er eddition. 4, Conspiration du Duc de Gluespre course le Boy son

Neuen, S. Prediges vens an Ciel.

X. 1. "Arrick des Français vers la Bingris , De cari dibendres . Il imathest on Foulests, O demandies confisi on Pop de Bingris , M. Carigli de sinon for imprifig fee adout, 4. Ils promon de frace Codifica de Ros, 6. Africa; de la finegra Paris (Codifica de Ros, 6. Fritze; de si finegras paris la fine face de disfer.) — Dont les Franço fe media taingue por lears difficultiess. S. Son dennest borrear aux Touts mylmes. Festos de Barres.

XX. 1. Marche des Tants pour le ficaurs de Nicopply. 2. Offireation furienf du Marthal Bunciount. 3. Leuée du siege par les Françou, qui mefficrent cruellement teurs prifomiers. 4. Aproche des Tants. 5. Eon aduit du Roy de Hongris y mul receu du Commégable & du

mefine Marefehal 6 Leninge de l'Admiral de Vienne , & fon exhoration aux folders. 7. Ordre de l'Armie de Bojozet. 8. Bataille de Nicopoly. 9. Les François abufent des premiers admentages de ceste journée.

XII. t. Terreur des Françoi à l'arrinée de l'Arriere-garde de Bojezet , imputée à punition diuine. 2. Leur dérouse & leur eftrange defeffort. 3. Belle refolution de quelques-uns , mort du

vasilant Ican de Vicanc. 4. Le Comte de Neuers fait prifounier.

XIII. I Grand carnege des prisonniers. 2. Bajazet ne conferne le Compt de Neuers que pour luy donner l'afflittion d'en eftre telmon. 3. Defeription de ce moffacre , generefut de: mourans. 4. Nombre des égorgez , Baj Zet affouny fais ceffer la tuerie. 5. Nombre des Tures me? à la Batasille. 6. Les corps des Christiens exposez, & miraculeusement prefirmez de la corruption . & des bestes de carnage. 7. Opinion des Tures touchant ce mirecle , certifié à l' Autheur par M. fire Gautier des Roches, & La France fort affligee de cente manuaise nouvel-

XIV.1 Naiffence de Louys de France depun Dauphin , & fan Beptefme. 2. Ambaffadeurs d'Efpaque pour l'union de l'Eglife , corrempus par Beneift. 3. Me lean Courtecuiffe Deputé de l'Vnimerfité , demande la fouftrattion à obedience. 4. Que le Roy eft confiellé de faire,

5. Grande furic des vents par tout le Royanme.

XV. 1. Le Roy resembe en demence. 2. Ambaffadeurs enuoy: 7 de France, & Angleterre & d'Ef. pagne , aux deux pretendus Papes , pour l'onion de l' belife. 3. Les deux Competiteurs cherchent des élaignemens pour éluder la voye de erfion. 4. Ordonneners coutre les Blashbemateurs , mal gardées. 5. La porte d'Enfer à Paru , nommée la porte S. Michel. 6. On accorde aux Crimenels condamnet, l'afiftance d'on Canfeffent , à la pourfaitte de Mefire Pietre de Craon , qui fan farre la Croix de Mont-fancon. 36 e

#### LIVRE DIX-SEPTIESME

#### CHAPITRE

1. Le Boy de Nauerre vient en France folliciter la restitution de ses biens. 2, Harangue de l' Eurfque de Pampelune pour luy. 3. Le Boy le fatisfeit de fis pretenfions. 4. Deux Augufins Magiciens ennoyen de Goyenne pour querir le Roy. S. Defent qu'el eff enforcelé. 6. Le Roy en pire eftat que samait , fonbaitte la mort. 7. Les deux Impofteurs accufent des Officiers de fa Majefté.

Il. 1. Mefire lacques de Bourbon fais grand Bouteiller de France , par la mort du Sire de Couty. 2. Meffere Hurin d' Aumous choift pour garde de l'Oreftamme , an lien de fen Mefire Guilleume des Bordes. 3. Obseques du Comte d'Eu Connestable de France, du Sire de Cou.y, & de Mefiere Gny de la Trimewille , faites à Noftre-Dame de Parie. 4. Mefiere Louys de Sancerre fait Coumflable. S. lean le Maingre dit Boucicant , feit Marefchal en fa place. 6. Ma-

riage de Ican fils du Duc de Bretague , auec la fille du Roy.

III. 1. Le Roy & Angleterre, qui auste fait la Paix & le Mariage pour se rendre plus absolu, 2. Decoure la conferration du Duc de Gloceftre fou Onele , qu'il fast arrefter auec ses Comtes d'Arendel & de V varonick. Mort du Duc. 3 Procez fait aux conpables , le Comte d'A-

rendel aime mieux mourir que de demander fa grace.

367 IV. 1. Le Roy & la R yne font Marie de France leur Fille Religioufe de Poiffy. 1. Ceremonie de fa reception. 3. Den fait parte Roy à l'Eglife de fatut Denn , d'un Reliqueire pour le faint V. 1. Manuel Empereur de Consientineple , demande en Roy secours contre le Turc. 2. Sa Lettre

au Roy. 3. Que promet de l'efifter, & refufe au Duc d'Orleans la conduite de ce fecours. 4. Lo Sire de Pergy prisonnier des Tures , apporte au Roy des presents du General de l'Armée de

VI. 1. Arraufe en France de W encestat de Luxembourg , Roy de Baheme & des Remains. 2. Sue le Roy va recemoir à Rheims. 3. Rudiffe & incinilisé de ce Prince. 4. Que le Roy traitte maguifiquement. 5. Confeil tenu entr'eux pour l'union de l'Eglife, interrompu per la maladie du Roy , qui reuient à Paris. 6. Le Roy de Boheme promet fes offices pour l'union , & accorde la Marquife de Moraute fa Niéce & fon herniere , au fils du Duc & Orleans.

#### LIVRE DIX-HVITIESME

#### CHAPITRE L

3. Le Papetossibe en vain de rompre les disfiries du Rey pour l'union. 2. Il évrit au Rey d'au David de Rry plus le resfu qu'un aussi fait de treuser le Cardinei de Pampelane qu'il aussi enugé. 3. Ser plainies courre le Partrarche d'allexandric d'il Abbé de S. Machel.

- compt. 3, see plaines come le Parierbo d'Accoudric O' Lébé à S. Michel.

  17 Affeibli à Parie de Cercigé de France (C de Drayerd, de Principles, I. Brange, de

  Parmerbo d'Alexander, 3, Les Ambelfidates d'Épèque, O' le les y de Namerr préfa,
  yan demanden les cope de ciples, « L'Enfeible Michael conserve de Bernif, shorte permifine de défenér foi devill , s'L'Enfeible Michael conserve de Leville, de Prophilus

  friese at sy a le voye de fighaction de échetiens, e principe, 1, Le Cameliner a duffé

  les Lettres, print dans le part Construment de l'Egifs pendon la faifreillem. 3. Dans

  nont d'estre philamental Diss.

  106
- 11. 1. North M. Gop & Monchan Abil & D. Doni, & fire Elegt, Listager & M. Philippe de Pilace for Sanglero, N. College per Energies & Low adeption & Eng. p. 4 and, is a fafferation, fair printende de indipendent. 4. Done Unifigi dente en dite par ainse, is a fair fair ainse, i. L'Abil conduit Nofthe Done per Benedition, you for Done de la configuration. 5. L'Abil conduit Nofthe Done per Benedition, you for Done de la configuration of the Sanglero, i. Low and the Configuration of According to the Done of the Configuration of According to the Configuration of According to the Configuration of the Configuration
- at 1 gejje Gulican.
  1. Cipie de la florfacilism d'obedience an Pepe Benvill, par le Boy. 2. Qui infije fig precade de domme les manuaifes invanisms, de l'invellegent fierres des deux presendan Peper. 3. Rod demme de more a qui s'eft pref de mes est florfacilles. A les dames entre pur
  l'élettion des Prelasmes vacables. O para l'adminisfration des Bensfies des complices de
  Bensifi.
- V. 1. Le Comte de Perigeod sysamsifant la Ville de Perigueux qui appartensis an Rey. & méprifint fit ordres. 2. Le Rey enunge des traupes paus fuifir fa Comit. 3, 11tft amendan Palement, & condamné à mort. 4. Le Rey lay fast grace de la vic. & danne fa confification au Duc d'ordress.
- VI. 1. Le Copal de Buch pretendant la facesfion de la Comé de Foix, s'en faisir par les arment. 2. Le Commélhèle de Sancerre employ pour le nofigire, prases aux les pour le Ray, ausqu'el li finier (pin druit). Les Cardinaux d'Ausgens approant la fossibilité de dévedience. 4. Le pouple de la Ville fidériel course la syramise de Brossif, l'effect dans sin le lais. 3. Le Norghei Bossificant vious continues le figer, de le traduct à current. 394.
- VII. 1. Mort de Blanche de Namere, Rype Donairier de France. 2. Inhument Ryselment de Denier de Namere, Rype Donairier de France. 2. Inhument Ryselment de Denier de num Couvennée. 4. Elege de cette vertueuff Rejne. 4. Du Cleud pretende de la Perfon partiel donné aux Carros de Paris.
- VIII.s. Des funbes of des impofures des doux Augustins Apostas qui auviens entrepris de guerre le 819. 3. Leur maunais vise. 3. Ils accosson impudemment le Duc d'Orlean de la melaite du 819. 4. On leur fait leur procié. 5. Ceremonte deleur degradation par l'Enesque de leur suppliée.
- 1X. h. Le kay d'Anglaren boy de fit prophis par fix endlisms, d'e nel vanha des Noblis Leafy de la mei à Doue de Clather. C. Che de sounde gloment for per fix and is creament. 3. Le Come d'Etrà confide Come Merghad de rechtifes, d'e de la more de Doué a Chenge de La Come Lange de Come Lange de La Come La Co
- X. I. Let Cardinaux de Thory & de Solucio Depois de College d'insegno conve Etroif, 3. El para leconferación de barr interfat. 3. El país de Chaneller de Franc à lour propieture.

  4. Le people leer fait inflate. Le Roy lear donne peofers. 5. El fais consertir en bloom le Slege do Peleia d'Anguero. 6. Le Cardinal de Pampelane pris Ó mis à rançon, meri de Cardinal Bonifac.

  400.

LIVRE

#### LIVRE DIX-NEVFIESME.

#### CHAPITRE

1. Le Bon recoit le Sacrement de Confirmation, & retombe en demence, 2 Le Connessable de Sancerie lay enuoye de Bourgogne vu pretendu Suaire de Nofire Seigneur , pour fa querifon. 3 Le Repreuguuen fanté, promes secours aux l'enisiens contre le Tore. 4. Desime imposée pour les affaires de l'Eglise, & mal employée, dont on accuse le Parrierche d'Alexandrie. 5. Amboffade enwoyée au poys de Liege , pour recenoir la fouffrattion qui fus appronuée. 405

II. 1. Le Marefibal Boucicaut ennoyé au fecours de l'Empereur de Conftantinople , cor firme fa Ville & son Estat. 2. Reflexion sur la decadence de ces Empire, où Bancicans la ffe le Sire de Chafteaumorant pour fa deffenfe. 3. Grands débordemens des canes. 4. Farteufe morealité en France. 5. Les Connoù diffendus aux Enterremens. 6. Le Roy quette Paris, & fi retire en Normandie,

III. I. Comete fuiuie de grands mal-heurs. 2. Continuation du fiege du Palais d'Auignen. 3. Bo. nifice Competiteur de Benoist , choffé par les Romains. 4 Manuel Empercur de Grece, preffé par les Tures. S. Vwenteflas Roy des Remains, depesé par les Eletteurs. 6. Lauys Roy de Sicile , déponillé de son Estat par ses Sul jets. 7. Le Rey & Espague opprimé par celuy de Pertugal. 8. Le Roy d'Efieffe contraint d'implorer le ficeurs de France contre l'Angleserre. 9. Alleance contractée entre le Duc d'Orleans & le Duc de Lancloftre. 10. Qui épie l'occafian de poffer en Angleterre, & de fe vanger du Roy Richard.

IV. 1. Aduit aux Roys d'Angleterre de profiter de l'exemple du Roy Richard. 2. Son départ pour l'Irlande , ordre leifié pour le Gouvernement. 3. La Reyne & les François mal traitie? par ses propres Ministres, en son absence. 4. Henry Duc de Lancloftre se plaint du manueis traitement du Roy , & gagne les Grands du Royaume. S. Part de France , & paffant à S. Denis, promet de remettre l'Abbaye en possession de ce qu'elle auore pesseden Angleterre, & l'execute effant Roy 6. Son arrivée en Angleterre, où les peuples le foulement, 7. Le Duc d'Tork Regent du Royaume, met les offaires en negetiation. S. Le Duc de Lanelaftre l'amufe, & s'établit par le supplice de quelques Ministres. 9. Londres & autres Villes se declarent pour luy. & Sobonne fortune éleue ses desfeins à la Royamé.

V. 1. Le Roy a Augleserre pacifie l'Irlande, & revient contre Henry de Lanclaftre, auec une Armée de trente mille hommes. 2. Qui le trahit, & l'abandonne. 3. Trahifon du Comte de Rotland , & d'autres Nobles. 4. Sage confeil du Comte de Saresbury , negligé par le Roy, qui se Luffe surprendre par le Duc de Lanclastre. S. Le Roy pris en embuscade, par trabison du Comte de Northumberland. 6. Son entreueue auer le Duc de Lanclastre, qui l'enuoye prisonnier à Londres.

VI. 1. Reflexions de l'Autheur fur l'infortune du Roy Richard. 2. Reproche de ce Prince à l'Angleterre , qu'el menace des moux qui suiuroient son infidelité , & que arriverent dans l'autre secle. 3. Le Roy blasme de ne s'estre point retiré en France. 4. Sentimens de ce Prince au

fujet de fa diferace. VII. 1. Indignitez faites au Rey Richard dans sa prison. 2. Pieté de la seune Reyne enuere son mary. 3. Le Duc de Lanclastre, cependant, amuse par Lettres le Roy de France, & ses Oucles. 4. Haine des Anglois contre leur Rey, qu'ils tondamnent à une prifan perpetuelle. 5. Le Duc de Lancloftre l'oblige à loy refigner sa Couronne. 6. Affemble le Parlement d'Angleterre, & fe fair dire Rey.

VIII.1. Couronnement de Henry d'Angleterre. 2. Histoire de l'Ampoulle de l'Onetion, & du pretendu témoignage de S. Thomas de Cantorbery, 3. Le Roy de France enuoye ses Ambasfadeurs

à Henry. 4. Sus les reçoit aues grande cinibié. Leur retour en France.

IX. 1. Conspiration courre Henry Roy a Angleterre. 2. Deconnerte par le Duc d'Torck. Et par le Comet de Autland fon fils , qui trabit les Consurez. 4. Qui échappent , & mettent à leur tefte on nommé Magdalein, qui ressembloit au Roy Richard. S. Ruine & défaite de ce party. 6. Execution à mort de quelques vns des Complices.

Le Peuple de Landres preffe le Roy Henry de faire mourir le Roy Richard. 2. Il en donne Lordre à Pierre d'Eyton , qui le tue 3. Prife du Seigneur Deffenfier & du Comte de

Huntingdon. 4. Executez à mort auec quelques antres des Conjurez.

M. S. Maningain A. Excelled non-level various various complete.

M. L. Displain für sifekt die pronte park ville Concentration de Para, pour lefeire cost as People. L. Le Boyd Angletere depuis par resire anche Fraue, qui a che resummit point para R. p. 3. Triest calculate cant le door Contraina. A. Cond al Malifet Rese. Diffessis faites and Prompie d'a dels - door de vrasfore d'areas. L. L'Assoché and content de Contraina Contraina

ex, & fighead à Production.

A14.

M. L. Le Roy Lisió pride à Royame de Stielle par Lubflus. 2. Reniem en France, & consepte Conte de la Marche en Italie pour commander fin party. 3. Ment de Lisió de Berry Come de Effempes, informé à faint Denn. 4. Le Royamoye en Anglacere pour leste, & pour le tratar de la Royac. 5 Men de Fierre Blanche Societaire da Roy. 10 Anglacere. A15.

### LIVRE VINGTIESME

#### CHAPITRE I.

1. Arriuée en France de Mannèl Empereur de Conflantinople, 2. Son entrée à Paris aute le Roy qui loy alle au deuxui. 3, Son bobit d'A bonne mire. 4, Ileft loyé au Louart. Sujet de fin voypet, 9, Mariege de Lean de Borrbon Comte de Clermont auec la Comteffe délatrire d'En file du Doc de Berry.

II. 1. Le Rey continue les deputations pour l'eviton de l'Enfile. 2. Ambeffade des Princes de l'Empire vers le Ray , touchant le deposition de Venneigha Ray de Bobeme. 3. Plainte faite du Ray pour ce spirp se les seigneurs de Bohéme. 4. Audience dannée à Eflamme Dus de Ba-

nieres Pere de la Ryne , Chef de l'Ambaffade d'Allemagne.

- III. 1. L. Des Griftour present de fernir le top de Robins. 3. Le Des Efficance de Boutert from fil. De mitter de Conty. 3. Anheifful de Franciscontrie Frience de Alemagne. 4. Le Des d'ordeux peut pour le fiquer de Rys de Robins. 4º reuseus far le nouvele dels raise de fin purps, 5. Fauscunffelete Roy, compliquel par le Roy de Rosper. 6 affects. 6. Satura deux Anheiffulour d'Allemagne, mont de Roffer Fraps de Chammerlet. 7. Le l'avriance d'alternative nouvelle affects. Mont de Roffer Fraps de Chammerlet. 7. Le Roy rische d'alternative nouvelle faite. 2000 de l'avriance de la l'avriance de l'avr
- t. Le Roy de Dinnemerb ennoye demander one fille du Sang de France.
   Le Due de Buurkon primei la fenne.
   t. Le Roy etcube melode.
   t. Meladie & meri de Dauphin fin fils.
   inbumé à 5. Denis.
   t. Mariage de Louis Roy de Stelle aux Toland d'Arragem.
   t. Le Roy vient à faint Denis auert Empereur de Conflantinople.
   2. Contonnement de Ro-

 V. t. Le Royvient à faint Dens auct l'empereur de Conflortinople. L. Contonnent de Robert de Basiers: Empereur , apres la desfitution du Roy de Bobéme. 3. Le nouvel Empreur voulant pafer en Italie, ile Dus de Milan loy ferme le paffage.
 VI. 1. Le Royvemet le Comit de Foix au Captal de Both. L. Qui quitte le party Anglois auce

VI. 1. Le Repremetta Comit de Feix an Ceptal de Suin. 3. Quaquatite party rangua auce fin filesoft. 3. Eternet fes places en Folseifance da Rey, 4. Don fait a l'egiff de faint Deux d'one partie du Chof & du Bras de fains Bennift, par le Duc de Berry. 5. Qui offife à leves Translation.

### LIVRE VINGT-VNIESME.

#### CHAPITRE

 Traisé fais aux les Anglais, pour la réve, & pour le retour de la Reyne fille du Rey, que le Rey Henry remorgs.
 Son arriuée en France.
 Le Duc de Beurgogne la rametine à Perià.

 Des wents & des tempeffes effreyables qui regnerent en France. 1. Et des deserteres qu'ils frent aux enuirons de Paris.

 L. Le Duc d'Orleans fait alliance auet le Duc de Gueldres. 2. Qu'il désaibe du fruite des Anglois, 3. Est ameine de Mosfin à la Cour de France. 4. Les Ducs de Berry & de Bourguge mal-constend de ce Trait.
 440

Open miles Co.

 I. Les Ducs d'Orleans, de Berry & de Biergogne se mettene mol ensemble pour la jelousse de l'ambrité.
 Entretenné par leur Courtissen.
 I. Entretenné par venir des traspes à l'arie.
 Le ville en est émens.
 Le d'émens.
 Le d'émens.
 Le d'émens.
 Le d'érend accommassé, & les Princes reconsistes.
 Apparition d'un Comete.

### LIVRE VINGT-DEVXIESME

#### CHAPITRE I.

 Creade distifies à la Core su figit de la fightedition. Le Dout d'ordeux prend l'éffrailles par Reading, cautre la Dout de Berry de le Berryce, es. L'Principi fishitant le la fight-liken. 4. Let sholf-fideur d'Blyare font de transférace; se constant. 5, Let Depart, de l'Instity de l'Instituté fié de lateurs par Berryl, de Réprodu fieur, aux Cardinas per l'England de S. Pout. 7, Le Dout de Berry fait arrefin les Depatit. de Trinlaife.

180).
18. 1. Le Duc de Bourgegou vol à dreu meirer Annieu Come de Rente fin form fit, depsis
Duc de Brokens. 3. Le Duc d'Orlean profice de fin definer, pour fe faire domes par le tipe
I administration entire del Effent. 3. L'élitémente peu dome) en ellem le despit de
faire (cingé. 4. On de Arry Archenfigue de Breinn 17 apple : Lardensfigue de Sans
prod le parquenter, d'el Duc de Breinger (apple) (Lardensfigue de Sans
prod le parquenter, d'el Duc de Breinger (apple) (Lardensfigue de Sans
prod le parquenter, d'el Duc de Breinger (apple) (Lardensfie del Brein
Lardense, d'el Arry del Etre, 18 Le De (abbrein melde par le Manifelt del) (Lardense
Lardense, d'el Arry del Etre, 18 Le De (abbrein melde par fe fente, c') qu'alte de
Lardense, d'el Arry del Etre, 18 Le De (abbrein melde par fe fente, c') qu'alte de
Lardense, d'el Arry del Etre, 18 Le De (abbrein melde par fe fente, c') qu'alte de
Lardense de la Trendfelt Etre, 18 Le De (abbrein melde par fe fente, c') qu'alte de
Lardense de la Trendfelt Etre, 18 Le De (abbrein melde par fe fente, c') qu'alte de
Lardense de la Trendfelt Etre, 18 Le De (abbrein melde par fente) qu'alterne de la Trendfelt (Lardense del Lardense del Larden

fer Officer.
III. 1. Spr.C'evaliers du Duc d'Orleens défens figs. Angleu, qui accepteus le cambas. 2. Le
Buc d'Orleans lafuel d'autre fait faire des privers part le factes, de cette entreprisé. 3. Les
Français voillerieux difinet autre entrepris cé diff peur varger la mort du feu Rey d'Angleterre, d'un maussi résistement flat à la Reyn le framse.

IV. 1. Le Duc de Bourgegne vonanten Cour 1. Le Duc d'Orienne le prenieux, & doulis les numeroux impglis 3-le Rey tieut Confeil pour réfiedre auquel des drax il danners à authorité, 4.1. Duc de Bourgone l'emporte. 5. Et fait un Édit? pour tirer de l'ergent par la recherche des vifars, 6. Qui fau parellement fightimé.

V. 1. Le pueloff et Breugene jusqu'et Bye à Angleiren, 1. Course le confid de Bue-gene, 3. 20 jusqu'et fins de le goue-gene, 3. 20 jusqu'et fins de le goffen, d'o greatmenne de lears inne. 4. Le Dou d'Orleau verpreudre giffins du Dublét Lexenburg, get'il ausie acheis, 5. D'fine des Effettips per les Angleis. 6. Constitution faciles n'enne pour le sengue de Come di Dugles, d'ac (26 fire Pierre des Effett, pris prifamiers en ente basaile, q. Le Rey re-tumbe melde.

VI. 1. Neuwelles arriwlets de la diffeite de sejectet & de fa prife por Tomerlan. 2. Doi pris fa firme & fin file, delura les Chriftens (filenes. 3. Excéndite i amprie de Confination)de.
4. Le Reyreany C Emperent Manuel auché grands professes, by confiliate van peufien, & 5. Ley donne une grande efforte fous la conduite du Sire de Chafteamorau.
434.

VII. 1. Les Corfières d'Angleterre poiens l'Ifte de Rhé, & fint pluséeurs dommages à la France. Le Roy permet durmet contre cax. 3. Exploits d'Imbert de Fretan contre ces Folcurs, & fin mai-beureux manfege.
433

VIII. Le Duc d'Orleaux ennege défier le Roy d'Augletèrre au combat de centeaure cent. 2. Réponse fire de l'Anglois. 3. Le Duc d'Orleaux luy reproche la mort de fan Roy, & continue de le défor.
456

IX. 1. Lei Cardinaux & Anigunasfilmen à fisien renettre auc le Pape Benisf, 1. Le Royde Sicile le vofice et say fair bromange. Et les Dust de 8 rry et de Bourgague, front continuer leblacu du Palais d'Aniguna, 3, Discer festimens au fajet de la foufraction 4. Agrite par le Confelida Bry, qui affemble le Clergé pare en decider. 5. Le Bry d'Effregue destare yn fix Ambrighaturs, qui lutures la fuffettible.

X. 1. Mars de Loûis de Sonierre Counçit ble de France & fon Elege. 1. Ses deraitres pardes, fer Fuere suites faites à S. Devas. 3. Le Rey blaffie du choix qu'il fit du sire d'Albert pour fan Succeffent. 4. Nosffante de Chorles Dusphin depait Rey de France P.11. du

nom. Qui cus pour Parrain le Connestable d'Albres.

XI. 1. Benoift toujours aficegé dans le Palais d'Anignon medite de fe fauver. 2. Sort travefly & fe met en feurete four l'efforte de quelques François. 3. Porte far foyle Corpt de Noftre-Seigneur, & des Lestres du Roy qui de fauonoient fa perfecution. 4. Raillette du Pape contre les Normans. S. Les Cardinanx & antres de fes ennemis recherchens fes bonnes graces. 6. Sa Lettre an Roy fur le Sujet de son enafion.

#### LIVRE VINGT-TROISIESME

#### CHAPITRE L

1. Le Royblasme de quitter l'habit Royal. 2. Traitte du Mariage du Dauphin auec Mademoifelle de Neuers. 3. Les Inscriptions des Cierges de Pasques arrachées en dinerses Eglises de Paris , en dépit du Pape Benoift. 4. Dont on sonsconne le Ducde Berry qui s'en ex-

II. 1. Le Mareschal Boncicaut Gonuerneur de Gennes , y rétablist'authorité , & bastit une Citadelle. 2. Conqueste Famagouste, dont il traite ance le Roy de Chypre. 3. Ses explaits conpre les Sarrazins & les Venitiens. 4. Sa défaite & la prife du Sire de Chafteaumorant par les F'enitiens.

III. 1. Reconciliation des Cardinanx anec le Pape Benoist. 2. Oni leue les fulminacions , & les connic à un festin, où ils enrent grand peur. 3. Il prend des Gardes, & entretient une Armée qui le raine. 4. Pardonne à cenx d'Anignon, & met garnifon an Palau.

IV. I. Le Pape Benoist depnie au Roy les Cardinaux de Poistiers & de Saluces , pour la leufe de la fauftraction. 2. Tomes les V niverfitez de France y confentent, & celle de Paris eft partagée. 3. La Com de France divisée pom ce fujet, 4. Le Duc d'Orleans passonné Partifan de Bennift, gagne l'effrit dn Roy. 5. Eel Affemblée dn Clerge, qui y confent. 6. Reflitution de l'obedience au Pape Benoift. 7. Le Duc de Berry y fait confentir le Duc de Bourgogne. 8. L'Vniversité de Paris donne les mains , excepté la feule Nation de Normandie. V. 1. Pierre d'Ailly Euefque de Cambray presche la restitution d'obedience dans Nostre-Dame de

Paris, de la part du Roy. 2 Et certifie les bonnes intentions du Pape, que le Duc d'Orleans cantionne. 3. Le Cardinal de Thurey & la Nation Normande retomnent à l'obedience. 4. Reunion des Dominiquains à l'Vninerfité de Paris.

VI. 1. Ambaffade de France au Pape Beneift. 1. Qui contefte fon élection à l'Abbe de S. Denis, quele Duc d'Orle ans luy de puta. 3. Et ne tient compte de fes promeffes. 4. Traité de Tréves entre la France & l'Angleterre.

VII. 1. Les Anglois continuent leurs courses en France. 2. Es croisent la mer, pour empescher les François d'aller en Efioffe, 3. Olinier de Cliffon exhorte les Bretons de les aller combattre, 4. Qui les défont fur mer.

VIII. 1. Conference de Mefere Thomas de Perfy contre le Roy d'Angleserre. 1. Basaille entr'enx, fa prife, & fa condamnation à mort. 3. Prife des Ifles de Gerzay , & du port de Pleymouth, par les Bresons. 4. Les Anglois s'en vangent en Bretagne,

IX. 1. Poinfon & Brignet Sorciers de Dijon, entreprennent par lent art de décauntir la canfe de la maladie dn Roy. 2. Le Bailly de Dyon & antres s'exposent à leurs charmes. 3. Rendus vains par le Signe de la Croix , & les Serciers brulez.

X. 1. Le Comte de S. Pol declare follement la guerre à l'Angloit. 2. Sa défaite par les Habitans de l'ifie de Thenes. 3. Son honteux retont en France. 4. Les Angless minent fa Comté de S. Pol. S. Effacdela fantedu Roy.

XI. 1. Mort du Cardinal de Pampelane. 2. Le Duc d'Orleans va en Auignan , pour fommer le Pape Beneift de lny tenir promeffe, 3. Cependant le Roy fait un Edill en faneur de ce qui L'effoit fait durant la fouffrattion. 4. Signifié an Pape Benoift. 5. Qui renuoge le Due d'Orleans fant rien faire, 6. Le Duc de Bretagne va prendre poffesion de fon pays. 7. Le Roy luy engage la Comté d' Eureux , & lny donne S. Malo.

XII. 1. Murt de Jean Galeas Duc de Milan. 2. Son Eloge & fa conduitte dans fa tyrennie , cant pour se maintenir , que pour se garenter du poison. 3. Ses intelligences anec les Infidelles. 4. Bologne fe remolie contre fon file , & Facin Can vfurpe partie de fon Eftat.

XIII.t. Tamerlan letrit au Rep. 2. Luy offre son amitié & son alliance. 3. Et propose le trasscentre leurs Sujets, qui sut accordé.

# LIVRE VINGT-QVATRIESME.

1, Les Pinances du Roy équisées. 2. Les Princes imposent une Taille generale montant à dex seps militons. 3. Maniere de la leurs. Vislence des Collesseurs. 4. Cés argent dispèpar le Duc d'orleans, 5. Espat de la fantie du Roy.

par le Duc d'Orleans. 5. Esta de la fant é du Ry.

11. 1. Grand debredement d'Aivert. 3. Causé d'une grande mortalisé. 3. Qui emporta Philippe de France Duc de Bourgegne. 4. Eloge de ce Prince. 5. La Dubbisse si finme renonce à la commonanté. 6. Le Duc de Briry dangerensement malade. 5 e répond de serve dions.

7. Straict fait pau le fra Dac de Bargegne. Ill. 3. Det mel-barre erriact, à la France au figet de la Comé de Champagne, presenda par le fra Roy de Nauerre. 2. Straiteres attentats contrel Englés La Courana de France. 3. Chorles fin fit le famete au Roy paux ce differend. 4. Une sitteempeaft de fet dreits. 4. 488 du Royla ville de Christony.

IV. 1. Let Inglow from diverfet hybititied, par met & par terre. 2. Le Roy reful ad e'en vanger, fait driffer van Armét Naustic en Elpaper, fant le conduit du Stre de Saustif. 3. 29 ún each d'avant di fray, d'ou giffre de l'en tiliffére par le Ded. 4. Let Anglou oppendant neus amufan par des Trattes. 3. Lett de Courty actorit d'intelligence auce cess. 6. 3ff mit en prifa. 6. le inflifée de cette calomnie.

Glinden Prince de Galles fais la guerre en Roy d'Angleterre. 2. Demande fecours en Roy.
 Daj layeumer oun Armée fous la conduite du Comte de la Marche. 4. Falle entreprifé de guelques i cunes Seigneurs de Normandie. 5. Défaus par les Paifons, en l'ifie de Poslant en Angleterre.

VI. 1. Les Bretons obsiennent permission du Roy d'armer contre les Angloù. 2. Et sont vous belle Armét, mais sont schif, 3. Le Consisi de Mistre Gutlaume du Chastel, mépris par le Sire de la Iaille. 4. Grandicombat des Anglois & des Bretons, qui farent défaits. 5. Mors de Gutlaume du Chastel, & sur la lore,

VII. 1. Tanneguy du Chaffel va vanger la most de son frere. 2. Saccage Artemue & court en Angleterre. 3. Les Anglois font une entreprise for la Rochelle.
492

(Considere, 3. Let. Angless pensone enterprise for la Robotita.
(MIL. Princes, publiques pone formine de l'Égille, & pons la fenté du Roy. 2. Procession de l'Animerfiel de Paris. 3. Offensée par les féraiteurs du Sire de Saunifs. 4. Qui appronue law violence. 5. L'émicrifié l'entreprend. & le pouffe. 6. Le Retteur fais effectes l'éfoles.
7. Le caugh plaide par von Cardilier. 8. Arteff courte Saunif. 9. 5. Sa Maifon rainée, &

trois des compables chisfiers.

1X. 1. Effrançe embracament d'une Hoffellerie, arriué à Paris. 2. Les Anglais content en Bretegue. 3. On ils fint défaits par le Maréchol de Rieux. 4. Le Sire du Chaffel y vange la mort de fin frere, par celle du Comte de Beaumout. 5. Rufe du Beflard d'Angleterre pour

ft fauer.

3. Let Gefans oppelent le Compfohle d'Abret à lart feuers, conne let dogleis. 1. Il teat un défin for backeux, qui fra élément. 3. Ufice; & prend Cerbeft, 4. 21 fait pàrfear competer en Geyenes, 7. Le Comme de Clement activement contragend le compete de Limpée.

6. Let dogleis magneux à la leurite qu'il assistry fie aucceux, 7, Geande exploite de la premier Cheanteir de let Prince.

XI. 1. Nort de Marie de France, Dueboff de Bat. 3. Et del bestitiere de Coury, apret souir venda Coury as Doc d'Otleans, 3. Qui empefihal entretiff par fas asservité. 4. Moriege de Laini de France Dauphin, auct la filt du Duc de Bungeger, 1. Politype fit seffe de Duc de Bungeger, fancé à Mithelle de France. 6. Mort de Marie de Blais Reyne de Stell, 66 fau Eloge.

XII. 1. Benuft d'Auignou depute vers Baniface de Rome. 2. Qui oblige les Ambaffedeurs à le traiter de Pape. 3. Mars de Boniface, les Deputez emprisonez, pais deliuriz par Innocent fon factificur. 4. Benuft fe fertifie dans Auignon, & paur cela ruine é Egiffe de Nuftre-

E To agi

Dome, S. Il resout de passeren tealie, pour s'aboucher auec innocent. 6. Et donne la Mitre à
aueclause. Abbe 7.

Sot Muliques Abbet.
Muliques Abbet.
L. C. Coned La Marche ruine les offerances du ficours qu'il deuois conduire au pays de Gilles, por fouretardentest. 2. Dont il fut blassie. 3. Hontens retour dece Printe apres un

field visiolifespiell. 4. Le Reprojeurs madels.

N. L. La Agellet resported since source for le Front. 1. Impart, or messale government de le Repre c'ha Du d'Orlean 3. 290 antiouwn de vour le Frogle. 4. Le greg le popular le Repre c'ha Burden, 2. 290 antiouwn de vour le Frogle. 4. Le greg le popular le greg l

### LIVRE VINGT-CINQVIESME

#### CHAPITRE I.

1. Le Pape Benoist imposé une Decime sur le Clergé de France. 3. Entreprend sur les Priaileges de phisérie Communaute. 3. L'Printerstié 19 opposé, s'en fast exempter, deput de Gennes pour l'unien, 6 s'étactourioure les Eschiers.

II. 1. Diversivements for Justinisticutes and Adigmen. 1. Récris d'Innocent de Reme à l'Pnincfile, pour l'union. 3. du il suffife son Predecisfant contre les repports des Departe de Econfil. 4. Leur maparte d'avair necligir l'union. 5 de filme seux noudaires.

III. 1. Le Due de Berry, écrit à l'unocent. 2. Qui nie le rapport des Depute? de Benoift, ny qu'ils enfent proposé la renonctation de sa part. 3. Ce qui les rend suspetts à la Cour de France.

IV. 1. Le Due O'Orleans fielle Meringe du Due de Guelfore auer la fille du Comme de Herchert. ... Contre le confisiement du Due de Bourge ne C du Due de Limbourg. 3, Le Due de Lingue bourge europe de cleere la Guerre au Due de Ouddere, à Paris. 4, Le Comme de S. Pel diege Merich fue les nigents, 5, 29si le definit C le mettent en fuite. 6. Emreprife du Comme Permitte fin 1 E/fuf.

V. 1. Artiuse du Pape Benoiss à Gennes. 2. Rus. des Genois pour mettre set gens bors de leur

VI. Let Peoplet multionten du Gouvernement de la Reptie C du Docé Ordenn. 2. Retraliffé d'un Predictateur Angolfon, qui prefehe Reptie en face fur let difficientes de la Cour. 3. Espai demeur ferme contre les monaces. 4. Illentinaté dounni le Roy, qui le voulut connadre. 5. Defique le Duc d'ordenn. 6 menace le Repoume depoffer en main offrangere. 6. Le Reptienté de ce Sermon.

VII. 1. Le ville de Menagene effecție for let Angleis parl Sirve de Pous. 2. Defendate brasement par la Dame de Menagene. 3. Et enfin emportele de force, c'h la Deme prif. 4. La ville de Clean yns de par le divendement det esaeit. 5. Tamerre évange tembré daml a thombre da Dimbins. 6. Grand danger sown par la Reyne C'h Duc d'Orleans, qui leur deus frair d'auerisfiment.

VIII.1. Le Due d'orlean preud le Gusurement de Normandit. 3. Let Gusuremert des Placester official de reconneifert. 3. Il ocut defirmer Raim 2, qui ét 9 aprêl. 4. Le Ry samfillé de layrefuferce Gusurement. 5. Remontante fute au Ry tembent le mousaifé adminification de la Rysur & du Due d'Orlean. 6. Le Rys mai faitsfait de par de tempe qu'ils troite ent de lay & du Duppin, conseque ent Affinitée gentele. 519

IX. 1. Le Docké Bourgejon mondiporle Roja èt Coffeil. y vincate a Armet. 3. Le Rojan & le Duc & Orlean (spannence, fi retirent à Pailly, 5. Front enlaure le Doughin pour Lament et Midan. 4. Le Dou de Bourgejon cours pers. 6 le rement de fon conformant à Paris. 5. Le Reyne & le Duc & Orlean Lenfuyens à Melan. Terreur ponique du Merichal Bonciesa.

X. 1. Le Doc de Bourgogne read reifen de fon allien en prefuec du Confeit & de l'Princepéé de Paru-2. Ha regne de lean de Nyelle pour inférier le Duc de Bourgogue & fie Frerer. 3. Où il fe plante du mausau Gountenment. 4. Du mausau treittement fait an Clergé, à le Ne-

biffe, & an Peuple. 5. Des injures fonferies des Anglais, aufquels il fellus declarerta guerre. 6. Propose de danner un Confeil au Roy. 7. Le Stre de S. Georges & autres Seigneurs de Bourgors, estemetium gage pour maistenium le procedé du Duc.

XI. 1. Le Due d'orlean f. proper à la Guerre. 3. Le Roy de find du left moure. 3. Le Due de Berry fait Guerrann de l'ans. fi ferrific. 4. Le Due de Borrgene palis un Mansfife. 5. Le Due de Bandon de l'anastific, s'employation le Faux. 6. Le Due d'orlean repair au Mansfifte de Due de Bourgegat. 7. Le Roy de State fait venir le Due de Birry à Methon pau le Bair.

XII. 1. Belle entreprise du Sire de Sauvis contre les Anglou. 2. Ses exploits sur merés la prise de plasseurs places.

XIII., Le Chetchol de Rienxenungé en pays de Golles reparer l'honneur de la Nation Françoife.
A fisige Hulfors aux les Gollois. Mort de Patrivillars de Trie, 3. Terrur pasique de l'Armite, 4. Casiltemardin pris par les François de les Gollois. 5. Imbert de l'elzy laifféau pays de Golles aux el Infomerie Erurquife.
5.8

XIV.1. Continuation de la différée d'expe les Dues d'Orleuns & de Bourgogne. 1. Dinces bruits convet le Due d'obleant de Reine. 3, Le Due de Bruy attopé de mui dans fon Highel de Pars, 4. Les Parifices between les foggirses de court de create de fice. 3. Le Due d'Orléans appreche de Pars aucc des troupes. 6. Meux loy Infof fix portes. 7. Pourparlé de Paix.

XV.1. Le Due de Bourgegne barungue les Bourgeois de Paris, e fin de lun fair prendre les armet pur sin paris. 2. Fradunt réposse des Parifies. 3. Cominauisme du Traite de Paix. La Reine pur oraspass que le Due de Bourgegee ley alle au deuns, de ramp le voyage de Pincaner.

4. Le top de Nouvre Ce le Due de Bourbon negation l'accommoliement S. Coulos à Pincenner.

XVI.1. L'univessité du leur du deux des Primes. 3. Maisse leur Gesson tes formes en france du Rey, à versite à fisson de de l'abbiger de frosspire ses remedes nousseures. 3. Et besson le versez de l. Cour, qu'il excert à l'union del Egisje. a. Esta mostrolle de la fantida Roy, qui renismo en consulé fenne. 5. Morte de France fa file référ de sent de Relações para junçales siste du porte de la fact de Profes de la respira de la re

CONFICT BY A DEAR BAT. D. RETURNING AND THE ACT THE ACT OF THE ACT

XVIII.1. Resour des Deputez, enuogen à Rome par l'Unimerfié de Paris, 2. Benoift sessible d'interrempre cette negatiation. 3. Le Cardinal de Civilons fou Ennoyé mal recon en Cour. 4. Clignet de Brebant feix Admittal de France, 5. Quez que de bas live & ingé incapable de fa Charge, 6. Et marié parla faueur du Dou d'Orlems la Conneighé de Blou.

XIX.1. Grandet Canqueffes en Gayenne, du Canneslable d'Albret & du Comte d'Armagnac, 2. Iournée préfetueur Brantasmepour combattre les Anglois, 3, Méstire Guillaume de Bouteiller y meine van sécours de France. 4. Armée euroyée au sécours du Duc de Bar contre le Duc de Lervisine.

### LIVRE VINGT-SIXIESME.

#### CHAPITRE I.

- 1. Audience donnée an Cardinal de Chalant. 2. Sa Harangue en faneur du Pape Benoift. \$42.
- 11. 1, Mr tran Petit condict pour l'princept en favor de la foghetitie, quare Bouell, de demanté le spirit count l'aumélité faiteable. Le ten trance remayent forter au Petroloment de l'inverte partie la conf. de petroloment de l'entre, qui acrefit le petroloment de l'entre petroloment de l'entre l'

III. 1. L'Unimerfité poursuitenmers le Roy pour aneir Arrest. 2. Arrest folimmel cantre l'Unimerfre de Thoulanfe. 3. 5:s Deputen s'enfayent , & le Cardanal de Chalant aufis. 4. Cherles de Samoify prend les intereffs de l'F ninerfité, anes laquelle le Roy le reconcilie. S. Arteff pour l'Eglefe Gallicane. 6. La Souftraction differée.

IV. I. Eclypfe de Soleil , dont s'enfusuirent de grands maux. 1. Mariage du Duc de Tourainr, fecond fil de Roy , anecl'herittere de Haynant, 3. De Charles fils du Duc a veleans auet la senne Reined'Angleterre , 4. Et du Comte de Penthieure auec la fille du Duc de Bourgogne.

1. Armé: du Roy en Lorraine. 2. Le Duc de Lorraine demande la Paix, & fe foumet. 549 VI. 1. Deceque fel Armée de Picardie. 2. Les Anglou chaffet de deuant Bauelinghem. 3. Dé-550

faste & profe de Philippe de Ceruolle dans une embnfcade des Anglois.

VII. 1. Ceux de Brantosme demandent secours à ceux de leur party. 2. Défaite d'Archambaut de Ranfac & de Pierre le Bearnois , Capitaines du party Anglais. 3. Les Anglais manquent à la tournée acceptée par ceux de Brantofme. 4 Qui fe rendent. La Fille rasée. S. Las François ménagent mal leur auantage. 552

VIII 1. Genereuse resolution de cent soixante Escuyers François. 2. Qui conquestent grand nom. bre de places en Guyenne. 3. Ils afriegent Mucidan , la Dame traitte auet enx.

IX. 1. Le Sire de Perfy Comte de Northumbellant vient demander fecours en France , pour vanger la mers du Roy Richard. 2. S'excufe de l'infidelité qu'il auoit commife contre lay 3. Remontre le droit du Comte de la Marche à la Conronne d'Angleterre. 4. Il poffe en Eficfe, & aues le fecours des Efcoffois defante Roy d'Angleterre. X. 1. Deffeins de guerre en Guyenne & en Picardie , pris entre les Dues d'Orleans & de Bour-

gogne. 1. Taille imposée fous ce pretexte. Minualfe administration des Finances , panure effet de la Maifen du Roy & des Enfant de France, 3. Plainte du Daughin an Roypour ce

XI. 1 Le Duc d'Orleans mal confeille d'entreprendre la guerre de Gayenne, va prendre congé de

faint Denis. 2. Histoire des Reliques de faint Denis , 3. Et du differend autrefois arrine à ce fujet , entre l'Abbaye & l'Eglife de Paris. 4. Decide par le Roy Charles V . reneille par les Changines de Paris, Séugné par le Roy à son Confest. 5. Lettres de Philippes de Villette Abbé de fains Denis an Duc d'Orleans pour ce fujet. XII. 1. Grands preparatifi du Duc de Bonrgogne pour le fiege de Calais. 2. Dont il impute le man-

mais fucer, an Duc a Cirkans et au Rey de Sicile, 2. Mannaife conduite du Duc a Orleans en Guyenne. 4. Il afrege Bourg où fes tronppes se dibandent. 5. Il est méprisé des Gens de guerre , & tafibe en vain d'acheter la Place. 6. Honteux reteur de ce Duc. 7. Prife per Blocus du Chifteau de Lourde en Bearn fur le party Anglois. 562

#### VINGT-SEPTIESME. LIVRE

#### CHAPITRE I.

1. Ambaffade de la part de Gregoire à Benoist son Competiteur pour l'union. 1. On connient de Savonne pour leur abonchement. 3. Traitté faie entr'eux. 4 Ordre étably pour la feureté reciproque. 5. La Garnifon de Sanonne reglée four l'authorité de denx Commandans de part & d'autre. 6. Ordre pour la Police, 7. Sanonnelibre de toue tribnts durant la Conference. 8. Defenfede nommer l'on ny l'autre Antipape.

S'enfait la tenenr de la Procuration de nostredit Tres faint Pere & de fon facre College. 570 570 Apres s'enfainent les Articles en ces propres termes. 11. 1. Arrince à Villeneune lez Auignon des Amboffadeurs du Roy & de l'Eglife Gallicane. 2.

Diliberation prife entr'enx. 3. Leurs lettres anx Ambaffadeurs de Rome , & la Reponfe.

III. 1. Resolution prisse entre les Ambassadeurs de France. 2. Touchant la conduite qu'ils garderent auet Benosft. 3. R: fulest de cette feconde Affimblée.

IV. 1. Les Ambeffadeurs arrinez à Aix , & vifite ? par l'Enefque de Tuderce. 2. Le Cardinal de Thurey weens conferer auec enx, & donne des aues fauerables à Benoift. 3. Le Neueu de Gregoire

Gregoire fait paroifire , & proteffe des bonnes incentions de fon Oncle gour l'onion. V. Arr. née des Ambaffadeurs de France à Marfeille. 2 Leurbonne reception par Becoiff, 3. Qui répond fors adroitement aux propositions du Patriarche d'Alexandrie , Chef de l'Ambalfade, Accepte la voye de ceftion. 4. S'excufe d'ambition & de vanité, & remerciele R y de f.s

VI, 1, Les Ambaffadeurs demandent à Benoift des Bulles confirmatiues & interpretatines de ses paroles , & de fes intentions, 2. L'Archenefque de Tours propofins l'habilitation des diax Colleges de Cardinanx pour t'élection d'un Pape, en cas de mort de I un ou de son les deux Contendans, 3. Benoift went qu'on fe fie de toutes chofes à fa boune f y. 4. Et témorgne

enfin d'y confentir.

VII. 1. Le Pairearche d'Alexandrie & les autres Ambaffadeurs reconciliez aute le l'age Be .. ft qui les amufe finemeus. L. Leurs propositions au Cardinal de Preueste Commissaire du Pape. 3. Le Patriarche maintient que le Sacré College a liberté de foffrages contre les interiffs du Pape. 4. Réponfe du Cardinal de Preneste pour les autres Cardinaux.

VIII.s. Le Stre de Mont-joye toint fes offices enuers le Pape pour l'expedition des Amhaffadeurs de France , & leue les Supçons qu'on avert de luy. 2. Le Pape se plains de leur de ffiance. 3. 18 l'on luy remonstre qu'il ne doit point faire de difficulté de donner ses Bulles de ce qu'il a pomis verbalement.

IX. 1. Le Pepe Benoist prefié de donner sa parole par éris. 2. Ses raisons pour n'es rien foire. 3. Réponse de l'Euesque de Cambray. 4. Le Cardinal de Thuriz prepare les Ambassadiurs à celle du Pape.

X. 1. Réponfe du Pape Benoift, qui refuse la Bulle de cession, 2. Et remet à deliberer touchant l'habitation des deux Colleges de Rome & d'Auignon, 3 Le Parriarabe d'Antroche infifte en

vain. 4. Les Ambaffadeurs fo retirent à Mix.

XI. 1 Les Ambeffedeurs deliberems'ils fignificrent à Benoiff la fouftraffion d'obedience. 2. Dinerfes opinious, & les raifons de pars & d'autre. 3. Ils interpretent leur inftruttion en fa faueur, 4. Pour nele point pouffer à bont, pour n'mpe ber point l'habilitation des Cardinaux de Rome pour l'életteon fature. 5. Et de crainte de rompre le desfien de l'entreueue des deux Contendans.

XII. 1. Les Ambaffideurs deputent de lenr Corps à Rome, & à la Cour de France. 2. Le Roy ontent de leur conduite , 3. Surfott la fonftrattion demandée opiniairement par quelques vus de l'Uninerfité, ennemis de Bevoift. 4. Il recent une Ambaffade de Gregoire de Rome, & luy

recres & aux Cardinaux de fon party , pour les encourager à l'union.

596 XIII.1. Les Ambiffadeurs de France bionreceus dans toutes les Villes d'Isalie. 2. Les Cirdinaux des V eft is & du Liege les aucrissent du peu de difficie on de Gregoire , 3. Que tore les chofes en longueur, tant aueceux qu'ance les DepateZ de Benoift, qu'il n'entrettent que de difficulti z pour l'entreueué.

XIV.1. Le Patriarche d'Alexandrie fait toutes fortes d'offres à Gregoire , afin de l'engager à tenir la parole pour l'entreueut de Sauonne, 2. Pierre Plage Orateur de l'Vninerfit, l'exhorte à l'union , 3. Réponfe ambigue de Gregoire , tant far le fujes de la cefion , que de l'entreueue. 4 Il defanone fon Neuen , des Galeres qu'il anost demandées pour fa conduite.

XV. 1. Le Patriarche à Alexandrie continue toutes fortes d'offices à Gregoire, 2. Oni chicane de maunaise grace, & propose un nouneau Tratie. 3. L'Enesque de Mota son Neneu, decouvre la fauffe franchife. 4. Gregoire dit que son Neueun'a pul'obliger à l'impossible , 5. Outre qu'il y va de l'honneur de son obedience, s'il accepte les offres du Roy. 6. Et sur ce qu'ou luy me, il feint de fedefier an Roy. 7. Sur le refus des Galeres, ou propose le voyage par terre, qu'il refufe. 8. Il chicane en tontes façons , & demande à traitier de nouncau.

XVI.1. Les Ambaffadeurs de France demaudent Audience au Senat de Rome , pour l'informer des

bonnes insentions du Roy , 2. Des offres faites à Gregoire , & an deffein du Roy de voir le Siege rétably à Rome, 3. Deliberation fur la qualité qu'on donneross au Senateur , & aux Conferusteurs , & Capitaines de Rome. 4. Maifire Iean Petit porte la parole. 5. Les Romains temoi quent beaucoup de toye des bons defferns du Roy , qu'ils asmotent susques à se vouloir metere fous fou ohes fance.

XVII.t. Protofistion des Ambeffadeurs de Benoiff , & de ceux de France contre les retardemens de Gregoire, 2. Les Cardinaux de fon party les rettennent, 3. Réponfe de Gregoire, qui demande un auere lien d'entreueue que Sauonne , 4. Oubien qu'on y aille par tirre , qu'on en ofte le Gou-

wernement au Marlebal Boneiteau, & qu'on luy donne en offage cent Bourgeoù de Gemees, & Gent de Stuonne.

XVIII., Sur les difficilles d'acquiret lins de Samone, le Permetthe d'accessable propôles coffin de la decessable perfect le la Cofficie de la Recordine propôles (des Cofficie) per le la vec Cofficie per le fine de la Cofficie la della Pilled de la April de Bronne, le Samone, le Samone, le Pilled de la Cofficie per le Pilled de la Cofficie per la Comptant de Cofficie per la Co

à se desporce; 3. El aux raissing qu'it donne contre la cesson, qu'il maintent ineridique. 4.

11 s'offre pour ostage de la fideité du Maréchal Boucicaus. 5. Gregoire offre l'entreucae à Pie-

trafauta, & differel habilitation des Cardinanx.

XX. t. Le deshighters degeneres 187, ch. 3 levell, past leur realize tempse des officies. . . 3. Le adjust
Gregure som tell deliment de le premier instances par applesse terminos. . 3. Le adjus
de Todere flatters, ch'émisses que Cregarie sont acropé l'extresse de Sanone, ch'one
flat Neuro acritimented de Golden et l'estre port l'emotier e « Lettre de Arbifidates
de Neuro acritimented de Golden et l'estre port l'emotier e « Lettre de Arbifidates
de l'estre de l'estre de l'estre port l'emotier de l'estre port l'emotier de l'estre port l'emotier de l'estre d

XXI. 1. Les Ambiffadeurs vout trouver Benoiff aux ifi s de S. Honorat. 2. Il promet d'aller à Sanonne, 3. Infife pour ce lieu là ontre la prapoficion d'un Ebucyé de Gregoire, 4. Et consinuë

dens farefolution; min il refuje de defirmer fis Gueres.

XXII., I relaced no officior de Cornolled France, pour formir les resifier de leurs meijhre con de la resifier de leurs meijhre con de la pour Merchael no. 1, Réprince par la 80, 3. D. Grient control Francis (de la Cornolle no. 1, Réprince par la 80, 3. D. Grient collect francis (de la Leury este l'activité controlle no. 1, Réprince d'un sont conject fraitere, le Replace l'activité configure, 2. Une méthod de la formation de la différence de la configure de la Réfere de la Cornolle no. 1, Républic de la Réfere de la Cornolle no. 1, Républic de la Réfere de la Cornolle no. 1, Républic de la Réfere de la Cornolle no. 1, Républic de la Réfere de la Cornolle no. 1, Républic de la Réfere de la Républic de la Réfere de la Réfe

teans fiftied & mis mert dans la rue Eurbette, 3. Per ordre du Die de Bourgegne; 4. Ont fe feruit du ressentintent particulare de Ravel d'Ougetonnisse, 5. Ont fe retra chec la gace se Consentation. 6. Le Dave voir le congrue mort, affisé de fe fancreules aux Celéstins, 6-en

prend le dueil. 7. Les Princes resolue de vanger ce crucl affassinat.

XXV.1. Froidure susques alors inouve en France. 2. Grande mortalisé de poissons dans la mer, 3.

Les Ponts de Paris emportez, 4. Estes Monlins roinez.

XXVI. Le Ducheffe d'orteans auvrite de la mort de fin mary, vient de Blou à Parú auce fie enfons, 2. Demandiciplice au Roy, qui tossebe de la consiler, & qui consirme aux enfons tous les biens de tempere. 3. Elle se retire à Blou, & durant son absente, l'un l'accopcide la

materite au Koy.

XXVII.1. Le Duc de Burgeges vient à Paru. A greade faite de Considerate. 1 et livine Andrease par frighte, per le test trip 60 vieux et la serval de Duc Considerate. 1 et livine acté à écrime de liée, valgif l'hoime c'homante. 4 l'eure vani le melate de Roya me gir, c'hiduade sours ferres de froma par et dishipties. 5 l'aveir contre van four de Roy, par les piloc bep et fins. 6 l'ouvre entreus adlane acce fe l'amente, par four de Roy, par les piloc bep et fins. 6 l'ouvre entreus adlane acce fe l'amente, par l'hory fe Consensa. 6 fiftieit le Reg del de Paper, l'Ouber vani extende la Europe le Duplis dont de Fraste, 6 conspilment l'hosphin aux vangemme. 8. D'aveir faispiet le Roya deliment d'ament, 10. Olivey des Letters de pardan as Duc de Burgoya, 6 de L'administrat l'Cognad de Arbestan fa Jamen. (51

#### LIVRE VIN GT-H VIT IE SME.

#### CHAPITRE

1. Naiffance d'un monftre de forme humaine. 1. L'Vniuerfi é follicite, & obtient la forfiraction d'obedience aux deux presendus Papes, fur les preunes qu'on ent de leur callafine. 3 Le Pape Benouft refolu à l'extrémité, enurge des Bulles pleines de menaces , 4. Qu'il fiss avoitement couler, anec des Lettres pleines de civilisé. 5. Marie de France file du Roy, fast Praf. Sion an Monastere de Paissy.

II. 1. Le Roy ayant affemblé son Conscil pour deliberer sur les Bulles de Benoist, 2. Ican Courrecuiffe parlant pour l'Vniuerfiié, 3. Conclud à ce qu'il fest tenu pour Heretique & Schifmatique , 4. Et fouftient qu'on pontroit appeller d'un Pape legitime qui agross contre l'un on

de l'Estife. C. Les Bulles de Benoift lacere s en plein Co feil du R.7. III. 1. Le Dozen de S. Germain , Confeeller au Parlement , arrefté presonnier dans le Co fe l , com.

me partifen de Beneift, 2. Ordre au Atréchal Boncuent d'arrefler auft Beneiff, 2. L'en fanc de S. Flour renoque de l' Ambaffade d'Espagne , comme fa Creature. 4. L' Entique de G .p & l'Abbe de S. Denis faits prisonniers pour mesme ratson , s. Et deboutez de leur renu y :u Parlement & à l'Enefque de Paris. IV. 1. Le Roy fait publier des Lettres de neutralité , c'est à dire de fonstrattion d'obedience à l'un

Gal autre des presendus Papes, 1. Teneur des Lettres de laditeneutralité , 3. Enneyé.s à tous

les Princes Chreftiens.

V. 1. Les deux pretend a Papes en fuite. 2. Le Roy affemble le Clergé pour au fir au Gounernemens de l'Eglife pendam la N'entralisé. L'Archeuefque de Sens prefide pour l'absence du Patriarche d'Alexandrie. 3. Farme de l'Alle qui fut drifé. 4. Ordre apporté paur l'absolution deFeat referuet an Pape, 5. Rennoyle anx Euefques & Chefs d'Ordre, 6. Comme aufit pour - l'irregularité. 7. Les Exempts renuegez, à l'Ordinaire, 8. Ordre à tenir pour l'appel des Vicegerens & Administrateurs, au Concile Pronincial. 9. Maniere d'appeller des Commissaires

au Concile qui les aura èleus. 10. Reglement pont les causes lors pendantes en Cour de Rome. 11. Procedures à senir pour en retirer les pieces, 12. Les chofes sugées auant la neutralisé delarees valides, 12. Les Abbevexempts & non exempts renvoyez à l'Ordinaire pour leur confirmation & pour leur benediction, 14. On ordonne que les caufes feront iuges felon le Droilt commun. 15. Les Rescripts de Benoift auans la datte des Bulles condemnées , declare? valides.

De l'ordre qu'on densis garder en la pronission & distribution des Benefices.

VI. 1. Les Liegeois fe renoltent contre fean de Bauieres leur Evefque éleu. 2. Le Duc de Bourgogne va à son secoure , 3. La Reine profite del oceasion de son absence , 4. Et y fait venir la Ducheffe d'Orleans. VII. 1. Sentence prononoce contre les Envoyer du Pape Benoift, 1. Executée auec quelque scan-

dale , 3. Continué par un Religieux de la Trinité. 4. Iniufices des Commiffaires donnez

aux prisonniers pour l'affaire de Benoist , 5. Que la Reine fait delturer. VIII.1. Les deux presendus Papes s'estens retire? S'esans pris la fuitte, L. Les deux Colleges de Cardinaux les quittens, S'entreprennent l'union de l'Eglis. 3. Forme du Réses par eux drefse à cette fin , 4. Où ils les blasment d'auoir viole le serment de leur promotion , §. Et les accufent a'intelligence entr'eux pour la durée du Schifme. 6. Propofent la connocation a' on Concile à Logourne , 7. Exhorsent les Princes à finorifer une nouvelle élettron , 8. Et eujosgnent des Peieres à ceste fin. 9. Noms des Cardinaux, & des témoins present à ces Aile.

IX. 1. Grand dommoge arrivé par la grefle , dens le Vexin , 1 Arrefts donnez au Parlement , pour

la saccessian de la Seigneurie de Coucy , 3. Et de la Comté de Rou-y.

X. 1. La Reyne & le Dauphin Duc de Guyenne, prennent le Gouvernement, 1. La Ducheffe d'Orleans & son fils leur demandens inflice contre le Duc de Burgogne , 3. Et obstennens tour pour infisfier la memoire du Duc d'Orleans contre fes accufations. 4. L'Abbé de S. Denis plaide leur caufe auec grand apparat, en plein Confeil, 5. Remontre que le Roy leurdont la suffice , 6. Refute les authorisen allequées par le Dollenr Jean Petis, 7. Es tom les crimes de

foreilege, de poison, & d'attentat, par luy imposet & supposex contre la memoire du Defaut.

- XII. 1. Le Duc de Bourgogne declaré ennemy du Roy & de l'Effet. 2. Fait femer de faux bruits, qui imanuent le prople de Fani contre le Presoft des Marchands. 3. Para refufé de l'argent è la Reine, 4. Sup fair refufeitation de l'avounce de des nitres le 189.

XIII. L. Disc de Buseques, de le Cente de Hinnes foet le genre aux hispents, pare la dificanation de leur Budges. A Silve de Modfriche por let Liegeni, de la conducte de dific Pervoce. 3. Le Disc de Bourgene fui propofer la Paix, carellere du Disc de Busegone. 4. Le Sire de Pervous réfufele Paix, de emprecaurie Haisans, 5. Le Comite de Hausan e no vauge foet alor de Liege, 6. Ou d' fui philipent canapagies.

XIV. 1. Le Die de Survegano de la Constale Historia, marchen un fitante de Marghido, qui ditente achieve. In Numerica prinquasa Siquente de Armie de Burregore, 3- Le Die austina è partir de Pais, de y employ le Serie de Mars 1914, qui de militar de la Bestantia de Pais de Mars 1914, qui de la Mars 1914, qui formatique de

XV. 1. More de la Duboffe doilifrier d'Orleans, n. Le Reine & les Prinzes éponsantes, de la villoire du Duc de Bourgogne far les Liegeois, 3. Flattens les Pariflers , 4. Es expendans enleue le Riy à Tours 5. Oa le Duc de Bourgegne, qui vensit à Paris , enuope parier d'ac-

cord , & de reconciliation avec le Dus d'Orleans.

XVI.1, Le Duc de Banegous refuß de demandre pardon on Dac Britans, s. Et maderitis frei k iir de Nostega. S. 2013 part le filoin, 1 por pante freite, 6 possesson fine summer modernets 14. Sur logal lifetim and fir mofern. 5. Le Duc carre commer deux Parts, 6, 26. hij d'aboir sur andreis de 17. de lacegolier fir terres, 7. Les Partificas departeus neu, para le priet de venenir : S. 2013 les regulo bien , mais le Duc de Borrion des mal vaine frei.

XVII... Articles de la Paix entre les Maissans d'Orteans & de Bourgogne, 2. Iurée falemandtement à Chartres, 3. Mariage accordé curre le Count de Pottus, fils du fin Due d'Orteans, & la fille du Due de Bourgogue. 4. Noms des Princes & Seigneurs pressus au Traité, & ou férmeut de la Paix.

### LIVRE VINGT-NEVFIESME.

#### CHAPITRE L

i. L'Tausere unit, fet Abbert à Ryamment. 3. Tente la Conflictui Ayane ne Constitute of Pff front Control Neut Fault de Control Contro

9. Les consumaces ingles comre les deux pretendus Papes , & leurs Adberans , & le Csusile remis au 15. d'Avril.

II. 1. Continuation du Concile de Pife depuis le 15. d'Avril. 2. Arrinée de plusieurs Ambassadeurs des Roys & Princes Chrestiens. 3. Les Ambas adeurs du pretendu Roy des Romains saschent d'en arrefter le progret, par des propositions touchant le pouvoir & la qualité dece Concile. & propofent un autre lien en faueur de Gregoire. 4. Charles Malatefte Seignent d'Arimini , qui lay ausit donné retrainte, fait en vain les mesmes instances. S. Sixième session. L'Eucsque de Dique presche, & conclud contre les deux Papes. 6. Septieme session, les deux Papes & leurs. fautents declarez contumax , prinez de tom Offices & Benefices , les Roys & Peubles absom des fermens d'obedience , commission pour faire le procet aux contumax. 7. Arrinée des Ambeffadeurs de France , d'Angleterre , des Eletteurs Ecclefiafti ques d'Allemagne , & autres Princes, 8. Buitième fiftion. L'Archenefque de Salisbery haranque contre les deux Papes. 9. Neufiéme feftion. Scance des Ambaffadeurs. Pierre d'Arquarano Dolleur de Padone, refute les propositions des Ambossadeurs de Rupert de Banieres , Commissaires donnez, de tontes Nations. Differend pour la preseance entre les Ambasfadeurs de Moyence & de Cologne, 10. Dixième session. Le Patriarche d'Alexandrie confirme les sentimens du Dolleur Arquerano, touchant l'authorité du Concile. Seance iugée entre les deux Archenesques. 11. Ordre donné pour la deputation des Membres du Concile. 12. On conclud de ne rendre aucun honneur aux Deputez de Pierre de Lune. 13, Onzième session. La soustrattion d'obedience declarée gemerale. 14. Teneur de l'Alle de fouftrattion.

III. 1. Election du Pape Alexandre V. par les deux Colleges de Rome & d'Auignon, 2. Bien recencen Frante. 702

- 1V. ». Petri des troupes licensis de Borgegos, escreta (2797) de Dacid Borbon, fine loca-duite d'antidérity. ». «Qui estranda est perces de la partie discape». 3 Le Dacid Borbon fair out d'antid deving millament, 4. Le nates faire, represe d'abbries, ref (Le Planet And de Priys, 1 Centrain le Come de Sauge de la gérir unest ferite de fairefilles. 6. Le Dacid Borgegos paigle sur , comme d'arbite, 7. dacid de Priys, 1 Centrain le Come de Sauge de la gérir unest ferite de fairefilles. 6. Le Dacid Borgegos paigle sur , comme d'arbite, 7. dacid de Priy lavie Dacid Borbons. 3. Suglis pliques pour part genergie. "923
- N. 1. Le Ducké Brahaul from la filt de Marquia de Mercanie. 3. Effende la Janvién 1895, 5. Le Gennes de Neuera fungement d'assir fait prendre un sergenn Royal charge du piece course les, i en parge un Perlement. 4. Deputation d'aminer pour la Tries auceles Angleis, 5. Mort de la Ducheffe d'Orleurs, filte du 1875. 6. Reception du Cardinal de Ber., Legue en France. 705.
- VI. 1. Numelle stricker, de letroubte des Grossis. A. Le Duck de Millers, & le Come de Paule, formette me le parteille me flam de le Merifiale and des pl. Merifiale Bandeiste musisient consister son de l'éfaite, de repair lus firment. 3. Co Marifiale donce l'entre de Chemière de Merifiale de Marifiale de Merifiale de l'échem, de de Grossis, et Le Duck de Miller fait firment de faitait, c'erpealem, le Marquis de sangéreur échape de Grosse, par intellegent de finalement Merifiale. Le Merifiale de Merifiale de Merifiale de Marifiale de Marifiale de Marifiale de Chemière de Merifiale de Merifiale

VII. 1. Diferrede la ferense de Ican de Mostagn grand Meifere de France. Le Duc de Bunegos.

Ché Rey de Nouvere conveyenment fa parte, Cr y fant condiçiendre phofeur Princes. 3, 18 neglige les sons des fie semm, 4, Le Preugh de Paris Carrefte prifanticol. 3, Emprifantement de qualques vous de fa Creatures 5, 60 ne las domne les quefins part lefegre à confficie et que fine.

voisiti, 7, 5 a condemnation è mort, 8. Et fine accession.

710

VIII.. Les Primes resultient à le reformation de l'Étale, a s'adjence de la Reine de la Reine de la Guyenne, retiere. À Mellon. 3, Fent rendre compte avez Financiere, de reasporte la deux de Rey 1, polyportules d'Étales de Le Chambre des comptes, 4, Damon des Primitégres de Rey 1, de l'active apple de Sars fiere de Sire de Montage, viemple de la crieva, écologie de Rey 5, L'archeafigne de Sars fiere de Sire de Montage, viemple de la crieva, écologie de Capitale, par Leval arreft.

IX. 1. Le Rey researchem flor bin fort, apprend is mort do Street Montagu. 2. Es affirmile les Grands pour la referencien de l'Efici. 3. Le Comte de Tancerville paile pour le Rey net Affirmile pour le Rey net Affirmile que l'Arreggé la Reine & le Duc de Gayenne pour le Guocernatinent poudant fin indifpificit, a Propafe la Reine & le Duc de Gayenne pour le Guocernatinent pendant fin indifpificit en excluse la Reine, 5. Le Duc de Berry apper la politica, maist d'oven manière qui femblist en excluse la Reine, 5. Le Duc de Berry apper la

a in'

proposition. 6. Le Roy luy denne le Connernement & les renenue de la Guyenne. sa vie durant, 7. Ce Duc propose le Duc de Bourgogne pour le Gouvernement de Duc de Cayenne, s'excust fois fon age , man offre d'y contribuct de fes foins. 8. Le Duc de Bourgogne l'en exclud , & cabale à la Cour . 9. Le Dut de Berry mal content de ces intrigues. 10. Et de l'authorité donnée à Pierre des Ffars, Preugt de Paru, It. Manusifes qualitez de ce Preugt. 12 R. ception du Duc de Guyenne en l'Eglife de S. Deni.

X. 1. Le Pape accorde de nanue aux Prinil ges aux Reguliers Mandians , au poetudice des Curez. 2. L'Prainesfiede Paris affemblee pour ce fajet , icrette du Cotes, & foffend de la Inedscation , ceux qui s'en ferniroient. 3. Teneur de la Bulle , fundet fur douere Articles de Me Lean de Poilly , sadu condamnen , aufquels on en anort ajoute , qu'elle condamne derechef. pour rendre valide la confesion faire aux Reguliers. 4. Les Daniniqueins & les Carmes renoncent au benefice de la Bulle. 5. Les autres Mandians, plus abstince, interdits de prefcher, & de confeffer.

#### TRENTIESME. LIVRE

#### CHAPITRE

1. Défaite de Ladiflus Surpateur du Reyaume de Sicile , par Tanneguy du Cheffel, General del Armée du Roy Louis d'Anjou, 2. Autre défaite des Anglois fur mer per ceux de Harfien. 3. Entreprise du Stege de Calais par le Duc de Baurgagne, manquée, 4. Far la trahison a't n Bourgeott de S. Omer. S. Mariage accordé entre Louis a' Anjan , fils affe du Loy de Sicele, & Catherine fille du Duc de Bourgogne.

II. 1. Differend entre le Comte de Penthieure & le Duc de Bretagne, 1. Qui ley f'is la guerre Graze fer Places. 3. Le Roy leur donne des Arbitres , 4 Etle Duc de Bretegne reft fe les con-

disions du Traité.

III. 1. Les Ducs de Berry & de Bourban fe retirem de la Cour fans cange. 2. Traitent ene Lique auec d'autres Princes , à Gien , fom pretexte de riformer les defirdres de l'Effat. 3. Et propofent de venir en armes à Paris , faire leurs Rementrances au Rey. 4. Les Femples trompen. de l'efferance qu'ils ausient des reformations precedentes , S. Dont l'argent fut diffipé. 6. Le Duc de Brurgogne propose de nonnelles lendes, sam presente de la prochaine de feente des Anglau. 7. Les Deputez des Villes qu'il ausst mandez , refusent de contribuer , 8. Et il luffe l'entreprise de crainte de se rendre odieux.

IV. 1. Mari du Pape Alexandre V. & fes derniers fentimens , 2. Ses funerailles & fan Oraifon , funchre. 3. Les Cardinaux élisent Baltanar Coffa, dequi nommé Ican XXIII.

V. 1. Les Princes fant de grandes leuces de part & d'autre , 2. La France fert fargrife de fervoir en Guerre cinile. 3. Interefts des Princes. 4. Le Duc de Berry refuse de wenir en Cour, & de defarmer. S. Ordre du Roy par sont le Royeume , de mettre les armes bas , de peurfaiure ceux qui prendroient party, & de leur faire leur proce?

VI. 1. Translition du Corps de S. Clair for Epie, par Philippe de Villette Abbede S Denu. 2. Hifivire d'une Lique , & du fanglant combat de plufieurs Orfeanx de dinerfes effeces , qui peffa pour Augure. 3. Défaite fur mer des troupes de Louis Roy de Sicile, par Ladifas fon Competiteur. 4. Grande Bataille gagnie parles Efpagnols für les Mores de Grenade. 5. Défaite

des Chenaliers de Pruffe par les Liebnaniens & Polonou.

VII.1. Continuation des desordres de France , nonobstant l'Ordre du Rey de mettre bas les armes, 2. Le Roy permet aux payfans de prendre les armes pour leur defenfe & mefmes de mer des Princes s'els attentent à leurs brens ou à leur vie. 3. Le Roy refusé à Crest par la Garnifon du Comte de Clermont , 4. Enueye le Commandant & ses complices prisonniers à Pais , 5. Leur fait grace à la priere de la Comteffe de Clermont , & difose de la Capitainerie en fautur du Duc de Guyenne.

VIII.I. Divers sentimens touchant le differend des Princes. L. Le Duc de Bourgoone effre la Parx an Duc de Berry , 3. Et fur le refin de defarmer , luy depute une Ambaffade folemnelle an com du Roy. 4. Harangue de Mefire Guillaume de Tignenville. 5. Réponfe ambigut da

Chancelser de Berry , de la part du Duc.

IX. 1. Le Duc de Bourgogne femet en eftat de refifter à l'entreprife du Duc de Berry & des Pris-



ces, de l'affrair des pous de poffices. C de la Ville de Parie. L. Les Parificas refufica de faire on saine Comartinare e la place du Duc de Berry, d'ies Nobles diffri camandat per le Presaff de Paris, comme Capitaine du Bas d'artines Jan. 5, Creads défordres casifez per le party des Princes. 4, Pierres publiques pour leur reconciliation 5, Le Duc de Berry fair publicre on Marificht.

X. 1. strinde à Christre de Due de Berry Che et Prince; qui departe a By., 2. Répuylda by? de Arthen-legache Bourger, 3. (Orfice) de park en 8, de pobler, sy des receiveir le Maniffe de Due de Berry, 4. Nouveaux Departe ensuyer, ou Due, 5. Le kinn e'envenuet en van, Orte Princes expériteure la level différe. 6. Le Due de Bourgeme fit anouveur et Ban. 7. Le kry militaris/ment désauré de leur l'Oriflumme, Or de faire von iter pars, qui uvantifelt pas la feri, Organisme de l'organisme de l'entre von iter pars, qui uvantifelt pas la feri, Organisme de l'entre l'Organisme.

XI. 1. Le Due de Bourgogne fais entrer buis mil bommes dans Parú, 2. Et les loge chez les Bourgeoù, qu'il faitaxer. 3. Perre des Effes Preuß de Parú, profite de l'occafion. 4. Le Due de Broban lege fix mille Brobangons dans 3. Deais, qu'il spillen. 3. 739

XII. L'Iniarssifé de Perù l'entremet de la Paix, & depute us Duc de Berry, 1. Répussé du Duc us Deput, 3, on vienneut no Cun furt leur Remaineute us Ry, 4. Le Ry de Nauert, passy of part le luc de Bauergen, 1976 le Guarerman, d. c., c., ici, es propsition de l'iniarssifé, 5. Le Duch Berry vient leger à Biesfre, reiette les propsitions de Peix, & la querte emmesse ent Peix.

XIII.1. L'approche de l'Hyner, & la necessité des vinres , contraint les Princes à traiter. 2. Articles de la Paix faite entr'eux. 3. Diners sentimens pour seauoir à qui demeuroit l'anantage

de cette leuée d'armes. 4. Les Dues s'éloignent de la Cour.

XIV.s. Nauwan Miniferi chufip pak By part Gimmermenta de Phila. L. Pierre de la Flore Pragil de Pari, dellind. L. Leva de burgença flejinde de laghtilia de l'ast, de la monana: defens des transca inférera. " Qui l'en selficion effic med. 5, orde damé part emplehe les Affendles à mone. C. Le Siried Cett pp. qui Du d'Orleans, comme complete de la Miniferi à mone. C. Le Siried Cett par qui Du d'Orleans, comme complete de la mont de fast tres, qu'estifiés part de la Roy.

### LIVRE TRENTEET VNIESME.

#### CHAPITRE I.

1. Réabiliffement deux 2mm du Papt Leun, 2. Lui fuit le Rey de Sicile, Ceneral de l'Eglif, 2. Belle Armés dece Rey, Chenum des principus Chiever, 4. Le Capstine Bratcie difeiu le premier parry nommy, condunt par Ternelle, 5. Et le Agy de Sichle, profitant de l'acafin, va combaire l'Ennemy, 6. Lui d'éfait conterneurs, 6 met Ladifia en faite. 7.8.

1. Ianus Roy de Chypre éponfe Charlette de Bourbon;
 2. La plus belle Princesse de fun temps.
 3. Megassence du Roy à ce Mariage.
 4. La leune Reine conduite à Venise où sin spoux l'actendais.

750

I. L. Le Ry-offmhlew opend Confeiler Franciscus du Rysmae, 1. Och 100 fighini dele
affichilline dele cours du pays de Prenez confeiner, 6 de le Verbeillen de Veres. 1. de
Due de Bourgepa demande permifine d'arrer. 1. Le Comet de 3. Pelletjent le Opmarsement de Paris, 5. Consul defines par des reuspes (nos dans, a paysiterent le Rysmae.
6. Difettespar le Comet de 3. Pol. 6 le Markhal Bouracou , 6 les prifinantes fapplietts.
731.

IV. I. Le Rey l'entrement de le Paix coure les Printes, & depair enx Duc de Berry, d'Orleans.
Cele Burggene, x. Le Louremande de pérfeit sont, & Presençe de dang à lleur auteuit fuit
des fabilités de leurs serves. 3, dépusée du Duc de Bourgegne. 4. Le Duc d'Orlean tritsen Rey
d'entenade qu'il s'effe le preux. à plosseur personnes de sa Cour, qu'il pretend Criminals de
le Res Majorit.

V. 1. Grand Confiti affemblt par le Rey pour l'opposir aux entreprissades Princess. 3. Ordres donnez pour la seuret de la personne C de la vuille de Paris, 3. Tempsée ispanentable aux caautrens de Baris, 4. Autre Confisieura à Paris, và le Chousellus canclud à la garrectourse le party du Dui d'Orienns, 5. On prepose une leué fur sous les Sujets du Rey, C. L'Archensique

de Rhe ims consentanque le Clergé y foit compris. 7. Le Chencelier de Paris sy oppsse, 8. Et se parge de ce qu'un pretendois qu'il chi amanté qu'un pouvoit destituer un Roy pour se exditions, 755

VI. 1 Le Dut de Bourgegue demeure perfeile, permytem les preparaifs de guerre du Duc d'Or-lean, 2. Qui crès au Ety, au Duc di Cayenne, à l'Eurosfié. S à le volts de Teur, par insfifier fite armes, 3, Et demande aux les forces, qu'un f<sub>ije</sub> e infite de la mois de fau pere.
4. Secument d'interefsé for l'entrepsé de le Duc.

VII. t. Le Duc d'orleons ennoye le Cartel de ééfy au Duc de Bourgogne, 1. Qui de fi part le défie parcillement, luy & fes freres, & luy ennoye fes Lettres de declaration de guevre. 762

IX. 1. Confesteur, & reflations prifes parts furtit de la prifesse du Desphin, peadant les troubles de Pares. 2. Cheste Culder Prough des Marchands definis, de Peterr Constitution miles fo fact, 3. Empirificament de phistra? Bargeon fifestit desfire duspris d'Ort.

leans, & plusients autres bannu.

X. 1. Le Picardie pillée & faccagée par les troupes du Duc d'Orleans, à Depute ou Duc de Goyenne, & or au Confiel du Roy. 3. Le Duc d'Orleons se faifs de Moun-labery, 4. Le vaine se terres une se parque et proposent les avantes peur le terres une se parque de la confience de la confience de la confience peur le confience de la co

Roy. 6. Et à la fin picorent , & chargem les deux partir,

XI. 1. Conad Confession à l'errè part Divide d'organé, 3. Que les Creasurs de Due de Buerger, projectique del Popeler de Genera de 19 de Agranes. 2. Estate intitue de Due au num de Bry, paul 5 cessors. 4. L'alphgue de l'ille, de Tum particulierment, cui rimaignathement que se pour de 19 de

XII. 1. Le Due Bourgegne wient de Flendres auesplos de fisicante mil biumes. 1. Zel ordre dens fest trupes , qui ajueçemb wille de Hem. 3. Bernard d'Albres le deficad d'abou aues toute finse de courage & de refiliation , 4. Est preusyant le pritte de la Flese, fe rettre à chauns, 5. Le Ville pillé & prefige brillés. 6. Hanne corre les reuspes Flemendes & Fisardes du Dac de

Bonrgegne.

XIII. Le Come de Neutra nive la Contédérantere, ». En baine du Come, qui auit quité le fériire du Duc de Bourgegee, ch pris parsy centre lay, pair duite le châmeant d'un reju termain e fa Maifen 3, "Equitte le pass and brant de la marche des colecurs." 4. Le Duc de Bourgegee dimende égifhent à l'Angleis, s, "Quellaye mayer du fevers fun le Conté d' rendel. 6. Le Duc figlich per ette aliques, e faceit de disnerfs insuligences une les Enrodel. 6. Le Duc figlich per ette aliques, e faceit de disnerfs insuligences une les En-

nemis del Eftet, 7. Dont si feiufisfie enners le Duc de Guyenne.

XIV. 1. L'Duché Geyeine visibit Pirre des fifes Crestavé à Duché Buregaya, e as f. Chrise de Franço de Franço de Franço de Franço de Franço de Franço de Cara nifica 3. Duche, q. Le ploffest des voltes de Franço, f. destructu como les colonais e, Dequeras de Amasonello Comercar de Franço filo promise frais co Compress. O Description de Amasonello Comercar de Franço filo producti por la colonais e, Description de Cara de

pour se peuer. 775 XV. 1, Ican de Chalon Prince d'Orange ennoyé à S. Denis, mes la Ville en deffense, 2. Et dis lo lendemain

lendemain est innest y par le Duc d'Orleans, 3, Le Duc se instisse par Lettres , des attentés & des catroprofies presendais, à lay impaires d'Atom cons de fin parry , par la catofissa de pèr le cessament de mort de V inet d'Estineols. 4, Comme fons aussi plusieurs Seigneurs de san par Vi 17 agres nammens, 5, Qui deldrecteus les rasses matris de la pris des armets.

XVI. Le Orlanni, frequence à l'anguel e 3. Drain à Diamais per co diagre mondifice.
Les à Le Vichelanie, de fight front l'article à duit de territorie fighe e un interpretation de presquent triand Counge, 3, Suivainie faireur réfletie de fifte en view de particle à l'appet e magifique de l'activaire.
Le triand counge, d'a l'activaire.
Le principal per l'activaire.
Le triand counge de la Suivaire.
Le principal de l'activaire.
Le principal de l'activa

Orleanois , 12. An grand regret des Parifiens.

XVII.1. Mefire I tou de Couvant forprend à Cloud 3. 1 Per trahifiqué de Ciliu de Implica deux gamasians. 3 Estendeux oppuratur ver 3. Gine. 4. Cramac des Orienaus caucarians de trans. 5. Dificus d'un party de meus peste de trais init mest du Taufans. 6. Le popile prisi compe l'ecune de 8. Publisher (no Estende, of their la trite au danger d'uns fidition, 7. Le Due Oriena of des Printers de figure proprent en demain à 3. Deux 3. Cestima. 6. Le popile des authories de l'action de l'ecune de l'ecune de l'ecune de des deux de l'ecune expansarem. 1. Le le finiment de l'ecune figure d'ecune a Due de Berry. 7. § 3. Pur l'ecune de l'ecune de

XVIII... Les ordenants publican les altismess princulairs, de les insoliquemes du Duc de Busquegue auceles Anglieis. A derivide du Duc à Passarife, de la manquem de Calei monifer, particulife, de quelques vous, 3, Est doisif vou à Paris aux les Anglies, d. Diffeits des Breuns du party drichess, 5, 2, 3, destine par l'arrivie de Busquegues n. E. Paris débigues, 6 et l'arminé d'ordens affemblés à 8, Donis, 7, Provide fyrete la Viele de pille de facusque du valle de Manqueme figlie par fyront à designe de la Reine.

garde par les Religienx de S. Denis.

XXX. L'Cappila By, ch la parlipant Burgepes, deleran eux de party l'oblancecommunic, novem de la Buld de Per Parin P. cante y gas de Campagina primaricale France fou Cherle V. L. Lapethe le françoiste per toure la Efficie France.

§ Ettenformance i incl. fundariera eux Deut d'étants ché Burden, aux Campte de Labora, de la Burden, aux Campte de Labora, ché Lamagina, aux Campte de Labora, ché la transplace. A. Crax de lors pary mont destato profise, a de une, reduce à la force de la force de

XX. 1. Les Penfines primes le Deude Benegges, de dévoutre les puligres de Paris. 1. Les concessirations de plaite l'Irrifére de Deuis, en faus demant mentantifiquement. Des Dissi de Benegues par 3 cliude de l'estate de surgeres par 3 cliude de l'estate d'estate d'estate d'estate d'estate d'estate d'estate d'estate d'estate d'estate d'estate

XXI. I. Le back theorypare villerieux. & malfre des fifters, fair papire tame can de pary & Cristan, o'refiniste legerer part to chiffe the Appare. I. Henry of figure Cross, & resirest Comil de Perus. 3. Rédalline des Comes, de Pelair & Celemons, & G. Coynear & D. Langeshof fiftenesses, & consent an Commencear à Duc de Reys, 4. Color densé par layef des Plans de Sire & Adon, 5, le Consted to train of the fore for fire fair prifessions. Adopte Can de Langest Grack Inspectals, Colorida de Santon Goberne quine prifessions. Adopte Can de Langest Grack Inspectals, Colorida de Santon de Colorida Lavis & Basterian. 7, Adolé Sayfil Baseque de Paris, Fryfil Ference de Lavis & Santon Canada (Constante Conservation).

Statistics. We de Gregome reducit a ville de Dourdan. 2. Le Come de la Marche colonsi dans fan gameire aust quarte ents hommes, de rompie prifamier à Otleans. 3. Faillant exploit de dried de Lombert, 4. Qui per confidite faunce les est de autre profinant colonisti, de existant de reprofisité. 5. Le Dout de Bourgean fiffic à trait sus fameralles de Bouche de Gris, de dans cette reconstruct. 6. Liture de Dout de Grysma de l'air p. Le volte de Colfin de Maymer pris. 6. Le Sirie de Bourgeaux transct traversité de France, colfin de Maymer pris. 6. Le Sirie de Bourgeaux transct traversité de France, par les parasses du tier de Corp. 1. Le Sirie de Colmanus défait de pris à dusces, par lettraper de pris. 3. Armisée de Corbe Roy de Sirie. 1800.

XXII.s. Affimilik des Chref de France à Paui , para auffer aux mayeus de finkeur Egyfe Calisson, par leadurait de Comite Afgari à Conflorat e. Meiffre Bennif Cinates propié Lalus des pofision des carlonaux for les Benfeites de Bryamme, des appellaturs en Comde Rome , O de la presentin des Effenagers aux Resifiets . Extestitus à mortel de Hejire Manford de Bus, presente par l'Dock de Burgegone, Gelholes per les Nobles. A. Le Ray reman

en fanté tient un Confeil pour mettre ordre aux affaires , 5. Où les Partifans du Duc de Bour-

gegest animentenire le part Colean.
XIV.1. Let ng diquiest Compilale de Grand Maiffee des Arbelfhiers. 1. Payris en hargeste le Comede S. 3- Prof et le tire de Rombons. 3. Feith liste de Croy grout Insusitie de France. 4. Est fishant le tire de Langey Shroffish, a finde de Stree de Kroy, a. Befaire de France. 4. Est fishant le tire de Langey Shroffish, a finde de Stree de Kroy, a. Befaire finte de France. 4. Est fishant le tire de Croy, and et le tire de Lange fishant finde de Stree de Kroy, fishant le tire de Lange fishant le tire de Croy, and a fishant le tire de Lange fishant le tire de Croy, and a fishant le tire de Lange fishant le tire de Croy, and the Croy, a

XXV.1. politics some les portes as tire de Hilly, Control d'Amelypar le Roy en Politin, 1. Chen priest, 6 promet de frende fiels orif formes. 3. Le Reymanghe ficares as tire de Hilly, 4. Difated to Hellier Laupen de Drees. Copitain Orleans; 5. Lapade empfile le ficares de Steun, 6 deiume para va momp le Come de Achenman é present paris, acete to med Orleans, 6. Chetz of D'Ameranda Aemoplian, 6- tous le Polleu fiamon, 7. Priest de film Engan. 3. Est de Montjouron Berry.

### LIVRE TRENTE-DEVXIESME.

#### CHAPITRE I

Craustic tranges de cette Garre civile de, France, por case dest deux partis, a. Et principalement parles Orleanis, e un Beauffe, 3. Effet du Croffeil du Roy, & fet diures fentimens.

4. Force I sequel le Grand Augustin , emoyéen Angleterre par les Frincies liquez, pour traiset à dianne ante les Angleiss, 5. Cé qui refaul le Roy à leur raine, principalement du Duc de Berry.

11. 1. Le lay respis à dur en present en Borry. 2. Disert ingement de teste entressifé. 3. Le sy vel leur Conssisant à chaires, de vin donts le géné shépite stains d'adment. 4. Ceremmin pau le strens du prese con s'amme, e. Puyage du Kyrn Berry, restre dontse, par leur genre. C. Le kyn de s'oile s'il primairée du py pan s'ert égenre comme 2. A chaire de le situation de la proposition de l'amme de la situation de la proposition de l'amme de la situation de l'amme de la situation de l'amme de la situation de la proposition de l'amme de la proposition de l'amme de la situation de la proposition de l'amme de la proposition de la propositio

III. 1. Le Roy disposé à receuoir en groce le Duc de Berry, s'irrite à antons plus de son opinitèreis, marche veus Bourges. 2. Les troupes du Roy chargées par un porty des Rebelles, 3. Le Gauureneur de Fostensy sommé de se rendre, reconnossé l'obestifiaire qu'il dais an Roy, mais

r folf de routtre la tleie san god le Dat de Borgezon gourrotte. 4. La genifin o férsife eusage le Gourrana d'omain padra en Roy, 5. Il fédfied de Corro de Israc's vijlé demuile Roy, en prifice de l'Andane de cette libilité, 6. Pet de fision en fin bonair eustre quicaque l'fristimaisteau Criminil. 8. Rédélius de Chifica de Modis-prifice. 7. Suranglése de la de Borgezon, 1907 in montple le defigilité du tropse, 6 pendie rement par inget des plan mêm à figu party. 8. Commune du triulige motes actu d'a cau de l'armoy, d'agrade les debres de listen de Ngs.

tens de l'attan), angeliet la statist de la tente de logi.

13, Le so finent la veille d'une de Roy, a. Le foi et septe de Mafire Henry de fi. 15
fin foigner, y broise fe autre d'une de Roy, a. Le foi et septe de l'anne de l'argente, foi et
le fin foigner, y broise fe autre d'une propriétaire de finent de l'argente, foi et
le fin de l'argent de la voyent sancté,
de propositif que l'ajolit d'argent d'argent paut le parrigle l'arnet lique 3, l'argent pui l'argent de l'argent pui l'argent d'argent d'argent de l'argent de Roy d'argent de l'argent de l'argent de l'argent de l'argent de Roy d'argent de l'argent de l'

V. t. Tempfeltingung fermant in Cumpin By, & priftimmunifications, enters. I let By finne fasting described the white the largest, a vibrate interaction point in factorized stage, a strangefine the Africa, your foureast a videous quadrate symmetries. Discount part in Africa, you for greater, and its repulgients. A its prifinance for advisoural equation integrates. 7. Giffrig the Villan, Secretain the Bry, Cillet de Salfy, & Enguerran de Serve, Effours, léaprice pour thisfon.
825

VI. 1. b) fruit de Melfort tou de Gaussen Colf des troupes du Dock d'Acque, se Normadis, par le Cassé, de Se les, de la spet distille. In Play de Bollen 1914 de Casse, dans le 1914 de Stalle impara. 3. Le Cansafilable vour Finades, parsi pappir son Anglina. Collifig fait about parel Stepte d'unesce, a d'Affric plus le Matchell de Livyr, 5. Et compriée par les Tenfinas. Le Chaffens affricté informé à la trus, 6. Guideré Douphin grand Melfor de Tenfina. Le Chaffens affricté informé à La trus, d'uniteré Douphin grand Melfor de Tennes, d'Affric Affric Galordo Douphin Grand, à trates de Nayla Elec

de Sincerr

VII. 1. Crammain als sièce de Bourger, 3. O de la obarge de comp de de hattrie. 3. Pierre de Effert unes par ament de l'esque de brai, des repen mel catatents. 4. Prierre problèque pour le profession de comme de Boy de Part Le Baix, 5. Le Comme de Souge et average de la prierre Confession de Louis de Loui

VIII.1. Lemeralicidofe la Paix, A. Cacchie per Tentreneo des Duce de Revy de de Rongegot.
3. Diffablica des Commiljius de Roy de des trines, terminios par la Doud Gryston, e qui en sieff les strictes. A. etticles dels Paix consyst. à Europe, 3. Dout de Reyarnalle ripolité de Baité. 6. Les trines y finenceures, y la Enfancare de Com, été internifyes, tafibias en vans d'es découract le Duc de Gryston.
8. Le Duck de Royy vont vers le Roy, été depropriet de La Company.
1. Le Duck de Royy vont vers le Roy, été depropriet une lips de fine control par la Roy été de profession lettif que Banger.
9. Le Roy le region en ley été Duck de Gryston.

Dont toute la France témoigna beaucoup de réjouissance.

 Siege de Toury par Helyan de Lacqueville. Le La Villemise en eendres parceux de dedans, qui perirent dans l'embrasement. 3. Le Chastean de Toury biulé par lacqueville. 836

X. 1. Le Anglio front conduire de constale Londiffer, carriedo prince pour le ficero side. Descri de region de offenen. Si abilifique le come de ficança, écofficia redopa, refifica de ficance fue leximente de toute fondam, en algitude la Deux, si ida popul sa front de concie, y. Commonde algo fere de politique de side si de la Deux, si ida popul sa front de concie, y. Commonde algo fere de finale de la Deux, si ida popul sa fronte de la Deux, si ida popul sa fronte de la Deux de Partie. De concie la Popul de la Deux de la Partie.

XI. 1. Le Roy mené à Melon à coufe de famaladre. 2. Les Princes viennent à Paris , qui refusfide contribure pour mettre les Angelus du party d'Orleas hors de France. 3. Le Duc d'Orlean i truitte avec ux à fec dépent, d' donne en offest le Comte d'Angoulofine fon fiere. 4. Les Eulississique, d'ouverte du party d'Orleany, résoluie un lorar biens, dant le Roy excepte les

c ii

meubles & les Charges despuelles il aurois disspoés, 5. La Paix publiée à Paris, sus le Roy, le Druphin , & la Reise arrivent en grande pompe. 6. Le Duc de Bourgogne fais solfrist équisque de Mostre Lourdon de Sallegos , 7. L'Orsslamner reportée à 5. Deux. 8. Le Comte de

Vendofme arrefté prisonnier par le Comie de la Marche son frere.

XII. I. Le copy de les de la Calantige déponde de Mon Janes. O coloniel à Messaglia. Le des parties parties par les de Mon Janes (mil. 1, peutre le mais aprire de les Deut de Borry fine codes. ). Francisité au fair le la surgeiré de Paris, de porte des motes ét mus, aux pouver d'impégiance les ames più les conversaites (più. A. Dymanne grance de demante le Monseau of fair Calantiel de Cardinate, de Cardinate de Cardinate, de Cardinate de Cardinate, de Cardinate (mil. 1, Departies grances de des motes de Arg. de April 1, and de Cardinate (mil. 1, de Cardinate de Cardinate de Cardinate (mil. 1, de Cardinate de Monseau de Cardinate (mil. 1, de Cardinate de Monseau de Cardinate).

XIV. a. Ursinarficitifue sis teamf centin a la surrius offic exagerité deficit de Finanett. 3. cm 5 poliçie par des mundiantes petrit, c. cm Dellar Carre l'interestion en pième dfindice de la Cara. 3. tennediment de l'Interchée a Esp. 4. Le surché Financy, Lyman August, c. tien no Piline primipue a Officire de Transacti, couris, de crédiante, c. Dans le chair des Officire, che dans la Chamelten, et e Chamelten sursi estainte, c. Dans le chair des Officire, che dans la Chamelten, et e Chamelten sursi estainte, quantification de la fabrique d'une nouvelle manage. 3. Le Boundrace conclud de despiration des Finance, è la configium de tem barrie lang. d'except une les fifthe protes, 5. d'atenuations de dans, son despiration de la configiue petrole, v. c. de la configiue de finantion de la Carrent de la configiue de la

XV. 1. Le Chancelter de Guyenne destine l. & chasse du Conseil par le Duc sin Maistre, pour l'irresenteur par loy temmeste conver le Chantelter de France, L. Le Duc d'Orleans demande set Places, & affishance pour rezirer le Conne d'Engovlessine son fere, astroge ca Angelectere, 3. Degradations faiste su Chasse de Courte par le Counte de S. Pal. 4. Henry dus de Laucklipe.

Roj d'Augleterre , mort de lepre.

### LIVRE TRENTE-TROISIESME

#### CHAPITRE I.

1. Lis Financiers nomme, davista Reconfinence, & anexes Officiers, definers à la passe de l'avancier de Chesculier de l'avancier de la besculier, que le stry missents. ). Pierre des Fifers Perufi de Levi, « de l'argène de Chesculier, que le stry missents. ). Pierre des Fifers Perufi de Levi, « delliné, de la supra dels steues mis en figure de Commission, L'Evanophistè dismé le fic entrepris. 6. Pierre des Fifers si constant inflicts of great agrès de losse la surgeres. 1. Lis frije de la stight de Levi pareche de Daçele Gregores, quel aussi para os gléties. 8. Ce qui senue de casacité de vais, financie est de Chesculier, que la constant de la completa de l'active de l'acque de s'été, la chesculier de l'acque de la chesculier de la chesculier de l'acque de l'acque de l'acque de l'acque de l'acque de la chesculier de l'acque de la chesculier de l'acque de l'acque de la chesculier de l'acque de l'acque de l'acque de la chesculier de l'acque d'acque de l'acque d'acque de l'acque de l'acque d'acque d'acque d'acque d'acque d'acque d'ac

II. 1. Les fellieux retenus pai le Dua de Buregores, bleepeus la Befille, & aucclautre partie de leur roughper vous forer la Naifin de Duc de Oryenne. A. Difener de Iten de Tropte as Duc contre ceux qu'il pretendicies duir terremip le issueff, 3, Dun il danne convolte de plus de cinquante perfonses de grande qualife, a. He commenças un grand prombre qu'il terracheux de la Naifin de Ruy. 5, E unificated deux bommes.

- 11.1. I. Let prilonium manea, a Laure, les ificandiquence à crypoliti. 2 Pierede l'Hiera fend prification a Dund Bungque, 3 Ou l'anglé de voisie enlance l'applé l' Dund Grycese. 4. Let fidutione laifance par liveme Bungqui. 5. Ou des plus aux Presses de Sung, para les frança qui régine 3, de 1 de sui fold energe l'Pienalité à prander par l'entre qu'ent agric qu'en de pièce, de 1 de l'apple de production de l'apple de production de l'apple de production de l'apple de production politique monté Dund Goytema de l'analogié use, che de par depart réduction politique monté Dund Goytema de le manufel use, che l'apple de l'apple de production de l'apple de production de l'apple de l'apple
- W. L. LeCourt &P trum far de Pari, dejuité, decrainte des felleux. 1. Le Domphin, Due de Guyence, a la pount fure sainas, implicit feiture des Due à Orleux de Borre, par de Colonia foire sainas, implicit feiture de Due à Orleux de Borre, par de Colonia de Article partie, de tramanté les que la Colonia de Colonia de Colonia contente partie, de tramanté le partie, de la faituré, e. Le Paux de Guyenu sous de trap d'indécêteur coursecteur paparte, que de los des faiturés, e. Le Colonia de Co
- Des d'Orlean de di Barbin, C' au Carrie d'alley no.

  1. Fort e de plus de Lauly, Religie Carre, la fife douait à Rey l'empifonament des creatres d'es fruiters du Des d'Oysen, t. à la fe filtracte courseçe, de fe steampe, vicent en a moistre de de mill, c'e colonnel a souveze pripater d'aut Bis Agrida Agr.

  1. Bernafferaisset ses Chies Des en Barre, l'emfret de Bey, a. Le phyliotre Des de Colonnel de Colonnel de Oysen, de Colonnel de C
- VI. L. Lipsach Samergene, in Spennich flore, sprinte flotineux. Qui continuent them sentence for some recommendation of the try profession of the sentence of file structure mountain traditionations, pointed Generalments, de part for sentence from them to the great sentence of the structure. Qual law proceedings of the tradition of the sentence o
- VII. 1. Find hyporble de Méjer van Auger-Limm.
  VII. 1. Find hyporble de Méjer Laques de la Rivière, desquit apres fa mort, & trainé an gélet.
  1. Isan des Mefeil, Eféryet transhast de Duc de Gejenne, execusé à mort. 3. Let féditieux parsfueuen la définition de Chanteller de France, 4. Qu'ils obligent enfin de tenteure let Seaux à Enflache de Limite fon gendre.
  872.
- VIII., Let'ira et iriby, Licaronous certain par el try en Coyene, fi fire du credit de 2x-lives pare l'oppie ex Agine qu'i amount de l'amou, L. Empand fei fir Pari pare l'oppie ex Agine qu'i amount de l'amou, L. Empand fei fir Pari par la language de l'amount de l'amount, L. Empand fei fir Pari par la language de l'amount de l'amount, d'amount de l'amount de l'
- No. 3. D'fart des stagless forme y or he Norman's. It is naisones is sorre t. Present Diego, of Suingent to Pith or U. Calley der Trigher 3, Armed des tryones, des stagles title, site. Dieze Orlean Cut Beneden, de des Comes de Antopas G. Bie, i de Care, d. Steine des Montaglianes de 19, de des 19, de 19 sangles, mong que Consel desce poste fraise des finales de 19, de 19, de 19, de 19, de 19, de 19, mong que Consel desce poste fraise Consela, de 19, de 19,
- X. t. Les seditienx de l'aris font faire le procen à Mesure Pierre des Effats, en haine du Duc

de Gryenne. 2. Ses Ennieux de la Cour contribuent à sa perie, 3. Et l'on l'acense de plusieurs crimes. 4. Sa more conflante & generenfe, 5. Son corps porte au gebet , cù il auort firt attather celuy du Stre de Montagu. 6. Inture fatte au Dui de Gogenne par Helyon de Lacqueville. 7. Auguel il porte trois coups de porgnard. 8. Le Duc s'affeure del' ffellion des bons Bourgeois contre les fedetieux.

XI. 1. Le Roy renenuen fanté, enuoye des Deputez pour renouneller la Peix des Princes à l'Affemblee de Vernueil, 2. Ils l'affeurent de leurs bonnes intentions , & de leur fidelité. 3 La Paix recent anec toye par le Duc de Guyenne, & par les lons Bourgeois de fu intelligence, 4. Et trancrice par les Chefs de le sédition de Ports , ç. Qui rompent l'assemblée de Ville. 6. Le Duc de Guyenne promet assistance aux bons Bourgeous.

XII.1. Remonstrances des Princes de la Conference de Vernuell, sur l'estet present des offires, 2. Données par écrit auec leur feutiment , par les Ennoyez du Roy. 3. Les Demes prifonnieres de-Liurées , les Faltseux s'opposent à la deliurance des antres , 4. Surprennent des Leures du Roy aux Habitins des bonnes Villes de Picordie contre les Princes, 5. Et Mifire Ican de Moreul appuye & debite leurs calomnies. 6. Ils font courir de maunais bruits dens Paris, 7. Et or-

donnem vne lenée de deux mille kommes, pour mercher en Ben ff., 882. XIII.1. Le Roy moyenne une entreueuë, entre les Ducs de Berry, & de Bourgoone en personne, & les autres Princes par DeputeZ, à Pontoife. 1. Prieres publiques pour le bon fuccez de certe Conference. 3. Le nom des Bepute?, & le Harenque de M' Guillaume Sesones, 4. Pour la remnion de la Maifon Royale , contre les defordres qui menaçoient l'Effat , d' f, nels il fe plaint. 5. Il donne les moyens de la reunton. 6. Il demande la liberté du Roy, de la Reine, & du Duc de Guyenne , 7. Et que les Prences les puffent felier penr le premiere fois , hors de Paris.

XIV.1. Articles du Traité de Pontoife, pour la reconciliation des Princes. 2. Le Duc de Fourgogne peu enclin à la Peix , 3. Trenersée per les Fallreux de Paris , & parsiculierement per Henry de Troyes , 4. Es refolue par le Perlement , l'Univerfité , & le Ville de Paru , maleré

les feditiens.

XV. 1. Les bons Bourgeous offrent leur feruice en Due de Guyenne, contre les Ennemis de la Paix 2. Que fe farfifent de l'Hoftel de Ville de Paris. 3. Le Dut de Bourgogne fert farpri de voir le Ville en armis, & de n'anoir plus decredit fur les Bourgeon , les va aucreir de fe retirer. 4. Le Parlemens & l's' ninerfité fe rendens auprés du Roy & du Duc de Goyenne , 5. Que marche en armes per la Ville, à le teffe des Bourgeon. 6. Caboche, Guillaume Barrant, & leurs Complices , chandoment l'Hostel de Ville , & se sauent de Paris. 7. Le Duc de Goyenne en perfonne , va definter tomles presonniers , 8. Reprend fon anthorité perdue , & rend le celme à le Ville.

XVI.1. Honneur fait è l'Uninerfité per le Duc de Guyenne. 2. Remerque de la reduction des Fleurs de Ly: à trois, dans l'Eseu de nos Roys. 3. Harangue de Jean de Nyelle Chancelier de Guyenne, al Vninerfice, pour le Due de Guyenne, prefent en l'Affemblée, A. Publicaison de la Paix dans Peris. q. Le Roy mende aux Princes de s'yrendre auprez de luy. 6. Recit des cruante que les Parifiens aussient exercées contre leur party. 7. Nonobflant le finelles ils vinvezt trouner le

XVII. t. Le Duc de Guyenne change les Estheuins, destitué son Chancelier, 2. Es met en sa place Maiftre Lean Innenel. 3. Il ofte les Seaux à Enflache de Laiftre, & les rend à Mefire Arnaud de Corbie, encien Chancelier de France, qui s'en excufe, & de fon confintement il en fait pouruoir Meifire Henry de Merle , premier Prefident. 4. Supprefion des Commiffaires presendus de le reformation, d'autres Officiers ordinaires. q. Emprisonnement de quelques Seigneurs & de quelques Bourgeois. 6. Pernicieux Memoires trounez dans les mai fors des feduieux. 7. Les corps de Mefore lasques de la Rintere , de lean du Mefort , & de Pierre des Effars , dejenden par permission du Roy , & inhumez 8. Le Duc de Bourgogne mal content du changement, se retire en Flandres, 9. Et prenient l'arrivée des Princes, qui furent recens à Paris en grand honneur, & le Duc a' Orleans quitta le ducil.

XVIII.1. Le Roy rétablit sis proches en son Constil , 2. Estient son lit de Juffice , pour remogner ce qu'on aunt extorque de fon authorité. 3. Defiours de M. Hemy de Marle Chancelier de France de la port du Roy , pour la caffation de ce que aucit efié fait à la jourfuite des fediti-ux. 4. Remarque de l'Autheur , fur l'inconftance du Confeil des Roys. 5. Adreffe du Sire de Hengeft . pour le rétablissement des Nobles du party des Princes. 6. Les Officiers des Et-

nana; de arra; shallis ni ter faillins, 7, First Contarrada aux Surgeni par French des Methodas, 6. Emiré das Frenc de Conspliché « de les es grands pares, 9, Diffisaire de seu les officier de la failline de Beregore. 10. Le Duc d'Inté électre en para par le Apré Angicierre, c'o vest vest des Fille de Apr. 1. . . Arrivés magginge de Dre es Duc de Sarregore, fa Fille esperanan fancie per fos Fils, « pêt de me aux le Filse Duc de Breegore. 1, B Fille esperanan fancie per fos Fils, « pêt de mer aux le Filse. » Soo

XIX.1. Arrinée as Cure de Loisi de Bourbon Comte de Pendefine. 3. Reist du manavi resistences qu'il recou da Comte de la Marche dipois Reyde Sietle, & esfa Caràller fon briere, y, Esde vours qu'il fip para fadémente. En estemp-lêt on réfléte encre l'afficiale sur Penteur. 4. Le Duc de Bourgene compa det Ambelfedours au Rey, 5. Que se fa plaigneux conservements duborg-general resisté la Cour.

XX.1. Les Chefs, & les Ambeurs de la sedition de Paris, barnis. 2. Lettres du Roy, contenant leurs noms, & le recit de leurs astentats.

XXI.1. Letters du Roy pour instifice l'innocence des Princes, 2. Contre les Declarations qu'on aussi Supprifes 3. Qu'il declare fausse, 4 comme selles ordanne estre publices. 4 Parailles Letters de l'Université, qui reconnuy ausir esté voiennée commete Roy, ence qu'este ausir pu éconsistence contre la fidelité des messeur princes.

XXII.1. Ottaring at Lini de Baniere, fiere de la Riuse, auec Catherine d'Alexen. 1. Siegfmund de Luxembourg, éleu Empreur, enuye fet Ambuffedeur en France, dinmer aun au 1979 de l'austimoyenné d'Affanblied von Constit à Confluent, paur déliteure du page qu'in deursit recumplife, pur le le gracept le prophities, panteu que le Pape Lean, vanfine, de c'insuigne lettemantife pour lesgisime Pape, 4. Bentreius de l'Aubus auec est Ambuffeder.

XXIII.1. Le Rey depute en Dus de Somgegne, pour répondre à se dernitere Ambussade. 1. 2épasse du Dus, qui se faiture de phiseur entrepsise contre loy C les seus as projudice de la Pars. 3. Historie d'a Praisossiché à la l'ête, qua ne spent avanc au de se l'attern. Les Crecaves shiftinées, & Cligats de Stebans résolh çen l'Admiranté en lueu du Sire de Damvierre.

XXIV. L. Due de Bandra, Gaurel d'Américo Coyenes, contre la Anglia. 2. difige el Pale de Bailes, el deux depresant les follatio de l'evoluer 3, etterne viquenfe, des Français. 4. Le Place consertie ou promie effeus, el reiche, 5. defressificate faint de cent Hiffern, faint le marginise de Daci de Presifica est 8. Dues, fonde dushers de cent Hiffern, faint le marginise de Daci de Presifica generale de 3. German de 1 de acrema. 4. Telend von aux este desplas, parqueit de Maries de la Presifica de France, 7. Charles de France, Come de Paulines, dernier fils de 20, faint avec Maries de France, 7. Charles de France, Come de Paulines, dernier fils de 20, faint avec Maries de Anjas.

XXV.1. Le Due de Barregonéciti suntitueur à le Fille de Peir, de san acture l'étal du loganne, particulière à prinche party, l'amp teste à festica de la 90 de Due de Gryenne, dusqu'il diffici unit de Lettera par le cour delaver. L. Grande épouvant à terit de suntitue de famente, L. Le Chencheir fie faire en plus Gregiel, de la unausagié conduite de Due de Gryenne, de des manuses anfolis de fiegens, 4. Dons questpase-uns fant duffer, de 30 de Gryenne, de des manuses anfolis de fiegens, 4. Dons questpase-uns fant aduffer, de 30 de Cryenne, de des manuses anfolis de fiegens, 4. Dons questpase-uns fant mantes a Bue, de se passe appealen de Fans, frapature de cronselé de fiegens, 1. Le fiegens mantes a Bue, de se passe appealen de Fans, frapature de cronselés fiegens, 1. Le fiegens particulation, 7. Est offenditue des fractionnesses, de La Laboure duncé de la configue de Due de Gryenne, 5. Qui mentionnesse dans une les estres sutéficiers par le farret de la Fille, pressur philipersonne les fermest de l'ordiné, de les Buergons. 9.12

XXVI.. Order ans. bonner Helte, G. hav. Cordent et a tom G. polleges, derinfest to pour, G. berspueller than the Burgers. A Stombylan legented in over his Neps. A sulpan, G. ha Compangen. J. Heiner de Dammarin, en faire her flue de tente, g. to entré 3. Danis par trabifica. A liseagres tot traus, demander à centre de transpare, de tente de Gausser, G. entrépies les grands fisses de part la bandaire des Comes d'Armagues, de tente de Gausser, G. de l'aire terretien, qui erromandement à la diffici, de Lepter traple que faits infesti, deivis de difficile prosede les armes, 7, Le Due sanaçues vert Petris, n'on repetingue dels confisions. Gentre ca faiter, a veryons seames efferencé consiste soft frames. 914.

XXVII.t. Le Dux de Bourgogne fachant que le Roy reuenn en famé, aunit fais une Declaration courte lay, étymanne, ét fait une hontense retraite. 2. Declaration du Roycoutre le Dux du Bourgogne, ét courte ses Complices ét Adherans, par laquelle il est accué de tous le malheur, de l'Estat.

XXVIII., L'Englave de Princephi de Paris, infeses abres retemu per l'autorité du Docée. Bareggen, comment les prophiennes le tan Petris, par le sufficient du meurre du Docé d'Orlean, s. Extraité deflute Prophienn, 5. Condumérie à fire l'access chinière deuxs l'Egifi Carbairde, 4. où Beauff Gautin, spilme, chabet acteut tiplière, spelles paille gammet controlles. 5. Le Duc de Bourgegu mel voole, c'étraite par sons de traifer c'étyfféfin.

### LIVRE TRENTE-QVATRIESME.

#### CHAPITRE I.

t. Tree oue! I negletter pur von en. 2. Creelle malait, appelle Copedade, qui fe eglet le Patiment. 3. Mart de Miffer this in d'Amens, d'in file fleg, 4. Miffer collisions Martiels faccide cels quest de l'Oriflamon es. Le Ray rifis de marker caure le Duck Sanzeque, Luffe e Gournement de Paris au Duck d'arry, de sa Ray d'assil. 6. Cetemant de la prife de Oriflamon, d'angle il me grandique. Guidame Martiel, 7. Adde donne 2018. 2019. 2019. 2019. 2019. 2019. 2019. 2019. 2019. 2019. 2019. 2019. 2019. 2019. 2019. 2019. 2019. 2019. 2019. 2019. 2019. 2019. 2019. 2019. 2019. 2019. 2019. 2019. 2019. 2019. 2019. 2019. 2019. 2019. 2019. 2019. 2019. 2019. 2019. 2019. 2019. 2019. 2019. 2019. 2019. 2019. 2019. 2019. 2019. 2019. 2019. 2019. 2019. 2019. 2019. 2019. 2019. 2019. 2019. 2019. 2019. 2019. 2019. 2019. 2019. 2019. 2019. 2019. 2019. 2019. 2019. 2019. 2019. 2019. 2019. 2019. 2019. 2019. 2019. 2019. 2019. 2019. 2019. 2019. 2019. 2019. 2019. 2019. 2019. 2019. 2019. 2019. 2019. 2019. 2019. 2019. 2019. 2019. 2019. 2019. 2019. 2019. 2019. 2019. 2019. 2019. 2019. 2019. 2019. 2019. 2019. 2019. 2019. 2019. 2019. 2019. 2019. 2019. 2019. 2019. 2019. 2019. 2019. 2019. 2019. 2019. 2019. 2019. 2019. 2019. 2019. 2019. 2019. 2019. 2019. 2019. 2019. 2019. 2019. 2019. 2019. 2019. 2019. 2019. 2019. 2019. 2019. 2019. 2019. 2019. 2019. 2019. 2019. 2019. 2019. 2019. 2019. 2019. 2019. 2019. 2019. 2019. 2019. 2019. 2019. 2019. 2019. 2019. 2019. 2019. 2019. 2019. 2019. 2019. 2019. 2019. 2019. 2019. 2019. 2019. 2019. 2019. 2019. 2019. 2019. 2019. 2019. 2019. 2019. 2019. 2019. 2019. 2019. 2019. 2019. 2019. 2019. 2019. 2019. 2019. 2019. 2019. 2019. 2019. 2019. 2019. 2019. 2019. 2019. 2019. 2019. 2019. 2019. 2019. 2019. 2019. 2019. 2019. 2019. 2019. 2019. 2019. 2019. 2019. 2019. 2019. 2019. 2019. 2019. 2019. 2019. 2019. 2019. 2019. 2019. 2019. 2019. 2019. 2019. 2019. 2019. 2019. 2019. 2019. 2019. 2019. 2019. 2019. 2019. 2019. 2019. 2019. 2019. 2019. 2019. 2019. 2019. 2019. 2019. 2019. 2019. 2019. 2019. 2019. 2019. 2019. 2019. 2019. 2019

I. Metifi & Rey pour la guerre contre le Duc de Bourgegne. S. Consinuation du Ban & artiere.
Bun. 3. Les Places prifes par le Duc de Bourgegne méjrifein la fammation du Ren, 4. Siege
formé devant Compiegne. 5. Ouder Gontinio. 6 Guillamme Changejime, depuite noit
for de devant Compiegne.

par le Roy à cenx de Compsegne.

111. 1. Arrivée du Roy deuant Complegne. 2. Enquerran de Borranoville, Gouverneur de Soissont, Japapous d'Austri fait mettre le feun aquerter du Roy, auce desfein de l'enteuer aux le Dua de Goyenne. 3. Le Roy le fait s'ammer de rendre Soisson. et qu'altréglé, & à fon Roy d'armet, & au Hernard du Dur de Coyrenne. 4. Continuación du Siege de Compiegne. 939

1V. L. E. Ry fait es qu'il pour pour fauent le fach Compargne per vorTraité. L. Zanbeur prefins à ce siege. 3. Disent prospetter fait effic aucé les Afreçe, 4. Qui deputeur n'esp donc préfinets de neurs, 2. El morbendeul leur challins de messaiff grace. 6. Diffours de Hages de Lanney, Comurment de le Ville, au Roy, malvecen de fa Majeflét, Capitulainn four thé de le Villed tempes.

V. S. Compiegne reduite, le Roy enuys fin Armée deums Soiffons, qu'il fait fommer. 2. Réponfe fiere d'Enquerrand de Bournewith, 3. Caux de Soiff ons commencent hopfulitécantes trapez du Rey. 4. l'alter du Egfard de Bourbon, 4 fa most, regretté de toute la France.

VI. 3 Sire from davas sissifus, spinistruid Bayarusa de Baraveille. Li Amel. Spuis confident for the per variety for the spin signification for effect of the spin signification of eff. Gyre, for leighteast of days from m. 4, totalism de l'Abbry de 3. Med. & 18 Fac. 8 bears competit de festes, 5. Early may like the fest of the spin de Samardie (for the spin signification) of the spin signification of the spin significance of the spin signification of the spin significance of the spin s

VII. 1. Béplorable éfet de la ville de Soisson, exporée à la fureur du foldat, Qui y commet soutfire de déspréses. 3. Pouisien de guelques Bourgeois. 4. Bequerrand e Bournavoille descrité, & fur regreté du Due de Sourgegen. 5, Suplice de session tanné Menon, qui souse son pere du messue fapplice. 6. Les Hobitans de Soissons remu en possion de leurs biens, en

payant vuctaxe mife pour iamais for leurs bient , en memoire de leur revolte.

VIII.s. Le Comete de Neuers frere du Deck Beurgingen vietet ne Coar, faire fui folmiss out pour lamer sous four fui Arctitice de conditions imposée à ce Comete, par le Roy, 3. Let Flomant emayens offerte le Roy de leur obeisseure, en faire de set Letters, 4. Le Constisse de Hoyens sous feur du Duc de Bourgogne, vuent en Cour, pour dispesse le Roy à loy accorder la Paix. 20.0.

IX. t. Le Duc de Bourbon & le Comte d'Armaignes, manquent l'occasion de combattre toute l'Ar-

- gir

mée Bourguignoune. 2. Et s'en vangent par la défaite de l'Arrieregarde. 3. Grande tore à Pari de cette vittoire. 4. Prieres publiques pour la Paix du Roysume, & pour la fauté du Roy. y. Proceffion folemnelle des Religieux de S. Denis , pour le mefine fujet. 6. Le Duc de Bourgogne ennoye en Cour le Duc de Brabant , & la Comtiffe de Haynaut , pour effayer de faire fa Paix. 7. Réponfe fiere du Roy. 8. Chanfons fur la mors du Duc d'Orleans, chantées à leurs oreilles , pour leur faire dépit.

X. 1. Deputation des Flamans au Roy. 2. Discours du Chancelier de Guyenne aux Depute? , 3. Et fes propositions de la part du Roy. 4. Harangue de Marstre Guillaume Beau-neneu Dolleur en Theologie, de la part de l'Vnimerfité de Paru, comtre le Duc de Bourgogne, & contre les propositions de Iean Petit. S. Les Deputez de Flandre congediez, quec fattsfallion de part &

d'autre.

XI. 1. Bapaumes efficegé par le Duc de Bourbon. 2. Le Roy vient camper à Miraumout, à deux lieues de là , pour aider le Siege. 3. Les Afreget parlementent, & offrent de fe rendre s'ils ne fons ficournes. 4. Le Duc de Bourbon , le Comte d'En , & autres , faits Chenaliers , dans l'efperance d'une Bataille auce le Duc de Bourgogne. 5. Sur la proposition de Paix, l'Vniuersué de Paru propose des difficulten de confisence. 6. Le Duc de Bourgogne tache à flechir le Roy & les Princes , & confent à la remife de Bapaumes, 7. Le Roy en donne le Gounernement à Charles de Hangeft, 8. Et fait arrefter & punir quelques vons deceux de la Garnifon de Soiffons , qui effoient rentrez dans le party , & quelques proferits de Paris.

XII.t. Le Duc de Brabaut & la Comteffe de Haynaut rentenuent auprés du Roy, fant aucun effet. 2. Adresse du Duc de Bourgogne pour se rendre maistre d'Arras , 3. Où el mes Garnison contre le Roy, dans la Ville & dans la Cité, 4. Qui refuse de recenoir les Herauts de sa Majesté, 5. Siege formé deuant Arras. 6. Premier vsage des Arquebuzes & det armes à sin dans nos guerres. 7, Infelence des Afliegez. 8. Le Roytrabyparles fiens, & principalemenspar l'Ingenieur du Siege. 9. Ce qui encourage les Rebelles. 10. Prife & défaite d'un party Bour-

guiguen , commandé par David de Brimen.

XIII.1. Ambaffade d'Angleterre en France , recene por le Duc de Berry , 2. Pour demander fainfallson des droits du Roy d'Angleterre fur la Couronne de France , & proposer son Mariage ance Catherine file du Roy. 3. Le Duc de Bourgogne rennoge en Cour, le Duc de Brabaus & la Comieffe de Haynant pour foire fa paix. 4. Les Gafcons & les Bretons fafchez de la Conference, demandent l'affant, pour s'enrichte du pillage d'Arras, q. Et les Normans au contraire, & le Comte d'Alencon leur Chef, demandent la leve'e du Siege. 6. La Comteffe de Haynaus gagne l'eftrit du Duc de Guyenne , & le diffefe à la Paix , 7. An grandregret des autres Princes. 8. Mort de Ladifia vojurpateur du Royanme de Sicile. Icanne fa faur & fon heritiere, épouse lacques de Bourbon Comte de la Marche. 10. Articles proposez pour la Paix du Duc de Bourgogne.

XIV. 1. Articles de la Paix du Duc de Bourgogne, L. Et ses Lettres de procuration pour traiter en

XV. 1. Ie an Iunenel Chancelier de Guyenne, deflitué. 2. Le Comte d'Alençon creé Dine & Pair de France. 3. Lettres du Roy touchant la reconciliation du Duc de Bourgogne. 4. Confirmée par le Duc de Guyenne à la Conference de S. Denis, anec le Duc de Brabant & les Deputer de Flandres. 5. Belle reception des Ambaffadeurs d'Augleterre. 6. Tournoy fait en leur faueur , honoré de la presence & des courses du Duc de Guyenne. 7. Continuation du pourparlé du mariage, cutre le Roya' Angleterre & Catherine de France. 8. Vingt Portugas vienneus defier autant de Françou , qui remportent l'honneur du combar. 9. Guillaume de la Haye , Breton , fait des armes contre lean de Mets , Portugais. 10. Autre combat de trois François contre trait Portugait. 11, Les Portugau , vaincus , s'en resournent auec confusion.

XVI.z. Interpretation de quelques Articles de la Paix du Duc de Bourgogne , 2. Publiée à Paris, & par tout le Royaume. 3. Lettres du Roy pour l'execution de ladite Paix.

XVII. L. Du Concile general tenu à Conftance en Allemagne , du confentement des troit pretendus Papes, pour l'union de l'Eglise. 2. Des DeputeZ de France ennoyeZ audit Concile, desquels fus Benoist Gentien , pretendu Autheur de cette Histoire. 3. Arrivée à Constance de l'Empereur Sigifmond & de l'Imperatrice , & leur reception par le Pape Iean , qui fait lire l'Euangile de Noel al Empereur. 4. Reception du Pape Iean. 5. Ounerture par luy faite dudit Concile-

XVIII.1. Leuce du Siege d'Arras & fa reduction, fur l'eferance de la Paix. 1. Quelques mé-

chuis mettem le fen aux Tentes du Siège, ante perte de quatre ceus hommes. 3. Grande ioye à Paru, de la Patx des Princes. 4. Trancriée par quelques muisas. 5. Retom du Roy à Pari, grands desfordres de sis resupes, & des Bourgnignons. 6. Les pillards Bourgnignous défaits parle Stre de Gaucours.

XXX. 1. Promoter off white do Concile do Confined Confinent. 3. Interview Bulle of generactions, 3. decide land unabased as beautiful proceder and Consile, 4. 2. promote of the assessment of fifther decides and consile. 4. promote of the assessment of fifther decides port to fine a decide consile. 4. prom to refuge of the assessment of fifther decides of the assessment of the consistent of the assessment of the consistent of the assessment of the consistent of the consistent of the assessment of the consistent of the consistent

XX.1. Primitre schiud Consiled Conssents. Le Pape Item agric de lire la tedule de tession par luy de son drois an Poutificat, 3. Et tient la première sission, 4. Où il list dereches le

dule de cefien. 5. Bulle dreffée for la cedule du Pape.

XXI.s. Grand diregiment du temps. & monuesse année. 2. Le Pope I can fuis de Constance trauello, de s'objente du Concile par le seconse du Duc d'Ansfricbe. 3. Continuation de la premiere session du Concile. 4. Article de ledite session.

XXII... Seconde film generale du Couile de Confinnee. Le Articles de Ladise fifien temban la foire du Pape tean, doute Consile fiftend authorité, the 3. Réponfe du Pape à l'Amboff fade vers loy à Schoffonze, de l'Arthourfque de Robeim.

## LIVRE TRENTE-CINQVIESME.

#### CHAPITRE I.

1. Henry Roy d'Angleterre contraint per sei Sujets de renouveller la pretention sur la Couronme de France, fait on grand armement, 2. Es expendant sain mune de sélitoure nosser no d'ennement à la Paix, 6 annantage de si sille aure lay. 3. Ambassade couvyte par le Roy, 6

agrete par le Roy à Anglaterre. 4. Seriponft, & trions accordis pour ce fost. 992.

II. 1. Boune receptor des Ambuffadeur de France en Anglaterre. 2. Audique dounde affait.

Ambuffadeurs. 3. Prophisous pour la Paix & pour le Mariege, 4. Prefiguerecces, & cofin rompois pour quelques difficultes.

956

III. 1. Répouse de proséssations du Roy d'Angleterre, par l'Enesque de Vintesfire, 2. Lettres de ce Prince à unstre Roy surce signit, en sorme de proséstation. 3. Le Roy de France répond, aucc métris des menaces de l'Anglois.

VV. 1. Extrarde une abrolly diever, qui nomiffent hey de figurable du refie de longità, qui el amplità que pouch for protecto. Le me differ vision infoluente i tinifenta, a fetation de abriti de loy d'Angierrer fiela Normaulia, a. Le Complishe d'Albret illent d'autri feauvisi la differe tilint de autri feauvisi la differe tilint de los conditions de visione de visione

V. I. Le n.y d'angiente donne le Fille en pillege, d' le define de la befarte des Héliens.
2. l'ivest present fig questires a Birarde, 3 charge par l'inserprentfer donte, and
executi. 4. Article de loy 3 Autres, aux one tiet Armén, 5. Le Roy sanfril; pe le s'alongé
des Frances, de refris fe Lonnell de 2000 de l'autrespece. 6 Le Noblight destage platiment
de forest en franche bommen, offere par le respires. 7. L'about platiment platiment
de forest en figure partierne, de Français de la Complexa de London platiment
en de seu des d'apprenter circus, de figure fine autres platiment attractes. Prosces de seu de d'apprenter circus, de figure partierne de partierne de seu configure partierne, de figure partierne, de l'apprente d'article partierne d'apprente d'average de l'apprente d'apprente d'

VI. 1. Prieres publiques pour la professit de nos armes, u. Trabies par quelques uns des Chefs, qui refusint de raiger s' Armée Auglesse. 3. Le Roy d'Angleserre arresté au passage de la Som-

me, domande à traiter, & offre de reporte les mins arrivel, per fe défente en Frante, d. San offre refuite par vanitées vas, & par troisfin des autres. Il technite fier samps, & campe à descent. E. Belle définite dans for Comp., Defente & samuels feature dans tells des Français, qui touvent au deuns de lors mensaifs fortant. S. Maldonna' Entaille d'Arguere.

VII. L. Repude ar Françai de lear peu de difiple. Recit shreef des Conquefius accionne de lanse Privace, de de lear Nation. L. E try d'Angiturre de les Greuist, rachemelle syrfamente confidenties, pour profiser de leurs racques, de mêmelse fe foiffice sièremp nous des s'estangueurs Français. L. Diferent de lay d'Angiturre de la rouges 4. Il formetal benué d'un du Comp d'abustif, pour feries de Clonière nou Français, de Diferent de l'un partie de l'un de la comp de de l'un partie de

VIII.: Affilition generale à la Courd' per tent le Reyaune pour la perie de cette Betaille, 1. Impuété à la punities des profess du temps, que l'Aubleut exogere en chaque Effen, 3, et pariendierement des Ecclighiques, 4. Estet Printer, Sergouver de Gentle-humner, disufferent dus part lamort du Due d'Orleans, 5, Le Roy d'Anglettere repeffe la mer pour faire de

nouvelles trouppes , & raille les prisonniers François.

IX. 1. Le Crafiel de Ny mange d'object Haffun 1. Resur de Ny 2 pais aux le Dat de Gegens, qui met le trapeste neutre d'épare aux courses de Paris 3. Crax de Lues l'émectes, de référels Gerufin 4, le Comé d'Armaigne fui Cranglélée il France, pare d'épéndet Églis 5. Deut Doué de Barggar coulair prépier des mulcheurs, des montes (Carrelle Couvernaire) de la Couvernaire fait de la Couvernaire de la Resur de Dué de Barggar coulaire prépier de ses mulcheurs, de Doué de Couvernaire d'Armaine (Carrelle Couvernaire) de la Couvernaire de la Resur de Dué de Couvern, par Dué de Couvernir par de l'avancé par de l'avancé par de Couvernir de l'Armaine par de l'avancé par de Couvernir de l'avancé par de l'avancé partie de l'avancé par de l'avancé partie de l'avancé par de l'avancé partie de l'avancé partie de l'avancé par de l'avancé partie de l'avancé par de l'avancé partie de l'avancé partie de l'avancé par de l'avancé partie de l'avancé par de l'avancé partie de l'avancé par de l'avanc

X. 1. Arrinche du Comte d'Armagnat, qui reçois l'éfe de Conneflable. 2. On commence la Guerre aux trouppet du Duc de Bourgegre. 3. Le Conneflable d'Armagnat fait pendre quelquet. Chép de cet trouppet. 4. Le Duc de Bretagnet counsé au Duc de Bourgegre, 5. 201 miffe à vaulair voir le 263 maigré fes ordres. 6. Il le plains d'ofte appell le au de Long & Jean de

Lagry , parceux de Parts , 7. Es feretire apres ausir fait piller Lagry

XI. Truffore filmada Cassili de Conflueit, trasse in priface de l'imperiore, 3. Cassas de Sama debit Consile; 3. Ferre l'acceptivité Cassili cambre l'expertera, e. pugli delatri fogra a Cassile, de come etil departi. 3. Confirmaneratura la delitare de l'ace Fraité, for de let au Mellin. 6. de Per la comerce a Darrie de Bijn, anyté le Des Aphinos. 2. Loy de fe Cardinase, fommes par l'Empereur. 8. Les Cardinase de Cassile deslaración pape delatri adort.

XII. t. Descrieme fesson. 2. Canons de ladit fesson. 3. Nouvel Acte de cistem à faire par le Pape tem, resolume Consiste. 4. Et autres déliberations pour ce spire, 3. Devances archannée vers le Pape. 6. Commissiones part sectemen de lean Elux & Herespine de Frague, 12.

resiques. 7. Citation de Hiero fine de Prague.

XIII.t. Lettre: de l'iniursfité au Pape Iean, pour l'obliger à resourner au Consile, & à danner la paix à l'Egife, 2. Et aux Prelats & Dolleurs de la Nation Italienne, esfans audit Concile.

XIV.t. Cinquiéme fession du Concile de Constauce. 2. Procedure contre Hierasime de Prague, 3. 2. 30 XV.1. Sixième sépion du Concile de Constauce. 2. Procedures contre la memoire de leas Proches

& contre fix diberant, 3. Ante la Sentente prononcie contre lay & ceatre fa fausse distrine.

4. Continuations des procedures entre le Pape Itan. 5. Le Due d'Aufresche feuteur du Proje
1032

XVI.1. Septiéme fession du Concile de Constitute. 1. Continuation des procedures contre le Pape

leam Geontre fee Adventant, 3, 20, fent defeat à le citation.

1037

XVII.t. Lettres du Concile de Conflance, touchant la deposition du Pape Iean. 2. Status toubant.

l'élettion du Pape futur, & l'execusion de ladite de position.

XVIII.1. Le Nation Français dipate an R.7, pour loy readre compte de ce qui s'éstis fais au Concile. Le El Depate, empresance & dérenssize en chemin, 3. Débate ? par le Due de Bu, & mal recem à la Cour. 4. L'Principle de Paris mal traitée parle Dauphin, en hause de la Cour. 4. L'Principle de Paris mal traitée parle Dauphin, en hause de la Cour.

ur ni Lingir

Adhination du Pape Ican, & blimbe de trop entreprendre.

14.01

14.01

14.01

14.01

14.01

14.01

14.01

14.01

14.01

14.01

14.01

14.01

14.01

14.01

14.01

14.01

14.01

14.01

14.01

14.01

14.01

14.01

14.01

14.01

14.01

14.01

14.01

14.01

14.01

14.01

14.01

14.01

14.01

14.01

14.01

14.01

14.01

14.01

14.01

14.01

14.01

14.01

14.01

14.01

14.01

14.01

14.01

14.01

14.01

14.01

14.01

14.01

14.01

14.01

14.01

14.01

14.01

14.01

14.01

14.01

14.01

14.01

14.01

14.01

14.01

14.01

14.01

14.01

14.01

14.01

14.01

14.01

14.01

14.01

14.01

14.01

14.01

14.01

14.01

14.01

14.01

14.01

14.01

14.01

14.01

14.01

14.01

14.01

14.01

14.01

14.01

14.01

14.01

14.01

14.01

14.01

14.01

14.01

14.01

14.01

14.01

14.01

14.01

14.01

14.01

14.01

14.01

14.01

14.01

14.01

14.01

14.01

14.01

14.01

14.01

14.01

14.01

14.01

14.01

14.01

14.01

14.01

14.01

14.01

14.01

14.01

14.01

14.01

14.01

14.01

14.01

14.01

14.01

14.01

14.01

14.01

14.01

14.01

14.01

14.01

14.01

14.01

14.01

14.01

14.01

14.01

14.01

14.01

14.01

14.01

14.01

14.01

14.01

14.01

14.01

14.01

14.01

14.01

14.01

14.01

14.01

14.01

14.01

14.01

14.01

14.01

14.01

14.01

14.01

14.01

14.01

14.01

14.01

14.01

14.01

14.01

14.01

14.01

14.01

14.01

14.01

14.01

14.01

14.01

14.01

14.01

14.01

14.01

14.01

14.01

14.01

14.01

14.01

14.01

14.01

14.01

14.01

14.01

14.01

14.01

14.01

14.01

14.01

14.01

14.01

14.01

14.01

14.01

14.01

14.01

14.01

14.01

14.01

14.01

14.01

14.01

14.01

14.01

14.01

14.01

14.01

14.01

14.01

14.01

14.01

14.01

14.01

14.01

14.01

14.01

14.01

14.01

14.01

14.01

14.01

14.01

14.01

14.01

14.01

14.01

14.01

14.01

14.01

14.01

14.01

14.01

14.01

14.01

14.01

14.01

14.01

14.01

14.01

14.01

14.01

14.01

14.01

14.01

14.01

14.01

14.01

14.01

14.01

14.01

14.01

14.01

14.01

14.01

14.01

14.01

14.01

14.01

14.01

14.01

14.01

14.01

14.01

14.01

14.01

14.01

14.01

14.01

14.01

14.01

1

Lane

T ABLE DES CHAPITRES
Del'Hittoire de Charles VI. Roy de France, composée

1402

inimaria Congri

Par IEAN LE FEVRE, dit de Saint Remy.

#### CHAPITRE L

1. Larchellion des Liegeoù faite l'an 1408, alencontre de leur Seigneur & Esteu Ichou de Bamere , lequel , ils afigerens de dans la Ville de Trechs.

 Du Consile qui seturi è Pise, su survent condempnez, deux Antipopez, & en leur live ysee Pape Alexandre vang de centem, qui esfeit auparawant Archenesque de Milan, nommé Pierri de Consile.

III. Le fortune aduerfe quiadaim à l'Archenefque de Rains, en allant au Concile de Fife. 1 melme.
IL Le termais forthe liceus contre les Français. És accirent le hieutenant Rusfichault. És au

 IV. Les teunnis le rébellerent contre les Français, & soirent le kieutenant gouffichailt, és sur ment Montagueuff latefle trenchié, pour avoir met gouvernéles Finances du Roy.
 V. L'Affemblée que les Enfant d'Orleans, aucopee couls de lavr party, fétreux en la Ville de L'Affemblée que les Enfant d'Orleans, aucopee couls de lavr party, fétreux en la Ville de

Cherres. IA melme,
VI. L'affemblée que le Roy feist convoles Enfans d'Orleans, & comment il delas la Sentence qu'il
aunt feist convo culx.

là melme.

VII. Comment le Seigneur de Croy, en allant en Ambassade vers le Roy & le Duc de Berry, fut remonstré des Gons du Duc d'orleans, & mord presentes à Blais. VIII. Det Letters que les trois freres d'orleans emperçent au Rey, peuvanoir lustice de la mort de

leur Pere, & des Lettres de défance qu'ils enuyerens au Ney, per autri rapite au amoi au Leur Pere, & des Lettres de défance qu'ils enuyerens au Duc de Bourgegon. 1X. Commendement que le Rey feist contre les Ennemu les enfans d'Orleans, anect assemblée des

Gens d'armes, & des Flamens, que le Due feift. X. Du deserdre que les Flamens suissient en l'Armée du Duc, dont pluseurs debats s'enssuyaient.

XI. Le Siege deuam la Ville de Hem, qui fut à la fin abandonnée des Orliennois, & pille des Bourquignons, là meline.

XII.Commens le Duc d'Orleans & ste Allien, posserent Marne, & assemblerent au pays de Val-

lais plusseur Genr. Lemmes de discresse Langues, qui sureni appellez. Ermineess. 16
XIV. Commens let Flomen restormeren de desum Mondidire, quay que le Due de Bourgegnet Low
split remoglires, & forent condoù en lavra post par le Due de Brabass, fores as Due de Bour-

XV. Comment la Velle do S. Denis leur fut rendué, & de la guerre que les Orliannoù feirent aux Parifiens, & des Bouchters de Parú,

XVI. Comment le Duc de Bourgogne entra dedans Parú, & print la Ville Grour de S. Clou for les Orleannoù, & de la guerre & prinfe de plui sens places, que le Roy & le Duc de Bourgogne sirvent és pays de Beugse & de Valoù.

XVII.Comment Funderaul Comet de S. Pol fu fait Cannesfable de France, au lieu de Méstic Charles de Labreth, & comment la Comie de Pertuu fut rendué au Rey. XVIII.Comment Mestire John , shi du Seigneur de Crey, primi le Chessian de Monheéux, & cre

icelay trea des enfans da Due teban de Baurben, & de pluifour Capitaines, qui farrei en donnez de fuirela guerre au Due à Ordens & feralitz, en aluere tiens & pays, là melme. XIX. La délirente da Seignay de Crey, d' det Enfans du Due de Burbon, & comment le Ser-

gneur de Croy fut faiel Gonverneur du Boullenou , Choftellain de Etoy fur Somme , & grant Bouteeller de France.

XX. Comment le Batly de Caem en Normandie , print auleuns des Amboffadeurs & tous leurs papiers & infirmitions, que les Ducs de Berry , d'Orleans , & de Bourbon , & aultres leurs alliez, enuojoyens en Angleterre, l'an 1411.

XXI. Comment les fieges furent mis deusus les Ville & Chaffeau de Danfront , Ville & Chafteau de S. Remy, senans le party des Orleannou qui furent reudue au Roy.

XXII Comment les Ducs de Berry , de Bourbon & d'Orleans , envoyerens derechief Ambaffade au Roy d' Engleterre , & des altrances & traittiet, qui fe feirent entre enla.

XXIII. Des Lettres que le Roy d' Er gleterre enuoya aux Gonton , à cenix de Bruges , & du Franc.

& comment la Ville de Guifnes fut prinfe des Franchois. XXIV. Commens le Roy meift le fiege denens la Citérendue, & la paix de Chartres renouvellée entre les parsies d'Orleans & de Bourgogne , & comment les Anglors descendirent en Normandie.

XXV. Du resour du Roy à Paris , & commens le Duc d'Orleans alla wers le Duc de Clarence , & le consensa de la foulde des Auglois qu'il avois amenez à fon oyde & ficours, & des commotions & h. ynes connertes entre les Princes du fang Royal , & comment le Duc de Bonigogne Comse de Flaudres fe partifi du Roy, & retourna en fon poys de Flandres.

XXVI. Comment la Ville de Soutize en Goyenne, fut prinfe & demoltre par le Duc de Bourbon. & le Comte de la Marche, fur les Anglois. là mesme.

XXVII. De l'affimblée & commotion des Parifiens , & des oultrages que feirens au Duc de Guyenne, & de plus [curs meux qu'ils perpetrerent , & des blanes chapperons qu'els met ent fice en liurte, que le Roy ports, & plutfiurs aultres Seigneurs, & de l'outrage qu'els ferrent au Roy Gala Royne , es perfonnes a auliuns Princes & Seigneurs , Dames & Dame filles. XXVIII. De la proposizion & Harangue que les Amboffadeurs du Rey de Secile, des Ducs d'Or-

leans & de Bourbon frent à Ponthotfe , aux Duci de Berry & de Bourgogne , pour le bien &

viilité , paix & vinion du Royaume , & des orticles far ce aduifez.

XXIX. Comment le Roy canclud de entresenir ce que avois effé conclud à Ponthoife, & de la delis urance des Princes, & autres grans personnages, Cheualliers, & Officiers, emprisonnez par les Parificus. Außi la reinsegration de plusseurs, qui auoient esté desmu de leurs Offices. Du partement du Duc de Bourgongne , de la wenue de pluiseurs Princes à Paru , & comment Mesre Charles de Labresh fut remu en l'eftet de Connestable.

XXX.Le mandement que le Roy fist publier par tout son Royaulme , par lequel il annulla , renogna & annichila tom autres mandemens , Lettres & Ordonnances par lay ollroyees contre les Prin-

ces de fon fang , Barons & aultres.

XXXI. De la venue à Pern de Ichan Duc de Bretoigne biau-fils du Ry, du Comte de Richement fon frere , & de l'Ambaffade d' Engleterre. Comment le Duc d'Orleans & ceulx de fon party , retournerent à gouverner le Roy & Royaume , & de l'Edit que le Roy feift pour entretenir la Paix, & pluifeurs aultres lefonenes.

XXXII. Comment Logs Due de Boniere esponsala wefue du Comte de Mortaine frere du Roy de Nanarre. Du bannifermens du Royaunie, des Gens du Duc de Bourgogne : G de l'Ambaff ade que le Roy enuoya au Duc de Bourgogne , & austres incidens.

XXXIII. Comment le Roy de Seculle renuoya la fille du Duc de Bourgongne Cotherine , laquelle eftois promife à Loys son fils , dont le Duc fut mal content , & des Lettres excusatoires & ac-

cufetoires , que ledis Duc enuoya au Roy.

XXXIV. Comment la Royne feift prendre quatre Cheualiers & plusteurs Ffingers & sermiteurs da Duc de Guyenne fon fils , desquels Mefire Ichan de Croy effeit l'ung , qui fuft enueyentenir prison à Mont le-Hery. Des Lettres que le Duc de Guyenne escripais au Duc de Bourgengne , lequel ance fon armée wint sufques à deuant Paru , où il ne pault entrer. Et comment ledit Mefire Jeban de Croy fut par force & fabrilité delimé de fa prifon.

XXXV. Des mandemens que le Roy fift publier par son Roysume à bencontre du Duc de Bourgongs. en le banniffans & prinent de toutes graces & brentfeits , ensemble ses fauerables Amis &

Aliez, en lay impofant crimes horribles & derestables.

XXXVI Commens les chaines de la Ville de Paris furent offées , & les bistons innoficles & deffen. fables deffendu de porter aux Parifiens, & leurs armures offées, & comment les Ariscles de M. Ichan Petit , que autresfets ouvit proposé , furent ars publicquement. 57

- XXXVII. Des Mendement, remonfrances quele Duc de Bourgongue feit aux Nobles de son pays à arriborse de l'exerdire, de de la méladis qui alves regnost au Reyaume de France, nommée le Cocquellace.
- XXXVIII. De l'amée que le Roymil flu contre le Dve de Boureougue, & comment la Ville de Compsengue fult affaille, au le Ray se trouux en persanne, & comment la Ville luy fus rendué par apparaîtement.
- XXXI S. Comment Soffons fut affigiépar le Rsy, prinfe & pillée , les Eglifes wiellées, & de grand crimes perpetrez.
- XLI. Comment Bipolines fut officis Grendul va Roy, por Traille & oppoint ement. là messime. XLII. Despreparations que trail x d'Arras fistem pour la garde de la Ville & Cité, attendant le fre ét al Roy.
- XLIII. Comment le Roy offegia Arras auce deux consmille hommes, qui fut approchiet, & battat, w illamment diffendate.
- XLIV. Common stuces forent faites & mines dename A var, du Comte d'Eu allenconre du Sergeneur de Monteyu, & d'autre sames qui se firent slevant la Ville de Lens, & les bonnes chierce que les parties settema les vogs aux autres.
- XLV.Commens la Paix fut traitleé & occordée entre le Roy & le Duc de Bourgongne, an fiege deuant Arrai, & du defordre qui fut au défogement, à l'occasion du fen qui fut ét logis de l'oft.
- XLVI. Le contenu des Articles de la Paix, qui fut iurée par le Duc de Brebant, la Comtesse de la Haimault & les Depuis du Duc de Bregagnes, à vous pars, & d'autre, par le Duc de Gyenne, le Duc de Guerban, de Duc de Bourban, & autres.
- XLVII. Comment les Parsfine furent mal-contens qu'els n'encient esté appeller, au Traitlier la Paix deuent Arras, & comment le Duc's'en alle en Brorgongne, e à si print la Fille & Chastien de Tonnaire. LXVIII. Du Consist qui se sint à Constance, où le Cerdinal de Coolumne fut esseu se pres & R
- nomma Martin, & commetat le Comit Vouleran de S. Pol se gre la fertereffe de Norquille for Neunce, qui loy fair eradoi. XLIX, Des fernicas co boffensay and le Rey feit faire soltempnellement pour desfautil Loys Duc d'or-
- leens son stere. L. Comment culcuus hommes d'armes & gens de Compaignies , sassicient plaissurs maulx au Resaume, & comment la Paix qui aussi estécutade & traisse de unas dreue, son parableuse à
- Paris, & derechief inrée.

  LL Comment Méfire Couldors le Daulphin faiennagé en Ambaifade de par le Rey wers le Dac de
  Bourgengne, qu'il trouva en la firest du Chossica d'Argilly prés de Beaulne, se dessaines la lechisse, qu'il trouva consecution de Paix, comme content sett les Ducs de Bourbours de autres.
- 14. L.II. De plaisseur armes qui se sprence diueralieux, entre Francheir & Portugaleu. & de l'Ambesseur de Engleterre, que demanda Madame Carberine de France à femme, pour le Roy
- LIII. Du trespas de Voulleran Comte de S. Pol & de Lieny, & de ses heritiers, & commens le Du de Cayenne conporta les finances de la Royne sa Mere, & emprist se gouvernement du Roy & Royams.
- LIV. Comment le Roy d'Engleterre fit quispervute Armée de Mer pour poffer en France. De l'Ambussiède enunyé au Roy d'Engleterre, des offices qu'il luy firent, & la responsé du Roy d'Engleterre.
- LV. La Leure quele Roy d'Angleirere tomps desant fan partement de Hannone au Roy de France. De la inflite que le Roy d'Angleirere fift de creux qui austentimation é farante. 80 LVL Comment le Roy a'Angleirere describés, & print part entre Honniflus & Harfles, lagaelle Dar faute de sécurir, lay fui renduï.
- LVII Commens le Roy d'Anglescre entra dedant le Ville de Harflen. Du traislement qu'el sift aux gens de guerre, aux Manant de la Ville . C'a aux gens d'aglise. Vne embasibe que les Franches siècest sortes Anglesis durant le siège de baite Ville.

  84.
- LVIII. Comment le Roy d'Angleterre fe partit de Harflen , pour tirer à Calair & paffer la Riniere

de Somme , à le Blance. De deux beaux coups de lances donnez deuans la Ville d'En . & comment par un prismnier fut deflourbe de poffer par ledit lien, mais paffa ladite Riniere alenseur d'Athies.

LIX Comment les Due d'Orleans & de Bourbon , & le Connestable , enasyerent vers le Roy d'Angleterre, pour ausir sournée & placepour combaure. De la response dudit Roy, & comment le Roy de France manda au Conneftable , & autres Princes , qu'el fut combattu.

LX. Du chemin que le Roy d'Angleterre sint quant il fut pafé la Riulere de Somme ; comment les François allerent audenant de lay , & comment ils vetrent l'un l'antre , & fe logerent pont celle nutt. & comment le Ray d'Augleterre ordonna lendemain fa Bataille.

LXI. Comment les François ordonnerent leurt Batailles, pour combattre le Boy & Angleterre. 90. LXII. De l'emprise que dix huils Gentilshommes François sirent contre la personne du Roy d'An-

gleserre , & du parlement qui fut tenu entre les deux Batailles. De la Bataille d'Azincourt, où l'armée des François fut de tom poins deffaite par le Roy Henry d'Angleterre.

LXIII. Comment le Rey d' Augleterre, apres la Batatlle d'Azincourt, tint son chemin wers Gusfnes , & de là à Calais , & à Londres , auec fes prisonniers ; entre lesquels effois le Duc d'Orleans , qui fat trounéentre let morts. Et comment il fut receu en fan Royaume d'Angleterre. 94. LXIV.Les noms des Princes, grant Maistres, Seigneurs & Cheualliers François, qui moururens

à la Bataille d'Azincourt. 98

LXV.Les noms des Prisonniers François, qui farent prins à ladite Ioarnée d'Azincourt. LXVI. Comment le Roy de France fut adacrty de la Bataille que les Princes de son Sang avoient perdue, comme aafi fat le Dat de Bourgogue, qui à grant puissance d'armes tira vers Paris, en il ne polt entrer , & an trefpas an Ducale Guyenne , & comment le Comte a Erminaca fut

fast Conneflable, LXVII. Du retour du Duc de Boargogne en son pays de Flandres, & comment il alla visiter ses deux Nepueux , Ichan & Philippe , fils de foa frere Anthoine Duc de Brabant , qui montut à la Baraille d'Azincourt : Et des gens de guerre qui gastoient le poys de Santers , qui furent rucZ tue par le commandement du Roy de France.

LXVIII. Commenta Semence de condamnation, parcy-denant faite par l'Enefque de Paris, allencontre de fen Maiftre Ieban Petit , fat declarée de nulle valeur , an Concile de Conftance.

LXIX Comment l'Empereur Sigi fmondarri an à Paris, où honorablement fut recen du Roy, & de la paffa en Augleterre , où aufs fut honorablement receu & feftoye du Roy d'Angleterre. De fon retour en France fans austr riens befongné touchant la Paix des denx Rois , & du treffas du Duc Ichan de Berry Onele du Roy de France.

LXX.De l'Armée de Mer que le Roy de France mist sus, laquelle fut deffaite par l'Armée des Anglors , dont le Duc de Clarence effoit Chief.

LXXI Comment ? Empereur Segifmont se trouve derechief à Calais vers le Roy à Augleterre, comme aufit fift le Duc de Baurgongne ; & de la rencontre que les Anglois de Harfien eurent aux Françeis. là mesme.

LXXII.Du monopole que les Parifiens firent , qui fut descouners d'une Femme. Et comment ceux que furent caupables, farent executen, & comment le Daulphin de Viennois effonfalla fille an Comte de Hoynants, & des treffen dadit Daulphin, & Comte de Haynaals. LXXIII Comment Ichan de Bourere Eften de Liege , bailla empe schement à Dame lacqueline de

Baniere en la Comté de Hollande , & comment il fe maria à la Duceffe de Luxembourg , laquelle estait ve fue de feu Anthoine Dat de Brabant. LXXIV. Comment le Duc de Bourgogue estriuit Lettres à pluiseurs Villes du Royaume, pour re-

mettre le Roy en sa liberté, & pour le bien public du Royaume. Et comment la Royne fut ennoyée par le Roy à Tours en Touraine , auce trou Gounerneurs que la tensient bien court.

LXXV. Camment aucuns Rebelles de Rouen octivent leur Bailly , fon Lieutenant , & autres , & comment le Daulphin y alla à main armée , & fift pagnir les Rebelles. De la mort du Roy Loys de Sectle, & quels Enfans il delaiffa , & des pilleries & maunan gouvernement qui effoit an Repairme de France. 108 109

LXXVI.Le treffes du Roy Loys de Sicile.

- LXXVII. Comment le Das de Bourgangne enusya fes Ambessodes aux Villes de Amiens, Dourlens, Abbenille, S. Riequiers, & Monstraul, & de la promesse que les direct Villes luy strent.
- LXXVIII. Commentle Doc de Boorgongne, enceque une grant Armée, s'en ale à Corbie, & à Amieux; sui le stignaur de Cumy vint vers lay de parle loy. De fei infractions, & le srefponfe du Duc de Boorgongne, & comment ledit Seigneur de Cuny fui confincie prificanter en La Bifflie à foi retus. l'âmefine.
- LXXIX. Comment le Duc de Baugraggen, entirent à Paris, entre à faifeur pilet du Espaner, que fi rendirent à lay, Comment du le faire fur le Mant Rouge, d'emaye fon tereuls une Letter, pour préfenter au Ry d' au Daughon. De la refungle du Daughoin aufiner Letter. Comment Mont-le Hery, Chatter, Efemper, d' plusfeurs entres l'élèt y fi mirent en fins belefficat.
- LXXX. Commens le Duc de Bourgongne escriuit derechief Lettres à pluissurs bonnes Villes, É emuge was cedulte, qui contenuit a fulfance de la proposition que ceux du Concile luy aurient fuilt faire par von Dolleur. Commens il s'en alla vers Toors an mandement de la Royne, laquelle it rumena à Chartres.
- LXXXI. Commentle Reprecempes Lettres aux bonnes Villes de Frence effens en l'obefffence du Duc de Bourgengne, Comment le Duc de Bourgengne fra derechte frosfré de l'entie de Peris; Gemment la Ropse G lay, se tindicas la plus grant pert de l'Ayart à Tropse.
- LXXXII. Comment telesa de Zaniere print le l'elle de Geram for la Comeffe de Hollende. Comment fes Gens fuenn defenfes. Comment le Roy d'Angleterre conquessios l'illes & Cheffiens, en Révenandie, & le Due de Cheffien for fiere.

  la meline.
- LXXXIII. Comment le Roy siji affeçare Schlar. Comment les Françair en partirent. Du ficares que le Count de Charalhois laux envoy a en l'abspice du Duck de Eurogenge sin parcy. Et comment Anhosfidet furent example di va ceft de destre, pour l'anno da Royanne.

  LXXXIV. Comment deve d'entirent servantes en l'appre, consel. De l'armini fut cardini.
- LXXXIV. Comment deux Cerdinaux furentenusys: en France, pour le Peix, qui fat contlai, dempsfishie da parfuilt par le Comte d'Erminana, & plussjurs autres.

  LXXV. Comment le Stigneur de l'fle-Adum, à l'ayde de auxun Perssens, entre, eute sets
- 1.XXXV-Comment le stignum de l'Ille-Adem, a l'apid de ausant Perficul, ettre, auté fet Gent tenent la pertit du Duc de Bourges que, d'édant Peris. Des déferdres de éctifin y perpèrec.. Comment le Beffille fai rendue, de le Seigneur de Canny qui effeit perfennier, temmi à la garde d'écelle.
- LXXXVI Commentie Perificat, gens de peti effat, en numbre de quaerante mile humme, alletrane a dureft perfont, o leurent hien twie mile humme; encir leighest fin seich is Conste d'Erminacq Conneflable de France, plusforr Eusfans & Seignauri. Comment la Rayne & de Das de Baurgangue entretrat dédau z trais. De philitain autres thofis adunnais, d'overmentale l'ille de Compiesque of prisefié des Davighiness.
- LXXXVII. Comment I chan Duc de Brabant espousa Dame I acques de Baniere, Comtesse de Hagnault, de Hollande, de Zelande, sa Cousine germaine.
- LXXXVIII. Comment les Vicares de l'Enefque de Paris, renequerent en plain Sermon la cendemantant que antresfoi avoit effe faite courre Meifre Ichan Petit, en reparant l'honneur du Duc de Bungongne. Comment Lugay far Marne, fut prinse & reprinse, & de la grate posse qui sui de dans Paris.
- LXXXIX. Common les Parificas occirrat derechief pluissurs prisonniers, & comment le Daniblu reprins la Ville de Tours.

  XC. Commonte le Rey d'Angleterre dessenais ance son Armée à Toucque en Normandie, accom-
- X.C. Comment le Roy d'Angleitere des femâts ante son Armée à Touque en Normandie, actompaignei de dans de si fretes, d'autres grus tesquaves d'Angleitere. Comment plaines Pilles d' fortersfire se rendirent à lay. Comment la Pille de Caie fur prinsse par essant sont comment in Deut de Clarisfre affect es s'étile de Chair du de Chierbourg. 125
  - XCI. Comment le Rey d'Angleterre offeque la Ville de Roinn. 6 comment el fertifia fin fiege. De busseur chofes qui admindrem davans ledit fiege. Ambassales des deux Rois, qui me se seur ren accorder. 6 partirent sans traéssient la Paix.
- XCII. Commenseenx de Roisin enusperent deuers le Roy & le Dac de Bourgengne pour anois fecours, deux remansser la necessité é masser à poureté qu'ils sons reinas par semine & pesse. D'une embasser que let François strens sur les «Anglois», qui ne s'ens parce que dommage. 129
- XCIII. Du Trastitio que le Roy d'Anofeterre & ceux de Roüen firent, moyennant lequel il rendirent la Ville andit Roy, qui amit estéen l'obessifance des Françoss deux cens & quinza ans. 131.

### Table des Chapitres.

- XCIV. Comment? Amboffade du Rey d'Angleterre en allan versit. Rey de France, fut esfisit. ly det Daulyhineit, qui forceu definit, par let Angleis; de du Pere qui fai fair prisée du Meclleur, vi evanuadrai ensemble, le îny d'Angleterre d'; ît deux feres, le înque de France, Dame Carberine la fille, le Due de Bourgongue, d'Itari Confinite, d'arque ten retera fai schipment de l'Anglete de Bourgongue, d'e leur Confinite, d'arque des seus des seus des seus des seus de l'anglete de l'anglete de l'arque de l'anglete de l'arquet de l'a
- XCV. Comment le Duc dessourgengne se treune vers Monstigneer le Daulphin, où la Paix fut eutre enzierte sichematilement, eutre let meins du lagest ennesse par le 5. Pere; & commente Roy d'Angleierre sspleischeller le Ville de Ponthorse, où les Angleis trouverent & geignerent event funnets.
- XCVI. Comment la Ville de Gifers ferendit aux Auglois, comme aufi fift le Chofteau Gaillart, apres unoir fooftens & enduré le fiege por l'espace de feize mois, & par faute de cordes pour tiere cuit.
- XCVII. Comment le Duc leben de Bourgangne fes ocis à Montereau où Fant Tonne, par le commandement de nel aprefince du Deulphin feul fil du Roy de France. Des seandemens que le Roy, fift publicer à icelle cas f. par fon Royanne; de comment le Deulphin affemblatt de vau coftre Gend armet.
- XCVII (Common la meria de Dat lobra de Barganga for annach à fie fil vaigue bhilippe; Come de Chemilais, que est pomost difficiales. Commenci il organo un triva, centre le Roy d'Angleitere, c'h lou lespoy de Ry de France, Delellieuse girl sift parcagnic'h licore dadi yn geongou le Roy d'Angleitere, c'h de strillis fisit i broy ne centr de sañ Roit, par legaell Roy de France donn a fi filt à femme an Roy d'Angleitere, c'h le fift hervitet da Royme.
  - XCIX Comment le Daulghin se sprisse contre ses Ennumi, & comment le Comte de Conversan, Messire teloro de Luxembourg son serre, & autres, asseçent la forteresse de Alband eres, qui leur ses rendat, & de plussars Places on poys de l'Anssers, qui se rendatent au Roy. 14.4.
  - C. Comment le Rey Hinry d'Anglettire offensa Madami Catherine de Franci, en la Ville de Tripet in Champaigne. 143 Cl. Letristile futle ante les Rois de France & d'Angleterre. la mocfine.
  - CIII. Comment del Roya de France de Angéletere effecteur Sent un Burgengen, qui leur fut rendat, de la Ville de Jonnere un france France, princit à effeute, de la Choffeur renda per composition. Comment de Corps de fine le Des Hobs fut priet de controit aux Chatteux, à Diegen en Burgengen, Etermentair l'Dangérou princi la Ville de S. Efferts fur le Rhofeu, de Julifert autres festreffet, ou Languadus.
  - CIII. De la crossie contre les Bohemon & Pragon , loquelle ne proustis gueres, ouriens.
  - CIV. Da fieçede Melva, qui fue emirrant de tour esfete. Comicani le Roy d'Angleterre y amesa. le Royate fi frame, & comments, par Traillié, elle fartendai, e des papitars inciditat de comment les Rois & Royats entrerent à Paris, an honnorablement & à grant toye farint reten.
  - CV. Commente le Duc de Bourgongne fift faire fa complainte au Roy feant en Inflice, pour la mort du Duc lebon fan pere, & demanda reperation, De la refunt du Roy, & comment Rech de Annos, frere an Roy & Secfle, effonds la fifte heritaire du Duc de Lorraine.
  - CVI. Commeniles Rois de France & angleierre, tindrens leurs Effats à Paru, le tour de Noel, & commentle Roy d'Angleierre commença de regner en France.
  - CVII. Comment le Roy d'Angeletter extenera en Angelettere, auec fa frame, qu'il gli couranter Royne en la Villa de Londresse Anglettere; cù al tins moult grant fefte. De Loyde qu'il regulf à les Subgetts, qui tiber alement les accorderen.
  - CVIII Comment la Duchuffe de Brahant fe partit du Duc fon mary , per talaufte , & éen als ancé le Seignieur de Reberjare , en Angéletere , où elle femaria ancés le Duc de Claceftre. IS CIX.Comment le Dauphin le banay du Reyame, & ingré toutigne de la duceften du Reyame.
  - de France; & comment le Seigneur l'ifle-Adam fut fail prifennier du Duc d'Extéfre Capitaine de Pera.

    V.S. Comment le Duc de Clarince fui acci des Daulphinois, auec la fleur de la Cheuslierie d'anglettere, à la Basille de Baugé, ou pays d'Anisa, & du narrage du Duc d'Alengen à le finde
  - fille du Duc d'Orleans.

    Là rucime.

    CX1. Commun le koy & Angleterre descendir à Calair à groffe Armés, & tira vers Charres, cus-

## Table des Chapitres.

dant cembatere le Danlphin qui l'avoit esse gle Et de la grant semine qui essoit à Parù, & 154 CXII. Comment le un Folippes de Saurgenge combatistes Danlphinaù, & gaigna la Bassife.

qui fut nommée la Bataille de Mons en Vimeux.

CXIII. Commens le Roy d'Angleterre afingra la Ville de Meaux en Brie. Des faillies que les sé fiegez, firent. De lamanuse qui fu rabbathée, & les Salus furgiez pour 25, folt. 107

157

CNIV. Comment to the partie of Flenders, your altered for pays the Burgongous, on paffing page
Levis, as both de Finctiones, via oblivate le 1879, & le Royne, & dels as fixed & Menex,
Levis, as both de Finctiones, via oblivate le 1879, & le Royne, & dels as fixed & Menex,
Le trammential devolgines le 100, de la Ondroffe de Sourge, faciol Coults, & of Trans; c'ement le Counte de County fan, fin delante, de 1876, & asfit fin Arthus Counte de Richemont le Counte de County fan, fin delante, de 1876, & asfit fin Arthus Counte de Richemont fire de Daude gressieres.

CXV. De l'emprife da Signear d'Offemont, pour emter en la Fille de Meanx, en laquelle fut prin : & cummont enx de Meanx se retretent an marchel, en abandonnent la Fille, qui des Anglesis su prisse.

CXVI. Comment le Roy d'Angleterre ses sommer tenx qui esseint à Meaux, lesquels se rendireus audit Rey, partraisse de comment pluissers villes de sorteresses farent rendues par les Daulphinosi, un Reyd Angleterre.

CXVII. Commentale. Ropne d'Angleterre arriva à Husfieu, & de là sen alla au bois de Finter.

mes, vers le Roy & Royne fes pere & mere, on le Roy d'Angleterre vinte vers elle. Comment
lefits Roi & Royne strerent à Paris & à Sculis. De la femme de l'Armayeur du Roy, qui
fra trestation une account de l'es compilete.

fut execusiée auce auc mu de fez compliete. CXVIII. De la puissance que le Duc de horrogen peue mena devant la Ville de Cone fur Layre, paur combattue le Dushijon noi Veauis fait affezier, lequel a y comparui pas. Du strifas da Roy

Henry d'Angleserre, & des remons d'ancies qu'il sist aux Princei d'Angleserre. 162.

CXIX. Comment le cory du Boy Henry d'Angleserre, deil le Conquerant, fasporté en Angleserre, 
& control à Voyssmonssier, angrez de ses predecissems. De la pompe sancère qui sus seite, 
tant en chemin, que en Angleserre.

CXX. Du trefpus de la Dusbesse de Bonzonzne Medame Michielle de France, enla Ville de Gond; Et du trefpus du 1807 Charles de France, VI. dece nom, nommé le Bien-aimé, en la Ville de Paris. CXXI. Comment le Duc de Beibspert fut Regens du Royaums de France, pour sin Nevente Rey

CAAL Comment le Due de Bulfort fat Regent du Royaumt de France, pour fan Nevente Roy
Henry d'Angleierre fixiefme de ce nom.

CXXII. Comment cenz de Musilem fe readreut aux Daulphinois, mais incontinent farent entrainti de oux rendre au Due de Bellifort Regent de France, à leurs grans perte & dommage,

CXXIII. Comment les Danlohinois prindsent le Chostean de Dommarc.

làmefme.

# T ABLE DESCHAPITRES

Regne de Charles VI. Roy de France.

#### CHAPITRE I.

1. Memoirts pour ferwir d'introduction à l'Itifioire du Regne de Chasles V 1. Rey de France.
Du Rey Cherles V . & de l'Effat du Reyanne lurs de fa mors.

1. Naifface & Baytefane du Rey Charles V 1.

III. De l'ardre laife par le fen Rey paur le gounernement du Royaume pendant la minorité, afin d'eulter les inconneniens de la Regente.

 Noms des principaux Confeilers chosses par le Roy Charles V. pour la conduite des affaires pendant la minorisé, & leurs eloges.

V. Differend point le Regence & pour le Gouvernement du Reyaume, & de la personne de Cherles
F1. parsege entre ses outles.
 V1. Des Frinces du Sang de France, vinans lors de la mort du Rey Charles F. ause vin dissour

### Table des Chapitres.

| Histoire particuliere des quatre Princes Gouverneurs du Royaume pendant la Minorité de | Charles |
|----------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| VI. Et premierement de Louit de France Duc d'Anjeu , depuis Roy de Sicile , &c.        | 47      |
| Hiffoire de Ican de France , Duc de Berry & d'Anuergne , Comte de Poilton , de Xais    | stonec, |
| d'Angoulesme, de Maston, d'Estampes, de Boulogne, & de Montpenfier, Gouvern            | neur de |
| Communicate de Communica Designated des de de Bario                                    |         |

Guyenne & de Languedae, Limopho, Perigerd, & C. & de Parti. Hispire de Bhuspee de France, Due de Bourgegae, Come de Flandres, d'Ariois, de Neuers, de Rhesel, d'Estampes, & de Giem, & C. Jarnonméle Hardy.

Rhetel, d'Estampes, & de Girm, & Jarnonméle Herdy.

90

Histoire abregée de Louis II. Due de Bourbon, Comte de Chrmont & de Forests, Seigneur ac
Chasseu-Chinnon, Sire de Beaujeu, de Combraille & Sountrain de Dombes, Pair &
Chambrier de France.

101

Tables Genealogiques de tous les Descendans du Roy Charles VI.

Fin de la Table des Liures & des Chapitres.

### EXTRAICT DV PRIVILEGE DV ROT.

PAR grace & Priullege du Roy, donné à Paris le acussicime iour de Nouembre 166. Ispie, i, E. I Yo E. S. I sit permis à Lovis Billian Marchand Libraire à Paris, d'imprimer, ou faire imprimer, vendre & debiter vu Liure initule, stifpite à Roge de Chestre 11. Roj de France, forite per ou Custiene contelle, stifpite à Roge de Chestre 11. Roj de France, forite per ou Custiene contelle, stifpite à Roge de Chestre 11. Roj de France, forite per sous Libraires & tour en va ou plusieur volumes i & defense sour livier à tout Libraires & unites de l'imprimero ou faire imprimer, vendre & debiter; couro un parise d'aurer impression que de celle dudit Billiants, pendant le temps de quanze années, à commencer du our que le Liure fera acheud destre imprimé, à pense de trois mille liures d'amende, applicables ainsi quel est porte par le Priullège, de conmille liures d'amende, applicables ainsi quel est porte par le Priullège, de con-

> Les Exemplaires ont esté sournis, & autres clauses portées par le Prinilège, executées.

> > Acheué d'imprimer le 8. iour de Januier 1663.

### Aduis au Lecteur.

Autheur ayant en dinerses affaires qui l'ont empesché de vacquer à la correction des efreunes; Il s'eft gliffe quelques fantes dans l'impression qu'il a toutes remarquées dans l'Errata qui se trouvera à la findu 1. Volume, à la reserve de celle de la punituation, à laquelle il fiuplie le Lecteur de vouloir fupléer. Il est plus à plaindre qu'à blamer de cette disgrace , dons il seuonfolevors plus dissièlemens fielle n'esteus siordinaire qu'il ne sandrois plus rien donner an Public , fil on denoite fire responsable de l'ignorance on du peu de soin des Quariers. Il n'y a plus qu'un remede à ce defordre , & qui se pratique par les personnes Dottes & curienfes qui se veulent épargner la peine & le deganst que cause une Edition incorrecte. C'eft de corriger à la plume ou au crayon les principales fautes qui corrompent le fens , & cela fera d'autant plus necessaire icy , qu'il fe trouve en quelques endroits des repetitions d'une même chofe pour avoir Imprimé ce qui effoit rayé avec la correction qui effoit entre les lignes. Les fautes les plus communes , & neantmoins les plus criminelles , sont les equinoques & les interpositions : & quoy qu'elles soient tentes notées dans l'Erratageneval, on auersis le Lecteur qu'elles sont marquées à une croix en marge pour en faciliter la correction. C'estronte la grace que l'Authour demande à ceux qui voudront lire ces Ounrage à condition d'estre desormais plus exact. Ceux qui ne se contenteront pas de cette satisfaction se repensirons de leur seuerité , si samais ils veulens donner quelque chose au Public, & s'ilne s'agis que de leur rendre le même office qu'on leur demande, on ne laissera pas de leur eftre obliges'ils donnent quelqu'onurage d'un femblable merite.



# MEMOIRES

POVR SERVIR D'INTRODVCTION

# A LHISTOIRE

DV REGNE

# DE CHARLES VI

ROY DE FRANCE

Du Roy Charles V. & de l'Estat du Royaumelors de sa mort.

CHAPITRE PREMIER.



'HISTORIEN de Charles VI. n'a pû mieux commencer à escrire de ce Regne si malheureux & si merueilleux tout ensemble, que par le témoignage qu'il rend, de ce que la France deuoit à la memoire du Roy Charles V. pere de ce Prince infortuné. Il nous apprend par mesme moyen, qu'il a escrit son Histoire, & comme elle ne se trouue point, le merite du sujet, & celuy de l'Autheur, doiuent également engager

tous les doctes & tous les curieux, à la recherche d'une piece si considerable : puis qu'elle doit estre de la force de celle cy ; c'est à dire plus entiere, & plus veritable que toutes celles que nous en auons, tant imprimées que manuscrites. Ce n'est pas qu'il ne se trouue vn assez grand nombre d'Histoires des Regnes precedens, mais ce sont pour la pluspart des recits tous cruds & mal digerez, & l'on en voit fort peu depuis S. Louis iusques à luy, qui nous ayent instruit du secret du cabinet, des motifs des plus belles entreprises, & des actions les plus fignalées. Si cette rare Cronique se recouvroit de mon temps, ie m'offirios de rendre au Public, le service que i espere qu'il receura de moy par la publication de celle-cy: & si ie n'y suis plus, je conuie quelqu'un qui ait la messme passion pour la Patrie, le messme lossir, & aussi peu d'engagement auec la Fortune, de se vanger de son oubly par vn

trauail qui attache son nom à ce monument immortel.

S'il est vray que le Tonnerre produise les perles , il est encore plus veritable, que les tempestes des Estats, & que les marteaux de la diferace forgent les Grands Hommes, & particulierement les Grands Princes, Cela se prouue en quelques-vns de nos Monarques qui sont paruenus à la Couronne en ligne collaterale, & qui ont apporte dans le Throsne des confiderations qui ne s'y rencontrent que par vne espece de miracle dans l'ordre d'une succession en ligne directe, & qui font la principale gloire de Louis XIV. à present regnant, comparable en valeur & en vertu au Roy Philippes II. son Ancestre & son predecesseur, & particulierement encore en ces deux qualitez d'Auguste & de Dieu-donne Charles V. furnommé le Sage deut la Couronne à sa naissance, comme fils aisné du Roy Jean, mais c'eltoit vne Couronne chancelante & mal-affeurée, toute preste à tomber & à fondre en pieces , s'il ne l'eust restablie par les vertus Royales qui manquerent à Philippes de Valois son Ayeul, qui regna comme vn Viurpateur dans vn Throine legitime, & au Roy Iean fon pere qui luy succeda en ses malheurs ; parce qu'il fut comme luy seucre jusques à la cruauté, & hazardeux jusques à la temerité & à l'imprudence. L'un perdit la Bataille de Crecy ; l'autre fut pris à celle de Poictiers, & ce fut à Charles V. demeuré Regent pendant la prison de fon pere, à trauailler en mesme temps à la restauration de l'Estat , & à la reunion des Esprits, malheureusement partagez entre les interests de la Cour, & ceux de Charles Roy de Nauarre, gendre du Roy, & Beau-frere du Regent, qui causerent à l'Estat toute sorte de desordres & de disgraces. Il en vint heureusement à bout par sa prudence, & profita si bien des occasions de restablir son autorité dans le cours de son Regne, qu'il reconquir auec iustice par le droict des Armes, ce qu'on auoit esté contraint d'abandonner à la necessité des Traittez, que ses Ennemis auoient violez. Ainsi il laissa ce Royaume plus grand qu'il n'estoit à son aduenement, de la Prouince de Guyenne & de la Comté de Ponthieu, d'où il chassa l'Anglois; & il mourut auec la gloire , d'auoir déthrosné vn Tyran pour donner vn bon Prince à l'Espagne, d'auoir enrichy vn Estar qu'il auoit trouué ruiné, d'auoir mis toutes les Places des frontieres en defense, d'auoir non seulement reparé, mais accreu & reedifié les Maisons Royales, d'auoir recompensé le merite des gens de vertu, qu'il esseua dans les honneurs & dans les Charges, & d'auoir fauorisé les Lettres. II est vray que tant de dépenses l'obligerent necessairement à quelques leuées extraordinaires, qui firent vn peu patir les Peuples, mais outre qu'il en fit vn bon employ, il apporta tant d'ordre au fait des Finances, dont la direction faifoit le principal de ses soins, qu'il n'y anoit point de fortune plus bornée que celle des Financiers de lon temps. Il auoit reconhu par experience, qu'il falloit vne Armée toufiours preste contre vn Ennemy qui ne faifoit de tréues que pour prendre haleine, ou pour abufer de la bonne foy de nostre Nation, en continuant ses entreprises, par l'infraction des Traittez: & pour cela il estoit obligé d'auoir vn fonds; mais on le pouvoit iustement appeller le Thresor public, puis qu'il estoit destiné pour la defense commune. S'il est à blasmer de quelque chose, c'est d'auoir deferé aux conseils de la Politique dans une affaire de Religion, & d'auoir fauorifé le Schisme, sur l'opinion qu'il eut que la translation du fiege de Rome en Auignon, que quelques Cardinaux reuoltez, & que des Prelats foibles ou interessez appuyerent dans ses Conseils, luy pourroit estre auantageuse. Cela sit vne playe presque mortelle à l'E. glise Vniuerselle, & l'Eglise Gallicane en patit seule plus que toutes les autres, par le commerce qui s'establit entre la Cour de France & celle d'Auignon, qui la pillerent à frais communs, & qui employerent à la subfistance de leur faste & de leur vanité, le reuenu des Benefices, qui deuoient estre la recompense du grand sçauoir & de la vertu. La pluspart des Prelats estans paruenus à leurs dignitez, par des voyes d'intrigues & de faueur, beaucoup de doctes abuterent de leurs connoissances pour foustenir vn mauuais party. Ils sacrifierent leur honneur à leur ambition, & ce fut à l'Université de Paris, d'entreprendre la defaite de ce monstre, moitié par zele, moitié par ressentiment du peu de part qu'elle auoit en la distribution des graces, & des pensions, qu'on créoit sur les moindres Benefices, en faueur des Cardinaux, qu'vne auarice infatiable tenoit à l'affust de tout ce qui vacquoit , pour en obtenir le tiltre, ou pour en iouir fous le nom d'Administrateurs, s'ils estoient incompatibles à la qualité. Ce desordre du Schisme s'accreut particulierement pendant la minorité,& pendant la maladie de Charles VI.par l'intelligence des Princes qui gouuernoient auec Clement, & auec Benedict de Lune son succesfeur; & l'on reconnoistra dans la suite de cette Histoire, que Charles cinquiesme sit en cela vne faute trop considerable pour n'estre pas remarquée, & pour estre pardonnée à sa memoire. Si ce n'est qu'on veuille dire pour la defense de ses justes intentions, qu'il n'ait pû faire autrement dans vne affaire de conscience, que d'en croire ceux que leurs dignitez dans l'Eglise & dans ses Conseils , rendoient luges d'vn differend de si grande importance. Il est vray encore, que par la comparaison des merites, Clement estoit preferable à Vrbain; mais il falloit auoir égard au Siege, & non à la personne. L'interest estoit de ne point appuyer vne diuision capable de tant de malheureuses suites, quelque defaut qu'il y eut, & en l'élection, & en la personne d'Vrbain; dont il importoit moins à la France, qu'à l'Italie qui l'auoit éleu, s'il estoit digne d'vne place où Dieu a souffert qu'on ait éleué de bons & de mauuais sujets , selon le merite des temps.

Ce Prince ne au bois de Vincennes le 21. iour de Ianuier 137. fucceda à la Couronne l'an 1364, par la mort du Roy Iean son pere, arriuée à Londres en Angleterre le 8. iour d'Avril sur la minuiét, & mourut au Chasteau de Beaute sur Marne, non pas le troisseme de Septembre, comme

### Introduction à l'Histoire

ont escrit les sieurs de Sainte-Marthe, mais le Dimanche seiziesme du mesme mois, sur les onze heures du matin, selon qu'il est remarqué dans les Memoriaux de la Chambre des Comptes de Paris, par la Cronique de S. Denis, & par vn Memoire escrit de la main de lean le Fevre Euesque de Chartres l'vn de ses Ministres. Il espousa par dispense l'an 1349, leanne de Bourbon fa Coufine, fille de Pierre I. Duc de Bourbon, & d'Isabelle sœur de Philippe de Valois Roy de France son Ayeul, & il en eut trois fils, dont le dernier nommé lean estant mort en enfance, il n'en est faite aucune mention dans les Histoires. Les deux autres furent Charles V1.apres luy Roy de France, & Louis Duc d'Orleans, qui eurent pour sœurs Jeanne de France née au mois de Septembre 1357, morte le 21, iour d'Octobre 1360 & inhumée en l'Abbaye de S. Antoine lez Paris : Bonne de France morte le 21. jour d'Octobre de la mesme année 1360. & enterrée au mesme lieu : leanne de France née au bois de Vincennes le 7. luin 1366. morte le 21. de Decembre fuiuant, laquelle gist à S. Denis: Marie de France née l'an 1370. & non l'an 1374. comme a escrit du Tillet, laquelle mourut l'an 1377. fiancée au Comte d'Ostreuant, fils aisné du Comte de Haynaut. Is beile de France née à Paris le 24. de Juillet 1373. & decedée le 10. Fevrier 1377. & Catherine de France mariée à Iean de Berry Comte de Montpensier son Coufin germain, & morte auant la confommation de son Mariage, l'an 1387-

Le iour d'apres la mort du Roy Charles V. c'eft à dire le L'undy 17, de Seprembre 1860, fon corps fur porté en depoli en l'Eglife de l'Abbaye de S. Antoine des Champs lez Paris, où il demeurs infques au Lundy liuianta, 4 un mois, apres midy, qu'il flut conduit en l'Eglife Cathedrale de Nofire-Dame de Paris, auce la pompe ordinaire des obleques des Rois. L'on chanta le Vigiles, ex apres le Seruice du lendemain, il fut mis fur le foir dans vn charior, & mené auce vn conuoy folemnel à S.Denis. où les Vigiles pare ellement chardes, & le Seruice acheu le lour fjuiant, il y fur inhume auce les Rois fes predeceffeurs. Cela m'a efté communiqué par M. d'Heroual Addieur des Comptes, qu'il re actrait des Memo-

riaux de la Chambre.

# Naissance & Baptesme du Roy Charles VI.

### CHAPITRE II.

Es mesmes Memoriaux de la Chambre des Comptes, communiquez par M. d'Heroual qui donne genereusement tous ses soins à l'illustration de nostre Histoire, remarquent la natisfance de Charles VI. sous le troissesme de Decembre 1368, en ces propres termes:

Dominica tertia Decembris, anno Domini 1368. Gr prima die Aduentus Domini, quafi ciro post mediam nottem, illa hora qua cantabatur in Ecclofia Parificari, Gr aliis Ecclofis, Ecce venit Rex, occurramus obuiam Saluatori nostro, natus fuir filius primogenitus Domin institute gici Caroli moderni, cum maximo gandio totus civiti-7. tis Parifusfit, & die Mercurij, fexta Decembris, post, videlicet in fisso B. Nicolai, in Eedessa Beati Pauli Apostoli, iuxxa Parispa, bora terita, qua Spiritus Sančitu descendis super Apostolos, baptisatus suit dictus primogenitus, & tennit eum super sontes, Dominus Momorenciaci Dominus Carolus, propriis manibus, & afissitante site Comite de Dompno-Martino domino Carolo, dominis, Cardinale Beluscessis, baptisante, Archipissopo Senonensi, domina Regina Ebresiensh spessionatibus, wad maenus numerus Episcoporum & Abbatum, cum maxima multitudine plebis, acetamante cum gaudio magno Noé, Noé, & qui voidi scripti bac.

La Cronique de S. Denis attribuée à Iean Chartier, rapporte ainsi la

naissance de ce Prince, & la ceremonie de son Baptesme.

Le Dimanche 3. iour de Decembre l'an 1368. dessussait, le premier iour de l'Aduent de Nostre Seigneur, en la tierce heure apres minuit, la Reine Ieanne femme du Roy Charles , eut son premier fils en l'Hostel d'empreZ S. Pol, & estoit la Lune au sione de la Vierge, en la seconde face dudit signe: & auoit la Lune quatorze iours ; duquel enfantement, le Roy & tout le Peuple de France eurent tres-grant ioye; car oncques ledit Roy n'auoit eu aucun enfant masle. Si en rendit graces à Dieu & à la Vierge Marie, & celuy iour alla à Nostre-Dame de Paris , & fift chanter une Messe deuant l'Image Nostre-Dame, à l'entrée du cuer: & lendemain, jour de Lundy, alla à S. Denis en France en pelerinage, & fist donner aux Colleges de Paris trois mille florins,ou plus. Le Mercredy ensuinant, 11.iour de Decembre, l'an 1368. dessussait, ledit Enfant du Roy sut Christienné, en l'Eglise de S. Pol à Paris,enuiron heure de Prime, par la maniere qui s'ensuit; c'est à sçauoir, des le iour de deuant, furent faites lices de bois en la rue de deuant ladite Eglife, & außi enuiron les Fons dedens ladite Eglife, pour mieux garder la grant presse des gens, qu'elle ne fust trop grant. Premierement, deuant ledit Enfant, auoit deux cens torches,& deux cens Varlés qui les portoient, qui tous demeurerent en la ruë ; excepté seulement 25. torches, qui furent dedens l'Eglise. Et apres estoit Messire Huë de Chastillon, Seigneur de Dampierre, Maistre des Arbalestriers, qui portoit un cierge, or le Comte de Tancaruille portoit une couppe, en laquelle estoit le sel, & auoit une touaille sus son col, dont le sel estoit couuers. Et apres eftoit la Reine Icanne d'Evreux ( c'estoit la Reine do uaitiere de France, vefue de Philippe de Valois, bisayeul du ieune Prince) qui portoit l'Enfant, & Monseigneur Charles de Dampmartin estoit de costé luy. Et ainsi isirent dudit Hostel du Roy, de S. Pol, par la porte qui est plus prés de ladite Eglise : & tantost apres ledit Enfantsestoit le Duc d'Orleans Oncle du Roy de France, & aussi y estoient, Monseigneur le Duc de Berry, & de Bourgongne, freres dudit Roy de France,le Duc

de Bourbon frere de la Reyne, & plusieurs autres grans Seigneurs & Dames, la Duchesse d'Orleans, la fille de la Comtesse de Harccourt, la Dame de Labret, four de la Reyne leanne; lesquelles estoient bien parées en Couronnes & en ioyaux, & apres plusieurs autres Dames, & Damoiscilles, bien parées & bien atournées, & ainsi fut apporté ledit Enfant, insques à la grant porte de ladite Eglise de S. Pol; à laquelle Eglise estoient, qui attendoient ledit Enfant, le Cardinal de Beauvais Chancelier de France , qui ledit Enfant Christienna, & le Cardinal de Paris, en sa Chappe de drap, sans autre parement, & les autres Archenesques, de Lyon & de Sens, & les Enesques d'Evreux & de Constances, de Troyes, d'Arras, de Meaulx, de Beauuais, de Novon. de Paris, & les Abbez de S. Germain des Prez, de saincte Geneuiéue, de S. Victor, de S. Magloire, tous en Mitres, & en Crosses, & tous furent à Christienner l'Enfant, & le tint sus Fons Monseigneur de Montmorency, & fu appelle Charles, par Monseigneur de Montmorency qui ce mesme nom portoit: & apres sut rapporté ledit Enfant en l Hostel de S. Pol, par la porte de ladite Eglise. En celuy iour, sit le Roy faire une donnée en la Cousture de faincte Catherine, de vingt deniers Parisis à chacune personne qui y vouloit aller, & y eut si grant presse, qu'il y eut plusseurs femmes mostes.

Ce fur d'autant plus d'honneur à ce Charles Baron de Montenenes, Marefehal & grand Panetier de France, d'eftre parrain d'vn fils fi defiré, & dont la naiflance apporta tant de ioye, que Louis Duc d'Orleans eftant né trois ans apres, Louis d'Evreux, Comte d'Effampes, Prince du fang de France, le tint fur les Fons pour Louis de France Duc d'Anjou,

qu'il representa en cette ceremonie.

De l'ordre laissé par le feu Roy pour le gouvernement du Royaume pendant la minorité, afin d'euster les inconveniens de la Regence.

#### CHAPITRE III.

CHARLES cinquiéme Roy de France, pere de Charles VI. n'eur point de plus grand regret dans les dernieres années de la vie, quece-luy de laiffer lon fils mineur, pour la juile deffiance qu'il auoit des defens & des diuerfes inclinations de fes trois freres. L'aliné eftoir Louis Duc d'Anjou, le fecond lean Duc de Berry, de le troiliefine Philippe Duc de Bourgongne, desquels ie donneray les Hilloires ey apres, pour mient reivo vir l'ellat des choses par le verirable caractere de ces trois brinces. Le Duc d'Anjou effoit auure & ambirieus, & d'autant plus redouvable, qu'il auoit beaucoup d'esprie. Le Duc de Berry effoit aufli auxer, mais d'une auarice que le ne s'ay comment definir, car il efloit cruel pour auoir & pour depenser, en piercries, e, en bijour, & ce no baltimens, la principale

passion estoit de ne manquer de rien, & c'estoit dequoy faire vn Tyran d'vn homme qui se faisoit tant de besoins si difficiles à satisfaire.Le Due de Bourgogne estoit vn prodigue, qui dépensoit tout, mais outre qu'il estoit le plus genereux, le Roy son frere creut auoir plus de raison de se fier en luy, parce qu'il estoit celuy qu'il auoit plus puissamment estably, & parce qu'il en témoignoit beaucoup de reconnoissance. Auec ces trois Princes, il y en auoit vn que ce Monarque ne consideroit pas moins quov qu'il fust plus esloigné, c'estoit Louis Duc de Bourbon frere de la Reine sa femme, Prince fort sage & de grande conduite, & tout seul digne de la Regence & de l'administration du Royaume, s'il eust esté au pouvoir du Roy fon Beau-frere, de le choisir sans irriter ceux à qui leur naissance y donnoit plus de part. C'est ce qui l'obligea de chercher les moyens de pouruoir à ce qui estoit à craindre, de l'auarice, de l'ambition, & de la prodigalité de ses freres, par vne maniere de Gouvernement, dont l'authorité fût temperée: & il n'en trouus point de plus expedient, que de faire vne Ordonnance pour seruir de Loy à l'aduenir, par laquelle les Rois m neurs fussent declarez majeurs à l'âge de quatorze ans. Cette loy faite au bois de Vincennes, au mois d'Aoust 1374. fut verifiée au Parlement le 20. de May 1375. en presence de grand nombre de Princes, de Prelats, & de grands Seigneurs, & mesmes du Preuost des Marchands & des Escheuins de Paris.

Apres cette Ordonnance, qui seruit de sondement au dessein qu'il auoir d'affeurer la Couronne à son fils, lors âgé de six ans, & qu'il ne desesperoit pas de pouvoir conduire insques à cette nouvelle maioriséauant que de mourir, il en fit vne autre au Chasteau de Melun, au mois d'Octobre 1374. par laquelle,en feignant de garder la lustice qu'il deuoit au Duc d'Anjou son frere, il le declara Gouverneur du Royaume, sans aucunement parler de Regence, en cas qu'il vint à mourir auparauant que son fils eut l'âge de regner porté par la nouuelle Constitution. Il substituois au Duc d'Anjou, soit qu'il predecedast, ou qu'il y renonçast, le Duc de Bourgogne son dernier frere, & il n'y fit aucune mention du Duc de Berry, comme de celuy qu'il en estimoit estre moins capable. Enfin il y apporta ce qu'il put de restrictions, & mesmes il y insera vne forme de serment à faire par l'vn de ses deux freres qui seroit Gouverneur du Royaume. Cependant, par mesme moyen , il disposa de l'education & du Gouuernement de ses deux fils, en faueur de la Reyne leur mere qui viuoit encore, & des Ducs de Bourgogne, & de Bourbon, y affectant particulierement le reuenu de la Duché de Normandie, de la Vicomté de Paris, du Bailliage de Senlis, & de la Chastellenie de Melun, qui faisoient alors le plus grand & le plus clair reuenu du Royaume.

Cette Ordonnance n'estoit que pour fatisfaire en cas de besoin à l'âthbition du Due d'Anjou son frere, qu'il ne squoit comment exclure; mais c'estoit si bien son intention, de luy ostre la Regence, s'il estot possible, que pour appuyer les moyens qu'on en pourroit auoir, & pour en vser selon les occasions, il sit expedier vne autre Declaration au mefine liée. de Melun, les entimes mois & and, & peut-estre le mession univ y ayant pas voulu exprez mettre vne datte plus expresse; par laquelle il entendoit, Qu'estant preuenu de mort auparauant que son fils & successeur eut atteint l'age de quatorZe ans ,la Reine sa femme , eut la tutelle & l'education de ses Enfans , & le gouvernement , garde , & defense du Royaume, & qu'auec elle, ses tres-chers & tres-amel freres, Philippe Duc de Bourgogne, & Louis Duc de Bourbon, fussent tuteurs de ses Enfans, Gouverneurs & Defenseurs de son Royaume dés le sour de son decez, iusques à ce que sondit successeur fut entré en la quatorZiéme année de son âge; substituant la Reinc & les deux Ducs les vns aux autres en cas de mort. Comme les minoritez causent bien souvent la disfipation des Finances, il y voulut aussi mettre ordre, par le soin qu'il eut en l'vne & l'autre Declaration, d'ordonner que les deniers reuenant bons de la despense du Gouvernement du Royaume, & de l'education de ses Enfans, fusiont mis entre les mains de Bureau sire de la Riuiere son premier Chambellan, & à son defaut, par mort, ou par autre empeschement, de Piblippe de Sanoify son Chambellan, de Maistre Bertran du Clos, ou de Maistre Pierre du Chastel, ou de ceux d'entr'eux qui viuroient pour lors. Enfin, pour donner vne forme d'Aristocratie à ce nouveau Gouvernement, & pour empescher que toute l'authorité ne demeurast à peu de personnes, ce sage Prince establit par la mesme Declaration vn Conseil necessaire, composé d'un choix de ce qu'il auoit connu de plus habiles gens dans les trois Estats du Royaume, lesquels il y nomme, & qui meritent bien d'estre mentionnez dans ces Commentaires, où i estendray plus amplement leurs qualitez, parce qu'ils sont simplement designez par leurs Benefices, ou par leurs Offices.

Noms des principaux Conseillers choisis par le Roy Charles V. pour la conduite des affaires pendant la minorité.

#### CHAPITRE IV.

L Celluy qui est nommé le premier, en consideration de sa dignité d'Archeuesque de Rheims, est Louis Thezars, sorry d'une mailon noble de Normandie, premierement Architaicer de Rheims, puis Euefque de Bayeux, & de la transferc à l'Archeuesché, la messime année de cette Ordonnance 1374, mais il mourut l'an suiuant, & ayant predecedé le Rey, ce choix ne sert que pour l'honneur de sa memoire.

Le Gecond fut Guilliame le Melan Archeuesque de Sens, personnage autant considerable pour son merite particulier, que pour la grandeur de la naissance, & qui autoit dignement continué le seruice qu'il auoit rendu des le regne du Roy lean, dans les principaux emplois du Confeil de du Ministere, s'il ne fust pareillement mort trois ans auparauant le Roy Charles V.

 Le troisiéme estoit Nicolas d'Arcyes Eucsque d'Auxerre, premierement Chanoine Chanoine & Thresorier de S. Estienne de Troyes, que le mesme Prince appella en son Conseil. Il l'honora par Lettres du 3. de Septembre 1373. d'vne Charge de President Clerc en sa Chambre des Comptes; en l'exercice de laquelle il mourut le 23. iour de Septembre 1376. C'estoit vn homme de petite Famille, issu du village d'Arcves en Champagne, dont luv & ses freres prirent le nom qu'ils rendirent illustre par leur fortune. Ils pourroient auoir esté enfans d'Hemond d'Arcyes, Clerc de la Paneterie du Roy, qui pour ses bons & longs seruices eut à vie ses gages de quatre fols parifis par iour, par Lettres du 3. de Septembre 1377. Ie ne trouue point à qui cet Euelque d'Auxerre auoit esté marié auant qu'il entrast dans les Ordres, mais il paroift par le Registre du Parlement de l'an 138e. qu'il eut deux filles qualifiées legitimes & naturelles, dont la premiere nommée Damoiselle Nicole d'Arcyes, femme en premieres nopces de Simon de la Fontaine, lequel il fit I'vn des executeurs de son Testament, estoit remariée ladite année 1385. à Milet de Lyons, depuis Maistre de l'Artille. rie de la Ville de Paris. L'autre épousa lean de Bucy pareillement executeur du Testament de son Beau-pere, auec Pierre d'Arcyes Euclique de Troyes, & lean & Arcyes Confeiller au Parlement, freres dudit Euefque. Lefquels Milet de Lyons & Iean de Bucy, eurent procez en ladite qualité d'executeurs, contre l'Euesque de Lizieux auparauant Euesque d'Auxerre, selon ledit Registre, qui nous apprend que cet Euesque de Lisseux nommé Guillaume d'Estouteuille, a esté obmis dans les Catalogues des Euelques d'Auxerre iulques à present. Pierre d'Arcyes Euelque de Troyes mourut l'an 1395. & Iean d'Arcyes Conseiller lay aux Enquestes du Parlement, qui fut recompensé à vie de ses gages de dix sols Parisis par iour, pour ses bons seruices de trente-trois années en sa Charge, le dernier Fevrier 1394. continua d'en iouyr iusques en l'an 1406. qu'il mourut, & en laquelle viuoit Pierre d'Arcyes, pareillement Conseiller lay, qui semble auoir esté son fils.

4. Ican Euclque d'Amiens, lors Abbé de S. Denis, qui est nommé le quatriesme, est ce fameux Iean de la Grange, plus connu sous le nom de Cardinal d'Amiens, depuis l'an 1375, que le credit du Roy son Maistre luy fit obtenir la pourpre Romaine. Sa qualité de Moine, dans laquelle il s'acquit tant d'honneurs & de reputation, l'a fait traiter d'homme nouueau, parce que son esprit contribua plus à sa fortune, que la noblesse de sa naissance, quoy qu'il fust Gentilhomme de bonne part, comme a fort bien remarqué le fieur Du Chefne en son Histoire des Cardinaux François; & comme il parut en la personne d'Estienne de la Grange son frere, duquel il sera pareillement parlé en ce Chapitre. Ses Ancestres porterent le nom de Bouchamages, depuis changé en celuy de la Grange, à cause d'vne terre de ce nom dans le Diocese de Chalon, qu'ils possederent auec celle de Germolles au mesme Diocese, où ce Cardinal nasquit, L'inclination qu'il eut aux Lettres luy ayant fait embrasser la Religion de S. Benoift, qui estoit la plus celebre de son Siecle, il y merita le degré de Docteur en Droict, & fut successiuement Prieur de Nostre-Dame d'Elincourt, de Gigny, & de S. Denis de la Chartre à Paris, & enfin Abbé

de Fescamp, & Conseiller au Parlement; où son sçauoir & ses seruices luv acquirent l'estime & les bonnes graces du Roy Charles V. Il l'employa en diuerses Ambassades, & en la conduite de ses principales affaires, & luy procura l'Euesché d'Amiens. Il adiousta à ce bien-fait par Lettres du 16, de May 1373, vne pension de deux mille liures de rente sur son Threfor, caufée pour les bons & agreables feruices qu'il luy auoit rendus en diuers loingtains voyages pour ses plus importantes affaires, qu'au faict des subsides pour la guerre, dont il eut long-temps la direction, & par d'autres Lettres du 25. de luin 1376. il accreut cette pension d'autant, pour la rendre de quatre mille liures , comme il paroist par l'Ordinaire du Thresor de ladite année 1376. S'il estoit fort habile dans les affaires , il estoit d'autre part fort entier dans ses sentimens, & dans ses ressentimens. C'estoit vn homme nourry dans la domination du Cloistre, qu'il eust esté plus louable d'auoir adoucie dans les vfages du monde, pour s'acquitter auec moins de dureté enuers les Peuples de la Commission des Finances, où il n'eut autre soin que de faire ses affaires, & de tirer auantage auprez du Roy de la haine qu'il s'acquit fous pretexte d'accroiftre ses reuenus. C'est ce qu'a fort bien remarqué Robert Gaguin, qui fait vn iugement digne d'estre icy rapporté en ses propres termes touchant la question qui se peut proposer, s'il est à propos d'admettre les Ecclesiastiques dans les Charges publiques de l'Estat, & dans le Ministere. Erat Cardinalis quidam Romanus, Ambianensis appellatus, qui auttor fuerat augendi census & tributi, & seuere aliquando, Carolum, dum adhuc Pater vineret , tractauerat. Quam rem tunc recordatus Carolus , ad Sauoysium , qui propè astabat , Ecce iam, inquit , Sauoysi, de hoc Sacerdote liberi erimus. Quo verbo territus Ambianensis, confestim, per Duacum, Auenionem se recepit, exportato ingenti thesauro, quem sibi ex publico contraxerat. Illud siquidem non unquam compertum est inter Francos , plus damni in Rempublicam inuehi , dum Sacerdotis confilio res agitur, quam cum prudens aliquis, ex seculi nobilitate, rebus gerendis praficitur. Ille enim, nescio qua insatiabili ambitione, omnia sibi vindicat : hic populi misertus, & communitatis detrimentum suum esse ratus, Reipublice, vt potest bene consulit: ille fastum & pompam ex dignitate metiens, eo audacius diuitias congerit, quominus vitionem timet, Ecclesiastica libertate protectus. Hic autem opes suas cum Republica coniunctas esse non ignarus, ex publico incommodo prinatum quoque auguratur. Nam qui res suas ex Reipublice statu considerat , illas sine hac nequaquam stare posse intelligit. C'est à dire en François, Alors estoit en la Cour de France un certain Cardinal, dit d'Amiens, qui par ses conseils auoit esté l'Autheur des exactions & des imposts de l'autre Regne, & qui auoit abusé de son authorité, iusques à manquer de respect à M. le Dauphin, qui ne le. put oublier quand il fut paruenu à la Couronne. Il ne manqua pas de dire au Sire de Sauoisy, qui se trouna lors auprez de luy, Sauoisy

nous voila deliure, de ce Prestre ; dont le Cardinal épouuanté ne songea qu'a se mettre a couuert du ressentiment de ce Prince, & s'estant retire à Doue, il prit la route d'Auignon, auec un grand amas de richesses qu'il auoit vollées à l'Estat dans le maniment des Finances. le remarqueray à ce sujet que la Monarchie Françoise a reconnu par experience, qu'il est plus dangereux de tomber sous le Gouvernement d'un Prestre, que de quelque Seigneur Laïque. En esfect, l'Ecclesia-stique n'a pour object que de satisfaire une extreme ambition, ou une auarice insatiable, l'autre tout au contraire, prend soin de l'interest public où il a part , il le mesnage comme le sien & se laisse toucher à la misere du Peuple. Celuy-là tirant auantage de sa dignité, se rend d'autant plus insuste dans la passion de s'enrichir, qu'il entreprend toutes choses impunément sous la protection du caractere dont il abuse ; & celui-cy tout au contraire, qui scait que sa fortune est iointe à celle de l'Estat, songe plutost à le rendre florissant qu'à le destruire: & c'est le sentiment de tous ceux qui sont quelque chose dans la Republique, de ne point enuisager d'autre soustien que le salut & la durée de la mesme Republique, parce que le salut & la durée de la Famille y sont attache Z. Le premier Autheur qui ait fait mention de cette fuite du Cardinal d'Amiens en Auignon, est Iean luuenel, en son Histoire de Charles VI.& ie rapporteray icy ce qu'il en dit pour le maintenir. Le Principal, comme on disoit, qui auoit troune & conseillé à mettre Aides sus, c'estoit le Cardinal d'Amiens, lequel estoit moult hay du Peuple, & auoit tout le gouuernement des Finances; & l'auoit le Roy en grande indignation. La cause, on disoit qu'il le hayoit, pour cause qu'il estoit bien rude au Roy durant la vie de son pere, en plusieurs manieres : & un iour appella Sauoify, & luy dit, Sauoify, à ce coup serons vange? de ce Prestre. Laquelle chose vint à la connoissance dudit Cardinal, lequel monta tantost à cheual, & s'en alla de tire à Doué, en une place qui estoit à Meßire lean des Marests, & de là , au plutoft qu'il put, en Auignon, & emporta ou fit emporter bien grande Finance, comme on disoit. Le sieur Du Chesne, en l'Eloge de ce Cardinal, refute le tesmoignage de ces deux Autheurs, sur des vray-semblances assez considerables, & particulierement sur ce qu'il partit de la Cour de France pour celle de Rome l'an 1376.& qu'en l'an 1378.il se trouua à Fondy auec les autres Cardinaux, à l'election de Robert de Geneue qui prit le nom deClement VII mais il ne s'enfuit pas de là qu'il ne foit pas reuenu en France en retournant en Auignon auec Clement, qui y planta son siege. Ce Pape auoit trop d'interest de le choisir principalement entre les Cardinaux qu'il enuoya en Cour pour persuader le Roy de la Iustice de son election , puis qu'il estoit vn des principaux Autheurs du Schisme, & qu'il auoit tant de part aux bonnes graces, & à la confidence de Charles V. qui voulut en estre informé par les Cardinaux François, comme il est iustifié en diuers endroits de nostre Historien. Cela se prouue mesme par le compte de Barthelemy des Noces Threforier des Guerres du Roy & du Due de Berry son Lieutenant en ses pays de Languedoc & Duché de Guyenne, depuis le 21. de May 1381. iuíques au 2. d'Aoust 1383, qui m'a esté communiqué par M. d'Herouual. Il tesmoigne que Iean Labbé Elcuyer fut assigné sur sa recepte de la somme de 63, francs, le 9, de Mars 1381, pour auoir quelque temps auparauant accompagné le Cardinal d'Amiens, le Comte de Sancerre & Messire Simon de Cramaut, de Beziers à Mazieres, pour traitter auec le Comte de Foix de certaines affaires d'importance pour le service du Roy, & pour le bien du pays de Languedoc. D'autre part, Ican Iuuenel estoi: dés ce temps là en trop grande consideration dans le Barreau, pour estre mal informé du sujet & de la verité de cette retraite du Cardinal hors de France, dont il donne des circonstances trop considerables pour le croire Autheur d'vne Fable ; ce qui confirme d'autant plus cette indignation du Roy, c'est qu'il ne fut point payé de sa pension de quatre mille liures, qui depuis fut absolument rayée sur les compres par l'Ordonnance du mois de Fevrier 1387. L'on peut eneore adiouster à cela, que la residence en Cour de Rome, ou dans leurs Dioceses, des Cardinaux ou des Euefques qui ont fait leur fortune dans la milice du monde, estoit deslors vn veritable exil & vne marque de disgraee, en des personnes qui n'auoient passionné les Dignitez Ecclesiastiques, pour autre suiet, que pour repaiftre leur vanité d'vn tiltre qui leur donnast vn grand rang & pour en confumer les reuenus, auec plus de faste & de scandale, que si c'eusfent esté des biens de fortune. Aussi le Cardinal d'Amiens sit-il tout ce qu'il put pour rentrer en credit en France, où il reuint sur la fin de l'an 1381 ou bien au commencement de 1382, qu'il prit possession de l'Archidiaconé de Rouen, lequel il posseda auec vn Canonicat de Paris, en vertu d'une qualité de Cardinal qui le rendoit habile, & par confequent auide, comme tous ses Confreres, de toutes sortes de Benefices. N'y trouuant pas l'aecueil & le credit qu'il auoit esperé, il se retira derechéf en Auignon, où il mourut le 24. iour d'Avril 1402. apres auoir fait vn grand & ample testament, rapporté dans l'Histoire des Cardinaux du sieur Du Chesne, aucc diuers codiciles qui font foy de ses grandes richessedone ie laisse à juger à la posterité, s'il sit mieux de les amasser pour faire tant de Fondations, que s'il eust vescu dans une louable mediocrité pour s'épargner le reproche d'auoir esté si attaché aux biens de la terre, & par consequent sujet à toutes les honteuses passions d'une extréme auarice. Il fit son heritiere vniuerselle lacqueline de la Grange sa Niepce, femme de Iean de Montagu Grand Maistre de France : & la prouidence Divine en difpola peut-estre de la forte, afin que sa succession tombast en confiscation, auec le reste des grands biens de ce mal heureux Fauory. Ce Testament nous apprend, qu'il auoit pour Neveux Imbert de Bossy President au Parlement de Paris , Iean de Boify Euesque d'Amiens , Ichan Filhet Euesque d'Apt & lean fire de Rouffay, lesquels il choisit pour executeurs de ses dernieres volontez, dont il soumit la connoissance au Parlement de Paris en consideration de ce qu'il auoit eu l'honneut d'estre du Corps d'vne si il-

lustre Compagnie. L'on attribue à la vengeance de ce Cardinal, la mort de Silvestre Budes, Chef des Bretons qui passerent en Italie pour le secours de l'Eglife sous le Pape Gregoire XI. & qui continuërent au seruice de Clement VII. contre Vrbain VI. fon competiteur : lequel il fit decapiter par le credit qu'il auoit auprez de Clement, en haine de ce que ses troupes auoient pillé dans la Romagne, le bagage precieux, ou plutost le butin qu'il auoit emporté de France, & qu'il auoit encore augmenté dans la Legature de Tolcane. Le Pape Vrbain successeur de Gregoire , luy ayant fait reproche de ses concussions, le mesme appetit de vangeance luy fit chercher dequoy contredire vne election qu'il auoit reconnuë comme legitime. Il y interessa malheureusement la Nation Francoise. & fousseuant les Cardinaux de deçà les Monts, sur l'esperance de la protection du Roy Charles V. qu'il luy fut aisé de tromper de si loing, il fut l'Autheur de ce deplorable Schisme, qui fait la plus grande partie de nostre Histoire. l'ay creu deuoir ce détail de sa vie, pour faire voir que les grands Hommes selon le monde, ne sont pas tousiours les plus gens de bien, & qu'il est dangereux de recompenser par des Dignitez Ecclesia. stiques, le merite & la reputation qu'on acquiert dans le maniment des affaires temporelles. La qualité d'Abbé de S. Denis en France, que le Roy Charles V. donna à ce Cardinal, nous apprend qu'il y a faute dans l'Histoire de S. Denis & dans tous les Catalogues des Abbez, où il n'en est fait aucune mention; mais il est pardonnable d'oublier de telles gens, que le malheur du fiecle rendoit plustoit deuorateurs, que Pasteurs de leurs Eglises.

5. Le cinquielme qui fut choisi pour ce Conseil perpetuel & necessaire, fut Guslaume Abbé de S.Maizant, qui auoit donné des preuues de son ce perience & de sa sidelitéen plusieurs grands emplois, sous l'authorité de prience de la fidelitéen plusieurs grands emplois, sous l'authorité de l'authoritéen plusieurs grands emplois, sous l'authoritéen plusieurs grands emplois, sous l'authoritéen plusieurs grands emplois de la consein de

ce sage Prince.

6. Le Comte de Tancaruille Chambellan de France , designé sixiéme Conseiller du gouvernement futur, s'appelloit lean II.du nom Vicomte de Melan, fils de Iean I. Vicomte de Melun, Seigneur de Monstrueil-Bellay, pareillement grand Chambellan, & de Ieanne heritiere de Tancaruille, & de la Charge de grand Chambellan hereditaire de Normandie, Dame de Blaye, à cause d'Alix de Pons sa mere, femme de Robert, sire de Tancaruille. Le mesme lean premier espousa en secondes Nopces Isabelle Dame d'Antoing, d'Espinoy, de Sottenghiem & de Houdain, Vicomtesse de Gand, & de ce second mariage sont issus les Princes d'Espinoy, Vicomtes de Gand, Marquis de Richebourg, Connestables & Seneschaux hereditaires de Flandres & de Hainaut, &c. Le Chef de leur posterité qui dure encore, est le Prince d'Espinoy, &c. Cheualier des Ordres du Roy, qui est rentré auec le Vicomte de Gand son frere au seruice de la France, d'où il tire son illustre origine. Ce lean II. Comte de Tancaruille, fut aussi grand Maistre de France, & quoy que l'Ordonnance de Charles V. n'eut point de lieu apres sa mort, la qualité, la grandeur & les seruices de ce Seigneur, qui l'an 1364, estoit Gouverneur de Champagne & de Brie, de Bourgogne, & de Languedoc, ne luy donnerent pas vn moindre rang à la Cour,

ny moins de part dans les Confeils, pendant la minorité de Charles VI, usiques en l'an 198, qu'il mouut. Il elpouls leanne Cetejin, file de heritiere de Guillaume fire de Warengebec, qu'elle luy apporta auce la Charge de Connellable heteditaire de Normandie, de laquelle il eu Guillaume Vicomte de Melun grand Bouteiller de France, Connelfable ær grand Chambellan de Normandie, Comte de Tancaruille, digne heritier de la mefme eftime de del amefme fidelité, qui nous donnerons lieutier de la mefme eftime de del amefme fidelité, qui nous donnerons lieude donner fon Elogg, de de parler plus amplement de cette fameufe Race de Melun, dans les Commentaires que nous ajoulterons à cette Hifloire. Les autres Confeilles ou Minfires du futur Gouvernement felon l'or-

dre de la mesme Declaration, sont

7. Bertran du Gusselin Connestable de France & Comte de Longueuille, duquel il sera pateillement plus amplement traité en mes Commentaires, au suite du Seruice folentel que le Roy Charles VI. luy ordonna. & auquel il assista en l'Abbaye Royale de S. Denis, lieude sa sepulture: où son Orasion funcher persononcée par l'Euséque d'Auserre, me donnera plus de champ pour m'estendre sur les grands exposits de ce Heros.

8. Iean Comte de Harcourt. Encore que ce Seigneur nous ait donnélieu, par les grands services qu'il continua au Roy Charles VI. iusques en l'an 1388. qu'il mourut, de luy reseruer place parmy les principaux appuis de sa minotité, son Eloge doit estre de l'autre Regne, qui fut tesmoin du restablissement de sa Maison en sa personne, par vne action digne de la prudence & de la fagesse de Charles V. Jean Comte de Harcourt & d'Aumalle son pere, s'estant rendu suspect au Roy Jean pere de Charles, pour le trop d'affinité qu'il paroissoit auoir auec le Roy de Nauarre, qui comme luy possedoit de grands biens en Normandie : ce Prince se refolut d'autant plus inconfiderément à sa perte, qu'il iugea mal de l'attache qu'il témoignoit à la personne du Dauphin Chatles, qu'il auoit fait Duc de cette Province. Il attribua aux mauuais confeils de ce Comte, le dessein que son fils auoit fait de se retirer auprez de l'Empereur Charles de Luxembourg, l'an 1355, il creut qu'il auoit trempé dans cette conspiration pour le seul interest du Nauarrois, & quoy qu'apres l'entreptife découncrte, il eut accordé des Lettres d'abolition au Dauphin, & à tous ses complices , il en garda vn ressentiment si pressant, qu'il ne voulut pas perdre la premiere occasion qui se presenta de s'en vanger, fur quelque nouueau pretexte d'intelligence & de caballe. Le cinquiéme d'Avril de la mesme année, le Dauphin Duc de Normandie disnant au Chasteau de Rouen, auec le Roy de Nauarre son Beau frere, le Comte de Harcourt, & quelques autres Seigneurs, ce Roy en personne les vint furprendre, les emprisonna tous, à la reserue de son fils, & le iour mesme, ayant fait conduire en charette ce Comte, le sire de Grauille, Maubué de Mainemares,& Coliner Doublet, en vne place prés du Chasteau, qu'on appelle le Champ du Pardon, il les fit décapiter en sa presence, fit traisner leuts corps au gibet, & commanda qu'on mist leurs testes au bout d'vne lance. Cette cruelle execution s'estant faite d'vne maniere assez precipitée pour donner de l'horreur à tous les Sujets du Roy, & pour

pouffer au dernier desespoir tous ceux qui y estoient interessez, ou qui craignoient les suites de sa passion, Philippe de Nauarre, Comte de Mortain, frere du Nauarrois, & Geoffroy de Harcourt, Oncle du Comte, s'appuyerent de la protection du Roy d'Angleterre ; qui se seruit de cette mal-heureule conioncture pour continuer les entreprises sur la France: & de là s'enfujuit la malheureuse Bataille de Poitiers, & la prise du Roy Jean. Charles son fils, deuenu par ce moyen Regent du Royaume, ne put mieux témoigner qu'il n'approuuoit point cette funeste violence, qu'en cherchant les moyens de l'expier, & pour cela il ne se contenta pas de radoucir l'esprit iustement irrité de lean Comte de Harcourt, fils du defunct, par des affeurances du restablissement de sa Maison en sa personne mais pour le gaigner entierement à luy & à l'Estat, il le maria auec Catherine de Bourbon, fœur de leanne fa femme, fille de Pierre Duc de Bourbon & d'Isabelle de Valois, fille de Charles de France Comte de Valois, & fœur de Philippes VI. dit de Valois Roy de France. Cette alliance ayant fait oublier toute forte de ressentiment à ce Comte, il passa l'année suivante en Angleterre pour estre l'vn des ostages de la liberté du Roy Iean, & depuis il continua d'estre si fidele & si affectionné au seruice du Roy Charles V. fon Beau-frere, qu'il merita d'estre l'yn de ceux qu'il choisit pour le gouuernement du Royaume, pendant la minorité de son fils. Quoy que cette Declaration ne s'executast point, la dignité de sa naissance, & l'honneur qu'il auoit d'estre Oncle d'alliance du ieune Roy, y supléerent, il eur grande part aux affaires, & tint vn des premiers rangs dans la Cour & dans les Conseils, aussi bien que dans les Armées, & principalement à la Bataille de Rosebecque; mais ce ne fut point en qualité de Mareschal de France qu'il ne fut iamais, non plus que grand Maistre & Gouverneur du Royaume, comme a faussement inventé lean le Feron. L'année suivante 1383. il se croisa pour accompagner le Duc de Bourbon son Beau-frere en son voyage d'Afrique contre les Infidelles, enfin apres auoir restably les disgraces de sa maison, il eut le bon heur de laisser entrautres enfans vn digne heritier de sa grandeur, en la personne de lean VII. apres luy Comte de Harcourt & d'Aumalle, Vicomte de Chastelleraut , &c. qui épousa Marie d'Alencon Princesse du sang Royal, fille de Pierre Comte d'Alençon, & de Marie Chamaillard d'Antenaise, Vicomtesse de Beaumont. De ce mariage sortirent Iean de Harcourt, Comte d'Aumalle & de Mortain, Gouuerneur de Normandie, &c. tué sans alliance à la Bataille de Verneüil contre les Anglois l'an 1424. auant la mort de son pere, qui arriua seulement en l'an 1453, ou enuiron ; lequel eut pour heritieres Marie Comtesse de Harcourt & d'Aumalle, & Jeanne de Harcourt : l'une mariée à Antoine de Lorraine, Comte de Vaudemont, de laquelle est issue toute la Maison de Lorraine d'aujourd'huy; & la seconde à lean fire de Rieux; dont la posterité eut en partage vne portion de la terre de Harcourt, auec le tiltre de Comté par indiuis; laquelle tomba derechef en la Maison de Lorraine, par le mariage de René de Lorraine, Marquis d'Elbeuf, auec Louise de Rieux, Bifaycule du Duc d'Elbeuf, aujourd'huy par representation d'icelle Comte de Harcourt & de Rieux. De cette grande & ancienne Maison de Harcour , isfine de Bernard, furnommé le Danois, Contemporain de Rollo premier Duc de Normandie, & qu'on effime auoir effe de messine sang in er refte plus que deux branches. De l'ivne est Chef Iacques de Harcourr, Baron d'Ollonde, aissiné du nom & Armes de Harcourr, & de la feconde François de Harcourr, Marquis de Beuvron. Cest tout ce que i'ay creu estre à propos de remarquer de cette Race, dont l'Histoire doit bien. fost parositre au iour par les soins de M. de la Rocque, qui l'a traite se aument auce tous les Rameaux qu'elle a produits, que ce grand & docke Ouurage seruira pour l'Histoire entiere de la Prouince, & de toutes les Maissons de Normandie.

9. Iean Comte de Sarrebruche, Bouteiller de France. Entre plusieurs Seigneurs Estrangers, que le Roy Charles V. artira à son seruice, il affectionna particulierement celuy-cy, qui prenoit qualité de Comte de Sarrebruche à la mode de son pays d'Allemagne, où les puisnez portent les mesmes tiltres de leurs aifnez qui possedent les terres & les fiefs de leurs Maisons. Il estoit sculement Seigneur ou Damoiseau de Commercy, qui fut donné en partage à Simon de Sarrebruche son pere, fils puilné de Iean Comte de Sarrebruche, & mary de Mahaut d'Aspremont, qu'il espousa l'an 1349. fille de Gobert Seigneur d'Aspremont, & d'Agnez de Coucy. Ce Simon est obmis dans la Table Genealogique de la Maison de Sarbruch, publiée par le feu sieur Blondel, qui a fait plusieurs autres fautes fort capitales sur ce sujet, que s'ay estimé deuoir corriger icy, suiuant l'occasion qui s'en presente. Il est vray que Frideric Comte de Sarrebruche l'an 1126. gendre de Simon Duc de Lorraine, & frere d'Albert Archeuesque de Mayence mort l'an 1137. fut pere de Simon Comte de Sarrebruche l'an 1146. & 1157. d'autre Albert Archeuesque de Mayence mort l'an 1140. & d'Agnez 2. femme de Friderie 2. Duc de Suanbe, qui d'vn premier list eut l'Empereur Frideric I. Les Enfans de Simon Comte de Sarrebruche, ignorez par le sieur Blondel, sont Simon 2. & Heluis de Sarrebruche femme de Hugues 2. Comte de Vaudemont. Ce Simon 2. Comte de Sarrebruche épousa Lorette fille de Frideric premier Duc de Lorraine, du consentement de laquelle il ceda au Duc Mathieu, l'an 1226 les droicts qu'ils pouuoient pretendre en la Duché de Lorraine, & eut d'elle Simon 3. Comte de Sarrebruche, mort auant l'an 1235. que ses sœurs partagerent sa succession, sans enfans de leanne fille de Gobert sire d'Aspremont, & de Iulienne de Rosoy. Ses sœurs furent Lorette Comtesse de Sarrebruche apres son frere, femme de Gobert fire d'Apremont, frere de leanne, & morte sans posterité, l'an 1246. Mahaut Comtesse de Sarrebruche, mentionnée cy-apres, & Jeanne de Sarrebruche nommée dans le partage de mil deux cens trente-cinq. Ce degré tout entier est obmis par Blondel, qui au lieu de Simon 2. fait vn Comte en blanc, dont il confond les actions auec celles de son gendre, & le mariage auec celuy de Simon 4. son petit fils; n'ayant pas sceu l'extinction de la Maison de Sarrebruche en la personne de Simon troisiéme, non plus que la continuation du mesme nom & Armes par la posterité de Mahaut sœur du mesme Simon , mariée auec Amé de Montbelliard , sire de Montsaucon , Comte de Sarrebruche à cause d'elle, qui fit le voyage de la Terre Saincte,

auec le sire de Ioinuille l'an 1248, elle fut inhumée en la Chapelle du S. Suaire de Besançon, l'an 1278. & de cette alliance sortirent lean de Montbelliart, & Simon de Montbelliart, dit de Sarrebruche son frete aisné, Comte de Sarrebruche, non pas fils de N.... Comte de Sarrebruche, & d'yne ptetenduë Dame de Commercy, selon qu'a escrit cet Autheur, mais issu de la Maison de Montbelliart, & sire de Commercy, par son mariage anec Estiennette de Broyes, fille & heritiere de Simon fire de Commercy. Il viuoit encore l'an 1297. & fut pere de lean 1. de Lore de Sarrebruche premiere femme d'Anleau fire de Joinville, & de N ... alliée des l'an 1300 auec Lacques fils puisné de Henry Comte de Vaudemont, Iean premier Comte de Sarrebruche l'an 1316. & confondu auec lean second son fils , dans l'acte de l'an 1330. cotté par ledit sieur Blondel, sut pere de plusieurs enfans, dont il n'enremarque que deux sous le mesme nom de lean, quoy qu'il n'y en eust qu'yn, parce que les deux de ce nom mentionnez en l'accord de l'an 1330. entte Gobert d'Afpremont,& Marie de Bar fa femme, d'vne part,& Agnez de Luxembourg, sont le pere & le fils, & non deux fteres. Il est donc vray que l'aisné s'appelle Iean, & que les autres Enfans furent Simon de Sarrebruche, duquel & de la posterité il sera plus amplement parlé cy apres, Mahaut de Sarrebruche, femme de Simon 1. Comte de Salmes, & Beatrix Dame de Hams & des Armoifes. Iean 2. Comte de Sarrebruche 1239, servoit le Roy Philippe de Valois contre les Anglois, en qualité de Cheualier Bannerer, auec trois Cheualiers Bacheliers. & vingt huict Escuyers, l'an 1241. & l'an 1361. il commandoit quatre Cheualiers, & vingt six Escuyers au seruice du Roy Iean. Il épousa Marie de Bar, fille de Pierre Seigneur de Pierre. fort, & de Eleonor de Poictiers, & Henry de Bar Seigneur de Pierrefort son Beau-frere le fit executeur de son Testament I an 1368. Ieanne Comtesse de Sarrebruche leur fille vnique, porta tous ses biens auec cette Comté en la Maison de Nassaw, qui les possede encore à present par son alliance auec lean Comte de Nassaw. Simon de Sarrebruche, fire de Commetcy, frere de lean second, & non son fils, comme a escrit le sieut Blondel, qui le fait mal à propos pere de leanne Comresse de Nassaw.épousa auant 1349. Mahaut d'Aspremont, fille de Gobert sire d'Aspremont, & d'Agnez de Coucy, & fut pere de Iean Comte titulaire de Sarrebruche, Seigneur de Commercy, qui a donné sujet à ce discours, dont les services surent recompensez par le Roy Charles V. de la Charge de grand Bouteiller de France : à cause de laquelle il fut receu premier President Liaque en la Chambre des Comptes, l'an 1364. & il exerça ces deux Offices de tout temps iointes ensemble, iusques enuiron l'an 1383, qu'il mourut; laissant d'Isabelle de Ioinuille sa femme, Simon de Sarrebruche mott sans enfans d'Isabeau de Chastillon, l'an 1402. Amé fire de Commercy, & Iean de Sarrebruche Euesque de Verdun, puis de Chaalons, Pair de France, mort l'an 1438. Amé de Sarrebruche fire de Commercy, mort l'an 1413. laissa de Marie de Chasteanuslain, Dame de Louuoy, fille de Iean fire de Chasteauvilain, & de Ieanne de Grancey, Robert & Marie de Sarrebruche, femme en premieres nopces de Jean de Hangest fire de Genlis, & remariée à Gaucher de Rouuroy Seigneur de S. Simon, dont sont issue les Ducs de S. Simon, Marquis de Sandricourt, &c. Robert

de Sarrebruche, fire de Commercy, fut encore Comte de Roucy par son mariage auec leanne, fille & heritiere de lean 6. Comte de Roucy & de Braine. & d'Elifabeth de Montagu. Il eut d'elle Iean Comte de Roucy, & Amé de Sarrebruche Comte de Braine , duquel & de Madelene de Luxembourg nasquit autre Robert Comte de Roucy & de Braine. Amé 2. son fils & de Marie d'Amboile, n'ayant eu que deux fils morts en enfance, de fon mariage auec Renée de la Marck, il eut pour heritiers ses trois sœurs. La premiere nommée Philippe Dame de Commercy,&c. femme de Charles de Silly. fire de la Roche-Guyon , du droict de laquelle le Cardinal de Retz qui en est issu, possede auiourd'huy la terre de Commercy. La seconde, qui fut Catherine Comtesse de Roucy, a eu pour principaux heritiers les Princes de Condé, partagez des biens d'Antoine sire de Roye son mary, & les Comtes de Roucy du nom de la Rochefoucaut, auquel ils ont ajousté par substitution celuy de Roye : & de Guillemette de Sarrebruche, Comtesse de Braine troisiesme fille, sont issus les Ducs de Bouillon, Comtes de Braine, de la Marck, &c. à cause de son mariage auec Robert de la March Duc de Bouillon, Prince de Sedan, & Mareschal de France, Voila quelle est la posterité de ce lean de Sarrebruche grand Bouteiller de France, que les faueurs du Roy Charles V. qui l'estima digne d'auoir part au Ministère de l'Estat. arresterent en France, où il demeura comme ont fait tous ses descendans.

io. Simon Came de Braine. Il estoit le quatriéme sils delcan 3. Comte de Reap & de Braine, duquel il continua la possertie, & il sera plus amploment parsé de luy dans les Commentaires sir cette Histoire, à propose de l'Arrett de la Comté de Rouey, qu'il emporta sur Louis 2. Duc d'Anjou Roy de Sciele, dont se pers Regent en France, & prossitant du mauuais mestinage d'entre l'âbelle Comtesse de Rouey, Niepce de ce Comte, & Louis de Namus son many, auois trouué moyen de les faire vendre ses tertes, par l'intrigue, & par l'amenée de l'ierre de Craon, qui pouvoit tout sur l'éprit & sur les volontez d'une s'emme prodigue, & s'ans conduite. Le reserve pareillement à d'autres occasions, ence s messes Commen-

taires les Eloges

11. D'Enguerran fire de Coucy, qui mourut apres la Bataille de Nicopoly.

12. D'Oluier fire de Clisson, depuis Connestable & Ministre d'Estat.

12. De Louis de Sancerre, Marelchal, & depuis Connestable de France.

14. De Mouton de Blainnille, Mareschal de France.

13. De lean de Vienne, Admiral de France, qui fut tué à la Bataille de Nicopoly.

16. De Hue de Chastillon, Maistre des Arbalestriers.

17. De Raoul de Raineual, Grand Panetier.

18- De Guillaume de Craon.

19. De Philippe de Maizieres, que l'auray à iustifier de ce qui luy fut imposé par les Bourguignons en haine du Duc d'Orleans.

20. Et de Pierre de Villiers, grand Maistre de France, & porte-Oriflamme, dont la valeur & les conseils appuyerent les premieres & plus glorieuses Années du Regne de Charles VI. 21. Pierre d' Aumont Chambellan du Roy Charles V. & par luy designé l'yn des Ministres de la future minorité de Charles VI son fils, a fait voir par le merite d'un choix si considerable, que la Maison d'Aumont ne doit pas sa principale reputation à la memoire du fameux Pierre dit Hutin d'Aumont son fils, premier Chambellan, & Garde de l'Oristamme sous le melme Regne de Charles VI. L'Autheur que i'ay traduit ayant creu luy deuoir vn Eloge, lors qu'il parle de sa mort, arriuée l'an 1414 le reserve à ce lieu vn discours abregé de ses grands seruices. Mais comme son pere mourut à l'entrée du Regne que i'ay à traiter, ie ne sçaurois parler de luy en aucune occasion plus honorable qu'est celle cy, du suffrage d'yn si sage Monarque, qui luy donna part au gouuernement d'vn Estat dont il apprehendoit la decadence, & qu'il vouloit asseurer par les mesmes confeils qui l'auoient restably, & qui l'auoient rendu victorieux & triomphant durant sa vie. Tous les grands Capitaines de ce temps la n'auoient pas la melme ambition de ceux de ce Siecle, & s'il eust fallu estre Mareschal de France, pour marque d'auoir rendu de grands services à la guerre, le nombre en auroit esté trop grand. Il estoit limité à deux personnes, & comme l'on n'y pouvoit parvenir que par mort ou par demission, il n'y auoit qu'vne forte de recompense pour tous ces grands Hommes, que la bonne fortune de la France a toufiours fait naistre dans les temps difficiles, à proportion des Monstres qu'elle a eu à combattre, ou des disgraces qu'elle a eu à reparer. Ainsi les Heros de ce Regne, ne se peuuent connoistre que par les simples commandemens des Places, ou par les qualitez de Conseiller & Chambellan du Roy. L'vn & l'autre servoit pour témoigner de leur valeur, de leur prudence, de leur fidelité, & de leurs feruices, & l'vn & l'autre se rencontre ence Pierre fire d'Aumont, qui ne quitta point les armes sous deux Regnes de fer, & sous vne Regence trauersée par des calamitez presqu'insurmontables qui suivirent la prison du Roy lean, & par vne guerre ciuile aucc vn Prince redoutable par fa ... puissance & par son esprit. C'estoit Charles le Mauuais Roy de Nauarre, qui pretendoit du moins la Normandie , où il estoit puissant en Places, & en intelligences , pour sa part de la ruine de cet Estat , qui ne commença à se remettre & à respirer que par la defaite de ses trouppes, & par la ruine de son party. Le Chasteau de Neauste prés de Gisors, qu'il couuroit auec vne partie du Vexin, estant alors de grande importance, Pierre d'Aumont y commandoit, auec vingt quatre Escuyers, & douze Arbalestriers, dés l'an 1358, selon le compte de Nicolas Odde Thresorier des Guerres du Roy, qui le qualifie Monseigneur Pierre d'Aumont, Cheualier, Bachelier. Le dixième de Septembre de l'année suiuante 1359, il assista au Conseil tenu à S. Denis, où Messire Pierre de Villiers sut choise pour souverain & general Gardien de la Ville, & des ressorts de Melun, & du pays de Gastinois; & cela fait voir qu'il estoit deslors en possession de la Charge de Conseiller & Chambellan, sous laquelle il est mentionné parmy ceux du Confeil, sous la minorité de Charles VI. apres le mesme Pierre de Villiers, lors grand Maistre de France & Garde de l'Orislam. me. Il paroist encore de la mesme qualité par l'amortissement que Hutin

son fils obtint du Roy à Paris, le 2. iour de Juillet 1386. de six liures huich fols Parifis de rente, restans à amortir de la fondation de l'Hospital , & d'vnc Chapelle en sa Ville de Chars, par Pierre sire d'Aumont son pere, Confeiller & Chambellan du feu Roy, lequel y estoit inhumé. Ce Pierre au oit épousé leanne du Delouge, fille du Seigneur du Delouge prés d'Aumont, qui rapportoit son origine à Girard du Delouge, mentionné dans les titres de l'Abbaye de S. Martin de Pontoise enuiron l'an mille cent. Les Tiltres de S. Martin des Champs nous apprennent que Landry Seigneur d'Aumont viuoit en la mesme année, & qu'il fut témoin de la donation qu'y fit Lambert Neveu de Humbold. Les successeurs de ce Landry furent Fondateurs, ou principaux bien-facteurs de l'Abbaye de Ressons voisine de leut terre laquelle conferue plusieurs marques de leur charité . & particulierement de Iean fire d'Aumont, lequel auec Mabile sa femme, confirma leurs biens faits l'an 1248. & fut pere d'autre Jean pareillement sire d Aumont; du consentement duquel Isabelle sa femme, dite d'Oemont & d'Oomont, à cause de luy, donna deux muids de bled de rente à l'Abbaye de S. Germer au mois de Septembre 1181. à prendre fur les grains de leur terre de Parfondeval. Il mourut l'an mille trois cens, & de leur mariage nafquirent Iean d'Aumont 3. du nom, & Regnaut d'Aumont son frere & son compagnon d'armes en toutes les guerres de leur temps. Ican 3, sire d'Aumont seruit en l'ost de Tournay sous Raoul Comte d'Eu, Connestable de France, & laissa trois enfans, Pierre, Charles, & Iean d'Aumont, pere d'autre Iean d'Aumont, qui suiuit le Roy Charles VI. au voyage de Gueldres l'an 1388 Pierre d'Aumont l'aisné de ces trois freres Seigneur d'Aumont, de la Neuville d'Aumont, de Bertecourt, de Lardieres, de Corbeille Cerf, de Moncy le-Perseux, de Clery, de Courcelles & d'autres lieux, Conseiller & Chambellan du Roy, qui a donné lieu à cet Eloge de sa Maison, dont il releua l'esclat & la reputation par ses grands services 11 mourut le 10. d'Avril 1381. & laissa de son mariage Ieanne du Delouge, pareillement decedée le douzième de Septembre 1364. Philippe d'Aumont, Cheuallier, qualifié Monseigneur dans le compte de Nicolas Odde, Thresorier des Guerres, qui témoigne de son seruice auec sept Escuyers sous Messire Thibaut de Chante melle, dans l'estenduë des Comtez de Mante & de Meullant l'an 1364. Pierre d'Aumoni, dit Huiin, qui continua la posterité, & les Dames de S. Clair & d'Aueny. Pierre, dit Hutin, Seigneur d'Aumont, de Chars, de Meru, de Neaufle, de la Neuville d'Aumont, de Lardieres, de Corbeil le Cerf, de Moncy le Perreux, &c. Cheualier Banneret, Conseiller & premier Chambellan du Roy Charles VI. & garde de l'Oriflamme, commença de rendre hereditaires en sa Maison, les premieres Charges de la Cour & de la Couronne qu'elle possede encore auec le melme merite, & par vn bon-heur tout fingulier, qui fait connoistre qu'elle ne doit rien de sa grandeur à la Fortune. Je parleray plus amplement de ses emplois & de ses exploits dans la suite de mes Commentaires, & ie remarqueray seulement icy ses alliances & ses enfans, pour donner la suite d'une si illustre Genealogie. Marguerite de Beauuais sa premiere femme, Dame de Remaugis, qui mourut sans enfans, estoit sœut de

Guillaume Chastelain de Beauuais, grand Queux de France, & fille de Colart Chastelain de Beauuais & de Marguerite de Roye. La seconde fut Ieanne de Chastillon, fille de Iean Seigneur de Chastillon sur Marne, de Gandelus &c. Grand Maistre de France & de learine de Sancerre issue des Comtes de Sancerre puisnez de la Maison des Comtes Palatins de Champagne & de Brie , depuis Rois de Nauarre. Il eut d'elle Pierre d'Aumont Seigneur de Cramoify, Conseiller & Chambellan du Roy, qu'il seruit au siege de Bourges l'an 1412. & lacques d'Aumont aussi Cheualier, mort l'an 1398, au voyage de Hongrie contre les Turcs. Enfin, il eut pour derniere espouse, leanne de Mello, Dame de Chappes, de Clerey, de saint Amant, de Polisy, de Germigny, &c. fille de Guy de Mello, Seigneur de Giury, &c. & d'Agnez Dame de Clerey. Celle-cy, de laquelle est issue toute la Maison d'Aumont, ne le cedoit en Noblesse à aucune Dame de son temps : puis qu'elle descendoit de Dreux de Mello , Seigneur de Loches, de Chastillon sur Indre, de faint Briz, &c. Connestable de France sous le regne de Philippe Auguste, Neveu de Guillaume de Mello, Abbé de Vezelay, mort l'an 1171. que l'Autheur de la Chronique de Vezelay , qui viuoir proche de son temps, dit estre issu de la Maison Royale de France. Ce Connestable estoit fils de Dreux 2. sire de Mello, depuis appellé Merlou, en Beauuoisis, & de Richilde sa femme fille de Hugues 2. Comte de Clermont & de Marguerite de Roucy Niéce de Sancie Reine d'Arragon. De ce troisiesme lit sortirent, lean d'Aumont dit Hutin, leanne d'Aumont, femme de Louis de Mello, Seigneur de S. Parise, & de Vitry le Croisé, Marse d'Aumont, femme d'Arnoul de Gaure, Seigneur d'Escornaix, & mere de leanne de Gaure, de laquelle, & de Simon de Lalain, Seigneur de Montigny, sont issus tous les plus grands Seigneurs des Pays-bas; Blanche d'Aumont morte sans enfans de lacques le Brun, Seigneur de Palaiseau tué à la Bataille d'Azincourt, Catherine d'Aumont alliée à Charles de Soyecourt, Seigneur de Sains, qui n'en eut point d'enfans, & Blanche d'Aumont Dame de Montchevrueil, Ican dit Hutin, Seigneur d'Aumont, de Chars, de Chappes, de Clerey, de Meru, &c. Cheualier, fut premierement Eschanson du Roy Charles VI. qu'il seruit l'an 1411, en qualité d'Escuyer Banneret , parce qu'il n'auoit point encore receu l'Ordre de Cheualerie, & il auoit sous sa Banniere deux Cheualiers, & quarante-fept Escuyers de sa chambre. Les grands biens qu'il possedoit en Bourgogne, l'attacherent au seruice du Duc Ican, qu'il suiuit au siege de Bourges l'an 1412, auec neuf Escuyers, & ce fut pour le mesme suiet, qu'il épousa l'an 1404. Yoland de Chasteauvilain, fille de tean fire de Thil & de Marigny, & de leanne de Grancey, fille d'Eudes sire de Grancey, & d'Yoland de Bar prochainement issue par plusieurs degrez de la Maison Royale de France, par les Branches d'Artois, de Dreux, de Bourgogne, & de Flandres. De ce mariage sortirent Husin & lacques d'Aumont, mentionnez au Testament du grand Hutin leur ayeul paternel, de l'an 1411. & autres; mais il ne resta pour continuer la suite des Seigneurs d'Aumont, que ce lacques cy deuant nommé, pareillement Seigneur d'Aumont, de Meru, de Chappes & de Clerey, Confeiller & Chambellan de Philippe le Bon Duc de Bourgogne qui luy donna le



Gouvernement de Chastillon sur Seine, & qui l'engagea dans ses interests, Il le seruit comme l'vn des plus puissans de ses Vassaux, tant à cause de fes terres, que de celles qui luy furent apportées en mariage par Caiherine Dame d'Estrabonne, de Couches, de Moulinot & de Montagu, sa femme; . dont l'alliance luy deuoit estre également considerable, pour ses grands biens, & pour l'honneur qu'elle auoit d'estre issue par femmes des Seigneurs de Montagu & de Couches, Princes du Sang de France, comme puisnez des premiers Dues de Bourgogne. C'est ce qui le rendit assez puissant l'an 1432, pour faire vne leuce de cinq cens hommes d'armes & de trait, que luy & Philebert de Vaudrey Gouverneur du Tonnerrois, tous deux encore Escuyers, amenerent au secours des Bourguignons & des Anglois qui affiegeoient Laigny, felon le premier compte de Guillaume le Muer, Changeur du Threfor, qui m'a esté communiqué comme les autres comptes des Guerres, par M. d'Herouual Auditeur des Comptes.Il rentra depuis en l'obeyflance qu'il deuoit au Roy Charles VII. qui par des Lettres données à Laon au mois de Juillet 1450, luy accorda vne abolition pour auoir fait la guerre au Duc de Lorraine. Il laissa de Catherine d'Estrabonne, Iean d'Aumont, duquel il sera plus amplement parlé cyapres, Ferry & Blanche d' Aumont, femme de François de Rochechouart, Seigneur de Chandenier, de la Motte-Baucay, d'Yuoy, de S. Amand, &c. Conseiller & Chambellan du Roy, Seneschal de Thoulouse & de Poitou, Gouuerneur de Gennes, de Poitou, de la Rochelle & pays d'Auniz: & de ce mariage est descendue par femmes, Madame Claire Clemence de Maille, auiourd huy Princesse de Condé. Ferry d'Aumont second fils, sut Seigneur d'Aumont & de Meru, par le partage fait l'an 1482, auec son frere, qui retint les terres de Champagne & de Bourgogne, auec le tiltre de fire d'Aumont, depuis continué par ses descendans pour marque de leur droict d'aisnesse. Il épousa Françoise de Ferrieres, fille de Guillaume Seigneur de Ferrieres, de Dangu, &c. & de Iacqueline de Fayel; mais il n'en eut que trois filles, qui furent Anne Dame d'Aumont, marice l'an 1522, à Claude de Montmorency, Baron de Fosseux, Louise d'Aumont, Dame de Charz, femme en premieres nopces de François Seigneur de Rounille, & depuis remariée à Jacques d'Archiae, Seigneur d'Auailles, & Jeanne d'Aumont morte sans enfans de Gaspard de Vienne, Baron de la Roche, Seigneur de Listenois, & de Philebert Seigneur de Chaffaigne. lean fire d'Aumont, Baron de Couches & d'Estrabonne, de Moulinot, de Montagu, de Chappes, de Clerey, de Germigny, &c. merita pour ses grands seruices d'estre pourueu de la Lieutenance generale au Gouuernement de Bourgogne, apres la mort de lean. d'Amboife Euesque & Duc de Langres, par Lettres du dernier May 1498. & fut dans vne singuliere estime auprez des Rois Louis XII. & François premier, pour les seruices qu'il rendit dans leurs Guerres, & en la conseruation de la Bourgogne sous leur obeyssance. Il épousa l'an 1480. Françoile de Maillé, Dame de Chasteauroux en partie, de la Chastre, & de Dun le Paleteau, fille aifnée de Hardoüin fire de Maillé , & d'Antoinette de Chauuigny, les deux plus illustres Maisons de Touraine & de Berry. Il cut d'elle, Pierre Seigneur d'Aumont, dont il porta le tiltre comme son pere,

Comte de Chasteauroux Baron de Couches, d'Estrabonne, de Montagu, de Moulinot, de Nolay, de Clerey, de la Chastre, de Neufuy, & de Dun le Palereau, Cheualier de l'Ordre, & Gentilhomme de la Chambre du Roy Henry II. Celuy-cy conrinua la reputation du nom d'Aumont dans les armes, & laissa de son mariage auec Françoise de Sully, Dame de Corps, &c. fille de Gilles de Sully, Baron de Corps & de Romefort, & de Ieanne Carbonnel de la maison de Canify , Iean d'Aumont , & Lacqueline d'Aumons, femme fans enfans d'Yues Marquis d'Allegre. Iean d'Aumons Comte de Chasteauroux, Baron d'Estrabonne, de Couches, de Montagu, de Vannes, de Moulinot, de Nolay, de la Chastre, de Corps, & de Neufvy. de Chappes, de S. Sepulchre, de Dun le Palereau, de Nanthon, &c. Cheualier des Ordres du Roy, Capitaine de cent hommes d'armes, Maireschal de France, Gouverneur de Dauphiné, & Lieutenant General en Bretagne, seruit fidelement cinq Rois, & sit des actions pour le maintien de la Religion, & pour le soustien de la Monarchie, qui ne se peuuent comprendre dans l'estenduë d'vn Eloge, & qui merireroient vn Volume entier, pour estre descrites auec tous les fruits que la France en receut. Il fit ses premieres armes en Piémont en qualité de Capitaine de Cheuaux legers sous le Mareschal de Brissac, & apres s'estre signalé à la Bataille de S. Quentin, où il fut blessé & pris prisonnier, il continua la mesme valeur & la mesme fidelité, à la prise de Calais, aux celebres sournées, de Dreux, de S. Denis, & de Moncontour, au siege de la Rochelle, & à la conqueste de Fontenay-le-Comre, de Mesle, de Lusignan, & d'autres Places, sur les Religionnaires. Le Roy Henry III: le crea Cheualier lors de la premiere Institution de l'Ordre du Saint Esprit, qu'il fit l'an 1678. & pour faire voir que ses grands services estoient aussi considerables que la noblesse de son sang, il les voulut recompenser de la premiere Charge de ses Armées, par sa promotion à l'Office de Mareschal de France, vaquant par la mort de Roger Seigneur de Bellegarde.Comme cette nouuelle Dignité augmenta son authorité, elle le rendit d'autant plus capable de deffendre celle de ce Prince contre les entreprises de la Ligue. Aussi ne l'abandonna il point dans tous les perils où cette redoutable faction expola sa personne & son Estat. Il conserua sous son obeisfance la Citadelle d'Orleans, & la Ville d'Angers, & son affection le rendant present à tous les besoins de son Maistre, il eut la principale gloire de la leuée du siege de Tours, où il fut blessé d'vne mousquetade. Il ne le quitta plus depuis, iusques à sa mort, & il témoigna lors, par vne prompre & fidele obeyssance au Grand Henry IV. son successeur, qu'il n'auoit point de plus chers interests, que ceux de la manutention de la Monarchie. Il accorda la Foy & la Religion, auec la fidelité qu'on doit à son Souuerain, par vn discernement digne de sa longue experience & de sa vertu, & il le feruit auec vn fuccez égal dans les confeils & dans les negotiations, dans routes les Batailles, dans les affauts & dans les prifes de Places, iufques en l'an 1593, qu'il le choisit pour l'opposer aux pernicieuses entreprifes du Duc de Mercœur dans la Bretagne, où il audir ietté les fondemens d'une souveraineté separée. Il y prit plusieurs Places,& l'on s'asseuroit de

la conqueste entiere de cette Prouince, quand il receut deuant Com? per vne mousquetade au bras droit, dont il mourut le seizielme d'Aoust 1595 à l'âge de foixante & treize ans. De deux femmes qu'il espousa, il ne laissa des enfans que de la premiere & de la plus illustre, qui fut Antoinesse Chabot fille de Philippe Chabot Comte de Brion, de Charny, & de Buzançois, Admiral de France, & Gouuerneur de Bourgogne, & de Francoife de Longvy, Dame de Paigny, fœur de Iacqueline de Longvy, Duchesse de Montpensier, trisayeule de Mademoiselle. La seconde sut Francoise Robertet, veufue de Ican Babou, Scigneur de la Bourdaissere, Maistre de la Garderobe, & Cheualier de l'Ordre du Roy, fille de Florimond Robertet Secretaire d'Estat, Baron d'Alluye, &c. & de Michelle Gaillard de Longjumeau. Du premier lict fortirent , René d'Aumont, Comte de Chasteauroux, mort sans alliance, Antoine d'Aumont, Comte de Chasteauroux, Marquis de Nolay, Baron de Chappes, Capitaine de cent hommes d'armes, Cheualier des Ordres du Roy, Gouuerneur de Boulogne & du pays Boulenois, mort sans enfans de Caiherine Huraut de Chiuerny, & de Louise Isabelle d'Angennes : lacques d'Aumont qui continua la posterité Françoise d'Aumont marice l'an 1592. à René de Rochebaron, Comte de Berze, & qui a institué Antoine d'Aumont son Neueu son heritier, à la charge de porter le nom & les armes de Rochebaron : Marie d'Aumont, & Marie d'Aumont, femme de François de Chalençon , Vicomte de Rochebaron. Iacques d'Aumont, Baron de Chappes, &c. Mestre de Camp d'vn Regiment sous le Mareschal d'Aumont son pere, Gentilhomme de la Chambre du Roy, Preuost de Paris, &c. épousa Charlotte heritiere de l'illustre Maison de Villequier, fille de René de Villequier, Baron de Clervaux, Seigneur d'Eury, &c. Cheualier des Ordres du Roy, premier Genrilhomme de sa Chambre,&c. Gouuerneur de Paris, & de Françoise de la Marck, il en eut cinq fils & vne fille; l'aisné des fils fut Cesar d'Aumons, Marquis de Nolay, &c. Gouverneur de Touraine, premierement marié à Renée de Laual, fille de René Aux Espanles, dit de Laual, Marquis de Nelle, & de Marguerite de Montluc de Balagny, morte sans enfans, & qui de Marie Amelos de Carnetin sa seconde femme, n'a laissé que deux filles. Le second est Antoine d'Aumont, Mareschal de France, duquel il sera plus amplement parlé cy apres. Le troissesme nomme Roger, Abbé d'Vzerches, &c. depuis Euesque d'Avranches, mort 1653. Charles d'Aumont quatriesme fils, signala ses premieres armes sous le nom de Cheualier d'Aumont, & avant depuis espousé N . . . . Huraut, Comtesse de Chiuerny estant allé en Allemagne en qualité de Lieutenant general des Armées du Roy, il fut blessé à mort au siege de Landau, apres auoir donné des preuues de valeur & d'experience dans les armes, qui luy promettoient sa part des honneurs hereditaires en sa Maison. Le dernier fils est Jacques Emanuel d'Aumont , Seigneur d'Aubigny , & la fille fut Anne d'Aument, premierement alliée à Antoine Potier, Seigneur de Seaux Secretaire d'Estat , & laquelle de Charles Comie de Lannoy , Seigneur de la Boissiere, de Reglife, & de Brunoy, Cheualier des Ordres du Roy, Gouuerneur de Monstreuil, a laissé Louise de Lannoy, mariée en premieres nopces à Roger du Plesis Comte de la Rocheguyon, dont elle a eu la Princesse de Marcillac.

Marcillac, & en secondes nopces à Charles de Lorraine, à present Duc d'Elbeuf, duquel elle a pareillement laissé des enfans, Antoine d'Aumont et de Rochebaron, Marquis d'Isles, de Chappes, de Villequier, &c. Baron d'Estrabonne, &c. Mareschal de France, Gouverneur de Boulogne & pays Boulenois, & de Paris, Capitaine des Gardes du Corps, & Cheualier des Ordres du Roy, aujourd'huy Chef du nom & des Armes d'Aumont, en a releué la gloire par tous les seruices dignes de sa naissance & de l'affe-Ction qu'il a témoignée dans toutes les guerres des deux derniers Regnes, tant ciuiles & estrangeres, que pour la Religion. De son mariage auec Catherine Scarron de Vaures, sont issus Louis Marie d'Aumont, N ... . d'Aumont, Abbé d'Vzerche, & de Longvillier, & N... d'Aumont, alliée au mois de Iuillet 1661. auec N.... Comte de Broglia, Marquis de Senonches, cy-denant Gouverneur de la Bassée. & Lieutenant General des Armées du Roy. Louis-Marie d'Aumont, Marquis de Villequier, Capitaine des Gardes du Corps, Gouuerneur en furuiuance de Boulogne & du pays Boulenois, a dignement soutenu l'honneur de son nom dans toutes les occasions de continuer les mesmes services, & la mesme fidelité de ses ancestres, dans la derniere guerre. Il a époulé Magdeleine le Tellier, & il fuffit pour l'Eloge d'vne si heureuse alliance, de dire qu'elle est sille de Messire Michel le Tellier, Cheualier, & Thresorier des Ordres du Roy, Marquis de Louuoy Seigneur de Chauille, Secretaire des Commandemens, & Ministre d'Estat, qu'vne experience consommée dans le maniment des grandes affaires, & que tant de fideles services, ne rondent pas moins considerable, qu'il est à louer d'vne moderation & d'vne modestie sans exemple, parmy tant de prosperitez qui ont signalé son ministere. l'ay parlé plus amplement de sa Maison & de celle de Dame Elizabet Turpin sa femme dans mes Commentaires sur les Memoires de Castelnau; où l'on voit leurs alliances auec plusieurs des plus illustres Maisons du Royaume, ausquelles il ne reste rien à adiouster, que celle du Marquis de Louvoy Secretaire d'Estat, leur fils aisné, auec l'heritiere de la Maison de Souuré. Les autres Conseillers destinez pour la future minorité, furent

Les autres Conteillers dettinez pour la tuture minorite, furent

22. Philippe de Sausify, pareillement Chambellandu Roy,&

23. Arnaut de Cubie, lors Prefident au Mortier, depuis premier Prefident
au Parlement, & Chancelier de France, desquels il sera plus amplement

parlé autre part.

ia. Eftienne de la Grange, autre Prefident au Moriter, frere du Cardinal de la Grange, Euefque d'Amiens. Il fui premierremet Confeilleau Parlement de Paris, & à caufe de lanobleffe de fa Maifon, & parce qu'il fiairioir également profession de Armes & des Lettres, il eft qualifié Cheualier & Confeiller de la Cour dans l'Ordinaire du Threstor de l'an 1137, autre transque qu'il menta d'estre affeuré pour fa vie, des gages de dis fols Parisis par iour, affectez au feruice actuel des Confeillers Laiques ; & de trois cens liures Parisis de pension. Il fur receu President le douziéme de Nouembre de la messe année, felon l'extrasié du Threstor de l'an 1374. & en cette qualité il presida souvent a la grand-Chambre, & fir plusées de l'an de l'an 1374 de n'extre qualité il presida souvent le fair me de Nouembre 1888 de

fon mariage auec Barbe du Bois, il ne laissa qu'vne fille vnique, Jaqueline de la Grange, qu'il maria auec lean de Montagu Vidame de Laonnois, grand Maistre de France, auquel ie destine vn Chapitre dans les Commencaites sur cette Histoire.

25. Philbert fire de l'Espinasse, fut aussi Seigneur de la Clayette, qu'il vendit enuiron 1316. à Antoine sire de Beaujeu : il fut choisi par le Roy Charles V. pour estre du Conseil secret, auec pension de quinze cens francs d'or, & ses Lettres du 24. de Ianuier 1373, furent confirmées par le Roy Charles VI. le 3. de Ianuier 1380. fans prejudice des gages qui luy estoient deubs pour d'autres Charges, & referué à luy les droits appartenans aux Bannerets. Cela fait voir qu'il tenoit vn rang considerable parmy les plus illustres du Royaume, austi est-il qualifié Monseigneur Philbers de l'Espinasse, dans les Comptes de l'Hostel du Roy pour l'an 1380. & 81. rendus par Guillaume Perdrier Clerc de la Chambre aux deniers, qui témoigne luy auoir rendu deux francs qu'il auoit prestez au icunc Roy, pour donner à vn Varlet qui luy auoit presenté vn Chardonneret blanc. On apprend par le compre de Nicolas Odde Threforier des Guerres, depuis le 24. Mars 1358. iusques au vingt-huictiesme du mesme mois l'an 1368, que Iean de France fors Comte de Poitiers, & depuis Duc de Berry, allant en Angleterre, demeurer en ostage pour le Roy Jean son pere, qu'il le retint pour l'y accompagner, aucc lean de Sainte-Croix, Hugues & lacques de Vienne, qualifiez Cheualiers Bannerets, & luy Bachelier, & qu'il mena à fa fuite trois autres Cheualiers Bacheliers, & six Escuyers, qui furent receus le 5. de Septembre 1360. il auoit pour frere aisné lean Seigneur de l'Espinasse, Cheualier, fort employé dans les Guerres, & qui fut retenu à cent lances au feruice du Roy, le troisième d'Aoust 1387. Philbert Seigneur de l'Espinasfe, Cheualier, leur pere, seruoit l'an 1340. auec vnze Escuyers, entre les Cheualiers Bacheliers de Bourgogne, fous Eudes Duc de Bourgogne, dans les Guerres de Philippe de Valois, felon le compte du Threforier Barthe. lemy du Drac, de l'an 1339. & 1340. Il se trouue vn Traicté de Mariage pasfé l'an 1362, entre nostre Philbert de l'Espinasse, & Blanche la Bouteillere de Senlis, fille de Guillaume le Bouteiller de Senlis, Seigneur d'Ermenonuille, de Leuroux, &c. & de Marie de Cherchemont; mais il n'eut point de suite pour quelque raison particuliere, & elle espousa l'an 1465. Imbaud Seigneur du Peschin.

26. Thomas de Voudenay Cheualier. Ce Seigneur de Voudenay, sémble auoit etlé fils de Guilasun de Voudenay, Efunye, qui Ferroit e Roy Philippe de Valois en son armée de Mer sous l'Admiral Floton de Reuel, l'an 16, il herit a de la mestime affection, ac il pacosit par le compne de Nicolas Odde Thresorier des Guerres, qui le qualific Manssegneur Thomas sire de Voudenay, qui il et ioginit auece von Cheualier & quatre Escupers, et al readenay, qui il et loiginit auece von Cheualier & quatre Escupers, d'armée commandée pour le Roy Iean, par lean de Melun Comtes de Tancaruille, en Bourgogne, Champagne, & Brie, dont il auoit le Gouuernement. Il fur chossif par le Roy Chayles V. & par le Due de Bourgogne pour traitter le Mariage de Îbnetiriere de Flandre, J'an 1968. en qualté de Consciller de ce Due qui l'en poureur par Lettres du celluin 1564.

Le compte de Iean le Flamenc pareillement Thresorier des Guerres, pour l'an 1379 nous apprend qu'il estoit lors Banneret, & qu'il fut receu au Mans. le dernier Avril 1379. auec deux Cheualiers & cinq Escuyers, sous la conduite de l'Admiral de Vienne, retenu à cent hommes d'armes, par Lettres du quinzielme des melme mois & an. Il adiouste en marge, que le Roy Charles V. l'enuoya de là en Bretagne pour prendre possession des Places que le Vicomte de Rohan occupoit en cette Prouince, auec pouuoir d'y establir des Capitaines & Gouverneurs au nom de sa Majesté. Cette qualité de Banneret, & l'authorité de cet employ , témoignent égale. ment de sa noblesse, du grand rang qu'il tenoit, & de la reputation que ses services luy auoient acquis. Il ne suruescut que de peu de temps le Roy Charles V. son Maistre; il eut pour enfants Eustache, Guillaume, & Drouin, ou Dion de Voudenay. Le premier portoit les Armes en qualité de Cheualier, dés l'an 1378. qu'il fut receu au Pont-eau de mer, auec trois Cheualiers, & vnze Escuyers à sa suite, comme estant de la Compagnie de Messire lean de Vienne, Admiral de France, & Capitaine de deux cens hommes d'Armes. Depuis ce temps-là, il continua de se signaler en tous les voyages,& en toutes les entreprises, & le septiesme compte de Guillaume d'Enfernet Thresorier des Guerres, le met le second apres Messire Guillaume de la Trimoüille, Chef des deux cens hommes d'armes enuoyez l'an 1387, pour le secours de la Duchesse de Brabant contre le Duc de Gueldres. Il le qualifie Monseigneur Eustasse sire de Voudenay, & luy donne pour compagnie deux Cheualiers, & vingt trois Escuyers, receus auec luy à Souppe la longue, le 14. de Septembre. Il fera fait mention de fes deux freres dans les Roolles de Gendarmes qui seront rapportez dans les Commentaires sur cette Histoire. Dion de Voudenay espoula Enor de Sully, & en eut Heliotte de Voudenay, femme de Guillaume de Chasteauneuf, Sieur de Pierrebrune.

27. Iean de Rye, Cheualier. Il estoit Seigneur de Balançon, & autres terres en la Comté de Bourgogne, dont il fut Capitaine General & Gardien, &l'affection qu'il eut pour le seruice de nos Rois ne luy acquit pas moins d'honneurs & d'estime dans la Cour de France, que ses descendans en ont merité chez la Maison d'Austriche, sous le mesme nom de Balançon, & de Marquis de Varembon. Il fut enuoyé en Ambassade en Angleterre l'an 1359. & l'année fuiuante, le Duc Philippe venant en France, il le laissa Gouverneur de Bourgogne pendant son absence, par Lettres données à Chastillon sur Seine, le 15. de Mars. Enfin il sut Mareschal de Bourgogne la mesme année,& l'an 1361. il seruit auec quatre Chevaliers, trente quatre Escuyers, & deux Arbalestriers, en l'armée de Iean de Melun , Comte de Tancaruille, pour la defense de la Bourgogne, & des Prouinces de Champagne & de Brie. Apres auoir dignement continué ses feruices au Gouuernement de la Rochelle, le Roy Charles V. l'appella auprez de luy, pour luy donner part aux affaires de son Estat: & ce fut en cette qualité de Confeiller, à laquelle il adiousta en suite celle de Chambellan, qui estoit la premiere Dignité de la Cour, dans vn temps où les grandes Charges estoient affectées à vn petit nombre d'Officiers, qu'il le

choisit pour auoir part au Gouuernement futur. Quoy que cette dispofition ne fut point gardée, son merite y suppléa si auantageusement, qu'il fut employé dans les affaires plus importantes : & cela se sustifie par l'Ordinaire du Thresor de l'an 1380, & 1381, qui m'a esté communiqué par M. d'Herouual, auec tout ce que i'ay de pieces plus curieuses pour l'illustration de cette Histoire, où il paroist que le feu Roy Charles V. auoit recompensé ce Messire Ican de Rye son Conseiller & Chambellan, de quinze cens francs de pension à vie, par Lettres du 23. de Iuillet 1380. elles furent confirmées par autres du Roy Charles VI. son fils, le troisiéme de Janvier de la mesme année, auec cette fauorable extension qu'il en jouvroit tane qu'il viuroit, soit qu'il demeurast en Cour, & dans ses Conseils, ou en quelque part qu'il pust estre, comme aussi de tous autres gages & droits qui luy pourroient appartenir, comme affectez aux Cheualiers Bannerets, & sans prejudice de ce qu'il receuoit comme Capitaine & Gouverneur de Chasteauthierry. Ce fut en cette qualité de Conseiller & Chambellan. que le Roy luy ordonna le 16. de Mars 1381. d'aller en diligence en Espagne pour des affaires de tres-grande importance qu'il deuoit traitter auec le Roy de Castille & de Leon, à dix francs d'or par iour, outre sa pension. Il ne fut pas si tost de retour, qu'il l'enuoya encore en Auignon deuers le Pape, & de là à Milan à Gennes, & autres lieux d'Italie, pour de grandes negotiations, par autre mandement du 24. de Fevrier 1982. sa valeur, son experience, & la reputation qu'il s'estoit acquise en la Cour d'Espagne, l'ayant fait choisir pour Chef des Bourguignons qui furent au se: cours du Roy de Castille contre les Portugais, il fut tué à la fanglante Bataille de Iuberoth l'an 1385. & laissa pour heritiers Mathieu, & Henry de Rye. Cheualier Banneret, qui suiuit auec quatre Escuyers le Duc Philippe de Bourgogne en son voyage de Bretagne l'an 1394. & duquel, & de Perrette de Rougemont nasquirent Thibant de Rye, & Ican de Rye, Seigneur de Trichasteau, mary de Caiherine de Baufremont, tous deux morts sans enfans. Matthieu de Rye laissa plusieurs enfans de Beatrix de Vienne sa femme . dont l'aisné, qui continua la lignée, fut lean de Rye, Seigneur de Balancon, &c. Cheualier Banneret l'an 1411, duquel & d'Antoinette de Salins, nafquit Louis fire de Rye, de Balançon de Dicey, &c. mary de Ieanne de Saulx, pere de Simon de Rye, marié l'an 1497 à leanne de la Baume, fille de Guy Comte de Montreuel, & de leanne de Longvy. Elle eut douze enfans de fix couches, & l'aisné fut loachim Seigneur de Rye, General de la Caualerie legere de l'Empereur Charles V. Cheualier de la Toison d'or, lequel d'Antomette de Longvy, ne laissa que Françoise de Rye, femme de Leonor Chabot. Comte de Charny, grand Escuyer de France. Le second nommé Gerard de Rye, Seigneur de Balançon, épousa Louise de Longry, sœur d'Antoinette; dont entr'autres enfans, Mare & Philbers de Rye. Marc de Rye fut Marquis de Varembon par succession de Claude de Rye sa Tante, vefue de Ican de la Palu, Comte de la Roche & de Varax, à condition de porter les nom & Armes de la Palu, coniointement auecceux de Rye,& c'est ce celebre Marquis de Varembon, Cheualier de la Toison d'or, Colonel de l'Infanterie de Bourgogne, Gouverneur de Gueldres & d'Artois,General

des Armées du Roy Philippe II. qui mourut sans enfans de Dorothée de Lorraine, vefue d'Eric Duc de Brunswic, fille de François Duc de Lorraine,& de Bar, & de Chrestienne de Dannemarc Philbert son frere, Comre de Varax Seigneur de Balancon, Bailly de Dole, tué à Thournoult contre les Hollandois l'an 1997. laissa de son mariage auec Claude de Tournon, fille de Iust second Seigneur de Toutnon, Comte de Roussillon, Lieutenant General en Languedoc, Seneschal d'Auuergne, Cheualier de l'Ordre du Roy, & de Claudine de la Tour de Turenne, Christophie de Rye & de la Palu, François de Rye, Archeuesque de Belançon, Louise de Rye marice l'an 1614. à Antoine de Poictiers , Baron de Vadans, Claire Marie , Comtesse de Monimajour, leanne de Rye, Abbesse de Chasteau-Chalon, Helene de Rye, Abbesse de Baulme, Anne de Rye, Comtesse de Gamarages, Alix, Adrienne, Claude Prospere, & Anne de Rye. Christophle de Rye & de la Palu Marquis de Varembon, Comte de la Roche, de Varax, & de Busançois, Seigneur de Balançon, de Montagu, de Rougemont, de Villers-Sexel, de la Franche-montagne, &c. Cheualier de la Toison d'or, & Bailly de Dole, épousa l'an 1598. Eleonor Chabot, fille de Leonor Comte de Charny, grand Escuyer de France, & de Françoise heritiere de Rye sa Cousine, & eut pour fils vnique & pour successeur en toutes ses terres, François de Rye & de la Palu, Marquis de Varembon, &c. Bailly de Dole; marié deux fois. Sa premiere femme fut Catherine Marie d'Oostfrise, fille de Iean , Comte d'Oostfrise, Cheualier de la Toison d'or, & de Sabine-Catherine Comtesse d'Oostfrise Ritberg, laquelle auoit pour mere Catherine de Wasa, fille de Gustaue I. Roy de Suede. La seconde fut Christine Claire de Harancourt, fille de Charles Marquis de Cambray, Baron de Germiny, & de Gabrielle d'Ardres, dont vn fils. Du premier liet sortirent Ferdinand de Rye & de la Palu, Marquis de Varembon, &c. Bailly de Dole, mort à Amiens l'an 1640, des blessures qu'il receut au combat d'Arras, François Marquis de Varembon, pareillement mort sans alliance l'an 1646. & Jeanne de Rye, mariée par dispense l'an 1647. à Ferdinand de Poitiers, Comte de Saint Vallier son Cousin, Mestre de Camp d'vn Terce Bourguignon pour le seruice de sa Majesté Catholique. Le fils vnique du second lict fut Ferdinand de Rye & de la Palu, Marquis de Varembon, Comte de la Roche, de Varax, &c. par la mort duquel, sans enfans de Marie Henriette de Cufance & de Vergy stille de Claude François de Cufance, Baron de Beauuoir, & d'Ernestine de Withem & de Bergues, Marquise de Bergues-Obzon, toute cette grande succession est heureusement tombée, auec le nom de Rye en la personne de Messire Ferdinand de Poitiers, Comte de S. Vallier son Beau-frere, auiourd'huy Marquis de Varembon, Comte de Varax, de la Roche, de Busançois, &c. Chef du nom & des Armes de la fameuse & celebre Maison des Comtes de Valence & de Die, vulgairement appellée de Valentinois, à cause de la partie du Dauphiné qu'elle a possedé hereditairement de pere à fils en tiltre de Comté depuis l'an neuf cens, iusques au quatorzième Siecle, & qui y rentra depuis en qualité de Duché sous le Regne de Henry II. qui en gratifia Diane de Poitiers de S. Vallier.

28. Richard Doyen de Besançon. Il estoit natif de la Ville mesme de d iii Besançon, dont il porta quelque temps le surnom; parce que celuy de Preque porté par les Ancestres estoit obscur, insques à ce qu'il l'eut rendu celebre par les emplois qu'il eut à la Cour du Roy Charles cinquiéme, qu'il seruit premierement de Secretaire. Il fut aussi Chanoine de Rouen, & avant esté éleu Archeuesque & Duc de Rheims l'an 1373. par la faueur du mesme Roy son Maistre, il eut l'honneur de sacrer Charles VI, & mourut le 6.de Decembre 1389.

29. Maistre Nicolas du Bosc. Il fut depuis Eucsque de Bayeux, premier President Clerc de la Chambre des Comptes de Paris, Garde des Seaux de France, & I'vn des principaux Ministres du Regne de Charles VI. & ie reserue à l'occasion de ses emplois à parler plus amplement de luy dans

mes Commentaires.

30. Maistre Eurart de Tremigon. Celuy-cy diuersement appellé de Tremagon, de Tromago, de Tromagon, de Treumagon, & de Tremigon, qui est son veritable surnom, tiré d'une terre de Bretagne de tout temps possedée par ses Ancestres, ne seruit pas moins la France par ses Conseils, que Messire Eon de Tremagon son frere, qui se signala par sa valeur dans les principaux emplois de la Guerre. Il fut premicrement Docteur en Decret en la Faculté de Paris, & comme tel il est mentionné & qualifié des plus grands Clercs du monde en vn Plaidoyé de l'Vniuersité de l'an 1387. auec Messire Ancel Choquart, le Cardinal de Paris, G. Chalop, H. Bouhic, Thomas Payan, & Thomas Haudry, tous Docteurs celebres de ladite Vniuerfité. Il fut en suite Doyen de Chartres, & Conseiller du Roy, & en cette qualité il fut honoré de diverses Ambassades en Espagne & en Arragon, par le Roy Charles V. pour recompense desquels il merita non seulement d'estre continué dans la conduite des principales affaires en qualité de Maistre des Requestes Clerc, & de Conseiller d'Estat, apres la mort de ce Prince, mais encore d'estre promeu à l'Euesché de Dol l'an 1382. à la recommandation de Charles VI. qui l'année precedente l'auoit enuoyé en Normandie, auec Messire Pierre de Villiers son Grand Maistre d'Hostel, pour ordonner fouuerainement des Aydes de cette Prouince, fous la mefme qualité de Doven de Chartres, & Maistre des Requestes. Il mourut l'an 1386. & ne peut pas auoir eu pour successeur en son Euesché Guy de Roye, depuis Archeuesque de Rheims, comme ont remarqué les sieurs de Sainte Marthe au second Volume du Gallia Christiana, puisque le Registre du Parlement de l'an 1383, témoigne que le 5, de Feurier de la mesme année, Eurart de Tremigon, Euesque de Dol, presenta à la Cour, pour seruir en sa cause, vne Lettre dudit Guy de Roye, qualifié sur le Registre Euclque de Castres, auparauant Euclque de Dol, & successeur de Geofroy pareillement Euesque de Dol Ainsi on peut encore douter de Pierre Abbé de S. Meen, qu'ils donnent pour successeur à Geofroy, si ce n'est, comme il est vray-semblable, qu'il ait seulement esté éleu & non confirmé, & que par sa mort arriuée la veille de Noël 1382, il ait eu pour successeur Guy de Roye, grand coureur de Prelatures, qui aura son Chapitre en son lieu dans la suite de ces Commentaires, au suiet de sa mort tragique & miserable. Eon de Tremigon frere d'Eurart, Cheualier, vaillant & affectionné

au Roy Chatles V. feruoit auec quinne Efeuyers fous le Duc de Bourgo, pen l'an 1973, auen eure Efeuyers l'an 1974. Gous le Connefihèle du Guef. clin, & dans la Campagne de la mesme année auec vn Cheualier & feixe Efeuyers, fous Bureau fire de la Riuiere. En linie dequoy il fut retenu Gapitaine de trente hommes d'armes, le 8. O'Gobre, & le 9. Luillet de la fuiuante, fa Compagnie fut accreué de dix autres hommes d'armes, le 6. O'Gobre, & le 9. Luillet de la fuiuante, fa Compagnie fut accreué de dix autres hommes d'armes, los Meries de 1974 in 1905, & 1410. & de Guillemiet de Tranigon, Efeuyer, Efehançon du Roy l'an 1905, & 1410. & de Guillemiet de Tranigon, dite de Tremagon, femme de 1974 in 1905, & 1410. & de Junier aproit par les Lettres du Roy Charbel NI. d'Auignon le 1. de la lauuer 1976, lequel en cette qualité luy donna deux mille francs à prendre fuir fon Threfor, en accresifiement de fon mariage, outre deux autres mille liures déja par luy données pour le mesme lujet, & assignées sur les Mydes.

31. Nicolas Braque, Chcualier. Ie parleray de luy plus amplement dans les Commentaires fuiuans, où ierapporteray tout ce que i'ay recouuré pour infifier l'origine & le progrez de sa Mailon, qu'il éleua dans les premie-

res Dignitez de la Cour.

32. Ican Bernier, Cheualier. Les besoins de Charles V. pendant sa Regence, l'ayans obligé de se seruir de toutes sortes de personnes, & particulierement de ceux qui auoient beaucoup d'argent, ou qui sçauoient les movens d'en recouurer, cela donna lieu à diverses fortunes qui meritent d'estre remarquées pour l'exemple des autres Siecles. C'est ce qui fait qu'on apperçoit dans l'Histoire de ce Prince, & mesme dans cette Declaration icy pour le Gouvernement futur du Royaume, divers noms inconnus aux Regnes precedens. Cela n'arriue que rarement finon en fuite de quelques chryfes & revolutions notables dans les Estats, qui en troublent l'ordre & l'harmonie, par la ruine des Nobles qui s'épuisent pour le seruice du Souuerain, & par l'éleuation de quelques Familles mediocres, lesquelles tirent auantage de l'occasion, & qui sont à louer ou à blasmer, felon qu'elles vsent de cesmalheurs publics, qui font leur bonne fortune. Dans le temps que ie traite, les François plus adonnez aux Armes & aux Lettres, qu'à ce qu'on appelle Finances, mesprisoient les Fermes des Domaines, des Imposts, des Subsides, & de tous les droits Royaux. Ils ne vouloient pas mesme s'exercer à la marchandise & au trafic auec les Estrangers, comme si cela eust ressenty le Iudaïsme qu'ils auoient proscrit en haine des exactions & des voures des Iuifs, qui ne faisoient point d'autre profession, & dont le bannissement attira les Italiens en France, où ils estoient vulgairement appellez Lombards, à cause de la partie d'Italie la plus voifine, & qui nous enuoya la plus grande partie de cette forte de gens, vrais successeurs des Juifs, & d'autant plus nuisibles à la Republique qu'ils auoient plus delibertez & de prinileges dans le commerce d'argent & de toutes fortes de marchandises. Comme leur gain ne pouuoit estre legitime, estant si excessif, il les fallut enfin mulcter à l'exemple des luifs, & comme ils ne se sentoient pas assez innocens pour s'en

defendre, ils consentirent que cette recherche fist yn Article du Domaine de nos Roissous le tiltre confus de Forefactum Indeorum & Longobardorum, c'est à dire, la Taxe ou amende pour forfaiture des Iuis & des Lombards, qui n'estoient à veritablement parler qu'vne mesme sorte de gens. Les Villes de Lyon, de Chalon, & autres de la frontiere d'Italie leur seruant de magafins & de lieux de correspondance, ils y communiquerent leur esprit auec leur negoce, & le mesme appetit de gaigner rendit les Habitans capables comme eux de renoncer à leur Patrie pour aller chercher de l'employ dans les Fermes, dont les plus considerables estoient celles de la Monnoye dans les bonnes Villes. Ie nommerois bien plusieurs Familles, depuis tres-illustres & marquées de tous les caracteres des grandeurs de l'Estat, qui en sont sorties; mais i'aime mieux me seruir de l'exemple de ce lean Bernier icy, petit fils d'autre Jean Bernier, qualifié natif de Chalon dans la remise d'vne amende, pour auoir mal appellé d'vne Sentence du Preuost de Paris. Il obtint cette grace en faueur de ses services l'an 1318. & il se trouue encore vn tiltre de l'an 1342, où il se qualifie Iean Bernier l'aisné, perc & Procureur de Jean Bernier le ieune, Maistre de la Monnoye de Thoulouse. De ce lean Bernier le ieune nasquit le troisséme lean Bernier, qui dés l'an 1358 estoit Consciller au Parlement de Paris, & Hugues Bernier, que i'estime auoir esté son frere, commandoit l'année mesme vingtcinq Elcuyers, & vingt-deux Archers à cheual, en suite dequoy il fut l'an 1360. Confeiller du Regent, depuis Roy Charles V.& par luy estably Capitaine de Montereau-faut-Yonne à cinquante Escuyers,& trente-vn Archers à cheual & douze Arbalestriers. Iean Bernier son frere, se seruant comme luy de l'occasion du temps, mesla aussi l'exercice des Armes à celuy des Loix. Il fut fait Cheualier par le Regent qui l'affectionnoit, & l'an 1362. il est qualifié dans les comptes des Guerres, Monseigneur Iean Bernier Cheualier, Preuost de Paris, &y commandant auec vn Cheualier, hui& Efcuyers, & six Arbalestriers. Il fut aussi creé Maistre des Requestes parle Roy Charles V. & ayant tenu cette Charge depuis le premier iour de Iuillet 1369, il la quitta le quatorziéme iour de Nouembre enfuiuant, qu'il fut fait Gouverneur de la Comté de Ponthieu. Il fut en suite de cet employ fait Maistre des Comptes, à quatre cens liures Parisis de gages, par Lettres du 29. d'Aoust 1374.& en cette qualité il fut enuoyé Reformateur, c'est ce qu'on appelle aujourd'huy Intendant de Iustice, en Normandie. Enfin il fut institué Bailly de Beaucaire par autres Lettres du 6. de Nouembre 1376, c'est à dire deuxans apres auoir esté iugé digne d'auoir part au Gouuernement du Royaume, en cas de predeceds du Roy son Maistre auant la majorité de Charles VI. son fils. Voila d'assez grands témoignages des seruices & du merite de ce personnage, qui fut le premier & le plus illustre de sa race, dont il ne resta en honneur apres luy, que Rollan Bernier, Escuyer, qui pourroit bien auoir esté son fils, lequel seruoit à sept Escuyers l'an 1378. & qui l'an 1413. estoit Cheualier, commandant douze Escuyers sous le Duc de Bourbon. le trouve encore vn Antoine Bernier, Cheualier, Senateur à Milan pour le Roy l'an 1515. à huich cens liures de gages, mais ie ne puis dire s'il estoit issu de luy ou des autres Berniers parens

parens du mefine lean Bernier, qui let laiffa dans vne fortune affre shéle, tel que Hugedin Benner Maiftre de la Monnoye de Troyes, l'an 1358, depuis qualifié fire Hugues Bernier, Bourgeois de Paris, Jous l'an 1377. Drom Benner Maiftre Particulier de la Monnoye d'argen de Roüten, 1373, lette Benner Recouler de Roüten, 1373, lette Benner Recouler des Aydes à Caén, 1410. Elfenne Benner, Pelletier à Paris, 1385. Maiftre Hue Benner, Secretaire du Roy, & Greffier du Parlement l'an 1496. & 1409.

33. Maistre Bertrand du Clos. Il estoit Maistre des Comptes, Clerc à Paris

dés l'an 1373, à quatre cens liures Parisis de gages.

34. Maistire Philippes Ogier, Maistire des Comptes laïque, qui mouru le 3, de Mars 1800. & qui eut pour successeur ne sa Charge Gilles Galais, pourueu par Lettres du lendemain. Ce Philippes Ogier estoir l'an 1354, General Visseur de Bastimens de la noble Maison de S. Otien, & du Palais Royal, pour le Roy lean, & Receueur des Forsituers de France, & seu depuis Seigneur du Val Coquatric lez Corbeil, & Concierge du Palais Royal à Paris, le ne trouue personne considerable de son nom apres luy que Pierre Ogier, quelques ois surnommé d'Ogier, Conseiller Clerc au Parlement, Jan 1401. & 1407. & 1600. Dier Maistre des Comptes 1440. & 14146.

35. Maistre Pierre du Chastel, quelquefois appellé de Chastel, & du Castel, estoit vn homme de fortune, comme les autres cy-deuant nommez, & natif de la Ville de S. Denis. Il fut premierement Clerc des Comptes, c'est à dire Auditeur, & selon la iustice qu'on rendoit en ce temps-là à ceux qui s'acquittoient fidelement de cette Charge, il en fut tiré pour estre Maistre par Lettres du troisième de luillet 1373. Il s'y rendit si considerable & si necessaire, que le Roy ayant reduit le nombre des Maistres des Comptes, le 8. de Iuillet 1384. & le premier de Mars 1388. il fut tousiours retenu, & de plus employé à la Recepte des Aydes du Royaume l'an 1387. Il acquit l'an 1379 le fief de Bonnueil, prés Gonnesse, depuis possedé par la Maison de Thou. Et par son Tostament du 28. Juillet 1394 il paroist qu'il estoit alors Archidiacre de Soissons, & Maistre des Comptes. Il éleut sa sepulture en l'Hostel-Dieu de Paris, sit quelques legs à lacquet & leanin le Vielart, ses Cousins, & institua heritiere és biens & rentes qu'il auoit à S.Denis en France, Damoiselle leanne du Chastel sa fille, femme de Maistre Renaud Freron premier Physicien du Roy, duquel il sera parlé dans cette Histoire.

36. Maistre Iean Passourel, pareillement Maistre des Comptes laïque, & depuis President, aura son Chapitre dans mes Commentaires, au sujet de sea

emplois sous le Regne de Charles VI. comme aussi

37. Jean le Merior, Consciller fur le fait des Aydes, depuis Seigneur de Nouiant, dont il prit le nom pour se releuer, grand Maistre d'Hostel, & Ministre d'Estat; qu'il ne gouuerna pas sans peril, comme l'on vetra dans cette Histoire, où l'auray plus grand sujet de traitter de sa conduite & de la fortune.

38. Maistre lean d'Ay, Aduocat General au Parlement. C'estoit vn Aduocat celebre fort assectionné au seruice du Roy, qu'il aida de plusieurs

fommes de deniers dans ses besoins, & qui laissa pour heritiere, la queine d'Ag sa sille, Dame de la Vicomte d'Ay qu'il auoit acquiss, semme de leva de Drac President au Parlement de Paris, Seigneur de la Bailly le 2A mies, & de Champagne sur Ois lez Beaumont, laquelle mourut le 8, de Iuin 1404. & auprez de laquelle il fut inhumé en l'Eglis de S. Merry à Paris, l'an 1411.

39. Gomme Meffire Bureau, Seigneur de la Ruiere, premier Chambellan du Roy Charles V. Ivy auoit rendu de teres-grands fervices qui perfudoient affect de fon meirie & de fa fidelité, il voulut aufil letreconnoiltre dans cetre Declaration, en le diffinguant de l'ordre des autres, pour en faire ve Confeiller necessaire de la fruure Regence. Il ordonan qu'il demeurat en fa Charge de premier Chambellan, & qu'il ne fustiren deliber fans luy. C'est ce qui luy fie fusiter ven crime peu apres la mort de ce Prince, dont il ne se fut spas fa sysément trés, si soudiute dans la faueur de son Maissir, n'outle consuincu se anemis d'wne enuic, qu'il stéclaret pour luy toutes les personnes de metric qu'il auoit fauorisées de son crite. Comme il a grande part aux revolutions de ce Regne, si tuy destine va Eloge plus ample dans mes Illustrations, où ierapporteray tous ses services & ses remplois.

La Ville de Pais s'efant rendué fort confiderable, & fort necessaire à la tranquillié du Royaume, la prudence du Roy Charles V, quine s'estoit restably dans l'authorité, que pat le concours de l'obestânce d'un signand Peuple auce set heureux destins, est beaucoup à louer, de luy auoir vou-lu donner part aux affaires, par l'élediton de sin notables Bourgeois pour estre du Conseil, dont il laissa le choix à la Reyne & des freres, il es certain que selon le temps, duquei il sus prendre la Loy pour la conduire des Estats, la France & la Ville de Paris, qui en est l'ame, & quilly donne le moumement, es n'est lisse me de la septe de Conseil de l'ame, de quilly donne le moumement, es fous fisse mient de la serve de Coletar et ion n'a servey que pour consommer la gloire & la renommée de ce bon Prince; la mort de la Reyne se femme, & de pulseurs des Ministers futurs, & l'ambition, & le mauuais message de ses freres, renuerserent tous fes projets, & Pongerent cez Estat ands vn noueau désorder.

Differend pour la Regence & pour le Gouvernement du Royaume, & de la personne de Charles VI. partageZ entre ses Oncles.

### CHAPITRE V.

De l'eur ji ne fubfila que la Declaration de la Majorité des Rois de France à l'âge de quatorze ans. Les autres, pour n'auoir elle verifiées auce les folennitez requifes en des affaires de certe importance, pafferent pour de fimples projets, sufquels on n'eut éégard qu'en ce qui pousoir toucher les principaux Princes du Sang, qui ne perdent iamais de leurs droits, & qui ne prirent auantage pour auoir dequoy cohecter l'autro,

rité entiere au Duc d'Anjou; quoy que l'aifné des Oncles, & naturellement le mieux fondé; s'il n'eult elle le gitimement supect de plus de paifion pour se intertells particuliers, que pour ceux du iteune Roy son Neueu & de son Esta. Cest ce qui donna plus de couleur aux pretenssons des Ducs de Bourgogne & de Bourbon; car pour le Duc de Berry, qui estivité le condider sur le situation de la pour le pue de Berry, qui estivité le conneceluy qui en stoit cerclus par les Declarations du s'eu Roy, & par les suffrages de tout l'Estat, & il n'entra dans les affaires, que comme vn tiers entre les deux parrys , ausquels il se rendit necessaries de la partice de la des France.

Louis de France Duc d'Anjou se mit d'abord en possession de toute l'authorité, dont il pretendit iouyr auec toute son estenduë, comme auoient fait les autres Regens; sous le gouvernement desquels, les Rois mineurs dormoient comme dans vn veritable interregne; toutes choses s'expediant sous le nom & sous le sceau des Regens. Il commença à destituer les principaux du Conseil, pour en instituer de nouueaux, & comme cela luy fit autant de Creatures, qu'il y auoit d'Aspirans qui vouloient profiter du changement, cela fortifia le party des Princes qui grondoient de cette entreprise, d'autant qu'il y auoit de gens qui craignoient d'estre changez. C'est ce qui fit aussi d'autant plustost eiclatter leur ressentiment, & il auroit este suiuy d'un desordre tres redoutable par la chaleur des deux partys, si le Duc n'eust en apparence moderé son ambition. Il consentit premierement, que le Roy son Neveu, quoy qu'il n'eust que douze ans, fust sacré & couronné; car c'estoit encore alors vne necessité essentielle pour le caractere & pour la puissance, & qu'en suite il pût gouuerner; c'est à dire, que d'oresnauant, tous les ordres s'expediassent sous le nom de sa Majesté. Pour cela, l'on eut besoin de l'authorité du Regent, qui le declara âgé, & c'est ce qui se fit au Parlement, dans vne celebre Assemblée, le second iour d'Octobre 1380.en voicy l'Acte extraict des Registres de la Cour, qui merite d'estre icy rapporté en son entier.

Au Confeil, ec iour , forent affembles, en Parlement, Messire Louis Regent le Royaume, Duce de Anjous er de Touraine, Count du Maine, Massirent les Duce de Bourbon, tour Oncte du Roy qui est à present, de Duce de Bourbon, tour Oncte du Roy qui est à present, de Duce de Bourbon, tour Oncte du Roy qui est à present, de Madame la Ruis Blanche (c'ellois Blanche d'Evreux, vefue fans enfans du Roy Philippe de Valois Bissyeul de Charles VI.) Madame la Duce desse d'Arence, fille de Charles le Bel, vétue sans enfans de Philippe de France, fils de Philippe de Valois le Comré d'Eu, (lean d'Artosis, là sissée de Robert d'Artosi, Coharte d'Arsois (on frere (Comte de Longueuille, ) le Comte de Tancearsille (lean Vicomte de Melun, grand Chambellan de France, ) le Comte de Harcourt (lean 6. Comte de Harcourt & d'Aumaille, Oncle maternel du ieune Roy, à caus de Catherine de Bourbon sa femme, ) le Comte de Braine (Sìmon, depuis Comte de Bourbon sa femme, ) le Comte de Braine (Sìmon, depuis Comte de Bourbon sa femme, ) le Comte de Braine (Sìmon, depuis Comte de Bourbon sa femme, ) le Comte de Braine (Sìmon, de puis Comte de Bourbon sa femme, ) le Comte de Braine (Sìmon, de puis Comte de Braine (Sìmon, de puis Comte de Bourbon sa femme, ) le Comte de Braine (Sìmon, de puis Comte de Bourbon sa femme, ) le Comte de Braine (Sìmon, de puis Comte de Bourbon sa femme, ) le Comte de Braine (Sìmon, de puis Comte de Bourbon sa femme, ) le Comt

Meßire Charles de Nauarre, aisné fils du Roy de Nauarre (depuis Roy) les Archeuesques de Rouen, (Guillaume de l'Estrange, ) de Reims, (Richard Picque, dit de Besançon,) & de Sens, (Aymar Robert,) les Euesques, de Laon, (Pierre Aiscelin, dit de Montagu, ) de Beannais, (Miles de Dormans, ) d'Agen, (Iean Beluefy, ) de Paris, (Aimery de Maignac, depuis Cardinal, ) de Langres, (Bertrand de la Tour, ) de Bayeux, (Nicolas du Bosc,) d'Evreux, (Bernard Carity,) de Meaux, (Guillaume de Dormans,) & de Chartres, ( Ican le Fevre, Chancelier du Duc d'Anjou,) & plusieurs autres Prelats & Barons, Et en la presence desdits Seigneurs , Prelats & Barons, fut dit & exposé par la bouche de Meßire Iean des Marests, (Aduocat Generalau Parlement, qui se deuoua malheureusement aux interests du Duc d'Anjou ) que combien que le Roy mon Seigneur, qui est à present, fust mineur d'ans par la Coustume de France, es ne fust que de l'âge de douz, e ans ; neantmoins, pour le bien de la chose publique, es pour le bon gouuernement du Royaume, & pour mettre bonne paix & vnion entre le Roy nostre Sire, & ses Oncles dessus-nommez, ledit M. le Regent a voulu es consenty, que le Roy nostre Sire, qui est à present, soit sacrées couronné à Reims, en la maniere accoustumée : es ce fait, qu'il ait le Gouvernement & administration du Royaume : que ledit Royaume soit gouverné en son nom, par le conseil & aduis de sesdits Oncles Meseigneurs, entant que chacun touche: & pource, & a cotte fin, ledit M. le Regent l'a nagié.

Le iour precedent, le Duc d'Anjou qui vouloit estre Maistre des affaires, foit en qualité de Regent, foit comme Chef du Conseil, destitua Mesfire Pierre d'Orgemont, Chancelier de France, pour mettre en sa place Miles de Dormans, Euesque de Beauuais: & afin d'y faire plus aisément consentir cet ancien Officier, qu'il sçauoit estre plus enclin au party des Ducs de Bourgogne & de Bourbon, selon l'intention du feu Roy son Maistre, il luy laissa la Charge de Chancelier de Dauphiné, & en mesme temps, il pourueut Pierre d'Orgemont Euesque de Paris, son fils, de la Charge de President Clerc de la Chambre des Comptes de Paris, vaquante par la promotion de l'Euesque de Beauuais, & luy en fit datter les Lettres du lendemain troifielme iour d'Octobre, fignée, par Monfeigneur le Regent, & contre-fignée par Iean de Sains son Secretaire. Parautres Lettres du 4. il pourueut lacques des Esfars, Cheualier, & Gilles Males, de deux Charges de Maistres laïques en la mesme Chambre des Comptes, & il continua de donner des Prouisions, & d'expedier toutes sortes de graces, en son nom & de sa Regence, iusques au Sacre du Roy qu'il remit au quatriéme iour de Nouembre, & qui ne se fit pas le premier du mois, comme ont escrit plusieurs Autheurs.

Alors, veritablement, on commença d'agir au nom du Roy, awec ces termes, prins, ou à la relation de Meffiguens les Duet d'Aujou, de Berry, de Baugoget; cr de Bau-bos; mais le Due d'Aujou ne laiffoit pas de gouverner en effect, faifant confirmer les actes de fa Regence, & continuant d'ordonner de toutes choies. Ceft pourquoy les autres Ducs, qui s'apperecutent qu'ils n'auoient entrepris qu'vn fantafine sous le nom de Regence, rélolatent entreur auecleur Amis, de briaer son authorité, de énelby céder que le pas de l'âge, qu'ils ne pouuoient connester. Son auarice toute notoire, de se s'aditions publiques, rendant leur caust encore méilleure deuant les Peuples, de mestine parmy les gens de Cour, il craignit vn mauuius succez d'une resistance plus opiniastre, il fur contraint den passir par Arbitres, deces Arbitres, dont lean des Maretts estoit vn, qui le porta crop énaudement pour le Duc d'Anjou, comme afort bien remarqué notire Histò-cin, jugerent le différend en la forme qui s'enstini. L'Acte mên a esté communiqué en original par M. d'Herouual, s'eellé des Seaux des Princes interesses.

### C'est ce qui a esté parlé, s'il plaist à Nosseigneurs.

Premierement, que sa Confeil du Roy front toussours, Nosseigneurs, E Duccé d'Asian, de Berry, de Bourgon, o' de Bourson, ou les trois, ou les deux d'eux, i'il leur plaiss; dont Monssigneur d'Anjon sera toussours s'en, aquand il y voundra cr pourra estre et que ledit Monsigneur d'Anjon, aura la présence d'Anjon, aura la présence d'Anjon, aura la présence d'anseigneur d'Anjon autres Seigneurs, chacun silon son gré de annecses, o'mos trois autres Seigneurs, chacun silon son gré Et quand ledit Monsigneur d'Anjon ne y pourra, our voudra estre, us d'ediunt-ront aucunes grosses profes et pelantes besongnes, sans luy faire séauoir, cor avoir son conscientment.

Item, que nossites seigneurs, comme desfine divon et vo nommerons ceux que bon leur semblera , usques à dou Ze personnes, pour estre continuellement, et refider au Consseil du Rey: lequel Consseil se tiendra toussours à Paris, se par l'aduis du nossites seigneurs, comme dessus, et dudis Conseil, ne conneunts necessairement, ledit Consseil Jaire ailleurs, se réplique.

Item, que ce qui féra deliberé par nofdits Seigneurs, comme dessu, auec ledit Conseil, ou la plus grande partie, se tendra; & ne sera fait aucun Conseil à part : mais sera tenu ce qui sera fait par la plus grande

& saine partie dudit Conseil,comme dessus.

Item, sous Offices Capitaines, Cardes de Chasteaux, Seneschaux, Baillis, Receneurs, & som autres Officiers principals, stront mu par nostats Seigneurs, comme dessus, par l'aduis dudit Conseil, ou de la plus grande partie.

Item, la distribution des Finances dudit Royaume, sera faite par nos-

dits Seigneurs, comme dessus, auec ledit Conseil.

Item, que nos Seigneurs, ne le Confeil du Roy, n'auront aucun puiffance de baillerou aliener le Domaine du Roy, a heritage, ne aussi a vie, sfins le confenent, quant à la vie, de nosdits Seigneurs ensemble, & dudit Confeil.

Item, sera faite secrettement, par nosdits quatre Seigneurs,inuentaire

de la finance & des joyaux du Roy, & feront garde? au profit du Roy,

susques il soit angie?.

Îtem, la garde de la perfonne du Roy & de Monssigueur de Valous, despuis Duc de Touraine, puis d'Orleans) demeurera à Monssigneur de Bourspone, & à Monssigueur de Bourspon, & pour ce, mettront enuiron eux, sels Osficiers comme bon leur sémblera, par le gré de Nossis,
queurs d'Anjou & de Berry. Noue Loy; Duc de Anjou & d'a Courai,
ne, & Comite du Maine: Noue sean Duc de Bourgone, sils de Roy de
Comite de Posiciou: Noue Philippe Duc de Bourgone, sils de Roy de
France: & nous Loys Duc de Bourbon, auons leu, teur, & que estie ce
dule; & les Articles contenus en icelle, ainsis comme dessus sons derables, & est es vous entre sels ses les responsables, est es voudons entre shots, & les voudons tenir sans enfraindre. En tesmoine de
ce, chaeun de nous se y est sous entre sans entre sindre.

Donné à Paris le derrain sour de Nouembre, s'an de grace mil trois
tests austre-vivines.

Signé LOTS. IEAN, & contre-figné IA. DV VAL. En l'Acte que le Duc de Bourgogne donna de sa part, qui sut vidimé

fous le feel du Chastelet, le 28. de lanuier de la mesme année dans lequel est pareillement inserée la ratisscation suivante du Duc d'Anjou.

Nous, Loys fils de Roy de France, Due d'Anjou & de Touraine, & Comte du Maine, entendous le premire Arcide contenne ne a cedule parmy laquelle cette prefente est annexés, que se ceux du lignage de Monfeigneur le Roy qui s'eront present actions se cord ei bessignes touchant le mariage de Monsigneur, traitteute, de l'aux, 
ous assisances prossitables pour lay & le Royaume, ou autres großtes & pens bessignes, or mous le vousilous contredre san casses rassissant de l'aux, 
l'aduit a deceux dudit lignage & Conssis, comme desses le faite se besignes, 
ouver pour mostre contradiction, ne fresient empessibles. Les sussimos pair mostre contradiction, ne fresient empessibles est sussimos que en consiste de 
avant pour de Novembre, l'an de grace mil rois cens quatre-vinges, & 
spind en orsser main. Signé, LOTS.

Aint fur limité, mais trop tard pour le bien de l'Elfat, qu'il auoit et qu'ilé en deux mois qu'il fur Maiftre des affaires, le pouuoir de Louis Duc d'Anjou, que de plus grands intertells en apparence, mais funelles à fa perfonne de à fa Maifon, obligerent à garder ce Traité, pour s'entreter int dans l'amité de fes freres, de la Cour de France. Ce fui fon entree prife de la conquefte de Naples, qui les rendites Maiftres, & comme ils turent long, eremps fans competiteurs le Duc de Bourbon n'effana pas affete fort tout feul contre deux plus puiffans de plus authorifet; que lug dans le Confeil, où mefines il ceffa de fe rendre affidu, ils acheucerent de confumer le Royaume par les mefines défordres qui les auoit fait crier contre la conduite de leur aifié: le Due de Berry renonçan volontier dux premiers honneurs du Gouvernement, de au foits de la primogenitua.

re, pour auoir la liberté de piller les Prouinces.

Des Princes du Sang de France, viuans lors de la mort du Roy Charles V. auec vn discours de l'origine & de la difference des Armes.

### CHAPITRE VI.

Es quatre Princes, qui gouvernoient comme plus proches parens du Roy, estant alors tous mariez, & ayans des enfans, les autres vulgairement appellez Seigneurs du Sang, selon l'vsage du temps, en estoient fort obscurcis, & le seul auantage qu'ils tiroient de leur naissance, estoit, qu'ils estoient appellez dans les Conseils publics, que le Roy les traitoit de Coufins, & qu'il appuyoit leurs interests pour leur faire trouuer des partys auantageux ou fortables à leur condition, ou pour leur donner des employs & des Charges, à la Guerre, ou à la Cour. Leur grand nombre leur nuisoit, mais il estoit auantageux à l'Estat, parce que leur courage & leur emulation les rendoit presens à tous les exploits de Guerre, où ils s'exposoient, comme de simples Auenturiers. Il y en auoit parmy eux, qui à peine estoient reconnus pour Princes, & ie puis dire encore qu'il y en auoit qui ignoroient de l'estre, ou qui en doutoient, tels que ceux de Montagu, & peut-estre mesme ceux de Dreux, quoy qu'aisnez des Ducs de Bretagne, & ceux de Courtenay, qui auoient perdu leur esclat & leur appuy par l'extinction de la branche des Empereurs de Constantinople leurs ailnez. Quand ils auroient creu estre du Sang Royal, ils ne sçauoient si d'autres grands Seigneurs, plus puissans en terres & en alliance, n'en estoient point aussi, & d'autant plus que les Rois sauorisoient l'ignorance du Siecle, qui estoit fort espaisse, par la qualité de Cousins qu'ils donnoient indifferemment, & à ceux de leur Maison, & à ceux qui y auoient pris alliance, aufquels ces veritables Princes deferoient, quand ils estoient plus proches parens. C'est pourquoy nous venons de voir dans le Conleil & dans la participation de la Regence, Louis Duc de Bourbon, quoy que beaucoup inferieur en naissance, & plus esloigné, que plusieurs autres Princes, & c'est aussi pour la mesme raison, qu'on voit le Comte de Harcourt son Beau-frere preceder des Princes du Sang dans la marche & dans les Conseils. En ce temps là il n'y auoit point de Dignité dedans ny dehors le Royaume, qui fit que nos Rois traitassent ceux qui les possedoient du tiltre de Cousin, il falloit estre veritablement parent, pour estre digne de cet honneur, qui ne se rendoit qu'à la nature, & ç'a esté la cause de cette confusion des rangs, qui merite plutost d'estre blasmée, que tirée en exemple, pour les desordres qui en sont arriuez & pour l'iniustice qu'en ont souffert des Branches de la Maison Royale, qui ont cessé de se connoistre elles-mesmes, particulierement celle de Montagu, cydeuant mentionnée, de Hugues Capet en ligne masculine par la premiere Maison de Bourgogne.

C'est ce qui m'a fait croire qu'on trouveroit bon que ie sisse voir icy tous

40

ceux du Sang Royal qui viuoient lors de la mort de Charles V. felon l'ordre de leur naissance : & i'estime y estre d'autant plus obligé, que ie n'en ay remarqué que quelques-vns des principaux Chefs des Branches, dans les Tables Chronologiques que i'ay adioustées au deuant de chaque année, dans cette Histoire.

1. Charles V. Roy de France.

2. Charles, depuis Roy VI. du nom,

3. Et Louis, Duc de Valois, puis de Touraine, & enfin d'Orleans. 4. Louis de France, Duc d'Anjon, depuis Roy de Hierusalem & de Sicile.

5. Louis d'Anjon, depuis Duc & Roy de Sicile, &c. son fils aisné.

6. Charles d'Anjou, Comte du Maine, son 2 fils.

7. Iean de France, Duc de Berry, & d'Auuergne, Comte de Poitou, &c. 8. Charles de Berry, Comte de Montpensier, & c ses fils morts sans en:

9. Iean de Berry, Comte de Montpensier.

10. Philippe de France, dit le Hardy, Duc de Bourgogne, Comte de Flandres,&c.

11. Ican Comte de Neuers, depuis Duc de Bourgogne, son fils, né 1371. 12. Philippe d'Alencon, Cardinal, Archeuesque de Rouen.

13. Pierre, Comte d'Alencon, & du Perche, son frere puisné.

14. Charles d'Eureux, dit le Mauuais, Roy de Nauarre.

15. Charles apres luy Roy de Nauarre, & fes Enfans. 16. Pierre de Nauarre, Comte de Mortaing.

17. Louis d'Eureux, Comte d'Estampes & de Gien.

18. Louis Duc de Bourbon.

19. Ican de Bourbon, Comte de Clermont, & 20. Louis de Bourbon.

21. Iean de Bourbon, Comte de la Marche, & de Vendosme.

12 Iacques de Bourbon, depuis Comte de la Marche, Roy de Sicile. 23. Louis de Bourbon, depuis Comte de Vendosme, ancestre de nos

Rois. Fans.

24. Et Iean de Bourbon, Seigneur de Carency. 21. Iacques de Bourbon, Seigneur de Preaux, &c.

26. Iean d'Artois , Comte d'Eu,

27. Robert d'Arsois, Comte d'Eu,

28. Philippes d'Artois, depuis Comte d'Eu, & Connestable de France. Cfans.

29. Louis Roy de Hongrie, de Pologne, de Hierusalem, Sicile, &c.

30. Charles, dit de Duras, Roy de Sicile & de Hierufalem. 31. Ladislas apres luy Roy de Sicile,&c. son fils.

32. Robert de Dreux, Seigneur de Beu.

33. Guillaume de Dreux son frere.

34. Estienne, dit Gannain de Dreux, Varlet tranchant, & depuis Maistre d'Hostel du Roy Charles VI.

35. Iean V.Duc de Bretagne, puisné de Dreux.

36. Iean de Courtenay, Seigneur de Champignelles & de S. Brisson.

37. Pierre de Courtenay son frere,& son heritier.

38. Iean de Courtenay, Seigneur de la Ferté-Loupiere.

39. Philippe

39. Philippe Seigneur de Tanlay, puisné de Courtenay.

40. Pierre Seigneur de Tanlay. 41. Estienne Seigneur de Tanlay. §ses Enfans.

42. lean de Montagu, Seigneur de Sombernon, puisné de Bourgogne.

43. Pierre de Montagu, Seigneur de Malain, son frere.

44. Philbert de Montagu, Seigneur de Couches.

45. Alexandre de Montagu, Abbé de S. Benigne de D jon, son frere. 46. Ferdinand Roy de Portagal, pareillement issu en ligne masculine de la Branche Royale de Bourgogne, dernier legitime de la Maison.

Voila quarante fix Princes du Sang, de diuerfes Branches, toutes florissantes, il n'y a pas encore trois cens ans, que le temps a presque toutes fauchées dans leur fleur. Il ne reste que la posterité d'vn puisné de Bourbon, qui n'estoit alors que levingt-troisiéme, laquelle regne aujourd'huy glorieusement & celle de Pierre de Courtenay. Celuy-ey estoit le trentetroifiéme; & d'autant moins reconnoissable sous le poids de la de la naisfance qu'il auoit à foustenir, qu'il n'estoit pas assez riche pour estre Chef d'une Branche qui auoit esté plustost aecablée, que releuée par la Couronne Imperiale d'Orient, & par tant d'autres tiltres. Il ne possedoit de tant de pretieuses ruines, qu'vn miserable reste de bien de l'ancien estat de Courtenay, que la misericorde du destin ne semble auoir espargné à ses descendans, que pour ne leur pas oster tous les moyens de prouuer leur extraction. C'est bien vn effect de la foiblesse de cette Maison, que ie deplore sans interest, par vn pur esprit de iustiee & de respect, qu'on ne puisse alleguer contre les iustes poursuites qu'elle fait pour estre reconnuë, que de foibles raisons de doute ou d'estonnement, saute d'estre instruit de l'ysage ancien des surnoms & des Armes. Ie croy estre obligé d'en faire vn diseours abregé pour l'explication de la Table precedente, où l'on voit tant de Princes de differents surnoms, dont les quinze derniers ne portoient point les Fleurs de Lys. Pour cela il faut sçauoir, que chaque Branche de la Maison Royale a suby l'ysage du temps de sa naisfance, ou pour mieux dire de sa separation, & de cet vsage qui s'est conferué infques à prefent; nous en auons vn exemple aussi illustre que recent en la posterité de feu Monsieur le Duc d'Orleans, qui a retenu le nom & les Armes de son appanage, & en la personne de Monsieur frere du Roy, auparauant Duc d'Anjou, qui en a quitté le nom & les Armes pour prendre eeux d'Orleans. Apres cela ie remonteray à l'inuention des Armoiries, dont l'ignorance des Herauts pousse l'antiquité iusques à la creation du Monde, & ie feray voir qu'il y a eu plus de necessité que de vanité dans leur premiere institution, qui n'a rien de plus ancien que le premier voyage d'Outre mer de l'an mille quatre vingt seize, tant de Princes & de Seigneurs de diuerses Langues s'estans ioints ensemble pour faire cette formidable Armée de fix cens mille hommes, ils furent d'autant plus obligez de chereher vn moyen de se distinguer pour les campemens & pour les iours de Barailles, que chacun deuoir estre accompagné & suiuy de ses Vassaux & de ses gens; si bien que chacun conuint d'une marque ou fignal : & par consequent les Armes furent vniques , & affectées à des

personnes vniques lors de leur premiere institution. Et ces Armes deuant principalement seruir pour rassembler les Vassaux & les Subiets sous la Banniere de leur Seigneur, qu'on commença d'en decorer, ou pour parler selon les termes de l'art, d'en Armoyer: les Vassaux estant plutost sujets de la Seigneurie, que du Seigneur, à cause de leurs fiefs, qui deuoient le seruice à la terre, & non à la personne, les Armes estoient à proprement parler les Armes dé la Terre, & non du Seigneur, & comme telles affectées à la Banniere, iusques à ce que s'estant renduës hereditaires à la Maison par le besoin de prouuer son extraction, ce qui n'arriua de plus de cent ans apres, on s'auila d'inuenter l'vlage des brileures. Ces brileures ont esté particulieres à la France & à l'Angleterre, qui a receu d'elle ses Coustumes & ses modes, les autres Nations ne les ont point obseruées, & particulierement l'Allemande, religieuse observatrice de l'Antiquité; chez laquelle cette briseure n'a point eu de lieu pour vne raison qui seruira de preuue à l'establissement que i'ay donné de l'vsage des Armes. C'est que chaque puisné ioint aux Armes de sa Maison celles de sa terre, parties ou escartellées, & celles mesmes de plusieurs terres s'il les possede, ou s'il y pretend droit, foit qu'elles luy appartiennent par succession ou par acquisition. Les aisnez en font autant: & l'on a tant d'égard à cela, que c'est pour ce sujet, que le Comte Palatin escartelle au 1, & 4. des Armes du Palatinat, & au 1. & 3. de Bauieres, parce que c'est vne mesme Maison, & que le Duc de Bauieres porte au contraire de Bauieres & du Palatinat. Ainsi le Landgraue de Hesse ayant obtenu par le dernier Traité de la Paix d'Allemagne, l'vnion de l'Abbave d'Hirschfeld en tiltre de Principauté, il en° a adiousté les Armes à son Escu: & ie pourrois donner à ce sujet diuers exemples de plusieurs Princes d'Allemagne, qui en vertu du mesme Traité ont adiousté ou retranché de leurs Escus les Armes de quelques terres qu'ils ont acquises, ou qu'ils ont cedées. Cela est si bien de l'ancien vsage, que Philippe de France Duc de Bourgogne avant escartelé de toutes les terres qu'il possedoit, il ordonna qu'on luy fit vn nouueau sceau pour en retrancher les Armes de Rhetel, quand il eut cedé cette Comté à Antoine de Bourgogne son second fils. Voila des preuues assez conuainquantes, non seulement de la raison, mais de la necessité de prendre les Armes de sa terre, pour en continuer la Banniere, & pour estre suiuy des Vassaux qui deuoient le service qu'on appelloit Oft & cheuauchée, & Robert de France, Comte de Dreux, & Pierre de France, Seigneur de Courtenay, dont il auoit épousé l'Heritiere, estoient d'autant plus obligez d'obeyr à la coustume de leur temps et de prendre les Armes de leurs Terres, pour deux raisons inuincibles. La premiere est, que les Armes n'estoiene point encore hereditaires à la Maison, mais affectées àvne terre particuliere, & à la personne du Chef de la Maison, moins comme Chef, que comme Seigneur de la Terre; & l'autre n'est pas moins forte, en ce que les Rois de France n'ayant point encore d'Armes , pour les communiquer à leurs fils puisnez, ils ne les pouuoient emprunter que de la Terre qui leur escheoit en appanage, ou par alliance. l'ay peur qu'on ne troune cela vn pen hardy, de dire que nos Rois n'anoient point d'Armes,

mais cela n'est pas moins veritable, & ie le iustifieray par raisonnement, & par vlage. S'il est vray que les Armoiries n'ayent esté instituées que pour mettre difference entre diuerles personnes; la difference supposant égalité, nos Rois n'ayant point besoin de difference par leur Dignité, il n'est que trop vray-semblable qu'ils les ont laissé instituer long-temps auparauant que de s'accommoder à cet vsage, moins par necessité que par bien seance, & cela n'est arriué que du Regne de Philippe Auguste, petit fils du Roy Louis le Gros. Si l'on m'obiecte que les Fleurs de Lys font plus anciennes, ie crains moins pour cela les combeaux des Rois de nostre premiere & seconde Race, que quelques Seaux de Philippe I. & de Louis le Gros son fils, où l'on voit vne fleur, ou plutost vn fleuron semblable à nos Fleurs de Lys. Mais c'est de là que ie pretends cirer l'origine des Armes de France. Ce fleuron est vn enrichissement necessaire aux Sceptres & aux Couronnes des Souuerains, & comme le Sceptre, qui est la marque de la puissance Royale, estoit designé par ce seuron, qui paroist quelquefois seul en la main de quelques-vns de nos Rois dans leurs Seauxs voulant prendre des Armes pour l'ornement de leurs cottes d'armes, & des bardes ou caparaçons de leurs cheuaux: ils ne les purent pas choisir plus glorieuses ny plus illustres, que de leur dignité, par le blason de la marque Royale. C'est pourquoy il ne paroist au dehors qu'vne moitié de ce fleuron, & pour marque qu'il est pris du Sceptre, plutost que de la fleur d'vn lys, qui v seroit imparfaitement, c'est qu'on v a conserué le pied, & la petite trauerle d'entre le pied & la fleur, qui seruoit à l'enchassement du fleuron auec le Sceptre, ou verge Royale.

On moppofera peut-eftre à cela, que les Comtes de Vermandois, iffus de Hugues de France, fils puiffué de Henry L. qui eftois ayeul de Louis le Gros, portoiven Chef de cinq Fleurs de Lys, mais i'en demanderay vne preute, & ie n'en crains aucuns, fur l'affeurance d'auoir veu les Seaux des Comtes de Vermandois fans aucunes Armes. Le foulliendray mefine, que ces cinq Fleurs de Lys, adioultées au Chef de l'Elchiquier, fone les Armes de Lomné de Vermandois, & de la Ville des. Quentin, qui prirent des Fleurs de Lys pour marque de ce qu'ils appartenoiene à nos Rois, depuis le mariage de Philippe Auguffe auec l'fabelle de Hainaux, qui eut cette Comté pour fa dot. Comme le Seau des lurifdicions choix celuy des Seineurs, on a ingé par celuy du Vermandois, que les Armes des Comtes efloien celles mefines de la lurifdicion, & c'eft la caufe de cette radi-tion, qui eft encore contredite par l'exemple des autres Villes confiderables du Royaume, l'efquelles par concession, ou par respect, ont pris vn but du Ryaume, l'esquelles par concession, ou par respect, ont pris vn

Chef des Armes de France.

Le premier fils de France qui sit porré des Fleurs de Lys en fes Armes, tur Philippe Comme de Boulogne, fils de Philippe Augufle, e A d'Agnez de Meranie fa troilédme femme, & le Roy l'accorda moins à l'vâge qui délors efloit ethably derendre les Armes hereditaires dans les Familles, qu'à la necefficé d'affeurer l'Eflat de ce Prince né d'on mariage qui n'efloit pas legitime, mais dont le fruité fur legitimé par les Legats du Pape, en confideration de la bonne foy de la mere. Depuis ce temps la feulement, les autres Princes prirent les Armes de France, auec diuerses briseures, mais le benefice n'eur point d'essect retroactif pour les Branches separces long t temps auparauant.

I'adiousteray par occasion, qu'il est certain que Charles VI. fut le premier de nos Rois qui reduifit les Fleurs de Lys à trois, & pour marque de cette verité, c'est qu'il les portoit encore sans nombre apres son mariage, comme on peut voir par son Escu party des Armes d'Isabelle de Bauieres sa femme, sur la porte de la Saeristie de la Saincte Chappelle du Bois de Vincennes qu'il fit bastir. Ce n'est pas qu'il ne se trouve trois Fleurs de Lyslong temps auparauant en quelques Seaux du Chastelet, mais c'estoient des petits Seaux, où le Graueur croyoit auoir satisfait au dessein de faire vn Escu semé de Fleurs de Lys, d'en mettre deux en Chef, où l'Eseu estoit plus large. Comme ce Prince se seruoit souuent du petit Secau en l'absence du grand, pendant les desordres de son Regne, où il falloit souvene accorder diuerles Lettres, sans attendre le Chancelier, c'est ee qui a pû donner lieu à cette reduction à trois, qui est plutost arriuée par hazard, que par meure deliberation. le pourrois alleguer pour preuue de l'affuiertissement des pieces des Armes à l'estenduë de l'Éseusson, diuers Scaux tres-anciens de Rohan, de Rieux, de Malestroit, de Beaumanoir, de Prunelé, &c. où les pieces sont en moindre nombre, quand on faisoit les Escus plus pointus, qu'ils n'ont esté depuis.

Tây dreffe ce petit difeours fur l'experience des Seaux qui démentent toutes les fables de nos Heraus au termps jadis : les plus lagges defquels ont efté ceux qui fe font contentez de donner les Armoriaux de leux emps. Les autres, comme gens fans Letress fans methodes pour s'in-firuire de l'Antiquiré, ne nous ayant laiffé que des contes de Vicilles, pour fair vne feience d'une routine dont i ay honte pour noftre Nation qu'il fe trouue tant de Liures, tant de Liures, & tant d'Autheurs qui font des myfleres d'vn pur effect du caprice des bonnes gens du termps paffé. l'effine qu'on auroir plus d'obligation à ceux qui nous donneroient vn Armorial parfait de noftre France, puif fu ple Seaux, & autres monumens inconteflables, afin de détromper le Public, qui eft plus embaraffé qu'il n'eft infrait de tant de Volumes copiez les vns fur les autres, & où

l'on n'adiouste que du verbiage.

Les fieurs de Sainte-Marthé ayans fait defendre la Mailon de Chaumont, de Henry de Vermandois, Comte de Chaumont en Wesin, felon l'opinion du fieur Du Tillet, i 'aurois effé obligé d'adioufter parmy les Princes du Sang viuans fous le Regne de Chairles V. Richard de Chaumont, Seigneur de Quirry, qui fut pere de Guillaume pareillement Seipneur de Quirry, & ayeuil de Guillaume Comne de Chaumonn, Seigneur de Quirry, & Confeiller & Chambellan du Roy, Bailly & Gouverneur de Sens & d'Autrere, Grand Maiftre & General Reformateur des Eaux & Forefis de France, Chef du nom & Armes de Chaumonn, & Anceftre paternel du Marquis de Quirry, autourd'huy Grand Maiftre de la Garderobe du Roy. l'aurois pôi ioindre à cela diuerfes preuues authentiques de Textraction de cette Maifon, qualifiér de Race Royale par diuers Au-

theurs de plus de cinq cens ans, qui peut-estre donnerent lieu à proposer ceux de Chaumont pour marque de l'exclusion necessaire de ceux de Courtenay, fous le Regne de Henry IV. comme deuant effre pareillement reconnus pour Princes du Sang, si l'on leur faisoit droit. Mais en attendant l'occasion d'en parler plus amplement dans mes Commentaires sur cette Histoire, en l'Eloge de Guillaume de Chaumont, Seigneur de Quitry, ie me contenteray d'auertir le Lecteur, que la troisiéme Race venant de Childebrand frere legitime de Charles Martel, & la Maison de Chaumont estant issue des Comtes du Wexin sortis du mesme Childebrand, si elle n'est Maison Royale, pour n'auoir point eu d'Ancestres Rois de France, elle est de la mesme Race de nos Rois, & par consequent du Sang le plus illustre de la Chrestienté. C'est ce qui a fait dire à Orderic Vitalis, que Dreux Comte du Wexin estoit de la Maison de Charlemagne, & c'est encore pour ce sujet, que Wasco, Seigneur de Poiffy, Fondateur de l'Abbaye de Labbecourt où il est inhume, & qui estoit fils de Robert de Chaumont, dit l'Eloquent, selon le mesme Orderic, est qualifié de Race Royale en son Epitaphe, sous le Siecle vnze cens.



# HISTOIRE

# PARTICVLIERE DES QVATRE PRINCES GOVVERNEURS DU ROYAUME

PENDANT LA MINORITE DE CHARLES VI.

Et premierement de Louis de France Duc d'Anjou , depuis Roy de Sicile , & c.

L y a peu de rous les quarante fix Princes du Sang ey-demat rapportes, rous viuans lors de la mort du Roy Charfe les V. dont ie n'aye à parler dans les Commentaires fur cett Histoire, mais comme les Duces d'Anjou, de Berry, de Bourgogne & de Bourbon, efloient les plus confiderables,

& comme le difcours de leur vie, que ie suis obligé de traiter plus au long, peut beaucoup seruir pour l'introduction à l'Histoire de ce Regne, i ay creu plus à propos de les traiter en cet endroit, & ie commenceray par Louis de France Duc d'Anjou.

Ce Prince, né le 3, de l'ullet 139. felon les Memoriaux de la Chambre des Comptes, aurois furpaffe tous les autres fils de France, en merite & en eflime, pour fa valeur, pour fon esprit, & pour l'experience qu'il auoit dans les Armes & dans les Armes & dans les Armes & dans les Armes & dans les Armes de l'austification ne l'eust frendu auare insiques à la cruauré, & s'il n'eust ellé aussi redoutable aux Peuples qu'il valeur, que pour les rendre esclaues de fa tyrannie. C'est vn reproche d'autant plus insite, qu'il n'eux aucune consideration au miferable estar, où Philippe de Valois son ayeul, & le Roy lean son pere, auoient reduit la France, par non guerre iuste, mais mal conduite, & tres-funcle par leur imprudence, qui le deuoit obliger à gaigner l'esprit des Subiers qui expoient toutes ces disgraces, de leur sing & du restle de leur fortunes. Il combattità dis-sept ans ala malheureuse iournée de Poitiers, en suite comparatità dis-sept ans ala malheureuse iournée de Poitiers, en suite quoy ayant est éen os siègne pur sop res pere en Angleetere, ce Roy reuenu

de prison l'an 1360, luy erigea en Duché, par Lettres expediées à Calais au mois de Decembre, la Comté d'Anjou qu'il luy avoit donné en appanage des l'an 1356, auec la Comté du Maine, & la Baronnie de Chasteau. du-Loir. Cette Comté d'Anjou auoit esté erigée en Pairie de France, par Lettres du Roy Philippe le Bel, données à Courtray au mois de Septembre 1297, en faueur de Charles Comte d'Anjou & de ses successeurs, & par d'autres Lettres du Roy Philippe de Valois , accordées à Sablé au mois d'Aoust 1345, la terre de Chasteau-du-Loir, qualifiée Baronnie, fut declarée d'autelle & si noble condition que la Comté dou Maine, ce sont les propres termes. Neantmoins Louis Duc d'Anjou mesurant plutost ses interests selon l'estendue de son ambition, que selon l'estat du Royaume, qui ne permettoit pas qu'vn Roy chargé de beaucoup d'enfans, & priué de beaucoup de Prouinces par le fort des Armes, acheuast de partager son Estat en diuers appanages ne se borna point à cette portion. Il fit en sorte que son pere luy abandonnast encore l'an 1364. la Chastellenie de Chinon par droict de bienseance, & il trouua moyen d'y faire ajouster par le Roy Charles V. son frere, celle de Loudun, dont il entra en possession au mois de Fevrier 1866. Apres cela il eut enuie d'auoir la Duché de Touraine, qui confinoit auec routes ces grandes terres, & comme il ne la pouvoit pretendre en tiltre de supplément d'appanage, il l'obtint sous pretexte de ses feruices, & fous vne condition apparamment aduantageule, qu'elle reujendrojt au Roy par fa mort, & que la Chastellenie de Loudun retourneroit de mesme au Domaine du Royaume par celle de son fils. Le traicté est de l'an 1370.

On luy donna encore la Maison Royale de Vicestre, qui depuis appartint au Duc de Berry son frere, & Marie de Bretagne la femme, fille de Charles de Chastillon & de Blois,& de Jeanne de Bretagne heritiere de la Duché y ioignit de nouuelles Seigneuries. Il l'époula le neufiéme jour de Iuillet 1360. felon vn Inuentaire d'Anjou qui est en la Chambre des Compres , & qui m'a esté communiqué par M. d'Herouual, quoy que les sieurs Du Cheine & de Sainte-Marthe disent, que leur mariage fut traicté au mois d'Aoust, & elle luy apporta auec les terres de Mayenne, d'Ernée, de Villaines,& du Pont Main, celles de Guife, de Ribemont, d'Yrfon,& d'Oify, de Chailly, de Longjumeau, & de Bonneville la Louuer en Normandie,& la maifon de Nigeon prés Paris. Il eschangea la iouyssance de la Baronnie de Mayenne auec Isabelle d'Anangour, Vicomtesse de Thouars, pour celle de Talemond, d'Olonne, de Brandois & de Crozon l'an 1273, pour profiter d'un plus grand reuenu , qui estoit contesté à cette Douairiere, laquelle rentra en les droits au mois de Iuin 1385. Enfin, comme toute sa passion estoit d'auoir, il n'en perdit aucune occasion, & il retinit à sesterres, par diuers Contracts d'acquisition l'an 1370, le Chasteau de la Roche au Moine, vendu par Guillaume de Craon, Seigneur de la Ferté Bernard, & celuy de Sablé auec le Parc appartenant à Amaury fire de Craon, dont la sœur & heritiere Ifabelle Dame de Sully & de Craon, luy aliena pareillement la Ville & Chastellenie l'an 1376. Le mesme Guillaume de Craon luy aliena pareillement la terre de Brulon, que le feu sire de Craon luy avoit don-

# 48 Histoire de Louys de France,

née, & Mellire Itan d'Ujitier, Cheualier, lay transfiorata le Vidamé du Mans l'an 137; Itanue de Buacy, femme de Charles d'Artois, Comre de Perance Prince du Sang Royal, lequel il dépositila cruellement de tous ses biens par les crimes qu'il luy fulcita, fur obligé de luy vendre les Chafteaux de Champigny fur Vedee, de la Rajace, & du Coudray, 1376. Mellire Itan de Buel, luy coda pareillement le peage de Tours auce l'Hostel de Langle, &c.

S'estant fait donner par confiscation sur le Roy de Nauarre la Seigneurie de Montpellier, dont ses exactions pousserent les Habitans au desespoir d'une sanglante émotion, où Guillaume Poincteau son Chancelier fue tué, & pour laquelle il acheua de les ruiner, il y voulut adiouster la Comté de Lunel, que Louys d'Eureux Comte d'Estampes possedoit par donation du Roy lean, il l'achepta de luy à bon marché, comme d'un prodigue, auec deux mille liures de rente qu'il prenoit sur le Thresor du Roy. & confiderant que ce Prince n'auoit point d'enfans, il le sceut si bien amadouer, & l'éblouit si fort des faueurs de la Cour dont il estoit le Maistre, qu'il le tira des mains du Duc de Berry qui commençoit à profiter de son exemple, & qu'il acheua de le dépoüiller du reste de ses biens, par la donation qu'il luy fit au mois de Nouembre 1381, des Comtez de Gien & d'Estampes, & des Seigneuries de Dourdan & d'Aubigny, Il pensa contenter le Duc de Berry du tiltre en l'air de la Principauté de Tarente, dont il luy promit depuis la iouysfance, quand il seroit paisible de la Couronne de Sicile; maisce Duc prenant sa reuange en temps& lieu, auprez de fa vefue, & de ses enfans, qui auoient besoin de son lecours au Conseil du Roy, fit reuenir cette despoüille l'an 1385, sous pretexte d'une demission de cette Principauté imaginaire. Il ne traita pas mieux le Duc de Bourbon, au quel il en cousta trente mille liures pour retirer de luy la Comté de Forests, qui luy deuoit appartenir, à cause de sa femme, laquelle il achepta de Renaud de Forests, en qualité d'Oncle & de Curateur de Jean dernier Comte de Forests, qui estoit insensé, & incapable de contracter. Le juste ressentiment que le Duc de Bourbon eut contre le Duc d'Anjou pour cet... te acquifition pretenduë, l'obligea à quelques violences, pour lesquelles il obtint remission du Roy son beau-frere, au mois d Octobre 1370.

Ifabelle Contesse d'Augs, fille vinique de Robert s. Comte de Roues, de Marie d'Enghiem, ayant esté enleuée par Louis de Namur, quil'estpous a, & auce lequel elle demeura dix ans, elle le prit depuis en auerfeno, & pretendis le mariage nul, par impuissance qui fur affentée par les Martones de Paris, où elle fut menée, par Pierre de Craon, lors fauory du Duc. Ce Pierre de Craon, ayant d'autant plus besoin d'amis de d'appus, pour le desse indivinissant de la proteger, & de profiter de cette pretendue dissolution, qu'elle fut condammée, els emanage declaré bour par Sentence de Cardinal de Nisfmes, l'an 193-8. Il ne pur mieux faire pour le maintenir en la possession de la terre du Bos, qu'elle fejonit de luy auois veaduë, que d'interesse france de la terre du Bos, qu'elle féjonit de luy auois dont il effoit creature, & Messire Bureau de la Riuiere, qui achepta les terres de Rochefort & d'Orignies, Quantau Duc, il commença a entrer en traitté, par des Lettres de protection seellées au mois de Nouembre 1881. par Iean le Fevre Euesque de Chartres, son Chancelier, en faueur de la Comtesse, contre Louis de Namur, & cela luy fit auoir bon marché. Aussi ne paroist-il que de l'engagement de quelques pierreries qu'il stipula par Lettres du meline iour, qu'il ne pourroit retirer qu'il n'eust payé à Pierre de Craon cinq mille francs qu'il luy auoit promis. Il acquit premierement Mirebeau en Anjou, moyennant vingt-quatre mille florins portez par le Contract, & foit qu'il les eust payez autrement, ou non, & que son credit & sa protection en eussent acquitté vne partie, cela le mit en goust de ce qui restoit à cette mauuaise mesnagere, qui luy aliena la Comté de Roucy, pour cinquante mille francs. Il traitta pareillement de ce qu'elle pouvoit pretendre sur la Chastellenie de Rochesort pour fix mille francs d'or, quoy qu'elle l'eust alienée au sire de la Riviere qui n'ofa contester contre vne partie si puissante; & tout cela produisit plus d'affaires, que de reuenus à sa Maison. Le Parlement en sit iustice à Simon de Roucy, Comte de Braine, qui fit casser tous ces Contracts, comme témoigne noîbre Historien de Charles VI.& comme ie feray voir plus amplement en mes Illustrations, où ie parleray de diuers autres desseins qu'il auoit fur plusieurs Couronnes dont il traitoit dés le viuant du Roy son frere, & desquelles ie ne diray rien icy pour éuiter vn grand discours fur des projets chimeriques qui appartiennent à d'autres occasions.

Le Gounernement de Guyenne, ou plutost de l'Aquitaine entiere, puifque le Limoufin, le Perigord, la Guyenne, & le Languedoc ne failoient alors qu'vne Prouince, luy ayant esté donné par le Roy Charles V. auec tout pouvoir, fur les Armes, fur la Iustice, fur la Police, & fur le Domaine, il en via d'une façon, qu'on peut mettre cette partie du Royaume au nombre de ses biens ; car estant souverain arbitre des graces & des peines, & fa condition, & l'estat des affaires de France, le mettant au dessus des confiderations des autres Gouverneurs, qui doivent craindre les plaintes des Peuples, & les animaduersions du Cabinet, il agissoit auec vn Empire despotique sur les Nobles & sur les Communautez. Les principaux trouuant de l'auantage à ses bonnes graces, par les pensions, ou par les rentes à vie ou à heritage, qu'il leur affignoit fur les Receptes, & par les priusleges qu'il donnoit à leurs terres, ils luy aidoient en tout ce qu'il souhaittoit de leur seruice, ou de leur condescendance. Ainsi les Villes & la Campagne estoient à la mercy d'un Prince auare, pour les taxes qu'il imposoit, tantost sous pretexte de la fortification des Places, tantost sous celuy de porter la guerre en Gascogne. C'est ce qui donna suiet à tant de forteresses & de Citadelles du bas Languedoc, qu'il construisit plutost contre ceux du pays, que contre l'Ennemy qui en estoit fort essoigné, & pour feruir au dessein qu'il auoit sur la Prouence, afin de profiter des troubles du Royaume de Naples, & de la mauuaise conduite publique & domestique de la Reine teanne qu'il sçauoit estre hors d'estat de faire pasfer des trouppes decà la mer pour secourir cette Prouince, dont il trouua moyen depuis, de se faire transporter le tiltre par adoption. Ce fut dans la peniée de cette conqueste qu'il se fit créer par l'Empereur Charles

IV. Vicaire irreuocable du Royaume d'Arles, qui n'eftoir plus qu'en fantoffine, & wn droit pour chicanner: & ce fut ne certe qualité qu'il Vurpa Tarafeon qu'il fortifià. Mais il en donna le Gouvernement à Enguerra de Eudin, Sennichal de Beucacier, qui changeant d'interett appres la morr, donna peníée au Roy Charles VI. de fe faifir de la Prouence, & il rendit ainfi la pareille à la vefue & à l'hertiter de ce Prince ambitieux, par les in-

telligences qu'il auoit dans le pays.

Comme Charles V. estoit vn Roy fort sage, il ne manqua pas de conceuoir de iustes soupçons de la conduite de ce Prince, qui luy firent apprehender pour son fils & pour son Estat, qu'il n'eust la Regence apres sa mort : & comme il craignoit de luy donner sujet d'en estre mal content, il apporta tout ce qu'il put de restriction à son pouuoir, au cas qu'il ne l'en put exclure de son consentement, par l'vne des 2. Declarations dont il a esté parlé cy-deuant. La premiere, ne pouuant auoir lieu par la mort de la Reine, il fut Regent par droit d'aisnesse, mais il trouua vn party for : mé à la Cour par les ordres du feu Roy, qui fit en forte de limiter sa Regence au Sacre du ieune Roy, & faire valoir l'intention de Charles V, à l'égard des Ducs de Bourgogne & de Bourbon, & la peur de tout perdre luy fit ménager ses interests dans cet embarras de Cour Le pouvoir qu'on luy donna sur les meubles du feu Roy, pour contenter son auidité, luy fir piller, non sculement toute l'argenterie, mais tout l'argent, iusques-là qu'il fit rompre les murs du Chaîteau de Melun, où il y en auoit de caché, & qu'il mit le sire de Sauoify au danger de sa teste, s'il ne luv eut reuelé ce qu'il auoit en depost pour le garder iusques à la maiorité de Charles VI. duquel il prolongea le Couronnement, iusques à ce qu'il eut tout espuisé. Apres cela, il se sit donner cinq mille francs par mois pour fon Estat, il obligea mesmes les Provinces d'Estats à luy faire vn present, & celle de Normandie luy accorda trente mille francs, dont i'ay veu les quittances. Le Royaume estant ainsi épuisé, comme il ne resta rien pour le payement des Armées, elles se ietterent sur la Campagne qui leur fut laissée en proye, il fallut taxer les Villes, & faire de nouveaux imposts, fous pretexte de contenter les gens de guerre, & commettre vne authorité nouvellement establie, dont les Parisiens iugerent le ioug, d'autant plus insupportable, qu'ils sçauoient qu'on en abusoit, & qu'on les rendoit incapables d'affifter leur Roy dans les veritables besoins. C'est ce qui causa les émeutes de Paris de Rouen, & d'autres bonnes Villes qui furent des suites des exactions du Duc d'Anjou, tant en qualité de Regent, que de Chef des Conseils.

Cependant qu'il pilloit ains la France, Rebru de Gomar, que le Royaume reconnoistio pour Pape sous le nom de Clement VII. & qui tenoit fon siege en Ausgnon, d'où il auoit contrassé de grandes alliances auce luy pendant fa résidence en Languedoc, luy ménageoit pour s'es interests la succession de la Couronne de Naples, qu'on a toussous appellé le Royaume de sicile. Il eléproir par ce moyen de confereur cette partie d'italie sous son obedience, & messime de chasser de Royne Varbain VI. Son compriteure y, duquel Charles de Duras, ennemy de la Reyne Leanne, & Visipaapetiteur y, duquel Charles de Duras, ennemy de la Reyne Leanne, & VisipaaEtur de son Eltar, tenoir le party; mais c'estoir vn escueil que Dieu defilionic à l'ambition du Pontice & du Prince, ilsy consumerent leurs inits.

fles thresors, qui y furent abyfinez par le naustrage de Louys. Le Pape
ayant moyenne son adoption, dont cetter Reine opprintée luy enuoy;

les Lettres données au Chastel de l'Ocur le penultielme de Iuin 1380, sur
l'esperance d'en estre fecouruie sette affaire sur traittée en France, & en
Cour d'Egisle, comme vn interest de Religion, pour lequel il ne failoir
rien épargner: & le Conseil du Roy s' fur affez fauorable, quoy qu'il en
deust couster, pour estre destude de l'oppression & de la prelence du Due
d'Anjou, qui estoit le moins aimé de ses freres. C'est pourquoy l'on refolur au Conseil tenu à Creey en Brie en presence du Roy, e 8.2-3, 8-83,

de l'uillet, que sa Majesté, qui n'auoit point d'argent, suy donneroit de sa
suiffelé, c'est le mot propre du resultat, siqueus à la somme de cinquante
mille france, & de plus suy accorderoit soirante mille frances sur les Aydes du Royaume.

Le Pape de (on costé ne luy resula rien de rout ce qu'il demanda, de noiey van marque par un piece originale, qui ma afté communiquée par M. d'Herousal, & qui merite bien d'estre icy rapportée en sontier, pour faire voir combien l'Eglife estoit en presse flous la domination de Clement, & combien le Clergé de France patissir de son vinon auce le Duc d'Anjou, qui entretenoit le maliteureux sistimen, dont ils feinoient tous deux de vouloir entreprendre l'estriction par cette guerre, mal entreprisée, & plus mal-heureusement terminée. C'est le Traitté fait enteux à cette fin, qui exposite I Eglife Gallicane à la mercy de ce Prince.

Supplie Monfiggiour à nofite Saint Pere, que comme pour l'envirpife de fait, comettre sur à l'eculation de l'Egssife, homenet en outretier Saint Pere, cy de mondit Seigneur, li consimpre faire necessitairement trei, grant mujet cy despraise, pour ressiste à chaterpaire, a l'ectermanement cy despression hossife qui déparden, iourishoy, à que ye que à mondit Seigneur, ne pare de trop loing session, le grant apid de nossife. Se pere, cy et des pass et le Egssife; li bassife Assigere Andrigueur for le chousit qui l'ensiment, cy ly sossi avoir cy mettre tout briefment en execution, come le faits le recause.

Ad petitiones sequentes, traditas & factas pro parte Domini Ducis per Dominos, Episcopum Agenensem, & Raymundum Bernardi, ac la Caille, dici-

tur pro parte Domini nostri vt sequitur,

2. Premierement , que nostre Saint Pere li assigne les discipnes que il imposera en tout le Royaume, tant en Languedouyl , comme en Languedou, qui se payeront en certains termes , or en la maniere que le Pape Benoist ey Clement les ostroyerent au Roy Philippe, or en meilleure forme or plus largement si l'en le puet.

Conceditur prædictus articulus, & quod Dominus Dux teneat illos modos & formas cum Rege, fratribus fuis, Confilio Regio, Prælatis, & Clero, quos per cum dixit tenendos, & de quibus eidem Domino nostro

vltimo scripsit, per antedictos, Agennensem, & la Caille.

 Item, nostre S. Pere imposera les procurations source entieres ou Royaume, co simon entieres, demies, ou cas que l'en ne porroit accorder auec les Prelats, lesquelles procurations seront assignées à Monseigneur.

Conceditur dimidia procuratio, de alia vero media, an sit concedenda Prælatis aut non, deliberabitur, quando cum Domino Duce erit in Francia Dominus Cardinalis, qui habebit super shoc potestatem, & quod jam vigore Litterarum per Dominum Camerarium super dictis procurationibus emanatarum exigetur, cedat ad vtilitatem præsentis negotij, & assignetur in ipfo.

3. Item , N. S.P. afignera à M. tout ce que l'en doit de cens biennal , co tout ce qui s'en receura ou temps à venir : & celuy qui sera ordené de par M. à les leuer, aurapo-

uoir de composer & de remettre auec ceux qui en doiuent.

Conceditur pars contingens Dominum nostrum Papam exigenda, &c. cum exactissima diligentia. De alia verò parte contingente Collegium, nihil potest nisi in Consistorio, & quando tempus erit aut procedet de voluntate & confensu ipsius Domini Ducis, huiusmodi negotium publicandi, Dominus noster Papa faciet posse suum erga Dominos Cardinales, pro parte ipfos tangente, & nichilominus, committatur potestas Domino Cardinali vel alteri, vt interim leuetur quod exigi poterit de dicta parte Dominorum Cardinalium.

4. Item , N. S. P. asignera à M. ce qui est deu du commun seruice, & ce qui s'en porr a leuer ou tembs à venir, o fera N. S. P. que les Cardinaux y confentiront infques à

quatre ans.

Conceditur vt in præcedenti proximo articulo, & quod ad vtilitatem præsentis negotij, prout supra.

5. Item, N.S.P. aßignera à M. toutes debtes & arrerages quelconques des années des vaccans, & autrement, qui seront deuz, & se receuront en la Chambre, & touses autres chouses, qui tant de prest, come autrement seront deuz à icelle Chambre.

Conceditur & ad vtilitatem negotij, prout supra, ad 4. tamen annos,

nisi negotium fuerit antea finitum.

6. Item, N.S.P. asienera à M.tout ce qui se leuera des despoilles des Prelats, en quelque maniere que ce foit.

Conceditur, libri tamen, & vestimenta Ecclesia, si qua sunt, remanebunt Domino nostro, & alia ad vtilitatem, vt supra.

7. Item, N. S.P. assignera generalement à M. tous émolumens accoustumez de leuer par la Chambre, or qui fe leueront ou temps à venir, en quelque maniere que ce foit. par subside ou autrement; & de ce N.S.P. donera plain pouoir à celx qui ce nomeront par M. lesquelx iureront de non en rien deliurer autre part, senon à M. & de ce qui par

celz de la Chambre s'en feront certains serviens.

Conceditur & quod illi qui venient ad Dominum Cardinalem super quibuscunque iuribus ordinariis vel extraordinariis, expedientur per eundem, secundum quod sibi videbitur, & quod habeant potestatem componendi & remittendi, vt petitur per Dominum Ducem in 13 articulo. Et etiam conceditur per Dominum nostrum. Illi verò qui venient hic in Auenionem, ad Cameram Apostolicam, expedientur per Dominos de Camera, ita tamen, quod fi Domino Petro Girardi, Clerico Camera, vel illi qui nominabitur , deputando per Dominum Ducem , super prædictis videbitur in aliquo vel in aliquibus casibus quibuscunque ordinariis vel extraordinariis componendum & remittendum, quamcunque partem, magnam vel modicam, quod Domini decimam prædictam habeant se conformare vtilitati ipfius Domini Petri, vel deputandi vt fupra.

8. Item , N.S. P. ordenera de faire empreunz à gens d'Eglife , comme y semblera de faire, en maniere bien conuenable, en semblablement aux Collecteurs en Sub Colleéteurs presens, & du temps passé, & sera tout assigné à Monseigneur.

Conceditur, & quod mutuantes, bene & sufficienter super dictis con-

cessionibus assignentur.

9. Item, N.S. P. impofera difie fines & procurations en toutes Provinces hors du Royanme, come dessus, qui li sont ou seront obeyssans ou temps auenir, & sera tout assigné & Monfeigneur.

Conceditur vt in primo & fecundo artículo, addito, quod quia dictus Dominus Dux non habet illam notitiam, vel potestatem, Dominus nofter imponet, & faciet posse suum, bona fide, in exactione, & quod ad vtilitatem, vt fupra.

10. Item, N. S. P. aßignera à M. tous les cens que doit la Reyne (c'est leanne Reyne de Naples) & fera que le College y consenira, insques à douze ans.

Conceditur vt in tertio articulo, addito, quod durante negotio tractato, inter Dominam Reginam, & ipsum Dominum Ducem, & vltra per vnum annum.

11. Item, N.S. P. imposera distesmes , procurations, & tous autres subsides, és terres & pays de la Reine, comme ou Royaume de France, & fera tout assigné à Monseigneur. Conceditur.

12. Item , N.S. P. imposera certain subside aux Hoppitaliers, en la maniere que aux autres gens d'Eglife, & ils contribueront come les autres , à l'estimation du disiesme , & fera à M. aßigné.

Dominus noster faciet posse suum, quod faciat quidquid fieri poterit,

fine scandalo Camera & periculo Religionis.

13. Item, pour bone or briefue expedition des chouses dessudites, N. S. P. enuoyera incontinent par dessa, le Cardinal de Mende deuers le Roy, pour li recomander l'Eglise, lequel aura plein pouoir comme un Legat à latere, & sera ordenné principal & souuerain dessus toutes les chouses desusdites of sur icelles, auec celx qui les doinens composer, accorder & remettre, selon que il luy semblera. Et outre, iceli Cardinal iurera & promettra, que pour quelconque mandement que N. S. P. li faffe, de ce qui se receura, il ne assignera rien autre part, senon à M. ne rien ne s'en conuertira en autres vsages, se n'est ou fait de mondit Seigneur, & de tout ce feront Bulles en la meilleure forme & maniere que faire se porront, que iceluy Cardinal aura deuers soy, & non autre: & aura ledit Cardinal plein pouoir, de contraindre tous ceux qui deuront les chouses dessufdices, & procedera contre eulx par Sentences quelsconques infques à prination on deposition, foient Prelats, on autres.

Conceditur totum Capitulum, & quod cum iuramento, seu permisfione, omnia venient ad vtilitatem præsentis negotij, & assignentur in

ipío negotio.

14. Item, iurera N. S. P. sur la Croix, or par la foy de ce seront faites les Bulles, que il ne voudra ne il ne souffrira que les choses dessufaites soient conuerties ou assignices autre part, senon ou fait de mondit Seieneur.

Placet Domino nostro quod super his fiant Bullæ in meliori & fortiori

74 Histoire de Louys de France,

modo quo fieri poterint, & vlterius, si necesse suerit, quando ambo hie simul erunt, Dorninus noster tantum & taliter faciet, quod ipse Dominus contentabitur.

15. Item, pour l'infiruction de celx qui feront deputez à leuer let chouses dessinéed and leur let de des leur let en versitée et de leur en adrit Cardinal, tous instruments concartement, Resister, L'iteret, cor Probocollet, taux pour ca qui touche let communi services come autre chouse, qui seront en la Chambre deuers let Collecteurs, ou autrement.

Tradentur omnia ad prædicta necessaria.

io. Item, que ouvre nouve la choufe desfusites, N.S.P. mette en fres M. de tout e qui li est doub de son temps er du Pape Gregoire, cor que pour presen a despenda, qui par montre à ceux cor trente multe france, cor de en qu'il despenda e, qui montre à cent co ciaquante mille france, aucquei les despen auvres que M. a fait cor fres pour de citi, on cas que il n'auvres s'on effect, cor de loy sous rendre cor ressione, la Obsegra la Cité d'Auignon, la Comié de Pransspy, covoure autres serves de l'Egisse.

Placet quod habeant obligationes debitorum, tam de tempore fandæ recordationis Domini Gregorii, quam Domini nofti. De alik verò centum & triginta mille francis expolitis, & de centum & quinquaginta mille francis, per iplum in ilho negotio terponendis, per Dominum Ducenfiant obligationes, vr petitur per eundem Ducem in hoc articulo, de refitiuendo cidem, cali quo dictum negotium non haberet effectum; dum
tamen, pro parte iplus Dominia Ducis non fici difficultas.

17. Item , outre soutes les choufes dessussaits , N.S.P. requerra le Duc d'Austriche d'imposer en ses pays tous les subsides dessussaits, en pour ce il donera à icels Duc aucu-,

ne chouse, asin que il condescende plus toust à les octroyer. Conceditur.

18. Item, pareillement aux Roit de Portugal & d'Escoce.

Conceditur.
Item, N.S.P. afriguera à M. la moissé de sous ce qui li vendra d'Espagne, cg d'Arparon, apres la Declaration des Rois ou en quelque ausse maniere.

Conceditur.

20. Item, din que M. cons ou Royalmeda Naplet, foit en plus grant favrif, N.S. P. li faffe builler dei maintenant la Cité de Beneuent en fit, go outre Ansone. Go tout autres lieux, qui sont du Royalme de Italie, duquel il vous terfueder M. que ilitate que font en son beisfance par delà, anecques toutes leurs appartenances, territoires, Go defiroits.

Placet de Ancona & dealiis locis ezistentibus in potestate Domini noftri, & quod in Beneuento, quotesteuque Dominius Duz indiguetit & voluerit, recepteury, & etiam gentes suz, durante isto negotio. Addito etiam, quod quando ipsi duo, Deo przuio, de proximo simul erunt, Dominus noster adhuc sibi taliter respondebit & faciet, quod ipse Dominus Dux erit contentus.

21. Item, N.S.P. pourchasser a confera tant que il porra de empreunti, tant à Prelati, gens d'Eglise, Bourgeois, Marchands, & autret estans en Auignon, & en la Comié de Ventissy, & sera aussi, que le pays de Geneue, sera aucun aide de Gens d'armes.

Conceditur vt in octauo articulo. De gentibus verò armorum, ordinetur vt in dicto Comitatu, & alibi quarantur & habeantur ad stipendia

Domini Ducis & vtilitatis negotij.

22. Item, N.S.P. pour son Estat, resiengne la Cité d'Auignon, auecques la Comté de Venes Ty, & de iseulx toute la temporalisé, & tous émolumens qui pourront venir d'Arle & d'Embrun.

Placet, si scito valore dictarum rerum, & consideratis oneribus expenfarum necessariarum, videatur ipsi Domino Duci sufficere,

23. Item , memoire de querir gens ou Dauphiné , Sauoye , en l'Archeueschè de Besanson , qui soient bien agreables à M. pour leuer toutes les chouses dessusdites.

Conceditur vt in vigefimo primo, & ad leuandum prædicta fubfidia, quærantur & habeantur probi viri Ecclesiastici, vndecunque fuerint, quique ad hoc apti, diligentes, & expertes, pro vtilitate negotij.

24. Item, M. a engagé Messire Pierre Gerart, de pourchasser toutes les Bulles neceffaires, pour toutes les chouses dessufdises leuer.

25. Item, veut Monseigneur, que pour sa seurté, tant de la donation des terres de l'Eglise, come de son fait, traitié entre ly & Madame la Reyne, soit reuelé aux Cardinalx ci-dessoubs nommez, receu premierement grant serement d'euls, & sur peine d'Escomuniement de les non reneler : @ que N.S.P. supplée tout deffaut qui seroit,ou ponrroit estre noté és Bulles par ly , en la licence donée à Madame la Reyne, que elle adopeast Mons. of son fils, of de la clause offée par nostredit S. P. sur l'infeudation faite du Royaume au premier Roy Charles, & que en soient faites Bulles, en la meilleure forme & maniere que l'en pourra.

Et ou cas que N. S. P. ne vouldroit presentement publier les chouses dessusdites, it baillera Lettres escrites de sa main à M. esquelles il promettra de publier & faire faire

les Bulles , comme deffus est escrips.

Reservé le bon vouloir em plaisir de N. S. P. il plaist à M. que aux Cardinalx et nomez foit reuelé le fait. ALBANNÉ. LIMOGES. MENDE. VIVIERS .

OSTVN.

SAINT EVSTACE.

EMBRVN. CVSENCE. SAINT ANGLE

Et LE CHAMBELLAN de N. S. P. le Pape.

Conceditur vt in fecunda parte articuli, videlicet, quod Dominus no. ster scribet propria manu vt petitur, quodque fiant Bullæ supplentes omnem defectum, fi quiuis effet aut posset notari, quocunque modo, super Bullis licentia & gratia facta & concessa Domina Regina de adoptando, &c. & etiam fi in Bulla super amotione illius clausulæ, super infeudatione, &c. esset aliquis defectus, iuxta tenorem præsentis articuli, & videtur Domino nostro, quod si prima pars huius articuli fieret de præsenti, quod publicatio esset destructio totalis negotij: sed Domino Duce hic existente, ac suo deuoto, ac honorabili proposito publicato, Dominus noster non formidat quod Domini Cardinales velint, audeant, vel debeant petita denegare, led potius condescendere, & merito, ad voluntatem ipsius Domini Ducis, corpus & bona pro bono statu Ecclesia & ipsorum exponentis & exponere volentis, vt apparebit.

Pradicta omnia 👉 singula sic sunt concessa quod Dominus Dux arripiet iter suum versus Regnum Sicilia , infra tempus & modum concordandum , inter Dominam Re-

ginam & gentes Domini Ducis.

### 56 Histoire de Louys de France,

Cette piece fera voir, que non-seulement Clement inuestissoit le Due d'Anjou du Royaume de Naples, mais qu'il luy promettoit le Royaume de toute l'italie, luy abandonnant dessors toutes les terres du S Siege, Il y a sans doute plus de fureur que de raison dans yn si estrange procedé. qui ne le conuaincra que trop d'auoir aussi peu legitimement esté l'Espoux de l'Eglife, que cette femme dénaturée fut la mere de l'Enfant qu'elle consentoit de voir partager; puisque luy mesme s'offroit de mettre son épouse en pieces. Il sembloit qu'il n'y eust pas affez d'argent dans tout le monde pour cette conqueste, & si l'on juge de la justice de l'entreprise par la sin on reconnoistra visiblement les coups de la main de Dieu dans toute la destinée des principaux personnages de cette Tragedie La Reine Ieanne qui auoit fauorisé le Schisme, fut dépouillée par Charles d'Anjou, dit de Duras son Subjet & son heritier, qui vangea par un infame licol, la mort d'André de Hongrie son premier mary, qu'elle auoit fait estrangler. Louys Due d'Anjou perit malheureusement auec tout le pilla, ge de France qu'il auoit transporté en Italie, Charles de Duras qui auoit feruy de Ministre à la vengeance divine, fut assassiné dans la Ville de Bude Capitale du Royaume de Hongrie qu'il auoit enuahy. Enfin Clement luy-mesme mourut subitement quelque temps apres, de la colere qu'il eut de se voir attaqué dans son Siege, comme vn Vsurpateur, par l'yni-

uerfité de Paris. Pendant qu'on trauailloit à ce grand projet, Charles de Duras appuyé d'Vrbain VI. poursuiuoit son auantage contre la Reyne Jeanne, & le Duc d'Anjou apprit par le retour d'Arnoul la Caille son Secretaire , qu'il auoit enuoyé negotier en Auignon, que Charles Couronné à Rome au mois de luin estoit entré victorieux dans Naples, le 16, de luillet de la mesme année 181, & qu'il tenoit la Reine Jeanne assiegée dans le Chasteau de l'Oeuf; si bien que ee Royaume, dont il croyoit aller prendre possession sans autre peine, que de reprimer quelques mutins, deu nt vn. Estat à subjuguer sur vn Conquerant. Cela changea la face de ses affaires, & le Plan de ses desseins, e'est pourquoy Messire Raymond Bernard estant aussi reuenu d'Auignon le 24. d'Aoust, il tint vn Conseil à Tours, de ce qu'il auoit à faire, auec lean le Fevre Euesque de Chartresson Chancelier, les sires de Chasteaufromond & de Bueil , Messire Raimond Bardille , ledit Messire Raimond Bernard , Iacques le Gris , Eseuyer du Comte d'Alencon . Messire Arnoul la Caille, & Maistre Iean Hausepie ses deux Secretaires. Il fut resolu qu'il n'iroit point si toit à Naples, mais que pour satisfaire à l'obligation de secourir la Reine de Naples, il luy enuoyeroit des trouppes & de l'argent au plustost qu'il pourroit, comme aussi qu'il falloit enuoyer consulter le Duc de Bourgogne, & deputer vers le Roy. L'Euesque de Chartres Messire Ican de Bueil , Messire Raimond Bernard, & Arnoul la Caille partis le 26. pour la Cour, qui estoit à Compiegne, arriuerent à Paris le 29 & le lendemain ayant affemblé ee qu'il y avoit là de gens du Confeil du Duc, c'est à sçauoir Nicole du Bose Eucsque de Bayeux, Messire Pierre Gerard Clere de Chambre du Pape, Messire Pierre de Bournasel, & Messire Morice de Tresiguidy, Cheualiers, Messire lean des Marests, Maistre Pierre de

Fetieny.

Enigny, depuis Cardinal, lors Aduocat au Parlement, & Maithre Pieur è de Codifiel, tous furent de l'auis du Confiel de Tours, excepté Feitigny & Bournazel, qui fe rendit à lon opinion. Il trémoigna ouverrement , qu'il ne pouvoit goulfer cette entreprife, & la conclusion en elfant remise au Confiel du Roy, qu'ils allerent trouver à Compiègne, il s'y ent vin grande Assemblécle troisseme de Septembre & en voicy le recit rel que le l'attract du Journal de l'Euesque de Chartres, qui m'a côté communiqué par M. d'Herouaul; lequel fait voir que le Duc d'Anjou chanceloir fors, et qu'il eu voloniers abandonné tout le relte de se premieres éperances, pour la seule possession de la Provence; mais que le Pape l'y engagea malbeureusement.

Le Mardy, deuant le Roy, es profens le Duc de Bourgogne, es le Duc de Bourbon, le fire de Labree, le Chanelier, le Vicomte d'Aci, le Siepneur de Raineual, le Seigneur de Digoine, Mefare Philbert de l'Espinace, Mefare Huiti d'Aumont, Mefare Adam de Gaillonnel, Mefare Pietre de Rony, Nicolas Bra-

que, I. le Merchier, Mesire Pierre de Vilers.

Apret ce que te eu dique Manssigneur nous enueyosi pour signifee au Roy le nouuelle, relles comme l'austre uit de Naple, sofquelle Majdine Roymo resterois; ledit M. Roymo les recites, co-condul que el plussa Roy ey à son Conssol, domer à Monsignare d'Anjou cossil ey: duit si recite matier. On nous sist sur et aye, cop sui, par la boube du Chancelten nous sur responda, que le Roy ne son Conssol su seument par la boube du Chancelten nous sur responda, que le Roy ne son Conssol su seument part la boube du Chancelten nous sur responda, que le Roy ne son Conssol se sur son sonielles M. d'Anjou, tant pource que in la seum el legal papy, ne des théyenes, come pource que ceux qui out est le Naples ey en dusquou pour celle matiere, len survimites confessir es aqui se si spir se si super se son les sien selven se les sons el contrependa, Roy si sidera voulentiers à parsourun pour un honeux comteur y sit, eye è veux sière.

Ie remercié le Roy ou nom de Monseigneur, de sa gracieuse response, cor des biens qu'il

offroit à M. & dis que ce rapporterions.

Nous parlames à parta Meffire Nitolus Brague, à lean le Merchiter, su Seigneur de Couve, ce à Monf, de Beauvais, ey-su Victome d'Aci, es nous furant en opinion, de Monf, non aller en perfonne, mais fevoirir la Roine d'avgent est de genà fios pourir si el folio bien feur toufours que la Roine doir perfeuerer deuers luy en fon bon propos.

Le Merquedy 25. iour de Septembre, vinrent nouvelles à M. le Duc, à Paris, que Messire Charles de Duras estoit à son dessus de la Roine de Naples, auost descon-

fit tous ceux de la partie de ladite Roine.

Le Samely enfuiaam M. le Duc diff an Roy, en la prefence de fon Confeil, à Comtejene, que puisque la Roine de Sezile i sfuis accerdée à fon Aduerjaire, il en entendoit pount à peusfuir fon entreprinfe, vo offit au Roy la vuisfille qu'il li aucule ballié, montant 2000. frant, excepté ce qui en aucit effé deluté pur le mandement du Roy au Martfelal de Sauffont, (c'elt Saxe) reuiron pour 6000. Cr 700. frants, cr fe sfust de fa demeure qu'il aucit tant attendu à venir.

Marty premier iour d'Olober, l'Archeusfque de Bourge, co Maislie Pierre Gerard dirent aux Cordeliers à Compiegne, aux Prelass là affemblez, (c'eltoit en execution du Traité cy-deuant rapporte) que M. d'Anjon leur auoit dit, que l'entreprinse qu'il avoit eu en propos pour l'Egist co la Roine de Cecile, il n'entendoit point poursuir, & pour ce, pour lors ne demandoient riens à N.S. Pere, & au Clesgié, fors

que confeil, o lors fu Mestre Raimond Bernard au Confeil.

Le 20, 00 21, sour d'Octobre Meßire Raymon Bernard se parti de Paris pour aller en Auignon, charge de Mouleigneur, de Lettres de creance à N. S. Pere. La creance estoit, que N. S. P. P. n'entendist à nul traitité de Prouence à autre que pour luy, co sous autres traitince, embessibles.

Ie croy que deslors on pouuoit auoir eu dessein à la Cour, de se seruir de l'occasion pour vnir cette Comté à la Couronne, & que la dessance qu'il en eut, & que le Pape entretint adroitement, aida beaucoup à l'en-

gager à l'entreprise de Naples.

Item, que le Saint Pere pourchassaff que M. le Duc sut asseuré des Prounenceaulx.

Item , que M. de ce asseuré , il entreprendra à faire son effort de deliurer la Roine, O promouuoir le fait de l'Eglise par force de Cheualerie.

Es sur ce a porté ledit M. Raymon, tres-grande quantité de Lettres de par M.le Duc, à plusieurs gens.

Messire Arnoul la Caille, Secretaire de M.a poursuy assez toust apres ledit M.Raymon, es à celle fin.

Le cinquisme tow de November, à Paris, no H-lifeld M. le Dacé Ariau, iceley M. Duck, prefine, l'Eursfigue de Paris, l'Eursfigue de Caris, l'Eursfigue de Caris, l'Eursfigue de Caris, l'Eursfigue de Caris, l'Eursfigue de Celaritres, M. P. Gerard, M. G. Mauriner, M. Beraudon (de Faudoas) Maffre Lean Ge Sains, die ga ffeman, que fi le throunciaules de voulous affurer de tenir apres le detre de la Rome, se que de la 4 promis, inconsinens il ira, or fres tosu fon ffort de faire par fiere la deluver de manada del define Charles, or que de doutered un manada del define Charles, or que de doutered un manada del define Charles, or que de doutered un manada del define Charles, or que de doutered un manada del define Charles, or que de doutered un manada del define Charles, or que de doutered un manada del define Charles, or que de destina de la constitución de la con

Le 7. iour de Nouembre, encore confirma M.audit Maistre P. Gerard come dessus, &

escripe Lettres au Pape par li , ad idem.

Le Merquedy 27. iour de Nouembre, M. eut Lettres du Pape, de Meßire Raymon Bernard, Meßire George, de l'Euefqued Agen, & de plusieurs autres, li donnans grande esperance ou fais de Pronuence.

Le Lundy deuant Noël, windrent deuers M. de par N. S. P. l'Eucsque d'Agen, Meßire Raymon Bernard, Meßire George de Marle, Maistre Pietre Gerard,

Meßere Arnoul la Caille, & l'Euesque de Montflascon, o Ican.

Le derquely primier lour de launier, moy ruema de Chartes, ie fut duert Monfigueur ause lis deffelhis, es par la vouleui de M. med fly M. Gorge og ut. Pape mendini à M. c'il à feauir, que le poys de Naples sfinir en house diffossion pour M. fe il voulois albr en la deliurance de la Rome. Es aussi grande parte de Italie li portirios faseus, ils trouventeusels froient en son aile. Requerois l'Apa, que M. entrepessi es fais, ço en ce as, plas ne precedels par alonges, mais procedul vurilement. On le curreprender ne le vaulois de ce fa voulenie déclarafs; co en ce cas la priosile Pape, que il le voussift confeiller que el arois à faire pour la faluation du fait de l'Eglic.

Teudy second iour de lanuier, au Boisde Vincennes, le Roy present en la Chambre de M. de Bourgogne, & presens les Conseillers du Roy, Meßire Raymon Bernard, proposale fait de M.d. Anjou, & l'Estat en coy les choses estostem, & conclud, que M. en requerois le bon Confeil du Roy, & außi son bon vouloir & son aide.

Il dépleust forment à M.d' Anjou, de ce que M. Raymon Bernard dit que M. auoit promis à la Roine de l'a aidier & la defendre, & à ce estoit obligié.

Vendredy M. volt que nous fusiens à conseil à Paris, sur ce que il auoit à faire se il entreprenoit, & y fusmes moy & Chevreuse, & tous les Ambaxadeurs, & furent memoires faites, que la Caille escript, lesquelles nous apportames à M. au Bois: & là fu conclus que M. d'Anjou parleroit à M. de Bourgongne, pour sauoir quelle aide le Roy feroit à M. d' Anjou.

Samedy quart iour, an matin, fumes au Bois, & parla M. à son frere, presens, Bourbon, Coucy, Chancelier, Tremoulle, Chevreuse, moy conclud afin d'aide, ou cas qu'il entreprendroit. Respondi Bourgongne, que le Roy en parleroit à son Conseil. Apres d'sner, le Conseil fu en la Chambre M. de Bourgongne , riens ne fu conclu celle Iournée.

Dimanche 5. iour de l'anuier, su assemblé grand Conseil, & mis en deliberation, se M. auoit à faire l'entreprise, & fist-on iurer sur les Euangiles de le conseiller loyaument. Les gens du Pape, l'Euesque d'Agen, l'Eursque de Genéue, Messire Raimond Bernard, Messire George de Marle, Maistre Pierre Getatd, reciterent l'estat de la besongne, & conclurent que l'entreprinse estoit pour Monscigneur, se il la vouloit entreprendre, faisable, & en vendroit à conclusion honourable & profitable, & ce fu dit au matin. Apres disner furent les gens du Roy sans les gens du Pape, dont les noms s'ensuiuent, assemblez, en la Tour. L'Archeuesque de Tours, l'Euesque de Laon, de Lengres, de Bayeux, de Chartres, M. d'Anjou, M. de Bourgongne, M. de Bourbon, le Comte de la Marche, Mesire lacques de Bourbon Je Connestable, l'Admiraur, M. dc Coucy, M. de Labret, M. de Raineual, M. de l'Espinace, Mes sire I. de Rie, Messire Guy le Baueux , Messire Pierre de Norris , Bournousel, Braque, Orgemont, Sauoisi, Corbie, Cheureuse, Philippe de Molins, le Custode de Lyon, Messire Guy de la Forest.

Et fut la plus grande opinion, & pau en faly de tous, que l'entreprinse estoit perilleuse, & doubtable, & toutes voyes, pource que M.y estoit bien auant entré, par promesses & autrement, li fust conseillé, que il se traisist en Auignon deuers le Pape, & là se asseurast des Italiens, & des Prouuenceaux, & des autres, & aussi du Pape,quant à finance, & lors pourroit son faict plus seurement entreprendre, & que ce feust le

plus hastiuement que pourroit.

Mardy 7. iour de lanuier, apres plusieurs Consultations, Monseigneur iura de sa main en la main de Messire George de Marle, que il feroit l'entreprinse, & que pour Conseil nul n'en seroit destourbé : laquelle chose despleut à M. d'Agen, au Seigneur de Chevreuse, & à moy; quar nous eussiens voulu qu'il y eust mis condition, ou cas qu'il trouueroit les

choses telles que le Pape les le auoit fait sauoir,

En marge est escrit au costé de ces deux Articles, de la main dudit Chan-

celier d'Anjou, hie fatuitas, & item fatuitas.

Et lors monstra au Roy les Lettres originales de la Roine, de la donation à li faite du Royaume, & de la Comté de Prouuence,& de toutes ses

terres & Seignouries.

Ieudy 9. iour, Mefüre George, & Mefüre Vierre Gerard monferenni a Me. les Requefte sub Senelchal de Prouuence, & du fire de Sault, sssenje de la main du fire de Sault, pour la seureit des deux streus, & de deux lignaige, & pour amender de M. ou cas qu'il entreprendra la distinence de la Royne leur Massifrest; veielles Requestes M. accarda & agréa, tssssion la substration, & à moy commanda que ie en sisse fait par les de par la ssiquelle es signare & seller.

Le Vendredy 8. iour dudit mois, par l'Ordonnance de M.ie me par-

tis pour aller en Auignon, & porté lesdites Lettres.

Le Samedy 1 iour de Feurier, is erviusé en Auignon, & me vim audeunn le Siepneur de Mont-joye, Marefeld de Pape, & Angeluce &
lei Gens de M. de Mende, cy defendi en l'Hosfel de Mende, cy dispié, cy
apres disper, M. de Mende me mena deuers le Pape, auquel baillé les
Lettres de M. et sussi au Chamberlen du Pape, A celle beure N. S. P.
volt oir ma creance, laquelle is li dis, cy' incontinent me respondy. Les
Responses sont en mon instruction. Auce le Pape essois le Mearghal,
le Chamberlen, cy l'Eusique de Grinoble, cy' son Chamberier.

Le Dimenche 2, iour dudis mois, ie difué auecle Pape, es apres difner vindrent M. d'Agen, Mistre Cle Roy, Mistre Armoul la Caille, furent aux Vespres solennelles pour la Chandeleur. Apres Vespres le Pape les manda, leur desse, que la dessent es qu'ils ausoient à dire, es lors baillerent leur instruction , & aucunes Lettres , & le Pape assigna iour

au lendemain apres Vespres au surplus.

Le Lundy tiers iour, disnames tous auec le Pape, & seismes aux Vespres & àla Messe en sieges de Ambaxieurs, de voulente Papale, hac mihi prædicente. Apres Vespres secrettes en la haute Chappelle, esquelles fusmes, & Mende, & Autun. Expedito Autun , nos alij fuimus cum Mende , infques à Torches , & fu oy Monf d' Agen, &c. & li ref. pondi , N. S. P. Sieut mihi & amplius de bona voluntate. Present fut le Chamberlen, dit le Pape, que il escrivoit au Comte de Sauoye, que il fut auec M. le Duc, & le requeroit parlignage.

Le Mardy affemblasmes deuers M.de Mende, au matin, & nous vint le Mareschal du Pape. Conclus sut, que les Cardinaux de Florence, d'Albenne, de Cusence , le Comte de Caserte, Angeluce, fussent au Conseil deuers N.S.P. où nous allasmes, & ils furent. La Messire Raymon Bernard, eulx presens, deuant N. S. P. recita la Requeste faite à Paris à M. le Duc par Mesire George, & la Declaration de M. & deuant qui. Apres parla des Ambaxeries aduisées par M. puis le Pape demanda les aduisemens des Cardinalx. Conclus fu, que apres disner, en l'Hostel du Cardinal d'Albane, seroient les autres Cardinalx, er le Comte & Angeluce, & appoiservient leurs aduis par escrit, & ainsi fut fait.

Lors vint Maistre Pierre Gerard, & ne peusmes parler au Pape. quar trop futrart , difnames auec Mle Cardinal d'Embrun. L'Euefque d'Agen soupa deuers le Pape, & iacuit in Palatio, & venerat Comes

Gebenensis.

Merquedy 5.iour de Fevrier, au matin, feusmes deners le Pape, surent leus les aduisemens des Cardinalx, trois, Albane, Florence, Cusence, & eust tres-grant debat sur l'Article des Ligues , de Sauoye & de Milan ; pour cause que certain est, que le Comte de Sauoye entend faire guerre aux Milanois, es a de son aide les Geneuois. Deux moyens furent touchel de N. S. P. pas ne plaisoient à l'Euesque d'Agen, & de deuant le Pape on se partit sans conclure. Agen, le Roy, la Caille, disnerent auec Mende , ie auec Limoges , apres disner , vins à l'Hostel de Mende , es trouuay M. Raimond en mon chemin. Tantoft trouuasmes Agen, le Roy, la Caille. M. Raymon leur demanda se ils auoient prins congié du Pape, Agen & la Caille dirent, que quant il le prendroient, il le prenderoient non deuant. Lors ie dis que Meßire Raymon falloit attendre Mons. & que l'Eucsque d'Agen tourblast le fait de M. se bon li sembloit. Il dist que non, puis allasmes en la Chambre Maistre I. Patent, & là debatismes sur le fait des Liques, & tant me eschauffa, que pource que ie du que se Agen & la Caille n'y vouloient aller , ils le deissent pleinement. Agen me dist que sedisois ce trop souvent. Lors se suray fort, que se diroye à

M. par qui le delay eft. llrespondit itonice, que ie frovie que sage, & ie repliqué que se ie ne faissie que sage, si servicie que loyal, & que instale que à ce se selendati ma loyante: & shen via que Assen si buen tourble?, & moy aussi. Lors descourri que M. voudait Méstre Raymondemourre pour le stait de la Prouvence, sinsque à la venue du M. Au partir de là, entrepressones de estre lendemain matin deuers N. S. P. En celuy iour, apres disper, le Pape aussi te sens de Prouvence auce luy, ausquest il tratitosi, & pourer on solutes alles de la vente du M.

Le leudy 6, sonr, an matin, apres ce que none eustines esté deuere M. de Mende, sissines deuer N. S. P. Or la s'a conclus papeles Ambaxieurs de M. sissines sons que la trouservient en Italie, ne point ne volt le Pape leur reus bailler par escript antre chosque ce que M. Meur aussi baille. Voir est, que il leur baille va daussiment spriep per Epicopum Castellanum: & lors prindrent congé, odgende Rey, la Caille. Le dist duce M. de Pampelune, & confirmoir on sien Escriper, plusseurs choses distre par un Breton, des gens Massire Charles d'Artois voranus de Naspes, que auont parté à N. S. P. Aspres distre, le Marquis halde Pape Maissire Pierre Gerard, nous assemblement en Hossel de Mende, & nous dirent, que les Prousencaux, qui auec N.S. P. anoient diste, il auoient respondu, que les Letres du Rey & de M. le Duc ils ennouroient à une Assemble que il froient à Asie en Prousence, au 16, iour de ce moit , & nous dirent les biens que les Prousenceaux anoient dit de Monségneur.

Leen, noue demanderent que frois à faire de l'Affemblée des Preletts de France, lefquels le Pape Clement mandoit au ficond iour de Mars, & le Roy au 25, en quoy euft grande perplexité, pour caufé do Chamberlen du Pape, qui famboir necefaire eftre prépais, quant M.lé Due fera ci, pour le fait de Prouuence. Et enfin fu plue conclus qua le terme du Roy se tent plus que cu il joit en temps mal conuenable, afin que le Chamberlan soit ci, quant M aura à traitter aux Prous,

nenceaux

Vendredy y. iour, su venn Mossire Loys de Constance, venant de silves, et par l'Ordonnance de N. S. P. su constit assemble en l'Hossiel. M. de Mende 30 is su le Cardinal de Cusser, et Chamberlen du Pape, se Comte de Casterte Monssles Senssibal de Prousence, se Marsslind ut Pape, Massire Pierre Getard, Mossiel 2005, et Messiel Rymon Bernard. Nous tous sussesse d'accord, que Mossier Raymon Bernard sand delay, éta allas à lamas, de par le Roy, et de par M. ainsse come orden estoit. Le cause, quar se se sensoit envoyé Ambaxieurs à Naples, le frere du Duc de Jannez, et un Docteur, Mossie Damians, et Massiel, le frere du Duc de Jannez, et un Docteur, Mossie Damians, et Massiel, le frere du Duc de Jannez, et un Docteur, Mossie Damians, et Massier Petergrin Mousque, pour traitiser entre la Roine, et Mossier Charles de Duras: et aussi est et accordé de la Roine, qu'il deuoient venir,

en Prouence. Si fambloit bon que l'Ambaxadeur du Roy & de M. Ju
tost à lannes, pour empssibilité que ne sus fuit raitié domageable à
M. le Duc. CMcGire Raymon contreduit à cette deliberation, quant
esse ils son opinion, mais il se sousini à nostre Ordenance. Lors se
partirent, o Agen, Guillaume le Roy la Caille. Apres differe su mandé
deuers le Pape, Mende & moy & le Chamberlon, le Senschol, le Seigeneur de Saule, cMcGire Raymond, Pierre Cerard, & suent course
les Lettres que M. auoit escript par l'aquin le Courrier. Deliberé su que
le Camberlone attendra M. & on oferroit à l'Eussque de Geneve à l'aris, & que N. S. P. & le Senschol scriveins à M. par laquemi le
Chesauscheur. Et les Lettres de M. auoient est estreptes à Tours. le
reserve la constitue de manuelle est propriée à l'appendient

Samedy 8. iour ,en l'Hostel M. de Mende ,li & moy, & Maistre Gilbett, versones les Articles des Requesses M. assn situlaire ; & les Ressonles de N. S. P. & aduissanes sur ce , sclone que arresté est estisse Aricles de ma Lettre , puis vint Mossre Raymon Bernard, fort tendant afin que

non allast à Iannes.

Lors M. de Mende me monstra la Bulle de l'infeudation de certaines terres de l'Églisf faire à M.& le constitute par ladite Bulle N.S.P. Regem Actia: & y a pluseurs conditions. Aux Vespres supines, Maistre Pietre Gerardey moy, auce M.de Mende,& derechief vessimes let Articles.

Dimenche 9, iour, au matin,ir requis à N.S.P. que it eusse tous de la Bulle de Regno Adize, lequel plainement la me dénia. It requis vooir le pousoir du Comte de Casette, respondy qu'il le vouslots: Requis que les Articles de M. sussent les deuant li, respondy qu'il se vousloit, terme bailla à lendemain.

Lundy dixième iour au matin, aux exeques de Maiftre Raoul d'Ailly,, apres difiner auce le Cardinal de S.Mattial, qui moult de chofes me disft. Apres disfiner, deuers N. S. P. furent leus les Articles de M. d' aucunes minutes, & enioignit à Maistre Gilbert qu'il face les Bul-

les , & moy & Maistre Pierre Gerard en sommes chargie.

Lori N.S.P. me monfira, & fit line en la prefence, trou infiruments figure? de Tabellion, er feelle? du feel de la Roine, e'est à fauour, la procuration du Comte de Calectre, la prorogation d'en terme, est la promeffe de Coronation. Et adone, fueren leues deux minutes faites pour faire Buller de Supplemento descettuum en Tadopration ; est Infirution ; est fu dit que pareilles ausoir faudroit fur la promesse de la coronation.

Assez curialement su Messire Raymon Betnatd repris par le Comte de Genéue, de ce que il ne s'en alloit à Iannes, ad idem, N. S. P. Mende, le Chamberlenc, Grinoble, le Mareschal, Piette Getatd & moy,

tant que il conclud s'en aller.

# 64 Histoire de Louys de France,

Mandy 1. iour, M. de Mende, Maifre Pierre Gerard, Maifre Cuilbert, en Hoffel M. de Mende, veissines les minutes de plusseurs Bulles, & lors baille à M. Cilbert, les copies des trois infiremens de la Royne, leus deuant le Pape le iour deuant, pour en faire von minute. Lors me ciript l'Eusque d'Agen (faint à V alence. Apres difier, i fus deuers le Pape, es Mistire Raymon Bernard, est ant seun faire ledit M. R.B. que N.S.P. l'ordena de aller à Biaucaire, pour requerir les gens des compagnez, puis se trassiffent arriere du Rhofte, quar les Pronuenceaux s'en tenoien à mal contens, & pourroit tourner à grant preiudice de M. E.Die d'Arjoie.

Mercredy 12. iour, dissel auce le Pape, et apressission in incert, au Conte (de Cencue) son serve, Massire Pierre Gerard, et à moy, ouuri son imagination, coment il despoit trop la pau entre le Roy et Arrigon, et M. le Due, et dec auons parsé au Vicomte de Rod (Raimon de Petilleux) qui sors essons autres autres par alois de-

uers le Roy en message deuers le Roy d'Arragon.

Iendy i 3. ion N.S.P. manda Mende, moy, Chamberlene, Mearischal Gerard, Raymon Bernard, nous dit qu'il anoit partie au Vicomte de Rodes, & li auoit touché, que bon servit le mariage du Roy (Charles VI.) auce la premiere fille du Due de Citionne, (Infant d'Artie gon) par si, que le Neuere que ceux d'Artagon appareillent pour couquesser Usse de Sectle, fast au séruice de M. d'Anjou pour Naples, & M. d'Anjou sidals, apres son sit is et gens-d'armes pour conquesser Usse à causse du mariage, M. d'Anjou cust une somme d'argent. Et pour vourir à ce, simbait sus Pape, que le Vicomet deusoir retourner au Due de Gronne, pour si et segenter, & le Pape st séroir faret de M. d'Anjou. A tous simbloit bone la conclusson, mais si le V sisconte auoir à alter deuers le Roy, ou attendre Mossigneur, ou retourner, il yeust diuesse opinions. Apres distince Massigne un un securior, il yeust diuesse opinions. Apres distince Massigne et event de apporta minutes de Bulles a siere, & aucuns aduit.

Samedy 15. iour, vindrent Lettres de M. escrites à Bonay sur Loire, apres dissier su conclus deuant N. S. P. que Messire Raymon Betnard & moy, irons audeuant de M. au Pont S. Esperit lendemain, &

rescriuimes par le Cheuaucheur.

Dimenche 16.iour, Mesure Raymon Bernard & moy veinsines au Pont S. Eißerit, & là ie receus Lettres de M. escriptes à Neuers le Indy parauant, & demouray insques à Vendredy,que M. arriua à S. Esperit, & de là ne se parti cellenuist.

"Samedy 22 iour de Feurier au Vespre, entra Monseigneur en Auignon. DouZe Cardinalx lui furent audeuant, fu receu en Consistoire,

à Torches.

Ie me contenteray d'auoir conduit ce Prince iusques en Auignon, auprez prez du Pape Clement son bon amy, dont i'ay voulu faire voir les grands desseins, tous fondez sur des esperances follement establies, par ce lournal d'une personne fidele & bien informée; par la suite duquel, qui scroit trop longue, & peut estre ennuyeuse, l'apprends que tout le temps de ce fejour du Duc en la Cour d'Eglife, se passa à pratiquer les Prouenceaux, pendant que le Comte de Caserie, Lonys de Costanza, & les autres Deputez de la Reine & du Royaume de Naples, le pressoient d'entrer en Italie, & de profiter des restes du party de leur Princesse. La verité est, que la croyant perduë, il fongeoit principalement à s'affeurer de la Prouence, laquelle de son costé se défioit de son dessein, & répondoit toussours à toutes ses propositions de le receuoir, qu'on ne luy faisoit point de tort de le reconnoistre pour heritier, mais que c'estoit à luy à se rendre digne de l'adoption par les deuoirs que la Reine attendoit de l'execution de leur Traitté. Il creut que c'estoit affez de gaigner les principaux des Nobles, & les Euesques, qui ne refuserent pas de profiter de l'occasion & qui tirerent de luy des pensions, des dons & des privileges pour leurs terres qui rendoient le tiltre de Comte de Prouence aussi imaginaire que ceux de tant de Royaumes en l'air. Ce fut par leur conseil, & par l'aduis du Pape, qui luy fournit plus de parchemin & de plomb, que d'hommes & d'argent pour ce grand projet, qu'il prit la qualité du Duc de Calabre, & cela se passa ainsi felon le mesme Tournal déja cité.

Samedy premier iour de Mars, present le Pape & 14 Cardinalx, Messire Pierre de Thuri (depuis Cardinal) Custode de Lyon, Maistre des Requestes de l'Hostel du Roy, & Messire Guillaume de Gaillonnel Maistre de son Hostel , parlerent de par le Roy aux Prouuenceaulx , en leur recommandant le fait du Pape, & le fait de M. d'Anjou. Et puis ie parlé à eux de par Monseigneur. Apres parla Messire Louis de Constance, apres, l'Amirault de France, apres, un Cheualier de Sauve nommé Meßire Gaspar. Le Comte de Caserte, comme Procureur de la Roine, requist M. de prendre le titre de la Duché de Calabre, apres ce que par Maistre Gile de Belle-mere les Lettres de Meurent esté leues : & le Pape & les Cardinalx, en requirent M. & M. l'accorda, & faite la reuerence au Pape, per traditionem litteræ, le Pape li bailla le titre de la Duché de Calabre. Apres disner, deuers le Pape grand Conseil sur la seureté que M. demandoit aux Prouuenceaux.

Dimenche au matin, ie offris de par M.monstrer sestitres aux Prou-

uenceaux, il en firent pau de compte.

Le Lundy, en Consistoire publicq, furent les proce7 publie7 moult solennellement , contre Charle de Duras , & puis par Messire Raymon Bernart, fu recité tout le proce? que M. auoit tenu, et ou nom de M.promist publiquement, que M. seroit executeur des proce. Et apres, le Pape requist M. que il li promist en sa main, & M. li promist, que pour l'accomplissement, sans retourner, droite voye d'icy il partiroit, es lors chacun cria Noël, & fift-on grande ioye.

En suite de cela le Duc se qualifia Duc de Calabre & d'Anjou, & l'on voit par le compte de Iean le Flamenc Thresorier des Guerres du Roy, que le vnziéme du melme mois, le Roy luy enuoya quelques trouppes sous le mesme tiltre. Mais cela n'apprinoisa pas dauantage les Villes de Pronence, & particulierement la Ville d'Aix, qui fut non seulement plus obstinée, mais plus entreprenante qu'aucune autre, comme il parut par sa Declaration du 9 de Mars; nonobstant que trois iours auparauant, le Cardinal d'Autun eust chante vne Messe solennelle aux Freres Prescheurs d'Auignon, en presence du Duc & des Cardinaux, où il prescha le voyage d'Isalie, & donna de larges Indulgences à tous ceux qui y contribuéroient. Le lendemain, iour de S. Thomas, l'Archeuesque de Naples en fit autant, auec la melme ceremonie, dans la melme Assemblée; mais tout cela fut inutile, aussi bien que la Caualcate que fit le Duc le jour de my-Caresme 16. de Mars, apres auoir receu solennellement la Rose benite de la main du Pape. Cela ne plaisoit qu'à ceux d'Auignon qui applaudissoient à tout, & qui furent encore telmoins de l'investiture du Piémont, donnée par le Duc au Comte de Sauoye, le 8, iour du mesme mois, selon le telmoignage du melnie Iournal, qui merite pour la consequence d'estre icy rapporté, afin de faire voir de quel droit la Mailon de Sauoye possede cette ancienne partie de la Prouence.

Samedy matin, ie baillé à N.S. P. la cedulle baillée pto pâtre Epifcopi Hetbipolenfis, laquelle n'effoir ne bone ne belle. Ce iour ie feèllé la Lettre du Comte de Sauoye, du don de la Comté de Piémont, que M. le Duc li a donnée, & en teclle font incorpoprées les Lettres que la Rojne

enuoya à Monseigneur.

Samely 31. de May, as Confel as matin deuts le Pape, co fors monfiterent Provenceaux, assiri déplaifs que M. le Duc s'ammois Roy, co pasure s'en déporta. Il le prit pourtain encore le lendemain aux Lettres d'inucliture de la Principante de Tarente en faueur du Duc de Berry son frere lors present en personne. ) Ce isus, au Vespre, M. se party d'Augroun, co l'econosyetent les Cardinaix, cy s'en al la se gistra Para de Sorges, co M. de Berry, co ve Count de Saupe,

retournerent en Auignon.

Il alla du Pont de Sorgue à Carpentras le 6. de Iuin 1383. & il en partit le 13. pour ce mal-heureux voyage, duquel nostre Historien a assez au long donné lerceit: iy supléeray seulement du mesme Iournal de l'Euesque de Chartres, qu'il laissa en Auignon; d'où luy ayant enuoyé ordre de retourner à la Cour de France, le Roy Charles le chargea de l'Ambassade de Portugal.

Vendredy 16. iour d'Octembre, vinrent nouvelles à Paris, que le 30. iour d'Aoust. M. le Duc de Calabre, avoit pris le nom & le titre de Roy de Cecile & de Hierusa-

lem, presens plusieurs Barons, Comtes, & Ducs du Royaume.

Ce Prince trouua Charles de Duras son Ennemy, non seulement plus estably dans sa conqueste, mais plus fort & plus habile pour s'y maintenir, qu'il n'auoit creu dans les Conseils qu'il auoit tenu auec le Pape, qui luy auoit representé toutes choses faciles. Il épuisatout son argent en peu de temps, les ordres qu'il auoit laissez pour luy en faire venir d'autre, des assignations du Roy, qui furent fort mal payées, ne seruirent qu'à des esperances vaines, qui luy firent en vain confumer ses trouppes. Tant d'Al-liez que le Pape luy promettoit, luy manquerent au besoin, & le pays ruine par les ordres d'un Ennemy qui ne vouloit employer que la famine pour le défaire, ne luy fournissant que peu de viures pour beaucoup d'argent, les maladies qui suivent la faim & la disette moissonnerent cette grande Armée, & apres auoir courageusement souffert toutes ces disgraces, il en fut accablé, & mourut autant de douleur de sa misere, que de sa fievre pestilente, non pas l'an 1385, comme ont escrit plusieurs Autheurs, ny le 21. de Septembre, comme a escrit nostre Historien, qui ne s'est trompé que d'vn iour, mais le trentième, l'an 1384. selon le mesme Iournal de l'Euesque de Chartres qui en parle ainsi,

Le 36. iour d'Ottembre 13 4, affet prés d'Angers, en venant, it encontré Guillaune de Nades, qui me dis la mort de Monfrigneur le Roy Loys, laquelle (u le vingtième iour du mois precedent à Bar. Et l'auoit M. de Berry enuoyé au Confeil de Madame, pour leur dire qu'il ne le fiffent favoir à Madame, sufques àce que il fuft deuers elle. Moy venu à Angiers, au Vefpre, trouué que vorité éfoit, eo ne allé point de-

uers Madame pour l'heure qu'il estoit trop tart.

leudy, Vegile S. Simon S. Iude, is porté le feel de fue M. en la Champre des Compres, en la Maisson des Predicateurs, es ledis seel se enclos en vn sac de toile, es le lié rese-bien, es y sis mettre les signets, dus sire de Chasteau-fromont, du Messre lean Pelexin, du Doyen d'Angiers, de Maissre lean le Begut, es de Thiebaut Leuraut, es ledis seel ainsis ensermé, se emporé. Ce su sait à matin.

Apres difiner, ie allé voir Madame, & li fis la reuerence, & dissimulé comme les autres, sans li reueler la mort de Monseigneur, pour dou-

te du Duc de Berry.

Samedy ensuivant, Madame tint Requestes, ignorant la mort de M. & y su Messire Guillaume de Craon. Et su deliberé que les gens des trois pays, qui estoient mandez, au 6. iour de Nonembre froient contremandet, par le Conseil, & en su Madame (achant & consintant.

#### 68 Histoire de Louys de France,

Le iour des Morts apres disner, Madame la Roine sceut la mort de M. le Roy Loys, moy & Messire Guillaume de Craon, & Maistre Iean le Begut, & l'Abbé de S. Aubin, l'Euesque d'Angiers, le Chantre, & Thibauld Levraut, la confortasmes ce que nous peusmes. Le fire de Chastcau-fromont vint voir Madame, & ploura comme vne commere tres-nicement, sans dire mot de resconfort.

Apres fu deliberé, que Monf. de la Ferté escriroit à M. de Berry. comment Madame sauoit ces nounelles, & li recommendoit soy & son

Estat. Ainsi, Louys de France, Duc d'Anjou, non content d'estre le premier. le plus riche, le plus grand, & le plus puissant Prince de France, mourut le plus malheureux Roy du Monde, & le plus pauure de tous les hommes, reuestu, pour toute marque de sa Majesté, d'une cotte d'Armes de toile peinte, à ce que dit noître Autheur de la vie de Charles VI. & reduirse-lon plusieurs autres, à vn seul gobelet d'argent, pour reste de ce merueilleux equipage, & de cette riche vaisselle d'vn prix inestimable, qu'il auoit pillée apres la mort de Charles V. son frere. Ainsi perirent tant de threfors iniustes, qu'il auoit arrachez à la France, laquelle a long-temps depuis expié le malheur des violences qu'elle auoit fouffertes de ce Prince , par la fatale succession de ses pretensions , qui luy ont cousté tant de sang, tant de funerailles, & tant de larmes. La reputation des Armes qu'il auoit si glorieusement acquise dans la Guyenne & dans la Bretagne, luy ayant fait meriter du Roy son frere la Charge de Lieutenant General en toutes ses Armées, elle luy fit encore naistre cette ambition de Regner : Clement Anti-Pape d'Auignon s'en seruit pour l'engager dans cette mal-heureuse entreprise, & apres l'auoir rendu Protecteur du Schifme, il l'en rendit la Victime par un coup tout fingulier de la Prouidence Diuine, laquelle voulut faire esclatter l'iniustice d'vn party, qui attira fur la France toutes les disgraces du Regne dont ie donne l'Histoire. Ce Prince auoit encore aucc la valeur, toutes les qualitez qui le pouuoient rendre aussi recommandable durant la Paix, que pendant la Guerre, & qui pouuoient donner vn Chef accomply aux Confeils de la Regence & de la minorité. Il estoit eloquent & sçauant, il se servoit auec esclat & auantage de ces deux talens, assez rares en vne personne de sa condition, & il les accompagnoit d'un accueil gracieux enuers tous ceux qui l'abordoient, qui luy auroit acquis vne estime aussi entiere chez tous les Peuples de France, que chez les Estrangers, si son auarice n'eust terny tant de vertus. Il aimoit assez les Lettres, mais il ne paroist pas qu'il ait fait grand bien aux Sçauans, aussi estoit-il peu aimé de l'Université de Paris, qu'il traitta mal, comme opposée aux interests de Clement, & mesmes il n'obligea pas Froissart qui viuoit de son temps, comme i apprends encore du Iournal de l'Euesque de Chartres son Chancelier; duquel i'emprunteray cette particularité pour faire voir que cet Historien n'est pas accusé sansraison d'auoir esté plus enclin au party d'Angleterre, qu'à celuy de la France.

Lesti iour (11.de Decembre 1381) furent sellets deux Lettrei doubles, d'une teneur & forme, faifan untation, que Monssigneau le la e fait prendre de retenir pardeuers luy, pour faire la voulentien ce qui'l luy plaira, 56, quayers, que Mostre leban Froislatt, Prestre, Restieu de l'Estis Parrochiale de Lesseus au Mont, prés de Mons en Haynault, auois fait sserier, faislans mention de pluseurs & diuesses batailles & hesigness en fait d'adrines, faites ou Royaume de France le temp paglé, Lesquals 56, quayers de Romans ou Croniques, deit Mestre leban auoit ennoyé, pour enluminer, à Guillaume de Bailly Enlumineur; & léquels ledit Mestre leban propoussit à enuoyer au Roy d'Anglettere châuerstier, &c.

Les ficurs de Sainte. Marthe ont eferit que le cosps de Louis Duc d'Anjou Roy de Sielle fur apporte en France, ét nihumé en l'Eglifiede S.Maurice d'Angers; mais il jaroilt par ce mefine lournal, qu'on n'y apporta que le cœure de les tentralles, qui arriverent à Tours les 1, tour de Decembre, & qu'il les alla reccuois, auer L'Eusfpar d'Angren le Comte de Boarjon, Robert de Dress, Guillame de Cram, Seigneur de Marfillac, les fires de la Ford, & de Coffint, & l'Abbé de S. Ashin. Voice y comme il donne le détail des ceremonies de leur enterrement à S. Martin de Tours, & en l'Eglife d'Angers. Hony de Bluis, die l'Entstagn, firece de la Rey neis de vétire le charges de la conduite, & c'elt luy que ce d'autheur appelle Difjot, à caufe du tiltre de la Defpotie de Romanie, qui luy fut donné par le Roy fon beau-freu-

Mercredy 23. Nouembre se partit Meßire Ican Pelletin qui auec Maistre Ican de Sains doit aller audeuant des entrailles & du cueur de

Monseigneur que on apporte d'Italie.

liudy 22. iour (de Decembre 1384.) par la relation de Iean de Beldon, retourné le iour precedent, conclus fuß, que li Dispot venis), & la portion du copys de Monsfigneur. Ains si sait, nous leur allames audeuant de cheud emisson von leue. Eux trousez, apres grande pershe xité, en Conssist tenue no me champ, sia conclus que on ivoit à 8. Martin, sait arress. Ceux de S. Gacien nous encontrerent les premiers, & dirent vone Collecte pro desunctis, & donnerent de leaué benoite, & pouis c'en tournerent par voue autre voye à la Ville.

Ceux de S. Martin vindrent apres, & sur le chemin direns leurs Pteces, & vome Collecte pro defuncitis, & pais descendimes a pié, & la littiere esfoit portée de cheual, insques à l'entrée de la Ville. Lors surent ossez, & seusanx, & sur su portée par gens, & autronnée de Cheualiers inst

ques à S. Martin.

. . . .

L'Eucque d'Angiers dist les Vigiles, & nous susmes reucstus, l'Abbé de S. Aubin, es un Eucque Iacobin, es deux Abbe? es moy.

Vendredy, l'Abbé de S. Aubin dist la premiere Messe, l'Euesque Iacobin dist la séconde de la Croix, est à ces deux nous ne susmes point reuestus. La tierce, de Requiem, dist l'Enesque d'Angiers, & y su Diacre l'Abbé de Bourgueil, & Sousdiacre un autre Abbé.

Prescha le Liseur des Augustins, sumpto themate, lam non est ser-

uus, sed filius & hæres per Deum.

Apres la Messe, les entrailles furent enterrées, à tres-longues Ora-

Ie dishi à l'Hostel de l'Angle, es le Disspot disha en sa Chambre, saigant le sporeur. Les Abbet, sen allement chacunen son Eglis, spour la solumite de Noiel, dont tendemain estois la Vegille. Il parle en pluseurs endroits de ce Despote, comme d'un homme de mauuaile humeur & tresmal gracieux, de trop bien voulu de la Reyne sa sœur, pour le peu d'asse. Citon qu'il témoignoit de la part.

Merquedy iour des Innocens, arriua le cœur de Monfeigneur , au Pont de Sée, & außi deurent faire le Dispot & le sire de Sault.

Par l'ordenance de Madame, Meßire Guy de L'aual second Chambellan du Roy Louys II. (depuis Seigneur de Loüle) & moy, y allàmes, & retournâmes, & ne estoit point venule Dispot, & le Comte de Potence venoit par terre.

Ieudy allámei au Pont de Sée, audeuant du cour de Monfeigneur, que on apportais, ey e ploinent, les Contre Camberlan ey de Potence, ey le Disposé iceux se partirent de cheud, ex alterent à S. Aubin, ais its trouverent nos deux ieunes Seigneurs. (Enfans du Roy, dont l'aissée ne protoit encore que la qualité de Due de Calabre i jusques à ce qu'on cust s'aix agréer au Roy Charles VI. qu'il prist tiltre de Roy comme son pere.

L'Euesque d'Angiers & moy, venismes à pié, auec les Processions,

tres-long chemin.

A l'entrée de la porte de la Ville, vers S. Aubin, furent nos ieunes Seigneurs porte7 par Cheualiers, apres la littiere, iusques à l'Eglise S.

Maurice, & furent au long des Vigiles, lesquelles ie dis.

Vendredy penultième iour de Decoubre, l'Abbé de S. Florent diff la premiere Miffe, qui fu de S. Mauries, vm Eurofigue Iacobin dis Infeconde, qui fu de Noftre Dame, & y eur Diacre & Soufliaere, Abbez, quorum nomina ignoro. La tierce Mesfe te dis, & fa Diacre Abbez, de S. Aubin, & Soufliaere l'asbbé de S. N. tjolas: & te prefebé.

Les Prelats & les Barons furent conuieZ, & fu le dissier aux lacobins, & fu le Dispor au dissier, & les Comtes de Potence (Hugues de

S.Seuerin ) & Camberlan (Raimond d'Agoust.)

Le Due Louis d'Anjou Roy de Naples & de Sicile, eut pour principal fuoury Purre d'Aour fire de Chiphaspromont, Cheualier du pays d'Anjou, Confeiller & Chambellan des Rois Charles V. & Charles VI. & comme tel affigné de deux mille frantes d'or fur leur Threfor, qui furent depuis reduits à la moitié. Il Thonora d'Avea affection finguliere, & foit que fon grand âge le dispensast des fatigues du voyage d'Italie, ou qu'il le creust plus necessaire en France pour prendre soin de ses terres, & pour veiller à ses interests, il l'y laissa en partant d'Auignon où il l'auoit suiuy. Le 23. de May l'an 1382, peu de jours auant son depart, il ordonna à Estienne l'Engles fon Thresorier, de luy payer cent marcs d'or, & mille marcs d'argent, estimez à quinze mille francs, & apres l'auoir quitté generalement de tout ce qu'il auoit manié de ses finances, il luy confirma par Lettres du mesme iour, sa Lieutenance generale en ses pays de France, auec ordre de se qualifier Lieutenant de Monseigneur le Duc & Madame la Duchesse; mandant à son Receueur de luy continuer le payement de ses gages, de Lieutenant, de Seneschal, & de Chastelain d'Angers, & otdonnant que les remises par luy faites valussent, nonobstant la presence de la Duchesse. C'est à dire. qu'il luy laissa la principale authorité, aussi estoit il le Chef des Conseils; & il paroist que cette Princesse n'en estoit pas satisfaite, & qu'ils s'accordoient mal ensemble, par la resignation qu'il luy fit le 17 de Nouembre 1384. peu apres la nouvelle de la mort du Roy fon mary, non seulement de la Seneschaussée & de la Chastellenie d'Angers, mais de toutes les rentes, & des autres dons à vie, qu'il tenoit du bienfait de son Maistre. En suite dequoy, il prit honorablement congé d'elle le lendemain, auec le Duc de Berry, qu'il mena difner à fa maifon d'Avrilly, & depuis il demeura dans ses terres, susques en l'an 1390, qu'il mourut sans posterité, laissant une ample & riche succession aux Enfans de lean fire de Bueil , & d'Anne d'Auoir la sœur, lesquels en memoire de la cheute de cette Maison dans leur Famille, escartellerent de ses Armes. C'est cette Croix ancrée d'or en champ de . gueulles du 2. & 3. quartier de l'Escu des Comtes de Sancerre issus de cette alliance.

Les autres plus intimes familiers de ce Prince, pour vser d'vn mot qui estoit en vsage dans sa Maison, où l'on expedioit des Lettres de familiarité à la mode d'Italie, à tous ceux qu'il engageoit à son service, estoient, Jean sire de Bueil, Neueu dudit Seigneur de Chasteau-fromont, Hardonin de Bueil fon frere, Euefque d'Angers, President en sa Chambre des Comptes d'Anjou, qu'il institua en pattant Gardien de ses pays sur fait de genid'aimes afsembler pour debouter pillars, ce sont les termes des Lettres. Robers de Dreux depuis premier Chambellan du Roy Louis II. fon fils, Messire Iean Péllerin fon Maistre d'Hostel, depuis grand Maistre d'Hostel du mesme Louis II. & Capitaine du Chasteau-du Loir, Messire Beraudon de Faudoas, son Ambaffadeur en Espagne, Messire Regnand de Brezille, pateillement son Ambassadeur vets Bernaho Viscomie, Seigneur de Milan, duquel il épousa la fille nonmée Luce, comme Procureut de Louys Duc de Calabre, fils aisné du Roy & son successeur. Messire Guillaume de Craon, Seigneur de la Ferté Ber: nard, Messite Raymon Bernard, Messite Guy Maurines, Messite Iean Sounain, Messire Leonel de Coesmes, & Messire Gay de Cleder Breton, tous Chevaliers. Iean le Fevre Euesque de Chartres, N . . . de Pernee, Abbé de S. Aubin d'Angers, Maistre lean Haucepié Thresorier d'Angers, ladis son Secretaire, lean d'Escharbege Doyen de la mesme Eglise de S. Maurice, Thibant Levraut luge ordinaire d'Anjou & de Touraine, & Estienne Torchart Procureur General

#### Histoire de Iean de France.

aux mefines pays, saither Pierre Grend, Annaul La Caille, Sectetaire, & sairte Lean le Bryon, Berton, J'Archidiacre de Challeau du-Loir, saithfer Lean de Sains iadis Sectretaire du Roy & du Duc, puis Confeiller à mille francs de gages, & enfin Euclque de seaux. Il fur Chief du Confeil de Paris pour les affaires tant de la Cour, que du Parlement, d'uquel elfoient encore Lean det Marti Aduocat General, Masté Firen, & Itan Canard depuis Euclque d'Arras.

# HISTOIRE

DE

## IEAN DE FRANCE

DVC DE BERRY ET D'AVVERGNE, COMTE de Poiton, de Xaintonge, d'Angoulefine, de Masson, d'Estampes, de Boulogne, ey de Montpolier, Gouverner de Guyenne & de Languedoc, Limoussin, Perigord, &c. & de Paris.



EST vne chose digne de remarque & d'admiration pour la destinée de la France, qu'ayant à estre malheureus s'ous le Regne de Charles VI. elle n'ait eu pour principaux obstacles à la continuation de ses prosperitez, ou pour mieux dire de son restablissement, que ceux qui devoient servir à la defen-

dre & à la maintenir. Sa veritable force deuoit conssister en la protection de trois Oncles de Roy, tous vaillans, habiles & trop prés des malheurs passes pour en ignorer lacause, & pour ne pas preuoit les mesmes dangers qui l'auoitent affligée; mais quoy que son faltr dépendist de l'inion de leurs veurs pour le bien de l'Estat, il leur fur impossible dy accommoder les disferents interells qui le ruinerent. Chacun d'eurs ne pensaya s'ait es sa saites aux despens de celles du Royaume qui lis curent en proye, & apres auoir mis les choses dans vn defordre qui ne pouuoit ellre re-paré que pare um melmes, lis vinnent à manquer, & leur mort fut une se-conde fois la ruine des affaires publiques. Le Duc d'Anjou alla céhoiter auce tout l'agrent en Sicile, & tallsant particel son authorité auce le melme Gouvernement de Guyenne & de Languedoc au Duc de Berry, les Gouvernement de Guyenne & Pour la domination d'un nout-ueau venu, qui pretendoit que les Prouinces luy deuoient ce que son fra

re en

re en auoie exigé, comme fi les fources n'en euffent pas ethé taries par vair fipoliation genraela. Cettre (connde playe fut d'autant plus fenfible aux Peuples, qu'ils efloient entre les mains d'va charitable Medecin, quand elle leur arriua, & que le Conte de Faix qui auoit ellé pourueu de ce Gouuermement apres le retour du Due d'Anjou pour la Regence, vjoit de fon autonité comme va pert de la Patrie. Ce fur le principal motif qui le refifier quelque emps à l'ordre qu'il receut de la Cour pour s'en démettre, & tout le pays fauorifoit fon party comme celly du bien public : toute fois quand il vid que le Consiell y commettoit toute l'authorité du Roy, & que les preparatifs de l'établifiement du Due effoient les apprefs d'un econquelte, qu'i alloitex poferés. Compatriores au malleur d'eftre traitez en Peuples fubiuguez, ilne fevoulur feruir de fes auantages, que pour ceder auch nomeau à leur mausife definée.

Il s'accorda auec le Duc, qui promit d'estre plus curieux de gloire, que passionné d'interest, & veritablement il auoit des qualitez capables de faire de luy vn tres-bon Gouuerneur, pour estre assez populaire, & mesmes affez bien faifant. Mais c'est le malheur des grands Princes, d'auoir des Officiers plus foigneux de cultiuer, que de remedier à leurs defauts, par l'auantage qu'ils en tirent. Celuy cy estant naturellement prodigue, l'on le rendit augre par la necessité d'y subuenir, à laquelle on ne donna point de bornes, & par ce moyen toutes choses estant sousmiles à son pouvoir pendant la minorité, l'on en fit vn Tyran plus cruel & plus iniuste que n'eust esté un Conquerant estranger. On taxa à discretion par feux dans toute l'estenduë de ses biens d'appanage, & ses Gouuernemens qui comprenoient tous les pays de l'ancienne Aquitaine, furent changez en espece de patrimoine, par le don qu'il obtint à plusieurs fois du Roy de tous leurs reuenus tant ordinaires qu'extraordinaires, c'est à dire mesme des subsides pour la guerre, qu'il imposoit à discretion. L'on y ioignit encore le priuilege de donner & d'aliener les fonds à rente, à vie, ou à heritage, d'accorder grace aux criminels, de punir les coupables, d'instituer & de destituer les Officiers, tant de Iustice, que de Finance, & ainsi, il estoit, à veritablement parler, Souuerain d'vne moitié du Royaume, qu'il traita d'autant plus mal, que n'en ayant que l'vlufruit, il ne croyoit point estre sujet aux confiderations qui retiennent l'auidité d'vn Seigneur proprietaire.

Il elt vray que le Roy Charles son frere auoit donné ce pouvoir au Comte de Tancaruille dans la Bouregone, la Champagne & la Brie, qu'il auoit en Gouvernement, mais outre qu'il le connosifioit capable d'en bien vie, il villoit o'diffez prez à toute eq ui le passiot dans le Royaume, pout n'y souffiri aucun abus. Il n'en arriua pas de mesime dans toute l'Aquitaine ains soume la buste de present passion de la dépensé d'une passion de bastir en meime temps, de de donner à tout le monde, luy faisont un necessité de la dépensé de present de la necessité de la metalle passion de prisé de present point de pitié des Peuples. Il les abandonnois à leur furur , & comme l'authorité qu'il leur donnoit les rendoit saissifres de la vie & de la fortune des Particuliers, e'échoit na crime de ne pouquoir fournir à leur sterres retrossons. qu'il falloir expier de toutes les miseres d'vne salle & cruelle prison, dont l'horreur sit deserter les Familles, & mesmes les Villes entieres, qui commencerent dessos à repeupler l'Espagne, & à renoncer à la Patrie.

Les clameurs de ces Prouinces ayant enfin obligé le Roy à les deliurer d'une si rude domination, & sa lustice n'ayant pû refuser le chastiment du malheureux Betifac, duquel nous parlerons cy-apres, il arriva des befoins de Cour qui l'y firent restablir d'autant plus perilleusement, qu'on luy foumit ses Ennemis: mais il arriua aussi des disgraces publiques à tout l'Eflat, qui soulagerent celles des miserables particuliers. Il trouva affez d'affaires à la Cour par la maladie du Roy qui l'y rendit plus assidu, & faisant le tiers entre les Ducs d'Orleans & de Bourgogne, il trouua moyen d'auoir plus de part au pillage du reste de la France. Alors il prit goust à l'authorité, & la pretendant entiere par le meurtre du Duc d'Orleans, iusques à ce que le Duc de Bourgogne se fust rendu le Maistre des affaires, il se servit de son esprit pour se maintenir, ou pour se rendre necessaire par fon experience. En effect , il en auoit beaucoup , & il auoit affez bien ménagé l'esprit des Parissens, qu'il auoit comme obligez de n'esperer de falut parmy tant de troubles, que du bonheur de sa protection, en qualité de leur Gouverneur: & cela luy faisant esperer le premier poste de la Cour qui y faisoit residence, il ne put estre que tres-sensiblement touché de s'en voir exclus par le Bourguignon, qui le pritau mot quand il offrit de luy laisser le soin du Gouvernement du Royaume, de la personne du Roy & de l'education des Enfans de France.

Alors ce Vieillard qui s'estoit excusé d'agir dans le Conseil à cause de . fon grand age, se creut encore assez vigoureux pour faire vn party & pour monter à cheual. Il pratiqua le ressentiment des Enfans d'Orleans & des Princes mal-contens, & cette premiere guerre ayant esté plutost suspenduë que terminée par la Paix de 1410. qui se fit moins par vn veritable esprit de reconciliation, que faute des moyens de la soustenir de part & d'autre, elle recommença plus violente que iamais, & plus malheureusement encore pour le Duc de Berry & pour ses Confederez, que le Duc de Bourgogne accusa dans Bourges, où il mena le Roy. Si bien que tout se passa aux despens des Suiets, de la bourse & des meubles du Duc de Berry, qui y fit vn nouueau Traitté; dont la publication & les folennitez ayant esté remises à Auxerre; il se trouva si pauure, apres tant de Prouinces pillées, qu'il fallut que le Royluy donnaît quatre mille francs pour se mettre en equipage & en estat de faire le voyage. Apres cela il aima mieux faire le personnage de Pacificateur, où il trouva moyen de rentrer, & cependant de laisser acheuer la partie entre les Orleanois qu'il fauorisoit lous main, & le Duc de Bourgogne, afin de partager les suffrages du Conseil: & cela luy reussit si bien, que profitant de toutes les Tragedies que le Bourguignon fit iouer par la Canaille de Paris , & qui le rendirent odieux, il l'engagea à la Conference de Pontoife, auec les Princes liguez; où il conclud vne nouuelle Paeification , laquelle fauorifa leur retour en Cour, & en chassa leur Ennemy, qui eut à son tour le Roy contre luy auec toutes les forces de France dans son Pays. Cette guerre entreprise

auec vigueur, se termina foiblement par la mauuaise conduite du Duc de Guyenne, Prince changeant & capable de toutes fortes de refolutions en mesme iour, & cependant le Duc de Berry demeuré Gouverneur de Paris, n'ayant pû porter les Anglois à aucun accommodement auec des conditions raifonnables, ils preparerent leur descente en France, qui s'accomplit l'année sujuante par la prise de Harsleu. Elle sut sujuie de la Bataille d'Azincourt, où la fleur des Princes du Sang, & de la Noblesse de France fut immolée à la iuste vengeance de leur honteuse & pernicieuse discorde ; & ce Prince, que la vieillesse de soixante & seize ans dispensa de s'y trouuer auec les autres, mourut le quinzième de luin de l'année fujuante 1416, auec le regret de voir l'Estat exposé en mesme temps aux Armes victorieuscs de l'Anglois nostre Ennemy declaré, & aux entreprises insidieuses du Bourguignon, qui se réiouissoit des disgraces de sa Patrie. Le diray mesme qu'il eut encore le déplaisir de se sentir conuaincu d'estre I'vn des Autheurs de tant de maux , & de sentir par les battemens de son eœur & de sa conscience, qu'il estoit la principale cause de l'impossibilité d'y remedier,par le fac & par le pillage de tant de Prouinces qu'il auoit ruinées par la Guerre pendant les troubles, ou par ses extorsions quand il gouvernoit, lesquelles n'estoient plus en estat de faire les esforts necesfaires pour leur falut.

Comme la trop grande repletion fait des humeurs qui ne se peuuent consumer que par le feu de la fievre qu'elles causent, il en est de mesme des richesses, qui ne peuuent estre excessiues sans beaucoup d'iniustices qui attirent necessairement la colere du Ciel. Ce Prince qui auoit tant d'or & de pierreries, qui faisoient sa plus grande passion, perdit presque tout en la guerre qu'il eut à soustenir, & le reste de ce qu'il auoit de plus precieux estoit en gage lors de sa mort, comme il paroist par son Inuentaire, qui ne monte pas à soixante & douze mille liures, tant en meubles meublans, qu'en Liures & en joyaux, encore y eut-il diuerfes oppositions, qui obligerent le Roy son principal heritier testamentaire, la Duchesse de Bourbon, fille du défunct, & le Connestable d'Armagnac qui auoit époulé. l'autre fille, de consentir que le tout seroit mis és mains de Pierre de l'Esclat Maistre des Requestes, d'Estienne de Bonpuis, Escheuin, d'Audebert Catin, Changeur, & Bourgeois de Paris, & de Iean Sac, Marchand de Gennes, & par leur consentement, ils furent portez chez Bonpuis, en vn lieu fermé de six clefs, dont les deux furent données aux Executeurs de son Testament, & au Commis à la recepte de la vente, & les quatre autres aux Creanciers.

En ce temps-là, quoy que malheureux, fi lon n'efloit (sauant, du moins amoir-on les Scieces, qui efloitent d'autant plus trates, que les Liures efloife chers, l'Imprefilion n'eflant pas en vâge; c'ell pourquoy il n'y auoit que les Princes de les Carads Seigneure qui puffent faite des Bibliotheureus, & recompenfer la peine des Eferiuains. Ce Duc iey est à loüer d'en auoir esté curieux, & parce qu'on fera bien-aife fans doute; a de Jeasoir ceux qu'il auoit, dont quelqueu-xos les peunent trouuer en quelqueu Cabinets, ele remarqueray jey auce le peix qu'il sfuren e thimez, & le nom des Autheurs qu'il es out compofez, ou de ceux qui les out compofez qui les out compofez, ou de ceux qui les out compofez, ou de ceux qui les out compofez qui les out compofe

76

le me seruiray pour cela des mesmes termes de l'Inuentaire.

Vn petit Liure counert de cuiure, où il y a plusieurs sigures de Papes, ou aucunes Propheties d'eux, prisé vingt sols Parisis.

Vn Liure du songe du Prieur d'Assalon, sur le fait du Schisme de

l'Eglise, prisé cinquante sols tournois.

Vn Liure en Latin de plusieurs Lettres closes enuoyées par le Roy sur le faict du Schisme, & de la relation du Prieur d'Assalon, prisé don le sols six deniers tournois.

Un Liure appellé les Croniques d'Angleterre, escrit en maunais

François, de lettres de court, prisé trente sols tournois.

Plusieurs cahiers de parchemin non relieZ, de la vie & translation faint Gildas, & du faint Calice de la Cene, priseZ 40. sols Parisis.

V'n grand Liner de Valctius Maximus, bistorié, & escrit de lestres de control, & au commencement de scond fueillet a escrip V rbis Rome, gearny de 4 fermoirs d'argent sphaillet, aux Armes de Monssiegneur, lequel sire lean Couran luy enuoya à Estraines le premier iour de l'anuer. (Voila vn témoignage que les Estraines ne se donnent pas à cause du premier iour de l'année, qui lors ne commençoit qu'à l'asques, s'an 1401, prisé 60 liures Parissie.

Vn Liure de Troyc la Grant, acheté de Burcau de Dammartin, Bourgeois & Changeur de Paris, ou mois d'Avril, 1402 prisé trente-deux li-

ures Parisis.

Vn Liure de Valetius Maximus, translaté en François, escrit de lettre de court, historié au commencement d'un Roy, & d'un Frere de l'Ordre de Saint Iehan, qui luy presente un Liure, 25. liures tournois.

Vn Liure de Titus Liuius, translaté en François, prisé cent cinquan-

te liures tournois.

Le troisiesme Volume du Miroüer Historial de Vincent, escrit en François de lettre de sourme, lequel Monseigneur acheta le 21.iour de Ianuier 1404, de Colin Beaucoussin, la somme de quarante escus d'or,

prisé 24. liures Parisis,30. liures tournois.

Le Liure appellé de Long Eflude, fait et composé par cun femme appellée Chrifine, (c'est Choffine de Pofan, femme franance de ce cemps-là, mentionnée en d'autres Liures cy desfous, laquelle a escrit la vie du Roy Charles V. & qui donnoit rous les ans en Estreines quelques-was les Ouurages, aux Princes & aux Grands, qui luy fassiont des presensas sez considerables, elle auoit épousé Estiman de Capit, duquel elle estoit vestue l'an 1407, pérps de lattres de const, lequel Liures su donné à Monfigueur en son Hostel de Nesse de vont, leque Liures su donné à Monfigueur en son Hostel de Nesse de vont, leque l'arres par la dessissable de l'arres de vont de Mars Lan 1,402, prisé quatre liures Paristis, sont cent sot cournois.

Vn petit Liure de la fleur des Histoires de la terre d'Orient, escrit en

François de lettre de court, enluminé & historié, en la fin duquel à un autre Liure de toutes les Prouinces & Citez de l'universel Monde ; lequel Monseigneur de Bourgongne donna à Monseigneur, à Paris, le 22. de Mars 1402. prisé 20. liures tournois.

Vne belle Bible en François, en deux Volumes, prisée quatre cens

liures tournois.

Vn Liure en François, des fais & bones mœurs du sage Roy Charles le Quint, Roy d'icel nom, où il a escrit au commencement du 2. fueillet, ses Escuyers, couuert de cuir vermeil empreint, à deux sermoirs & clous de cuiure, lequel Liure Damoiselle Christine de PiZan donna à mondit Seigneur à Estraines, le premier iour de Ianuier l'an 1 404 prisé soixante sols Parisis.

Vn Liure en François appellé le Liure des Problemes d'Aristote? translaté & exposé de Latin en François par Maistre Eurart de Coussy, jadis Phisicien du Roy Charles le Quint ; lequel su donné à Monseigneur au mois de Septembre l'an 1405. par Meßire Guillaume Bois-Ratier , à present Archeuesque de Bourges , prisé soixante liures Parisis.

Trois Volumes du Mirouer historial en François, prise? trois cens soixante & quinze liures.

Vn Liure de la prise & mort du Roy Richard d'Angleterre, escrit en François, rymé, de lettre de court, que seu Vidame de Laonnois, ( c'est lean de Montagu) en son viuant Grand Maistre d'Hostel du Roy, donna à Monfeigneur, prisé cent fols Parisis. Le le donneray dans mes Commentaires sur cette Histoire.

Le Liure de l'Epistre que Othea la Deesse enuoya à Ector , compilé par Damoiselle Christine de Pizan, escrit en François de lettre de court, tres-bien historie, & au commencement du second fueillet a escrit, pource ledit, &c. donné par ladite Christine à Monseigneur, & prisé cin-

quante fols tournois.

Vn petit Liure en Latin, qui se adresse à Monseigneur le Duc,compilé par Aymery Abbé de Moyfac, des Lamentations de la mort du Roy Charlemagne, escrit de lettre de fourme, et historié en plusieurs lieux, counert de cuir vermeil, où il a en l'un un Ours, & en l'autre un Cyne (c'estoit la Deuise de ce Prince, auec ce mot LE TEMPS VENRA,) tenant chacun un Escusson émaillé aux Armes de M. lequel Liure l'Euesque de S. Flour (Gerard du Puy) donna à Estreines à mondit Seigneur, le premier iour de Ianuier l'an 1405, prisé [eize liures Parifis.

Vn Liure de la Mutation de Fortune, escript en François, rymé, de lettre de court , compilé par une Damoiselle appellée Christine de Pizan, historié en aucuns lieux , lequel Liure ladite Damoiselle donna à Monseigneur ou mois de Mars 1403, prisé huiet liures Parisis.

Vn Liure de Ethiques escrit en François, lequel Bureau de Dammattin, Bourgeois & Marchand de Paris a fait staire par le comman-

dement de Monseigneur prisé 24. liures Parisis.

Vn Romant qui parle des quatre fils Haymont, de Rolant & Oliuiet, es plusseurs autres sestris de lettre de compte, sequel Monseigneur acheta de Maistre lehan blamelson Secretaire, le prix de 30 strancs, prisé 12 liures Pariss.

Vne belle Bible en Latin, escrite en lettre Boulonnoise, bien historiée à Escussions aux Armes de feu Pape Clement de Geneue, & de Monssiegneur, Jaquelle auois esté de Monssigneur, & a esté recouurée apres le trespas de seu Monssigneur d'Orleans, prisée 375, liuves tournois.

"Vnes Heures, esquelles le Roy Ichan, pere de Monseigneur apprist à

lire, prisées 125. liures.

Vn Liure Latin de Meditationibus editis ab Ancelmo Cantuariensi Archiepiscopo, a plusiturs beltes Oraisons, lequel l'Euesque de S. Flour donna à Monseigneur aux Estrenes le 1. iour de Ianuier mil qua-

tre cens dix,prisé 20. liures Parisis.

In petit Liure où sont esprits les lest Seaumes, esprit de lettre de fourme, et notre chacun our dessetties spis Seaumes, aven autre our fait sour la sussaine des vers diceux sept Seaumes, bien historie au commencement et enluminé, et au commencement du second suivillet a spirit, amain inhumins, couvert de cuir rouge emprennt, à deux sérones s'argent dorex, sspaille, d'une Couvonne dessines, et a sesent destant ladit et Couvonne Philippus, et a une cleanis de drap de spor noir ssemé de suivillages vert doublé de veluy noir. Lequel Liure Christine de Pi-zan donna à Chonssigneur, à Estreines, le premier iour de Ianuier l'an mil quatre ceux seufsprite quatre liures Parissis.

Vne belle Bible en François, prisée deux cent cinquante liures tour-

nois.

Deux Liures donne? à Monstigneur au mois de May mil quatre cens donts, par Mestre Guillaume de Tignonuille, Chevadier. Le premier des Loix en François, appellé Unfortiade, l'autre appellé Digestis, pris? le premier six liures Parisis, le sécond dix liures Parisis.

Vn Liure qui se commence, Hic est sensus & luca Bigorra, prisé vings sols Parisis.

Vn Liure qui est intitulé, le Liure de la Paix, escrit en François de lettre de court, que Damoiselle Christine de Pizan donna à Monseigneur, prisé quatre liures Pariss.

Vn Liure de papier, faifant mention du procez, de la Canonisation

de Charles de Blois, connert de cuir, non prisé.

Deux gros Liures de Magique escris en Espagnol, l'un couvert de pel rouge, es l'autre d'une blanche pel, sans aiz, lesquels M. Atnoul Belin a eu, comme l'en dit. Vn autre Lime des Coniques de France en Latin, en lettre de foirme, qui se commence au sécond fueillet ... tis, & vocatum est nomen elus Adam, couvert de cuir rouge, empreins , à quatre sermisse de cuivre en tisse en lettre se le sers, lequel Livre mondit Seigneur de Berry sit prendre en l'Egis S. Denis, pour monstre à l'Empreur, e aussi pour le sière cepier, er coult à sei derrains tours, se comme il est relate par Robinet, et aussi par le Consession du dis Seigneur, qui dit que Monseigneur luy dit, qu'il fur restitue à ladite Egise.

Autres Liures trouuez & inuentoriez à Mehun amenez à Paris, & prifez illec.

Vne tres-belle Bible en François tres-richement historiée, garnie de qua-

tre fermoirs d'or, prisée trois cens liures tournois.

În autre Bible en François, Gritte de lettre François tres-vichement, laquelle donna à Monssigneur, Raoulet d'Octonnille (c'est celuy qui traite Duc d'Orleans) garnie de quatre sermoirs d'argent doré, sen chacune une limage esmallée des quatre Euanmoirs d'argent doré, sen chacune une limage esmallée des quatre Euanmoirs d'argent doré, et le stoute de spevert, c'est de lu le un des sis a un quadran d'argent doré, et les douze. Signete à l'environ, c'e dessur d'autre ais, a une Altralade (il veut dur un Altrolabe) auce plusseurs essentielle responsée deux cens liures Parssis.

Vn Liure de Tite-Liue, richement historié, connert de veluyan ver-

meil, prisé cent trente-cinq liures.

V'n petit Liure appellé Ouide Metamorphotios, escrit en François de lettres de court, & glosé en plusieurs lieux, cousert de cuir vermeil,

prisé vingt-quatre liures Parisis.

Vn Liure de Succioine, autrement nomme! Lucan, frit en Français, commençant au Liure de Genells, of finifiant au Liure de Lucan, éva la mort de Iulius Cælat, counert de cuir vermeil, es fermant à deux fermairs d'argent, esfamille, aux Armes de «Monsferneu». Ce Liure a dels imprimé in fols des premieres Imprellions, auce des Figures, du l'ay donné au Reuerend Pere de Harlay, Prellre del Oratoire, pour mettre pars y les autres rares pieces de fon Cabine, prifé renne liures tournois.

Vn Liure escrit en François, tres-notablement historié en plusseure lieux, des Croniques de France, au premier sueillet aux Armeis de seu Messire Emery de Rochecholdart, counert de cuir empraint, es ser mant à quatre sermoirs de cuiure, prisé cent liures tournois.

Vn Liure nommé Pontifical, escrit de tres-große lettre, pour sacrér Rois, Empereurs, Archeuesques, & Eucsques, counert d'un drap de soye a uré, doublé d'un velin, prisé 15, liures tournois.

Vn Plautier bien ancien, bistorié le Kalendrier , & ailleurs , en plu-

Grogi

fieurs lieux, qui fis de S.Thomas de Canturbie, où il a deux petits fermoirs d'argent blanc, couuert de veluyau violet, prisé 60. fols, vendu soixante-quaire sols Parisis, valans 4. liutes tournois.

Vn Liure en François, escrit de lettre de fourme, appellé le Liure de Vegesse es de Cheualette, historié au commencement de trois bommes d'armes, l'un à cheual, es deux à pié, prisé douze sols six deniers sour-

nois.

Vn autre petit Liure de la Vie de S. Getmain d'Auxerte, & de ses Miracles, translaté en François, couuert de cuir fauue sans ais, prisé

douZe sols Parisis.

Vn Pautici escrite n Latin & en François, tres-richement enluminé, où il a plusseurs Histoires au commencement, de la main de seu Maistire André Beauweveu, couvert d'un volsayan vermeil à deux sermoirs d'or espanillé, aux Armes de Monssigneur, prisé quatre-vungt luves Parssis.

Vn Breuiaire aux Armes d'Orliens , prisé cent cinquante liures

tournois.

Vn Liure en François de l'Image du Monde, que fireMeiffre Golcitin, historié en pluséeurs lieux, couvert de cuir vermeil, à deux firmoirs d'argent aux Armes de Reuel, (Ileftoit à Guillaume Flotte Scigneur de Reuel Chancelier de France) prisé doute liures dix fols tournois.

Vn grae Liure appelle les Croniques de Burgues, éfrit en François de lettres de court, & aucommencement du fecond fueillet, gle éfrit, n'ont mite, est eft couvert de veluyan vermeil à quatre fermoire & cinq boutous fur chacun ais de cuiure doré leque fu achtet par mondis Sequent tous fur chacun ais de cuiure doré leque fu achtet par mondis Sequent et Duced. Hennequin de Vucelay, demuentant en ruie neue de Nostre-Dame à Paris, son mois de Feverter mil quatre cens deux la fomme de deux cans eftur d'or, prist é soliverse Parisi.

Vn Liure d'Ouide Metamorphorios, escrit en François, rymé, prisé

vingt-cinq liures tournois.

Pn Liere des dits Moraux des Philosophes, sferit en François de lattre de cours, hisforie au sommenoment échnimenteur, lequel mondit Seigneur acheta de Maisfre Renaux du Montet, ou mois de l'anuier l'an mil quatre cent rois, auce comes Heures de Nosfre-Dumquis'il donne M.de Vendolme, c'é auce voi Liere de Mandeuille, qu'il donne à lean Barté fon Varlet de Chember, tous ensemble pour le prix de 80. sfeus d'or, prisé de 0, 610 Pariste.

Vn Liure appellé Synodic eferit en François de lestre de fourme, que Monféigneur acheta à Paris ou mois de Feurier mil quatre cens trois, de lean le Moultacdiec, Eferiuain de fourme demeurant en ladite Ville de Paris prisé dout, e liures Parisis. Fin grand Linre appellé le Linre de Lancelot du Lac, escrit en François de lettre de fourme, est bien hisforié au commencement, est en plusseurs lieux, est au commencement du sécond fueillet, a escrit en la fin, est est couvert de drap de sign vort à deux sermoirs dores, est crocheur mais à cinique boutsons de cuivre donces, : lequel Linre, mondit Seigneur achetà l'an que dessignation quatre cens quatre, de Maisser Regnaut du Montet demeurant à Paris, la somme de trois cens issue d'un prisé ent liure Pariss, valent cent tente-ciniq liures tournois.

Vn Liure de Titus Liuius, en trois Volumes, en François, de lettre courant, & au commencement du second fueillet d'un desdits Volumes, a escrit, le Consul fut occis, &c. conuert de cuir vermeil, prisé 76, li.

ures tournois.

Vn Liure en François, qui parle, que les Gregoys deuinrent, & où ils allerent apres la grant destruction de Troye, escrit de lettre courant, est au sécond suessiles a escrit, pour Troye restaures, prisé 15 liures. tournois.

Vn Liure de la Bible en vn Volume, escrit en François de lettre ronde, historié en plusieurs lieux tres-richement, prisé trois cens liures Pariss.

Vn Liure de la Cité de Dieu, escrit en François, & au commencement du 2. sueillet a escrit, plusieurs ont vsurpé,&cc. tres-richement historié, prisé deux cens liures tournois.

Vn Liure du pelerinage du corps & de l'ame, prisé quarante liures

tournois.

Vn Liure appellé le Liure de Godefroy de Billon, qui parlé du paffage d'Outre-Mer,67 du conquest de la Terre-Saintie, en François, de vieille lettre de fourme: lequel Liure, auce plusseurs autres, Monsteigneur acheta à Paris le 27. iour d'Aoust. 1405. de Bureau de Dammartin, tout ensemble, pour le prix de 2035. liurer, prisé seix eliures Parisse.

Vn Liure escrit en François de lettre de court, de l'Histoire de Thebes & de Troye, & au commencement du second fueillet a escrit Edipus, qui esfoit ause cur Pollos. Lequel Liure, s'Eussque de Chartres (Iean de Montagu) donna à Monseigneur le 7. Ium mil quatre cars

trois, prisé douZe liures Parisis.

Vn Liure des Femmes nobles & tenommees, que fit Iean Boccasse, escrit en François de lettre de Sourme, lequel Liure Iean de la Barre donna à Monseigneur, ou mois de Feurier 1401. prisé trente-deux liures Pariss.

Vn Liure de la Cité de Dieu, en deux Volumes, escrit en François de lettre de court, lequel Liure sire Iacques Courau donna à mondit Seigneur, le vingtième luin , an l'an mil quatre cens trois, prisé 80.liures Parifis.

Vn Liure appellé les grandes Croniques de Burgues, escrit en Francois, de lettre de court, lequel Monfeigneur acheta le 29. Octobre mil quatre cens sept, 160. escus d'or comptans, prisé quatre-vingt liures

Parifis.

Vn Liure escrit de lettre de fourme, ouquel est le Roman de la Rose. le Liure de la Violette, le Liure de la Poucherie, & le Testament de Maistre Ichan de Mehun, bien historie & enlumine de blanc & de noir : lequel Monseigneur acheta la somme de 120. escus d'or comptans, prisé quarante liures Parisis. Ce Liure sans prix, pour la beauté des figures de miniature, est encore auiourd'huy dans la Bibliotheque de M. le President de Mesmes, où M. le Comte d'Auaux son fils me l'a fait voir, auec beaucoup d'autres Manuscrits tres-precieux, & particulierement auec le Breuiaire de S. Louys, qui luy doit estre d'autant plus cher, que ce grand Roy le donna à son premier Aumosnier, qui estoit de la mesme Maison de Mesmes : c'est la plus riche & la plus rare piece de miniature que i'aye iamais yeu.

· Vn Liure compilé de plusieurs Balades & Ditiez, fait & composé par Damoiselle Christine (de Pizan ) escrit de lettre de court, bien historie : lequel Liure Monseigneur a acheté de ladite Damoiselle deux cens escus , prisé quarante liures Parisis. l'ay ce Manuscrit , & i'en donneray quelques pieces dans mes Commentaires.

V'nes belles Heures, tres-bien & richement historiées, prisées 700 li-

ures Parisis, valent 875. liures tournois.

Vn petit Liure appellé le Dialogue de S. Gregoire, escrit en François, lequel M. acheta de Iean Colin, le 9 iour de Juillet l'an mil quatre cens neuf , pour le prix de quin le escus d'or, prisé soixante sols Parisis.

Vn tres-bel Liure de la Cité de Dieu, lequel Salmon, Secretaire du

Roy, donna à mondit Seigneur, prisé 125 liures tournois.

Vn Liure des Croniques de France, fait par M. Iean Froissare, lequel fu donné à M. le 8. iour de Nouembre, l'an 1407. par Messire Guillaume Bois-Ratier , à present Archeuesque de Bourges, prisé tren-

te-deux liures Parifis.

le croy que c'est celuy-là mesme qui m'a esté donné par M.de Chandenier premier Capitaine des Gardes du Roy, auec les figures enluminées des principaux éuenemens des Regnes qu'il traitte, & fort enrichy d'or & d'azut : & ce Liure est d'autant plus estimable en Manuscrit, qu'il est different des Imprimez, où l'on a changé le style, & alteré les noms, & principalement en l'Edition de Denis Sauuage, qui l'a plustost obscurcy, gu'illustré.

Vn Liure des Croniques de France, escrit en François de lettre de court, tres-bien historié en plusieurs lieux, & au commencement du second fueillet de la Table dudit Liure a escrit, comment Childeric, &c. lequel Liure Ican de la Batte, Receueur General de toutes Finances en Languedoc & Duché de Guyenne, donna à M. au mois d'Auril, l'an 1408. prisé 80. liures Parisis.

Vn tres-beau Breuiaire, qui fu du Roy, prisé deux cens liures tour-

nois.

Vn Liure de tres-bien groffe lettre de fourme, ouquel sont plusieurs Oroisons en Latin, & les sept Seaumes, compilé par François Petrarque. Lequel Liure Maistre Philippe de Corbie, Conseiller & M. des Requestes de l'Hostel du Roy & de Monseigneur , donna à mondit Seigneur le dix-septiesme iour de Nouembre l'an 1409, prisé soixante fols Parifis.

Vn Liure ouquel est contenu tout le Saultiet, couuert de cuir vermeil à deux fermoirs d'argent dore l'émaille l'aux Armes de feu Messire Iean de Montagu: lequel Liure fu dudit defunct, & l'enuoya querir mondit Seigneur, apres sa mort, chez, Fremin de Reuelle, Escriuain, demeurant à Paris, le 26. iour d'Octobre 1409, prisé vingt liures Parilis.

Quoy que Iean de Montagu fust de ses meilleurs Amis, & qu'il eust beaucoup de déplaisir de sa mort, il ne s'oublia pas neantmoins à sa confiscation, dont il prit ce qu'il put. Il se saisst entr'autres de quelques pierreries dont il ordonna la restitution à ses filles par son Testament.

Vn Liure de l'Histoire de Lezignem, escrit en Latin, de lettre de fourme, bien historié, & au commencement du second fueillet, apres la premiere Histoire, a escrit, sola sed tantum, couvert de drap de damas rouge, fermant à deux fermoirs de laiton, & tixus de soye, prisé huict liures Parisis. Vn Liure de l'arbre des Batailles , escrit en François de lettre de

court , historié & enluminé , prisé cent sols Parisis. Il se trouve encore. Vne bien grande Mapemonde, bien historiée, enrollée dedans un grand

estuy de bois , laquelle Maistre Gontier Col, (il estoit premier Secre-

taire du Roy, ) donna à M. prisée 100 liures Parisis.

Vn Liure de Iehan Boccace, des Nobles hommes & femmes, tranflaté de Latin en François par Laurens de Premierfait, Clerc, & escrit de lettre de fourme, bien enluminé & historié, lequel M. l'Euesque de Chartres donna à M. aux Estrenes le premier iour de sanuier 1410.prisé 80. liures Parisis.

Vn petit Liure du Thresor de Maistre Iean de Mehun, de lettre de fourme, bien historié & enluminé , lequel M. de Bauiere donna à M. prisé

dix liures tournois.

Vn Liure appellé Terance, qui commence au 2. fueillet, fore sibi hanc, émaillé aux Armes de feu M. de Guyenne, prisé 75 liures tournous.

#### Autres Liures trouuez à Paris.

Vn Liure de Giron le Courtois, en deux Volumes, commençant au fecond faeillet du premier Volume, prudomes & hardis, & au fecond feieillet du fecond Volume, guand le bon Cheualier, couuert de veluyau, aux Armes de M. prisé 150. liures tournois.

Vn gros Liure de cuir fauue, qui se commence en lettre rouge, cyendroit mettre le traictié de l'Histoire, comment Iulius Cesar gouver-

na l'Empire, prisé 62. liures dix fols tournois.

Vne petite Bible en Latin, couverte de drap de fatin vermeil, aux Armes de M. çarnie d'un balay & de deux großes perles, prise (32.liures Parifis, & la Bible a esté prisée par Iulien Simon & Hermant Rainle, cent escue

Un Liure de François Petrarque, des Remedes de l'une & l'autre fortune, translaté de Latinen François, prisé 30. liures tournois.

Les belles grandes Heures, que l'en appelle ttes-tiches Heutes, garnies de fermoirs & de pipe dor & de pierrerie, qui sont en vn estuy de cuir, prist ensemble quatre mille liures.

Vn autre Liure qui se commence au commencement du Monde, sermant à deux sermoirs d'argent, couvert de toille, appellé Croniques

Martiniennes, en François, prisé 12. liures Parisis.

En une layette, plusteurs cahiers d'unes tres-riches Heures, que saisoit Pol de Limboure, & ses serves, tres-richement historiées & enlu-

minées, prisées 500. liures tournois.

"Si ceDuc floir curieurde Liures, qui effoient alors fi rares, qu'on les mettoit au rang des joyaux, il ne l'eftoit pas moins de toutes fortes de beaux meubles, & particulierement de pierreires, de beaux Ourages d'Orfeuerie & de peintures, que diuters Marchands effrangers attitez à Paris par la magnificence de nos Princes, qui tous les ans s'entredonnoient de riches Elfreines le premier iour de lanuier, & qui les receuoient encore de meilleur cecur de tous cettu qu'il protegocionit al Lour de dans les Charges de Finance, luy faifoient venir de toutes parts, tels que Antona Mandon, Michel Pezzi, François de Nori, Forefit & Coshod; Françoiqui Tosanit, & Baulde de Gay, Florentins, Ianus de Gramaul, Iean & Barthelemy Sack Pietre Faimans Genois, Guillaume Campy de Lucques, Gradange, & Conflantin de Nicolas, Venitiens, Herman Rainf, Guillaume de Lodde, Guil.

En cetemps. là, comme depuis, let Princés & les Grands fe perfuadoient ou fe laiffoint perfuader, qu'on pouvoit faire des prefens agreables à Direu de la dépoiille des Pauures, qui ne furent iamais fi tourmentez, que fous les Puissans de ce Siecle. Mais fi Direu ne voolur pas que David, encore qu'il l'eut trouvé felon son cœur, luy baffisf vn Temple, parce qu'il auoit les mains teintes du sang de se Ennemis, quoy qu'il niddelles, &

exposez à la iuste vengeance de leurs crimes : s'il aimamieux que l'Arche campast infques au Regne du Pacifique Salomon; ie ne sçay pas comme il receut les Fondations magnifiques des Eglifes, & les largeffes que le Duc de Berry fit à diuers Temples, ny s'il put offrir vn Sacrifice acceptable & de bon odeur, de la ruine de tant de Familles, qui perirent sous sa dure domination. Ie croirois qu'il eust mieux fait de pardonner à l'innocence des Peuples, ce qu'il donnoit sans beaucoup de merite, puis qu'il auoit si peu de charité. Neantmoins comme l'on le louë de beaucoup de pieté, ie diray qu'en effect il seruit à l'Eglise materielle de deux passions qu'il auoit pour les Bastimens, & pour les pierreries & l'Orfeuerie. Il fonda la sainte Chappelle de Bourges, qu'il rendit égale en beauté, en priuileges, en dignitez, & en reuenus à la Sainte Chapelle de Paris, & l'enrichit comme vn tres grand nombre d'autres Temples, d'une infinité de Reliquaires de grand prix. C'est ce qui luy donna passion pour les Reliques, & non seulement le Pape Clement son parent, à cause de la Duchesse sa seconde femme, qui en sit bien son profit pour la durée du Schisme; dont il le rendit Protecteur apres la mort du Duc d'Anjou , luy en fournit à fouhait; mais il luy en vint de tous costez : & le sire de Chasteaumorant luy en apporta de son voyage de Constantinople, lesquelles i'ay choisies entre plusieurs, comme les plus considerables : & ie me seruiray des mesmes termes de l'Inuentaire déja cité.

Vne Croix d'or garnie de vingt-ing balays, et de vingt-quatre grosse pretes à our laquelle Monssigneur acheta de Michaut de Laillet Bourgeois & Changeur de Paris, le 22 iour d'o-Aoust l'an 1404, pour somme de 2200, liures; dedans laquelle a vne Croix à double croixéte, qui est du sigli de la vraye Croix, que Messire lehan de Chastleau-Morant donna à M. au mois de Juin s'an dessigliair 1404, ltem 501

pied d'argent doré, prisé le tout 2250. liures.

Vne Croix de fre couserte de vivils argent, où il a plusteurs Images, do the noms sont estris en Gree, qui su prist dessu le tombeaud estudie the Helme, so apportes par Messire lean de Chalkeau-Morant, de Constantinoste, so donnée à M.en Septembre 1402 laissée si come l'en dit à la Chapelle du Palais de Bourges.

Vne cofte de S. Zacarie & de Sainte Barbe, en une boefte d'argent,

que ledit Seigneur donna à mondit Seigneur.

La moitié d'un despiels de S. Cyprian, de l'Elponge du Tableau où Noffre-Damp pleura de S. Elpienne, des pril de S. Laurens, et de la Coste S. Antoine, en vn escrinte d'argent neellé, que ledit de Chasteau-Morant apporta d' donna à mondit Seigneur, Jaisse, en ladite Chaptelle de Bourger.

Vn corps d'un Innocent en un petit coffret, que le Duc de Venise a enuoyé en don à M. par Constantin de Nicolas, Marchand, laisé comme

dessus à ladite Chapelle.

L'Historien de Charles VI. parle amplement de ces largesses de Reli-

quaires qu'il faitôt aux Eglifes, mais il le copie affer bien d'ailleuss, pour faire inger du merite de cette pieter petreduis, & de trant de Procelifions & de prieres publiques où il affitôti, qui fe faitôient pour la profperité du Royaume, dont les exadeines & fes malheureus interefts caubiontel principal defordre. Son amitié pour Clement le fit oppofer aux pourfuites de l'Univerfité de Paris, & de la pulpart du Clergé de France pour l'vnion de l'Eglife, fon auersion pour Benoît le rendit en suire Chef du parry qu'il suoir perfecueit ; & cel a montifer affez qu'il agifoit auer plus de pation, que de zele, puis qu'il auoit moins d'égardau Siege Romain, qu'aux perfonnes qui l'occupionent, & qu'on effoit vary Pape ou Anti-pape, (elon fonnes qui l'occupionent, & qu'on effoit vary Pape ou Anti-pape, (elon

qu'on estoit bien ou mal auec luy.

Il en vía auec la mesme inconstance dans le reste de sa conduire, qui dépendit toussours de deux desseins, sur lesquels elle tournoit, c'est à dire, fur l'enuie d'auoir, & de gouuerner, & ce qui le rendoit plus incommode, c'est qu'il s'ennuyoit quelquefois de l'vn & de l'autre. Il donnoit son bien, il feignoit de se vouloir reposer de l'embarras du ministère, & il y reuenoit auec plus d'appetit qu'auparauant, il y a plusieurs tiltres par lesquels il faisoit le Roy son heritier, mais il y en a autant ou plus, par lesquels il y déroge, & cependant il profitoit de cette bonne volonté, comme s'il l'eust en effect executée, témoin la Duché d'Auuergne qui deuoit estre de la mesme condition de celle de Berry, pour reuenir apres sa mort au Domaine de la Couronne, laquelle il donna en mariage au Duc de Bourbon fon gendre. Aussi ne fit-il cette pretenduë institution, qu'en cas que luy ou ses enfans malles vinssent à deceder sans hoirs masses, & cela atriua peut estre contre son esperance. Il se fit donner par le Roy son Neueu quatre-vingt mille francs d'or pour la remise des Comtez de Xaintonge & d'Engoulmois, qui ne luy produisoient rien à cause de la guerre continuelle des Anglois, & il n'en iouit pas moins en qualité de Gouuerneur. Voulant partager la dépouille de Louis d'Evreux Comte d'Estampes, auec le Duc d'Anjou son frere,qui y pretendoit , il se seruit si bien de l'occasion 🤊 de son voyage de Naples, qui l'obligeoit de le mesnager en la place qu'il luy laissoit au Conseil, qu'il luy promit part en sa conqueste. En essect, il luy donna par Lettres du 4. May 1382. la Principauté d'Achaïe, autrement appellée la Morée, & le premier iour de luin ensuiuant, il l'inuestit encore de la Principauté de Tarente, promettant de le faire ratifier à la Reyne Ieanne sa mere adoptiue, & de traiter auec Othon de Brunswic dernier mary de cette Princesse qui l'en auoit pourueu; & en cas de refus, il s'engagea de luy en assigner la valeur sur d'autres terres du Royaume de Naples, pour en jouyr aux mesmes droits de succession hereditaire, par luy & par Ican de Berry fon fils. Comme cela l'interessa en son entreprise, il la fauorifa autant qu'il put, mais quand il le vid mort, & les affaires hors d'esperance de succez, bien loing d'assister la vefue & les enfans, il aida à embrouiller leurs affaires, pour profiter de leur necessité; & les ayant trauersez dans la possession de la Prouence, qu'ils ne purent obtenir qu'à des conditions desauantageuses, il les contraignit de luy remettre pour des tiltres en l'air, les Comtez d'Estampes & de Giem, Dourdan, Aubigny, &

autres terres. Son procedé est d'autant plus à blassner, qu'il se l'enuir pour cela d'Engerand à Essil, Sencessal à de Baucaire, de Purrissa d'artine, & d'autres Capitaines Galcons & Bretons, rous ses Creatures, qu'il auoir donnez au feu Roy de Sicile son frere, pour la conferuation des principales Places de ce pays, où ils se cantonnerent, & d'où il les fallutchassiferauce plus d'argent, que ne valoit le reuenu de la Pronince qu'ils ruinoient, au leu de la conserveur. Il en wint mestines iusques là d'y faire des caballes pour faire appeller le Roy par les Estats à la possission de la part des Napolitains pour la Maisson d'Anjou, laquelle il n'eur pas de prité de voir reduite à moiss de sir mille lures de ernet, auce can de tillres de Couronnes, de Ducher, & de Souversinetez, qui la consument en frais & en dépense.

Apres auoir contenté sa passion decette nouvelle acquisition, il en vsa felon sa coustume, & donna ces biens là mesmes au Duc de Bourgogne son frere, en consideration de ce qu'il auoit tenu sur les Fonds lean de Bourgogne son fils, qui fut depuis son persecuteur, & qui le ruina luy & les fiens. Il tira encore de la mesme Maison d'Anjou le Chasteau de Vicestre, qu'il embellit de bastimens & de peintures exquises, mais ce sut aux despens du Roy, car sous pretexte que sa Majesté y fust plus commodément logée quand elle y voudroit aller, il se faisoit donner tous les ans de grandes sommes, dont les quittances sont en la Chambre des Comptes. Cela ne luy seruit que pour auoir le déplaisir de voir cette belle Maison reduite en cendres, par vn iuste iugement de Dieu, qui se setuit de la fureur du Peuple de Paris pour accomplir sa malediction sur tous les biens mal acquis : Aussi mourut-il sans masles, & il ne laissa rien à ses filles de ces fommes immenses qu'il exigeoit dans ses terres, & dans ses Gouvernemens, & qu'il auoit pris à discretion dans le Thresor public, par vne intelligence auec Philippe Duc de Bourgogne son frere, laquelle ne fut pas moins funeste au Royaume, que les différends qu'il eut depuis auec l'autre Duc de Bourgogne fon Neueu.

Ces deux freres ayant efté Jong-temps Maiftres des affaires, ils accompagnerent le Roy leur Neueu dans routes éts campagnere nou re point abandonner fa perfonne, & mefines ce Duc ne dédaigna pas d'accepter al Charge de Capitaine de cent hommes d'armes de la Garde du Corps de fa Majelité, pour auoir dequoy payer cent Creatures auprez de fa perfonne. Cela fe voit par lets Comprese des guertes de la ny 181. qui nous apprennent qu'il s'en failoit bien payer, & mefines qu'il prit dix mille frances pour la guerne de Flandres. Il envíoit ainfi aux moindres voyages, pour lefquels il efloit cotilours preft; mais quand le Roy leur eur elchappé pour eftre 'plus au large, & pour donner du repos à les Sujets, il ne put plus rien entrepriendre qu'il segredifien luy & le Bourgeignon, & dont ils founhattafent qu'il fortift à Ion honneur. C'eft ce qui rompite deffein du paffage d'Angleterre, & qui les rendit l'pareffeux pour le voyage de Breegnel an 1934. dont on peut dire que le Roy en eut, ou tant de chagrin, ou tant de loupson, nonoblant que le Due de Berry fe fuit ferry de l'occasion pour

fe faire rendre le Gouvernement de Guyenne, & de Languedoc, que ce pauvre Prince outré de fevoir si mal feruy, tomba dans cette fascheule ma-

ladie qui renuersa toutes les prosperitez de son Regne.

Voila vn discours succint & veritable, de l'esprit, des mœurs, & de la conduite de Iean de France Duc de Berry, lequel l'ay creu deuoir plustoft suiure dans ses actions particulieres pour en faire le caractere, que dans ce qu'il a fait au dehors pour meriter de quelques Autheurs le tiltre de sage, de vaillant, de genereux, de splendide, de pieux & de charitable. Neantmoins ie n'estime pas qu'on puisse iustement posseder cet Eloge, si l'on ne le merite par des voyes plusiustes, & si l'on n'a triomphé premierement de tous les vices qui sont opposez à tant de vertus. Il est vray qu'il combattit vaillamment à la Bataille de Poitiers, qu'il s'acquitta auec la mesme reputation de sa premiere Lieutenance generale de Guyenne & de Languedoc l'an 1160. & qu'il eut sa part aux bons succez du Roy Charles V. son frere. & de Charles VI. son Neueu. Et pour ce qui est des autres qualitez, comme elles dépendent de la magnificence, le prendray la liberté de dire, qu'vn veritable Magnifique ne pouuant acquerir ce beau tiltre qu'aux despens de ce qui luy appartient iustement, c'est auoir esté prodigue,imprudent, iniuste, cruel, inique, & faussement pieux & charitable, d'auoir ruiné l'Estat, pour bastir & pour enrichir tant de Palais & tant d'Eglises, pour faire de si prodigieuses dépenses, & d'auoir tenu tant de Prouinces

lous le pressoir pour auoir dequoy faire des Aumosnes.

Si l'on pouvoit excuser vn Prince des desordres de sa conduite, ou de la dureté de sa domination sur le mauuais choix des personnes, ausquelles il confie son autorité pour se rapportet de ses interests à leur ministère, l'on deuroit imputer les violences & les exactions de toute l'Aquitaine à Iean de Betizac Secretaire du Roy & du Duc de Berry. Mais i'apprehende pour la memoire de ce Duc, que ce ne foit vn dernier fujet de reproche, de s'estre tellement abandonné aux pernicieux conseils d'vn homme cruel & ennemy de toute sorte de merite & de vertu ; dont le supplice fut vn feu de ioye pour vne moitié du Royaume qui patissoit de ses mauuais offices & de sa tyrannie. le reserue à en parler plus amplement dans mes Commentaires à propos du Chapitre qui luy appartient chez mon Historien, qui remarque les particularitez de sa condamnation. l'ay fait de grandes recherches pour cela, parce que ce n'est pas yn petit sujet d'exemple à la posterité, pour ne se point sier à la protection des Grands, contre la iustice du Ciel. C'est honneur à vne personne puissante de s'acquerir des personnes de seruice qui contribuent à sa reputation, mais c'est vne indifference bien criminelle à mon aduis, de les rendre dépendans du caprice d'vn homme de fortune, comme estoit Betizac. Le Duc de Berry est beaucoup plus à louer de l'auancement de quelques autres personnes plus considerables, & principalement de Guillaume Bois Ratier, & de Martin Gouge, tous deux enfans de sa Ville de Bourges , dont le premier fut Archeuesque par continuation de sa faueur, qui le fit premierement admettre à l'Office de Secretaire du Roy, puis de Maistre des Requestes. Il le fit son Chancelier, & comme tel, il fouftint si dignement ses interests en plusieurs Ambassades

Ambaffades pendant les troubles de court, qu'il merita d'eftre choif pour celle d'Angleterre où il ne fir pas moins admirer fon cloquence, que fa genereule refolucion, [elon le témoignage de noître Autheur. Il fut creureur du Tellament du mefime Prince auce Martin Gouge, lors Eucfque de Clairmont, auparauant Euclque de Chartres, & premierement Threlonier General du Duc. Cet autre effoit va fort bel elprit, & il fe monîtra
eapable des plus grandes affaires dans la principale authorité, sant fous la Regence, que fous le Regne de Charles VII. en qualité de Chancelier de Jauphin & de Chancelier de Trance, il y fur rappelle infuques à rois fois, & il l'exerçoit encore l'an 1441. il mourte trois ans apres, le 16. Nouembre 1444, « à altifé memoire de luy enduces iltres, sant fous le furnom de Gouge, qui luy dépleut dans la fortunc, que fous celuy de Charpagnes qu'il empruna, comme plus illuftre, d'une terre qu'il pofféa, & qui fur continue par fa Famille, laquelle ne dura gueres apres luy, & est entrerement ellenier.

Les autres principaux Offieiers de ce Prince lors de sa mort estoient Mesfire Jean de Rochechouart, Messire Jean de Langhac, Messire Jean de Murol, Mesfire Imbert de Grollée, Messire Guillaume Lorin, Messire Fauconnet d'Acre, Robert dit Robines d'Estampes, qui auoit esté éleué auprez de luy, lequel l'honora d'une affection particuliere, & qu'il fit l'un des Executeurs de son Testament, Mellire Godefroy du Puy, dit Monin, Mellire Guy de Pestel, Chastard de Rechedagout, dit Biolet, lean d'Orthegues, & Theuenin de Montigny, ses Conseillers & Chambellans. Meffire Galeran de Montigny, & Meffire Thierry le Conte, Cheualiers, Martin le Roy, & Pierre Fournier, Maistres d'Hostel. Il auoit pour Panetiers Pierre de la Chastre, Guillaume Gillier, Remonnet Berangon, Colin des Desduis, Pierre Bistard, Guillaume Barbier, lean Mainart, dit Poictou, Remonnes Renouare. Pour Eschançons, Iean de Graçay, le Grand Berangor, Thomas de Rancon, Huguet de Montfoucaut, Bertran de Cardillac, Perrin Sachenat, Guyonet de Videau, & Andry Bonnas, & pour Eleuyers trenchans, lean de la Mote, dit Giumbelet, Iean Harpin l'aisné, Iean Harpin le ieune son fils, Motin, Heliot de la Flute, Odet Rabeau, Guillaume Foucher. Son Escuver d'Escurie estoit Iean Mespin. Sa Maison auoit autant de sortes d'Officiers, sinon qu'ils estoient en moindre nombre, que chez le Roy, & l'on y voit vn Roy d'Armes, & vn Roy des Herauts, vn Roy des Ribaux.

lean de France, Duc de Berry, époufa ca premieres nopces Jeans fille de Lean Comte d'Amaguac, & de Beartis de Clemonn, & la feconde femme fut leans fille & hertitere de lean Comte & Balegas, & d'Auuergne, & d'Atienor Comtetté de Comminges, elle mourst lans enfans, & le Jeu de la premiere Chorles, & Isaa de Berry, Comtee de Montpenficer, morts fans enfans, Banede Brys, femme d'Amir - Comte de Saussy. & de Bernard Comte d'Armaguac, Connethable de France, & Manede Berry alliée 1, à Lawys de Chéphilon, dit de Blas, Comte de Dunois mort à quatore en sa, à l'Ablighé d'Anhais, Comte d'Eu & enfinà Lean Daché Bourbos. Apres la mort de ce Prince artiuce à Paris en fon Hoftel de Novelle, le 3, de lini 1446. Gin corpor fut porté aux Augustins, & de là transferé en la Sainec Chappelle par luy fondée à Bourge, où la usois ordonné fi Gepulture.

112



# HISTOIRE

DE

### PHILIPPES DE FRANCE

DVC DE BOVRGOGNE, COMTE DE FLANDRES, d'Artois, de Neuers, de Rhetel, d'Estampes, & de Giem, & c. surnommé le Hardy.



ES trois freres du Roy Charles V.il n'y en eut pas va qui unit l'ame plus noble, que Philippes de France, ne à Pontoife le 15, de Fevrier; 341, ny qui fuit plus sinié de ce fage Prince. Il nerefufa rien de tout ce qui fut en son pouvoir pour le rendre le plus puissant du Monde, apres les teftes Couronnées, afin de fatisfaire à son merite, &

aux esperances qu'il auoit fondées sur sa reconnoissance & sur sa generosité, pour le service & pour le soustien du Roy Charles VI. son fils: & ce grand establissement servit beaucoup pour le rendre capable de partager l'authorité de la Regence auec le Duc d'Anjou, selon les secrettes intentions de ce Monarque. Aussi le peut-on louer de beaucoup de soin, ou pour mieux dire de beaucoup d'amour dans l'education du ieune Charles son Neveu, laquelle enfin luy fut donnée, conjointement auec le Duc de Bourbon, qui luy en laissa tout l'honneur: & la France luy auroit eu l'obligation de luy auoir formé le Souuerain de son Siecle le plus accomply, s'il eust veillé d'aussi prez à en faire vn grand Roy;qu'à en faire vn fort honneste-homme selon le Monde.ll y laissa couler quelques vices , qu'on a raison d'attribuer à vne espece d'infidelité fort ordinaire à ceux qui esperent de gouverner dans la Majorité, lesquels on accuse souvent auec Iustice, d'amuser les ieunes Rois dans les plaisirs de l'âge, pour retarder en eux la noble passion de Regner par eux-mes. mes,& de reunir vne authorité diuisée, qui fait autant de Rois qu'il y a de personnes qui ont part au ministere. Il fut vn peu indulgent aux molles înclinations de ce Prince, dont tous les malheurs, qui causerent la ruine de l'Estat, ne vinrent tres-asseurément que des desordres de sa ieunesse, qui altererent son temperament, selon l'opinion des plus habiles Medecins.

Il est vray qu'il le mena assez ieune à la guerre, mais il s'agissoit de rétablir le Comte de Flandre son beau-pere dans son Estat, duquel il estoit l'heritier par sa femme. C'estoit pour le faire suiure de toute la Noblesse du Royaume, & comme les exemples doiuent faire les Loix de la Politique, l'on peut douter auec beaucoup de raison, si le Duc n'estoit point à blasmer, de hazarder pour son interest la personne d'yn Roy de moins de quatorze ans, parmy les fatigues des Armes, & contre vn Peuple plus fort en nombre de combattans, & capable de toutes fortes d'attentats sous le pretexte furieux de la liberté. Quoy qu'il en soit, cette entreprise reuffit auantageusement pour la gloire de Charles, qui n'auroit plus passé pour vn Enfant, s'il eust esté aussi bien Maistre des Graces, comme on le rendit autheur de la punition & du chastiment des Peuples souleuez contre l'authorité de ses Oncles. Ils luy imputoient le supplice des coupables qu'ils firent perir, & ils profitoient des taxes de ceux qui en efchapperent pour de l'argent,& de l'exemple que cela donna à toutes les Villes qui auroient pû s'opposer à la continuation de tant de sortes d'imposts & de subsides.

Quand le Duc d'Anjou gouvernoit, les Ducs de Berry & de Bourgogne ses freres condamnoient sa rigueur par des haussemens d'espaule, & temperoient quelquefois sa dureté, selon que leurs interests les faisoit crier; mais il y auoit toufiours quelque occasion d'esperer de leurs suffrages, par vne ialousie déguisée en compassion, qui leur estoit bien seante, sous le nom d'affection pour les Peuples, insques à ce que son absence pour la conqueste du Royaume de Naples, les rendit Maistres des affaires. Alors leur Ministere, quoy que plus doux en apparence, deuint plus rude en effect; parce que le Royaume déja épuisé par son auarice, ne pouvoit plus fournir en mesme abondance pour de nouueaux besoins; qu'ils empruntoient plutost du conseil de leurs passions, que d'une veritable necesfité d'Estat. Le Duc de Berry songeoit plutost à se faire riche, qu'à se faire grand; le Duc de Bourgogne plus genereux, vouloit maintenir la grandeur, & cette pretendue generolité ne fut pas moins funelle qu'vne veritable auarice, par vne prodigalité sansmesure, qui luy sit vne Maison plus nombreuse & plus Royale que celle mesme du Roy, par la quantité de ses Officiers & de les Pensionnaires. C'estoient autant de Conseillers interes. sez aux exactions qui ruinerent le Royaume, qu'il acqueroit aux despens de la France, pour estre Creatures de sa Maison; laquelle pour ne point déchoir d'une grandeur qu'elle ne croyoit pas pouuoir soustenir d'ellemesme, pretendit tousiours depuis à la premiere authorité: & le succez fit voir, qu'il eust esté plus auantageux au Roy d'attirer tant de Seigneurs à son service, qu'il fournissoit à leur subsistance, sans qu'ils luy creussent estre obligez à autre chose, que d'épier les sentimens de la Maison de Bourgogne pour estre fideles ou infideles à la France, selon ses interests.

Cette grande & magnifique dépense faisant tant d'amis à ce Duc, il ne faut pas s'eltonner s'il a esté bien loué de son temps, & s'il s'est trouué des. Autheurs qui ayent recueily quelque chose de tant de suffrages, pour fait re le caractere d'un Prince parfair, sur yn modele tant vanté. Mais peut-

Histoire de Philippes de France,

eltre aurions. nous moins de certe forte de Heros, fi l'on examinoit de price dé deiul de lucronduite, par les arêtes de luxes temps, qui font les ventables Originaux pour feruir à leur Hiftoire. Si Philippes de France Duc de Bourgogne auoit di boin medinagé les reuenus d'un fi grand appanage, de des Eltass que Marguerite de Flandre fa fermeu luy apporta, qu'il euft pà de fon propre bien, comme il le pouvoite n effect, foutienir un Effar fi fiontifiant de fi pompeux, je publicrois fa liberalité, de le propoferois pour exemple, mais ie ne puis fouffrir qu'il air effé iniufte au Public pour eftre liberal enures les particuliers, de qu'il air fi mal yét d'un figrand établific-

ment de Fortune, qui auoit tant cousté au Royaume. Quand on donne vn Appanage à vn fils de France, ce n'est pas seulement pour viure, c'est afin de le tenir aux mesmes conditions des autres fiefs, qui n'ont esté instituez que pour rendre le service que chaque Vassal doit à son Seigneur en la guerre. Ce n'est point pour augmenter les Charges du Royaume par des pensions proportionnées à leur dignité, & si cela eust esté en vsage du temps de Charles V. il n'eust point fait vne affaire d'Estat de l'agrandissement du Duc de Bourgogne son frere. Apres l'auoir inuesty de ce Duché, dont il eut le Gouvernement dés le vivant de fon pere ,auec esperance d'en obtenir la ioüissance, sous laquelle il commença de faire diuers emprunts dans le pays, pour les Privileges à confirmer quand il seroit Duc, le Roy persuade de son affection, employatou. te sa prudence pont luy faire espouser l'heritiere de Flandre, que le Roy d'Angleterre demandoit auec empressement pour vn de ses Enfans. Le Comte Louis pere de la fille, qui n'estoit François que par contrainte, y apporta des difficultez qu'on ne put surmonter que par argent, il luy fallut compter cent mille francs auant les Espousailles qui se firent à Gand, non pas le douziéme d'Avril, comme on a escrit, mais le 19. de luin 1369.& rendre encore à la Flandre les trois Chastellenies de Lille, de Doüay, & d'Orchies.Il en cousta encore beaucoup en presens, pour lesquels le Roy presta de grandes sommes, & la reuolte des Flamens arriuée en suite, par le mauuais gouuernement du Comte, auroit priué le Duc son gendre de cette grande succession; si le Roy Charles VI, en personne ne l'eust esté restablir par leur defaite Toutes les forces de France y furent employées. & tres mal payées, & le Duc de Bourgogne n'eut point de honte de se faire donner pour cette Campagne cent trois mille cent liures qui furent acquittées l'année suivante 1383, outre ses gages de Gens de guerre, & son estat de 8000 francs d'or par mois, au lieu de mille, puis de deux mille seulement, qu'il touchoit l'an 1374. & 1377, par grace du feu Roy son frere, quand il seruoit actuellement dans son Armée. C'estoit vne somme prodigieuse pour le temps, & qui n'empeschoit pas qu'il ne disposast souue. rainement des Finances, qu'il épuisoit sous divers pretextes, & sous autant de noms qu'il auoit de Creatures , lesquelles il faisoit payer selon qu'il luy plaifoit pour les feruices qu'elles rendoient auprez de luy. Outre cela, si l'on mettoit vn Impost dans le Royaume, comme les douze deniers pour liure, & le huictième du vin, non seulement il se faisoit donner par le Roy ce qu'on en leuoit dans ses terres qui faisoient vne partie de la

France, mais dans les pays adjacens, tels que le Charollois, auparauant qu'il leult acquis, & cela padior à la Chambre des Compiet. C'est pourquoy la recepte generale d'une année de les reuenus, qui ne pouvoient pas legritmement monter ut iters, alla quelquefois à près de quartecens mille france dor, fan y comprendre la Flandre, & les Prouinces qui en dépendoient. Il le fit donner quarante mille liures d'un feul Article, quifuent payez à main Annaul Receuuer General de les Finances la naişté, & l'année, 186 il demanda, & obtint par Lettres du 18. d'Auril, fix vinge mille francs d'or lut les Aydes du Royaume, pour fes frais en la guerre de Flandre, depuis la mort du Comte lon Beau pere, comme fi cette mort qui le rendit s'eigneur d'un figrand Effar, ne l'euft pas obligé de freuir les dépens en vue guerre qu'il n'auoit fait entreprendre que pour foumettre les Suiterstebelles.

Il est vray que la despense qu'il fit en dons, alla cette année à soixante deux mille neuf cens dix sept francs d'or, mais il auroit esté plus à louer d'estre moins prodigue, pourueu qu'il eust esté moins aspre à faire de l'argent en toutes manieres. Il n'en refusoit aucun moyen, iusques à compofer des iniures qu'il pretendoit auoir receues,& qu'il ne poursuiuoit auec chaleur, particulierement enuers les Villes & les Communautez, que pour les obliger à se racheter du malheur d'auoir encouru sa disgrace. Ainsi, l'an 1371, les Habitans de Langres luy payerent mille quatre vingt vne liures pour luy auoir refusé l'entrée de leur Ville, qu'ils soustenoient estre exempte de sa domination. Mais l'an 1382, que la minorité le rendoit plus puissant, il en cousta bien dauantage à ceux de Rheims, pour s'estre vangez des desordres que lean de Pontallier son Escuyer faisoit dans leur territoire, en son passage auec les trouppes qu'il menoit en Flandres. Ayant presté main force à Robert Vitari Preuost forain du Roy à Laon, & à Perceual de Basfelles son Lieutenant, qui les poursuiuoient pour les melmes violences, qui les defirent, & qui prirent leur Commandant; cette action de Iustice fut traittée de crime de leze Majesté au nom du Roy, & ces pauures gens s'estimerent bien heureux d'estre receus à composer à vingt, cinq mille francs d'or, que le Roy fit receuoir par Jean le Flamenc Threforier des Guerres, pour les liurer tout comptant au Duc, par mandement du 6. de Mars 1382. L'an 1393. le Roy luy donna quatre vingt mille francs, d'une part, trente-six mille pour ses estats ordinaires de 3000, francs par mois, & dix-sept mille autres francs d'or pour la reparation de ses Maisons. Enfin, si l'entreprenois de compter tout ce qu'il receuoit tous les ans, & si l'apurois le reuenu des Finances de France, ie pourrois verifier qu'il luy en passoit par les mains du moins la quatriéme partie: & c'estoit autant d'argent à diffiper, qui luy duroit si peu, qu'il estoit toussours en appetit d'en auoir de nouueau, tant il est vray, que le bien mal acquis est vne espece d'hydropisse qui ne fait qu'enster, & qui nerassasse point.

Cette dissipation est d'autant plus incroyable qu'on remarque de luy, qu'il cstoit asse continent, & particulierement à l'égard des semmes mais il deferoit peut-estre autant en cela au precepte de la Duchs sie, qu'au commandement de Dieu,cette Princesse qu'il laissoit Gouvernante de ses

Estats en son absence, estant si absolue sur ses actions & sur ses inclinations; qu'il n'eust ofé rien penfer qui luy eust pû déplaire. Austi est ce à cette dépendance qu'on peut attribuer vne partie des defauts de ce Duc.ainsi gouverné par vne femme dépensiere, vindicative & ambitieuse, qui ietta dans son cout les premieres semences des divisions malheureuses & fatales, des deux Maisons d'Orleans & de Bourgogne. Pontus Enterns qui a escrit l'Abregé de la vie de ce Prince & de ses trois successeurs, remarque encore de luy, qu'il n'estoit point ioueur, ny débauché à la table, neantmoins ie me louuiens d'auoir leu dans quelques Memoires de M. Perard, Doyen de la Chambre de Dijon, qui a fait de beaux Recueils pour l'Histoire du pays & des Ducs de Bourgogne , qu'il promet de donner bien tost au Public, qu'il perdit soixante francs à la paume l'an 1368, contre le Duc de Bourbon, Messire Guillaume du Lyon, & Messire Guy de la Trimouille : aufquels il laissa faute d'argent, sa ceinture, qu'il donna depuis en gage au Comte d'Eu pour quatre-vingt liures par luy perdus au mesme ieu. Pour ce qui est de sa table, soit qu'il fust fort sobre, ou non, elle estoit d'aurant plus magnifique & splendide dans ses festins de Cour, qu'outre la bonne chere, il rencherissoit sur la coustume de faire des presens à tous les conuiez, de vaisselle d'or & d'argent & de pierreries. Témoin le Regale qu'il fit à la Duchesse douairiere de Bretagne, & au Duc son fils, vn iour qu'il leur donna à foupper. La Duchesse eut vne Courenne d'or de douze sleurons garnie de perles & de pierres-fines du prix de cinq mille escus, & le Duc vn fermail de mille elcus , auquel Antoine de Bourgogne, Comte de Rhetel fon fils en adjoufta vn autre de cinq cens escus. Le 8. de May 1403. qu'il conuiale Roy & la Cout à difner au Louure, il presenta & don-

na pareillement. Au Roy vn collier de mille escus, vn hanap, & vne aiguiere d'or gatnis

de pierreries de 700, escus. A la Reyne, un hanap & une aiguiere de mille escus.

A la Reyne d'Angleterre, vn Diamant de cent cinquante escus.

A la Duchesse de Guyenne, vn ruby de six vingts elcus.

A la Duchesse de Bretagne, vn diamant de cent cinquante escus.

A Dame Michelle de France, vn diamant de six vingts escus.

A la Dame de Preaux fa Couline, vn diamant de quatre-vingt escus.

A la Cousine de Monseigneur de Bauieres, un diamant du melme prix. A sa Cousine d'Armagnac, un diamant de soixante escus.

A sa Cousine de la Marche, vn diamant de soixante escus. A sa Cousine de la Marche, vn diamant du mesme prix.

Aux Comtesses de Neuers, de Rhetel, & de Sauoye, ses filles, trois diamans de chacun deux cens escus.

A la femme de Girard de Bourbon (il estoit Seigneur de Montpertoux) vn diamant de 26 escus.

Quand il traitoit fa Nobleffe, foit aux bonnes Feftes, ou lors de quelible réioiifiance de Famille, à caufe de Mariages, de Baptefimes, ou autrement, vil ne failoit des prefens de pietreries, il donnoit des Robbes ou des eltoffee develoux ode faitn: & tout cela fe faifoit aux dépens de la France, & de les Subjets, qu'il tazoit non feulement aux quatre cas de voyage. contre les Infidelles, de Mariage de Fille, de Cheualerie de fils aisné, & de rançon, mais generalement pour tout ce qui s'offroit d'occasions publiques de dépenier; sans les aides, qu'il ordonnoit encore de son authorité particuliere, & sans mille sorte d'emprunts à jamais tendre : nonobstant lesquels ils'endebtoit encore de telle maniere, qu'on fut souuent contraint de le faire consentir, que partie de certaines impositions seroit employée au pavement de ses debtes. Aussi mourut-il si pauure d'argent, qu'il fallut emprunter six mille escus d'or couronne pour les frais de son Conuoy, de Hall en Brabant, où il mourut le 24. d'Avril 1404. iusques aux Chartreux de Dijon qu'il auoit fondez; où il fut inhumé le 15 de Iuin vestu en Chartreux, selon l'ancienne deuotion de plusieurs Nobles du temps passé : ausquels on faisoit croire, que le merite d'une fondation ou d'un bienfait d'importance, auec l'emprunt d'vn habit Religieux, confondoit les desordres de leur vie, auec les macerations, les leufnes, les Prieres, & les bonnes œuures des Conuens qu'ils edificient, ou qu'ils protegeoient, & qué ce n'estoit rien de si peu de vices meslez auec tant de vertus. Pour moy i'ay de la peine à croire que cet habit, qui ne cousta que huict escus, ait eu la vertu d'expier tant de millions, causes de tant de larmes & de miseres, qu'il exigea de la France, ny qu'il ait pû acquitter ceux dont il mourut redeuable, & que la Duchesse sa vesue paya d'en décrochement de sa ceinture, qui estoit la marque de renonciation par la femme àla communauté de son mary.

L'Autheur que l'ay traduit , qui viuoit de fon temps , dit qu'il ne fist pas de grands biens aux Eglises, mais il paroist parce qu'il dit en suite, qu'il l'en eut volontiers absous, s'il eust satisfait à ses Creanciers, & particulierement aux pauures Marchands qui fournissoient au desfray de sa Maison, & des autres Princes, & qui n'oloient tien refuser à ces Fondateurs d'Eglises, & à ces destructeurs de Familles. Ie m'estonne pourtant qu'il n'aix point fair mention de la Fondation des Chartreux de Dijon, car c'est vne des belles du Royaume, & c'estoit le seul Ouurage que ce Prince payast comptant, quoy qu'il luy ait cousté des sommes immenses, pour la matiere, pour l'architecture, & pour la sculpture, où il employoit les plus excellens Ouuriers de l'Europe. Il auoit se mesme soin pour sa Musique ordinaire, qui égalloit celle des Rois les plus splendides, & qui chantoit tous les iours en sa maison tout le Seruice d'vne Eglise Cathedrale. Il y auoit vingt & vn Chappelains, vn Clerc, deux Sommelliers, & vn Fourtier de Chappelle, gagez, nourris & habillez, & cette melodie adoucissoit les bruits & les clameurs des pauures gens qui crioient en vain qu'on les payast de ce qu'ils fournissoient pour cette Maison sans ordre & sans iustice. Ce fut luy qui acheta pour quinze mille liures ce beau ruby dont il fit present à l'Abbaye de S. Benigne de Dijon, à la charge d'estre donné par l'Abbé aux Ducs de Bourgogne, comme par maniere d'inuestiture, le jour qu'ils prendroient possession de leur Duché.

La prife par les Turcs de Iean de Bourgogne, Comte de Neuers son fils, fut plutost le dommage public, qu'vne disgrace particulière pour sa Maison, & bien loin de luy estre à charge par la rançon de six cens mille frança. Histoire de Philippes de France,

qui fu accordée à Bajazet, il profita lur les Aides qu'on impofa pour y tubbenit, non Culement dans la France, mais dans fes pays de Bourgogne, de la Flandre qui paya feule cent mille florins de trente quatre lois piece, dans le Niuernois, Charolois, &c. Le Roy accorda quatre-vingt mille franca pour fa part, le Comte de Sauoye confentit va nude fur fest flats, le Roy de Hongrie Fournit cent mille Ducats, enfin toutes les fommes qu'il recetut excederent de beaucouple principal, atant ce Prince effois né pour

estre heureux, & pour profiter des pertes qu'il causoit à l'Estat,

Il est vray qu'il le seruit & vaillamment & fidelement sous le Regne de Charles V. ion frere, & qu'il n'y a rien de si beau que les Rolles de cette noble & illustre Cheualerie de ses Estats qu'il menoit à la Guerre, Toutefois si l'on examine de prés sa conduite sous Charles VI. on trouuera non seulement qu'il ne seruit que pour ses interests, mais qu'il ne se fist rien de grand que pour sa propre grandeur. En effect, les voyages de Flandres ne furent entrepris que pour cette Prouince ébranlée, sous son obeissance, il ne conseilla celuy de Gueldres, pour lequel il eut 200. mille francs, qu'afin d'empescher que le Duc ne s'emparaît du Brabant, donr la succession le regardoit: & de crainte que ce pays qu'on alloit conferuer, & qu'on conferua, ne fust endommagé par la marche des trouppes, tant en allant, qu'en reuenant; il fit prendre des routes qui les ruinerent de famine, & d'incommoditez, Il exposa la personne du Roy au danger d'vn insulte iniurieux de la part des Allemans, & du Gueldrois mesme, qui auroit pû ruiner cette Armée presque déja defaite par le desordre & par la perte de ses equipages, si cet Ennemy reconcilié n'eust esté plus genereux, que ce Ministre n'estoit prudent & affectionné. S'il témoignoit de l'animosité dans les Confeils contre les Anglois qui couroient impunément le Royaume par mer & par terre, il leur failoit si mal la guerre, qu'on estoit bien heureux qu'elle finit par vne Treue de quelques mois, au bout de laquelle il falloit de nouvelles leuées pour de nouveaux preparatifs, qui ne rendoient qu'à mesme sin d'auoir de l'argent frais. Cependant les Espagnols nos Alliez, estoient mal secourus, les Anglois enfraignoient également les sufpensions d'armes à leur égard, aussi bien qu'au nostre, & il soustroit encore que le Duc de Bretagne, dont les interests luy estoient plus chers que ceux de la France, à la recommandation de la Duchesse de Bourgogne, dont ce Breton estoit parent, trauersast insolamment les desseins du Roy,par vne intelligence toute visible auce ses Ennemis, & plus pernicieuse qu'vne reuolte declarée. Bien loing de vanger fur luy la rupture de cette grande entreprise contre l'Angleterre, qui eschoua par la prise du Connestable de Clisson, il ne se soucia que d'en profiter, & non content de s'estre fait donner par le Roy cerre Ville de Bois, si vantée de nos Historiens, il obtint encore le don de la Ville de l'Escluse, qui estoit le Port le plus considerable du Royaume contre les Anglois; où l'on auoit fait vn Fort d'yne dépense effroyable, dont il prit pretexte de continuer la fortification pour extorquer des sommes immenses. Apres cela il reconcilia le Duc de Bretagne auec le Roy aux despens de Clisson, d'vne maniere qu'il sembla que le sujet revolté eust esté recherché d'amitié par son Souverain offensé:

& il le maintint vne seconde sois, apres le voyage du Mans, où le Roy irrité de sa lenteur, qui les ren dit suspects luy & le Duc de Berry, de peù d'affection ou d'intelligence, tomba dans cet excez de sureur, qui luy troubla l'esprit, & qui fit rous les malheurs de son Regne.

Quand le Roy reuenu de Gueldres prit refolition de Gouuerner luymefime, à l'Affemblée de Rheims, l'an 1984. 1994 con frere le Due de Berry s'emporterent fi extremement, que nostre Historien, quoy que viuant de leur temps, semble neanmoins leur attribuer lamort du Cardinal de Laon Autheur de ce Confeil, qu'us temposionné inconsinent apres. Alors le Due de Bourgogne, non content de tant de Prouiness qu'il possedors par le bien-fait du feu Roy, non content de tant de nouvelles graces de l'autre Regne, & d'auorifeché routes les sources de l'or & de l'argent, demande encore la ioityfiance de la Normandie, & ce fui vun preuu affex grande de son peu d'affection, pour le rendreodieux à la France. Auslin en tentra: al l'administration, que de pleine authorité, dans ce malheur de la maladie du Roy, il en via comme d'une conqueste, & ne témoigna de compassion pour les Peuples, que quand le Due d'Orleans son Neveu, frere vinique du Roy, commença de prositer de leur oppression à son exten-

En ce temps-là les Princes du Sang estoient encore sujets aux loix de la Nature, qu'ils ont depuis abrogées à l'égard de leur rang & des seances, les freres d'vn Roy defunr ne le cedoient qu'à l'aisné, comme leur Souuerain, ils precedoient ses freres, comme estant leurs Neueux. C'est pourquoy nostre Historien met tousiours le Duc d'Orleans apres les Ducs de Berry & de Bourgogne ses Oncles paternels, & il ne luy donne rang que deuant le Duc de Bourbon son Onele maternel. Cela se voit encore pratiqué dans les Ordonnances, dans toutes les Chartres, & autres tiltres de ce Regne, & comme cela donna droit au Due de Bourgogne, cela fut cause ausli de la mes-intelligence d'entre luy & le Duc d'Orleans ; qui entreprit de secouer ce joug, comme fit austi sa femme à l'égard de la Duehesse de Bourgogne, & d'autant plus qu'il s'agiffoit du Gounernement, où il pretendoit auoir meilleure part, comme plus interessé à la conservation d'vn Estat dont il estoit plus proche heritier. Le Bourguignon le disputa auce auantage, & ayant laissevn party tout formé à son fils pour cette querelle, qu'il ne pouuoit foustenir d'aueune raison valable, l'assassinat succeda à la violence & à l'infraction des Loix, & c'est ce qui causa ce mal heureux embrasement qui deuora tout ce Royaume.

C'eft toutec que l'ay crev estre obligé de remarquer de la conduite tant particuliere que publique du Duc de Bourgogne, surnommé le Hardy pour sa valeur, & qu'on auroit encore plus iustement designé du nom de prodigue. Pomus Heurras, que l'ay deja cité, veux qu'il air merité ce surnom de Hardy à la Bataille de l'octiers, où û Combartir vaillamment auprez du Roy lean son pere à l'âge de seixe ans, & coù û sur prisonniermais pour fairevoir qu'il ne lus frut point donné pour l'injure qu'il s'fiatu Sacre de Charles VI. au Duc d'Anjou son frere asse, et autheur a tort de Couloirnier ce dissenuel de Charles VI. au Duc d'Anjou son frere asse, et autheur a tort de vouloirnier ce dissenuel passin d'autre passin de Charles VI. au Duc d'Anjou son frere asse, et autheur a tort de vouloirnier ce dissenuel passin d'autre raison pour cela, s'un non que

Histoire de Philippes de France,

Froilfart n'en a point parlé, & c'eft mal deftruire vne chofe publique parle rapport de pluficurs témoins, que d'allegure pour authorité l'omiffion d'un fuel Hittorien, i'en parleray plus amplement dans mes Commentaires. Le mefine Historien, met entre les défauts celvy d'auoir ellé fauteur du Schifine d'Auignon, & ien en ay point parlé, parce que c'étoire vn parry d'Ellat que la Politique l'oblige a de fuirre, & auquel în e paru oblitiné que du viuant de Clement VII. qui d'alleurs eltoit fon amy, & en faueur duquel il donna la rece de la Borde prés Beaune, à Petre Comt de Gense fon fittre, aueu cinique mille francs d'argen pour y faire des acquificions, à condition de les tenir en fief de luy, & de deuenir fon hommelige l'an 157. Apres la mort de ce pretendu Pape, il parut alfer indifferent à l'égard de Benoit XIII. fon fucceffeur, fi pluffoit il ne deuint fon Ennemy, en dépit de ce que le Duce d'Orleans le protegoeit; mais il eft vray que pour cela il ne reconnut pas le Siege Romain, & qu'il défendit mefine aux Flamens de luy obeys; equ'ils firent en apparence, quoy qu'en effectil ştinffent le fui finfent le lui finfent le

party contraire, auec ceux de Gand, qu'il n'y put contraindre.

Apres auoir loué ce Prince de sa valeur, on peut encore luy appliquer le seul eloge que Tacite donna à Neron , infra serues ingenium. Il ne se laisfoit point gouverner par des gens de peu, quoy qu'il en avançast quelques vns, tels que Robert d'Amance & Nicolas de Fontenay, tous deux Bourgeois de Troyes, qui le seruirent en la recepte de ses Finances. Le premier sut depuis ion Maistre d'Hostel, & l'autre Bailly de Troyes, Gouverneur General de ses Finances, & depuis Thresorier de France; en laquelle qualité il le fit faire Cheualier deuant Bourbourg par le Roy Charles VI. qui le mesme iour 2. de Mars 1383. luy donna deux cens liures Parisis de pension à vie pour le foustien de ce nouvel Estat. Il commença pareillement la fortune de Iean de Nielles, qu'il fit son Thresorier & Gouverneur General de ses Finances, & qui depuis fut Chancelier du Duc Iean son fils & du Duc de Guyenne Dauphin. Il eut pour Chanceliers Philebert Paillard, ortginaire d'Auxerre, depuis surnommé de Paillard, quand il en eut acheté la terre en Picardie & President au Mortier au Parlement de Paris, lequel ayant esté estably en cette Charge par le Roy Iean, il l'en destitua le 7 de Decembre 1366, pour instituer Bertaut d'Vncey mort l'an 1367. Pierre de Dinteuille Euesque de Neuers, Nicolas de Tholon, Chantre d'Autun, fuccessimement Euesque de Coustances & d'Autun par sa faueur, & enfin Maistre Iean Canari, premierement Aduocat celebre au Parlement de Paris, & de son Conseil, lequel il fit promouuoir à l'Euesché d'Arras. Il deuoit les mesmes soins à Maistre Iean de Iarfon, c'est ainsi qu'il est nommé dans les comptes de sa Maison. & non Gerson, il estoit son Aumosnier à deux cens francs de pension, & c'est ce celebre Chancelier de Paris, auquel quelques-vns ont attribué le Liure de l'Imitation de I E sv s C HR 18 T.Ie croy que cela dépendit moins de luy, que d'vn peu plus de complaisance de la part de ce grand Homme pour le Siege d'Auignon, contre lequel il se declara auec l'Vniuersité de Paris: & peut-estre luy est il plus glorieux d'auoir estably le repos de sa conscience parmy les perils d'vn party si persecuté. Le Confesseur de ce Prince citoit Guillaume de Valen, qu'il mit en mesme qualité au service du

Roy Charles VI. Il estoit lors Eucsque de Bethleem en France, d'où il fut transferé à l'Eucsché d'Evreux.

Le veritable Fauory du Duc Philippe de Bourgogne fut Gay fire de la Trimonille, Cheualier de tres-ancienne & tres-illustre Maifon de Poitou. lequel il honora d'une affection finguliere qui contribua beaucoup pour en faire I'vn des plus grands Seigneurs de France. Comme i'auray occasion de donner son Eloge dans mes Commentaires sur cette Histoire de Charles VI. où i'auray plus d'espace pour m'estendre sur ses actions particulieres, & fur la Mailon, ie me contenteray de remarquer icy, que luy & Guillaume de la Trimouille son frere, Mareschal de Bourgogne, l'an 1392. estoient à fon service dés l'an 1374, en qualité de Chambellans à mille francs de pension. Mais l'an 1391, celle de Guy, lors fire de Sully & de Craon, efroit à cinq mille francs, fomme pour lors si considerable, qu'il suffit de remarquer que la Duchesse sa femme qui luy auoit apporté les Comtez de Flandres, d'Artois & de Bourgogne, auec l'esperance de la succession de la Duché de Brabant, & laquelle d'ailleurs estoit la Maistresse de la Maifon n'en auoit que quatre mille, & qu'il ne donnoit que deux francs par iour à Iean de Bourgogne Comte de Neuers son futur heritier, qui l'an 1382. n'auoit que foixante francs de penfion par an. Et l'an 1386, vingt francs par mois, mais dix ans apres il en cut douze mille. Ce Seigneur de la Trimouille deuant combattre contre Pierre de Courtenay, Cheualier Anglois, qui l'auoit deffié, le Duc mit tous les Conuents de ses pays en deuotion pour l'heureux succez de ce Duel, qui fut empesché par le Roy : & le fire de Clary, picqué de l'auantage que cet Estranger en tiroit, ayant pris la querelle, & l'ayant vaincu, le Duc de Bourgogne fut si iniuste dans le dépit qu'il eut de cette Victoire, quoy que glorieuse à la France, puis qu'elle décidoit de la valeur des deux Nations, qu'il l'auroit fait perir pour auoir cnleué cet honneur à fon fauory , s'il ne se fust long-temps tenu caché apres vne action de si grand esclat pour éuiter l'autorité de ce Duc. Aussi estoit elle si grande, que c'est assez d'en remarquer vn exemple par les propres Registres du Parlement, où ce Duc ayant enuoyé vn Sergent d'Armes le 25, de Nouembre 1385, pour dire à la Cour, qu'elle jugeast du differend entre le Connestable de Clisson, & le sire d'Argenton, de la part du Roy qui deuoit suffire, & de la sienne, le President de la Grange qui tenoit l'Audience de la Grand'-Chambre, respondit en ces propres termes, Que toussours la Cour obeyroit aux commandement du Roy nostre Sire, & de Monseigneur de Bourgogne, & que à l'aide de Dien, elle feroit iuflice à un chacun au mieux qu'elle pourroit.

Il auoit encore eu pour principaux penfionnaires ou Confeillers, Cham: bellans & principaux Officiers

Messire lacques de Bourbon, Comte de la Marche, pensionnaire de dix mille francs. Messire Edonare de Bar, Marquis du Pont, pensionnaire de trois mille

Messire Waleran de Luxembourg, Comte de S. Pol, pensionnaire de huict mille francs.

100 Histoire de Philippes de France,

Pierre Comte de Greue, homme lige, à cause du don de la Seigneurie de la Motte, & d'autres bien-saits.

Messire lean Comte de Salmes, Pensionnaire de trois cens escus, à la charge d'hommage lige.

Messire Adam de Berghe, Cheualier du pays de Limbourg, pensionnaire de cinq cens francs, aux mesmes conditions.

Le sire de Rodemach, pensionnaire de trois cens francs, à mesme condition.

Messire Gilles Bastard de Luxembourg pensionnaire de mille francs à mesme condition.

Mellire Bufile de Brancus, Mareschal du Pape Clement, pensionnaire de quatre cens francs.

Messire Ymble fre de Chalant & de Mont-Jouuent, Cheualier, Capitaine de Piemont, homme-lige dudit Duc, moyennant einq cens liures de rente.

Messire Gsy free de la Rochesonaut, Conseiller & Chambellan du Roy & du Duc, qui le retint auprez de luy à trois mille francs de pension, & qui traita son mariage auec Jabelle de Luxembourg, qu'il appelle sa Niepce dans le contras, où il stipula pour elle & pour le Comte de S. Pol son frere.

Messire Guillaume de Vienne, Seigneur de S. Georges, & de sainte Croix, son Chambellan & principal Conseiller, à deux cens francs de pension par mois.

Messire Wauchier de Vienne, Conseiller & Chambellan.

Pierre de la Trimonille, Confeiller & Chambellan du Roy, & dudit Duc, Messire I ean de Morney, retenu à trois mille francs de pension, pour auoir vaillamment combatu à la Bataille de Rossebaue.

Messire Thomas, fire de Voudenay, Conseiller & Chambellan.

Messire Gsy, sire de Pontallier, Mareschal & Gouverneur de Bourgogne, pensionnaire de quatre cens francs.

Messire Iean de Montagu, sire de Sombernon, Gouverneur de Bourgogne.
Messire Iean, sire de Ray, Gardien de la Comté de Bourgogne.

Estienne du Monstier, premierement Sergent d'Armes, & Vice-Admiral de France, puis Gouverneur General des Finances, & Chambellan dudit Duc.

Messire Oudart, sire de Chaseron, Conseiller & Chambellan.

Meslire Iean de Vergy, Seigneur de Fonvens, qualifié Cousin du Duc, Gardien du Comté, de depuis Mareschal de Bourgogne.

Messire Berthaus de Charres, Conseiller & Chambellan du Duc, Gouuerneur de Iean Monsieur, Comte de Neuers, son sils aisné, à quatre cens francs d'or de pension.

Messire Iean sire de Chasteaumorant, Gonseiller & Chambellan du Roy, & dudit Duc, à cinq cens francs de pension.

Messire Andrien, sire de Rambures, Conseiller & Chambellan, à cinq cens francs de pension.

Messire lean, sire de Croy, & de Renty, Conseiller & Chambellan, à cinq cens francs de pension.

Messire Girard de Bourbon, Seigneur de Montperroux, Chambellan.

Messire Guillaume de Mello, Conseiller & Chambellan. Messire Iacques, sire de Hailly, & de Pas, Conseiller & Chambellan.

Messire Guillaume de Laigle, Conseiller & Chambellan.

Messire Baugeois d'Ailly, Vidame d'Amiens, Conseiller & Chambellan, à

cing cens francs de pension. Le fire de Waurin, Chambellan.

Messire lacques de Courstambles, Chambellan.

Messire Lacques, sire de Lonroy, Conseiller & Chambellan-

Pierre de la Rocherousse, Breton, Escuyer du Corps du Roy, Chambellan du Duc, à trois cens francs de pension.

Messire Dauid de Rambures, Chambellan, à deux cens francs de pension.

Messire Witart de Bours, Chambellan,

Messire Philippe d'Auxy, Chambellan. Messire Iean d'Aunoy, Chambellan.

Monseigneur de Haplaincours, Chambellan.

Monseigneur Colars, dit l'Aigle de Sains, Chambellan.

Messire Iean Proche, Chambellan.

Messire Martin de Vvacquenen, Chambellan.

Les sires du Bos, de Rubempré, de Saueuse, de Matringhem, & de Ham, Chambellans. Messire Guichart de saint Seigne, Conseiller & Maistre d'Hostel du

Huguenin du Blé Escuyer, Eschançon du Duc, & Panetier de la Com-

tesse de Neuers. Ican de Saulx, Gruver du Duché de Bourgogne.

Philippe de Vienne, fils de Ican de Vienne, Admiral de France, pension ; naire de trois mille liures.

Ican Canard, Eucsque d'Arras, Chancelier de Bourgogne, à deux mille francs par quartier.

Ican de Saulx, Seigneur de Courtivron, Maistre des Requestes du Duc, &

depuis Chancelier du Duc Iean son fils. l'obmets à deffein vn tres-grand nombre d'autres Seigneurs & Gentilshommes, tous Officiers, ou Creatures de ce Prince, mais ceux-cy suffifent pour faire voir en mesme temps, & la grandeur, la splendeur & la dépense de sa Maison, pour laquelle il est à considerer, que mille francs

de ce temps-là valoient mille pistoles & dauantage de celuy-cy. La Deuile de ce Duc estoit, Il me tarde, & le corps ordinaire estoit P.vn & vn M.enlassez, pour signifier Philippe & Marguerise, à cause de l'amour qu'il auoit pour la Duchesse sa femme , de laquelle il eut lean Comte de Neuers, apres luy Ducde Bourgogne, lequel, quoy que presomptif heritier de tant d'Estats, ne dédaigna pas l'Office de Chambellan du Roy, auquel il fut receu le 12. de May 1388. Louis de Bourgogne né au mois de May 1377. mort le dixième de lanuier ensuiuant, & inhume à Cisteaux, insques à present inconnu, Antoine de Bourgogne Duc de Brabant. Philippe de Bourgogne, Comte de Neuers, Marguerite de Bourgogne, femme de Guillaume de Bauteres, Comte de 102 Histoire de Philippes de France,

Hainault, &c., Marie de Bourgogne, espoule d'Amé huictième, Comte de Sau oye, Catherine de Bourgogne, qui n'eut point d'enfans de Leopold Duc d'Austriche, &c

Bonne de Bourgogne, morte sans alliance 1399.

L'Empereur Charles IV. inuefiti ce Duc l'an 1961, de la Comré & Palatina de Bourgogne, comme d'un fel presendu macluin, e par confequent deuolu à l'Empire par la mort de Philippe, dit de Rouure, dernier Duc de Bourgogne, mais il el deut depuis s'es Armes, s'en omarise qu'en affeura en foire la possession, qu'il eut ainsi par inuestiture, par conqueste de par succession. Il acquita aussi la nis pos, de lean Comme d'Armagnac & de Bernard son free, moyennant cinquante mille france dor, qui estoit la dot de la Comtessi en Rouers, fermen de son atisse, la Comte de Charrollois, qui a depuis s'eny de tittre aus s'fis aince des Ducs de Bourgogne. Le Contrad en fur passe en Messir Ouden de Chargen, Procureur du Duc, & Messire Guran, fise d'Appier, Chambelland u Comte d'Armagnac, qui fur gratiste de deux mille francs, & il en entra en possession le vingtquatre de Juin 1950.



# HISTOIRE

### **ABREGEE**

### DE LOVIS II DVC DE BOVRBON

COMTE DE CLERMONT, ET DE FORESTS, Seigneur de Chafteau-Chinon, fire de Beaujeu, de Combraille, & c. Souuerain de Dombes, Pair & Chambrier de France.

E n'est pas vne petite marque de la prouidence de Dieu pour



Messire Hardouin de Perefixe Eucsque de Rhodez, dont la nomination

#### Histoire de Louis II.

104

à l'Archeuefehé de Paris a produit vne acclamazion generale de tous lév Peuples à la iuflice de noftre Roy, a tres iudicieusement remarqué cert e disposition de la branche de Bourbon à la fuceression de la Couronne, dans son Histoire de Henry quatrième, qui jn'est pas moins le caracter et war gand Roy, que l'idée d'un tres-accellent Prelap, pour la saintetée ses Maximes. Il a fait voir, qu'elle s'estoit si sagement maintenué dans sa qualité, qu'elle Jacob Putori augment qu'assibile dans la suite des temps qui l'éloignoient de sa fource Royale, et qu'elle deuoi particulerement à la prudence & à sa conduite, l'esta toù elle s'estoit trouuée na personne de Henry le Grand, de restabilité gibire du premier Royaume de l'Uniuers, de l'illustret d'vn autre Diadéme, & d'y ioindre de nou-auxa Domaines, d'utant plus considerables, gu'ils a resoines pas plus ri-ucaux Domaines, d'utant plus considerables, gu'ils a resoines pas plus ri-

ches, qu'ils estoient legitimes. Nous auons veu dans l'Histoire des trois Ducs d'Anjou, de Berry, & de Bourgogne, principaux Gouuerneurs du Royaume pendant la minorité de Charles VI. qu'ils dédierent tous leurs soins à leur ambition, qu'ils pillerent la France, & qu'ils la demembrerent, plutost que de la maintenir & de la defendre : mais ce Dut de Bourbon icy, n'employa la portion d'authorité qu'il eut aucc eux, par la destination du feu Roy & par les suffrages publics, que pour le bien de l'Estat. Il ne posseda des biens que par le droict d'une legitime succession, par mariage, ou par donation, & quoy que la Duché de Bourbon fust vn Propre, & non vn Appanage, il ordonna l'an 1400, qu'elle en fubist la loy, & qu'elle seroit vnie à la Couronne, en cas que luy ou ses Enfans malles vinssent à mourir sans hoirs masses rant il estoit éloigné de cette malheureuse passion de profiter de son credit parmy tant d'exemples de diffipation des Finances & du Domaine, qui regnoient à la Cour. Il nasquit le quatriéme iour d'Aoust 1337 du mariage de Pierre Duc de Bourbon, Comte de Clermont, Chambrier de France, tué à la Bataille de Poictiers, & d'Isabelle sœur de Philippe Valois Roy de France. & eut pour sœurs Jeanne de Bourbon Reyne de France, Blanche de Bourbon Revne de Castille, Bonne de Bourbon, Comtesse de Sauoye, Catherine de Bourbon Comtesse de Harcourt, Marguerite Dame d'Albret, Isabelle de Bourbon, non marice, & Marie de Bourbon, dite de Clermont, Religieuse de Poissy, où elle potta fix cens liures de penfion fur le Thresor du Roy, de laquelle le Duc de Bourbon son frere herita par sa mort, arriuée à Paris le 17. de May 1372. felon l'extraict du Thresor de l'an 1374, qui fait voir que les sieurs de Sainte-Marthe l'ont confondue auec vne autre du mesme nom, qu'ils disent auoir esté Prieure de Poissy l'an 1380. & estre decedée le dixième de lanuier. 1401. Le sage Roy Charles V. son beau-frere ayant pris le soin de pouruoir fes Sœurs, il succeda à tous les biens de sa Maison, & par son mariage contracté l'an 1368. auec Anne Dauphine, fille vnique de Beraud, Comte Dauphin d'Auuergne, & de Ieanne Comtesse de Forests, il y ioignit les Comtez de Clermont en Auuergne,& celle de Forests, qu'il retira des mains du Duc d'Anjou,& les Seigneuries de Mercœur, de Rouannois, de Thyart, &c. La protection qu'il donna à Edouart second, sire de Beaujeu, contre le Comse de Sauoye, quoy que mary de sa Sœur, luy valutencore la Seigneuric du Beaujolois, du Beaujollois, auec la Souveraineré de Dombes qui y estoir comprisé, par la reconnoissance de ce dernier sire de Beaujeu, qui par Contract paslé à Paris le 22, de Iuin l'an 1400 luy en fit donation en cas de mort fans enfans masles . & deceda au mois d'Aoust ensuiuant, il acquit encore de Pierre fire de Giac, la Seigneurie du pays de Combraille : & comme il pretendoir estre lezé tant en l'eschange jadis fait par Mahaut de S. Pol. Comtesse de Valois son ayeule maternelle, des terres de Gaille-sontaine, de Rosoy, & de saint Saën, auec le Roy Iean & Charles V. son fils, lors Duc de Normandie, pour trois mille liures de rente sur le Peage de S. Iean de Loone, dont il estoit mal payé, qu'en l'alienation faite de la Seigneurie de Creil par Beatrix de Bourbon Reine de Boheme fa: Tante, moyennant l'efchange de la Chastellenie de Nemours, auec mille liures de rente sur les Aides de la Guerre, il ne se seruit de son credit que pour s'en faire faire iustice. Le 14. de Nouembre 1394, il renonça à toutes ses pretensions, & en recompense de ce qu'il remit au Roy tout ce qui auoit esté eschangé, comme aussi les Chastellenies de Gournay & de la Ferté en Bray sa Majesté luy ceda ses droits sur les Seigneuries de Chasteau-Chinon, de Lorme, d'Ourouer,& de Dracy, sans garantie de ce qu'y pretendoient le sire de la Trimouille, & les sires d'Arlay, & d'Arguel, auec lesquels il eut à composer.

C'est là tout ce que ce Duc possedoit de bien, qu'il ménageoit auec d'autant plus de gloire pour ne les employer qu'à d'honnestes besoins, pendant que les autres Princes pilloient les Finances, fans payer leurs debres, & qu'ils viuoient auec moins d'ordre & de repos. S'il luy suruenoit quelque necessité d'argent, il vendoit de son bien, plutost que de le prendre sur le Public: & ce fut pour ce fujet, que meditant vn voyage outre mer contre les Infidelles, il aliena au Roy par Contracts paffez sous le seel du Chastelet , le 29. Octobre, & ratifiez par la Duchesse son Espouse, le quinze de Nouembre 1384, deux mille quarre cens cinquante liures tournois sur le Threfor, pour le prix de trente huich mille francs, & son Hostel de Forests situé en la rue de la Harpe à Paris, pour douze mille francs. l'ay parcouru rous les compres tant des Guerres, que de la Maison du Roy, par le secours de M. d'Herouual, qui m'a genereusement assisté de toutes ses lumieres & de ses foins, aufquels la France aura la principale obligation de l'illustration de son Histoire, & ie ne trouue point qu'il se soit preualu,ny de sa qualité,ny de sa portion du Ministere, pour tirer des graces & des bienfaits de Cour, fous pretexte de service, de despenses & de perres d'equipage, comme les autres, quoy qu'il seruist en personne, & qu'il partageast la conduite des Armées. Il se contentoit d'estre payé sur l'estatancien sans difference d'auec les autres Seigneurs du Royaume, & passoit à la Monstre. L'an 1379, il commandoir cent Hommes d'Armes pour le Roy Charles V. son beau-frere à mille francs d'estat, l'an suivant, sa Compagnie sut creuë d'autant par Lettres du 27. de Iuillet, & quandil fit le voyage de Gueldres, il receut fix mille francs pour trois mois de seruice: Enfin la plus grande somme que ie trouue qu'il ait receu, c'est huict mille francs d'or, qu'il touchoit tous les ans par Lettres du Roy données à Paris le 14 de Fevrier 1395 en fuite du Traité qu'il fit auec sa Majesté pour la munition & pour la dessense à ses

despens, au service du Roy, de toutes ses Villes & Chasteaux, & mesme de celle de Ventadour dont il avoit le Gouvernement.

Cette justice dans sa conduite particuliere, & dans le Ministère luv ayant acquis l'Eloge de Bon, qui est asseurément le plus beau tiltre d'yn grand Prince, il est d'autant plus glorieux à sa memoire, que cette bonté ne sur ny foible,ny scrupuleuse, que ce fut vne vertu acquise, & non yn esfect de son temperament, & plutost vn donde grace que de nature. Il estoit vaillant, il auoit l'ame grande, & le cœur haut, il scauoit vanger vne iniure où sa qualité estoit commise, il ne la pardonnoit pas auec moins de courage, il aimoit l'Estat, il aimoit le Roy, & protegeoit les Ecclesiastiques. Il fonda deux Chappelles à Paris, l'vne aux Iacobins, où estoit la sepulture de sa Maison, l'autre en son Hostel de Bourbon qu'il bastit auprez du Louure. l'Eglise Collegiale de Nostre Dame, & l'Hospital de S. Nicolas, à Moulins, & le Conuent des Celestins de Vichy, qu'il dota de cinq cens liures de rente, & sa pieté fut en cela plus recommandable que celle des autres Princes, que c'estoit de son bien , & qu'il n'auoit point de restitutions à faire: Elle parut encore d'autant plus solide, en ce que non content de satisfaire à sa charité & à sa Religion par des Temples materiels, il porta comme yn autre S. Louis son Ancestre, yn cœur brûlant de zele contre les Infideles d'Afrique, l'an 1390. il y fit de ses biens & de sa personne, tout ce qu'on pouvoit attendre du courage & de la valeur d'vn grand Prince, & s'il ne reuint auec la gloire de les auoir subiuguez, il eut celle de les auoir défaits,& de les auoir foumis à des conditions honorables & auantageuses. Tout ce qui manqua au succez de cette entreprise, c'est qu'elle ne deuoit pas estre l'ouurage d'un particulier, qui auoit assez de valeur, mais qui manqua des forces necessaires pour l'executer. Il falloit vn Regne aussi victorienx que celuy de Louis XIV. fous lequel nous auons vn autre Louis Duc de Bourbon, & Prince de Condé, iffu de S. Louis, comme le mesme Prince,& capable d'acheuer vne conqueste qui semble estre destinée à la valeur des Bourbons, & que les courses des Pyrates rendront bien tost neceffaire, fi nous voulons conferuer l'Empire de la Mer, & entretenir la liberté du commerce.

Le Due de Bourbon penfoit de touteemps à cette fainte Guerre, & ce tur le fujer du mot Espraner, qu'il prit pour Deuis, & pour embléme de l'ordre de l'Esse ou pauois d'or, communément appellé l'Ordre de l'Esperance, qu'il instituu l'an 1969, autour de la Médalle duquel Il alcious accore ces mos, Allen, Adhus, pour exciter les Confreres Cheualiers à chercher joyeusement toutes sortes d'auentures pour le seruice de Dieu & de la Patrie. Aus lles mena-il en Espagne contre les Maures, doi si fur rappellé incontinent apres par le Roy Charles V. qu'il seruit en toutes se Courres, depuis entiori la rai ses, qu'il fur de retour d'Angleterre, apres huich années d'ostage pour la deliurance du Roy Lean, dont il se rachera pour la somme de vingr mille francs. Apres auoir fignale se atmes à la conqueste de Positiers, de la Guyenne, & des terres du Roy de Nauarre, sous Charles V. il accompagna Charles V. I son Neueu à la Bataille de Ro-fleeque, & au frège de Bourbourg, où I commanda auce les Dues de fleeque, & au frege de Bourbourg, où I commanda auce les Dues de

Berry & de Bourgogne, & au voyage de Gueldres, & comme l'honneur luv estoit plus sensible que l'interest, au lieu de profiter auec les autres, de la part qu'il auoit au Gouuernement pendant la Paix, il ehercha de l'employ au dehors, iufques à s'offrir pour aller commander le party Angeuin au Royaume de Naples, comme il cust fait; si le Pape Clement ne l'eust amusé de paroles & d'esperances, qui n'eurent point de succez, selon sa coustume de tout promettre, iusques au terme de payer. C'est ce qui le retint si long temps en Auignon, l'an 1388. & qui luy fit perdre l'occasion de secourir l'Espagne, où il arriua trop tard. Il trouua la Paix faite à l'auantage des Anglois, & si c'est la seule faute considerable qu'on luy puisse imputer, l'on peut apposer à cela, le deuoir qu'il rendit à sa Duchesse sa mere, par la reprise du Chasteau de Belle-perche, où les Anglois l'auoient surprise, & où ils la tenoient prisonniere. Voila vne marque de sa pieté qui m'oblige de donner vne partieularité tres-confiderable de celle qu'il eut pour son pere.En ce temps-là, les Princes empruntant d'aurant plus volontiers, que les voyes de la lustice estoient trop foibles pour les obliger de satisfaire à leurs creanciers, il estoit permis d'auoir recours à l'Eglise pour les y contraindre par les censures. Et le Duc son pere estant mort dans les liens de l'excommunication pour ce fujet, son corps demeurant sans sepulture, ce bon Prince paya genereusement toutes ses debtes pour auoir la liberté de le faire inhumer. Si la conqueste acereut sa reputation, il ne signala pas moins sa puissance & son ressentiment l'an 1409, quand Amé de Viry, feignant vne querelle particuliere pour fatisfaire fecrettement à la passion d'Amé huictième Comte de Sauoye, petit Neueu du Duc, auquel il enuioit la possession du Beaujolois, saccageace pays. En moins d'vn mois, le Duc fut asseuré de plus de vingt mille hommes, sous la conduite des Comtes de la Marche & de Vendolme puilnez de Bourbon, de quelques autres Princes du Sang, & de plusieurs Seigneurs de France. Il en leua plus de quatre mille en ses terres, & cependant, s'estant mis en campagne auec douze cens Maistres, il eut si tost chastiéces pillards, que le Sauoyard ne douta pas fans raison, qu'vne querelle si tost vangée n'acheuast de s'expier par la perte de son Estat. Il fut obligé de luy en donner toute la satisfaction qu'il demanda, & de luy remettre entre les mains Amé de Viry, qui ne deut son salut qu'à la clemence de ce Prince.

Le Duc de Bourgogne ne s'estant refervé de l'education des Enfans de France, qui leur fut commisé à tous deux, que celle de la personne du Roy, le Duc de Bourbon eut soin decelle du Duc d'Orleans, & Catherine de France leur seurs, depuis Comnesse de Montpensier, fut donnée à cleure à l'âbelle de Valois, Duchesse double nois retirée aux Cordelieres de s. Marcel lez Paris, aucc deux cens liures Pariss de perssion. C'est cequi l'oblige ad autant plus d'aimer le Duc d'Orleans son Neueu, outre qu'ul y auoit de la gloire de l'auoir fi bien institué; carcéchoit vn Prince fort accomply, & qui ne deuint virieux que parles mau-usis exemples de la Cour, depuis qu'il se fut tiré de ses mains pour abu-ler des libertez de son age de la naissance. Tout ce que put faire depuis ce bon Prince, que s'erre urconnue dans tous les partys exempta de

tous les changemens qui arriverent dans le Ministère où il eut tousiours sa place,ce fut de blasmer sa conduite quand il s'emportoit trop, & mesmes il l'abandonnal'an 1405, quandil voulut s'emparer des perfonnes du Roy & du Dauphin pour Gouverner absolument. Il eut bonne part à la Paix qui fut faite en luite, mais le Duc de Bourgogne ayant fait massacrer ce ieune fils de France l'an 1407. Le Duc de Bourbon conceut tant de douleur de ce cruel assassinat, & il eut tant de honte de la foiblesse du Conscil, qui mettoit en negotiation vne iniure faite au Sang Royal, qu'il falloit vanger de ce qui restoit de forces à la France, qu'il aima micux abandonner la Cour, que d'auoir part à vn si lasche accommodement, où l'on le vouloit engager. Depuis ce temps làil cherchatous les movens de fauorifer le iuste party des Enfans d'Orleans ses petits Neueux, il y interessa la Revne & le Duc de Berry, il fit declarer le Bourguignon ennemy du Roy & de l'Estat; mais la force & l'âge manquant aux Chefs de cette Ligue, contre vn Ennemy ieune, & vigoureux, qui venoit triompher des Liegeois auec vne Armée victorieuse qu'il amenoit contr'eux, il fallut consentir à la paix de Chartres; apres laquelle il fe retira en Bourbonnois où l'on le videncore à cheual l'an 1409. à l'âge de soixante & douzeans, prest d'entreprendre la guerre de Sauoye, apres auoir défait les trouppes d'Amé de Viry. La Paix faite à son auantage, il reuint à la Cour, & preuoyant les malheureufes fuites de l'authorité que le Duc de Bourgogne auoit empiettée, il en fortit au bout d'vn mois, & se retira auec le Duc de Berry à Giem, où la Ligue fut iurée entr'eux & les Princes d'Orleans, & autres de leur alliance. Il mourut l'année mesme 1410, à Monluçon, le 19, d'Aoust, fut inhumé dans la Chappelle qu'il auoit fondée au Prieuré de Souuigny, qui fut depuis la sepulture de ses Successeurs, & laissa cette iuste querelle à demesser au Duc Ican, son fils vnique par la mort de ses autres Enfans. Il eut aussi deux Enfans naturels, Heclor & Jacques Bastards de Bourbon, tous deux fort braues, & qui ont trop bien fait parler d'eux pour estre oubliez dans mes Commentaires sur cette Histoire, où ie m'estendray plus amplement fur le sujet du Duc Iean, & sur sa posterité.

Loüis Duc de Bourbon, quoy qu'il ne fult pas Fils de France, ne laiffa pas d'auoir no Cour auffi entiere. Il auoir fon Chancelier, fecChambel. lans, Maiftres d'Hoftel, & autres Officiers, felon l'eftat des Maifons. Royales; jufques à fon Roy d'Armes, fes Sergens & Pourfuiuans d'armes. Il auoir les cas Royaux, legitimoit, affranchilloit & batroir monnoyed o'r & d'argent. Ie trouue encore cela de fingulier & de remarquable, qu'il un d'amarcichal particulier de Bourbonnois, auec fonction pareille à celle des Marcíchaux de France dans toute l'eftendué de fà Duché, Meffire Blaim Lamp, dit. Louaus, le fuiuit en cette qualité auec quarante & vo. Effeuyers qui futent receus à Bray le 11. iour d'Aouft 1383, pour le voyage de Gueldress: & de luy font iffus les Seigneurs de Beauouri, de Pierrebrune, de Belt-

lenare,& de Prechonet.

# TABLES GENEALOGIQVES DE TOVS LES DESCENDANS DV ROY CHARLES VI.

# \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

# TABLES GENEALOGIQUES DE TOUS LES. Descendans du Roy Charles VI.

1. CHARLES VI. Roy de France, épousa Isabelle de Bauieres.

|                                               |                                     |                                                      |                       |                                             |                 |               |                            |        |          | _ |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------|-----------------|---------------|----------------------------|--------|----------|---|
| LES DAU- DAU- Phin, mort leune, en en- fance. | Guyenne ,<br>mort fans<br>Enfans de | Dauphin<br>mort fans<br>Enfans<br>de Iac-<br>queline | VII. Roy<br>de France | Reyne<br>d'Angle-<br>terre puis<br>Ducheife | norte<br>icune. | R 12<br>Reli- | Du-<br>chesse<br>de<br>Br- | Lt Du- | NE Reyne | 7 |

I. o v 15 XI. Roy de France, lasfa de Charlotte de Sanoye la 1. femme. M A DELENE de France, femme de Gaston de Foix, Prince de Viane, Infant de Nauarre.

4. CHARLES VIII. Roy de France, mort fans posterité.

pagne. Lovist bes, &c.

d'Orto,N..... leans. Douphin. CATHERINE Reyne de Nauarre, Princesse de Bearn, Comresse de Foir, de Bigorre, &c., épousa Jean sire d'Aibres.

f. H E N R Y Roy de Nauarre, Prince de Bearn, Duc de Nomours, &c. Contre de Fois & de Bigorre, d'Armagnac, de Rhoder, & de Perigord, fire d'Albret, Vicontre de Marfan, de Limoges & de Tartas, époula Marquerite d'Orleam, Decheffe de Beaumont, &c. Is a Bell Led'Albret, Vicointesse de Robard dont la posterité sera traitée en la page faiuante. 1.

6. I FA NN E d'Albret, Reyne de Nauatte, épouss Anteine de Bourbou Duc de Vendosme.

7. H & N R Y IV. Roy de France & de Nauarre, surnommé le Grand, épousa Marie de Medicis, Princesse de Toscane.

8. Lowis XIII.Roy GASTON de France, ELISABET CHRISTINS de France, HENRIETTE de France, de France & de Na. Duc d'Orleans, épousa de France , épousa Viélor Amedie, épousa Charles I.Roy d' Anvarre, évouta Arme 1, Marie de Bourbon, premiere é- Duc de Sanove, gleserre. poule de Phi d'Austriche, Infante Ducheffe de Montpefict. 1. Marguerite de seeciV.nov d Espagne. CHARLES IACQUES MARIE HEN-Lorraine. Effere. CHAR- HEN- MAR-II. Roy Duc époula RIETTE LIS E- RIETTE CVIRI. d'Angle- d'Yorck, Guil. Anne a ma- Adelai- 71 ép. terre a 9. Lovis Philip- Lift. 2. Lift. a époule Leure époule nuel de a ép. de sei- époulé XIV. MARIE Te-N .... rz de de Philip. France, ANNE-Louist- Ma-Ma-refe d'Au- Ducde Ferdi- nnee Caterine Hyde, Naf - pe de Marte Mar de de finche, In Sa nad Duc Farne de Portu fau, France donné Roy de d'Orlezi, Lov 151 evente moi moi fante d'El- 110ye. de Za- fe iDuc ed. N ... Prince Duc Frâce & a époule d'Or. d'Orless fel- fel- pagne, époud'Yorck d'O. d'Orelecteur. me. de Na- Hériette leans , a époulé le le r.nge. leans. سم ہتا۔ uarre, a Anne Duchef- Cofine de ELD- Frã- XIV. Dieu époule Seuere, se de Medicis, sa- ços-donné, Roy ~~ GVILLAY- MAR E MAXIMILIES Marie Princel- Montpe-Prince BET SE de France ME Henry, Lovisa Prince de Ba-There/e fed An fiet , de Tof- d'- d'- & de Na-d'Austri gleterre. Princes- care. Or- Or- ustre. Comte de d'Ornieres , né Naffau, 1 leans. 1661 ele Infa- C. A / fe de te dEf- Marie- Domle- le-Princed'Oans. ans. N . . . . de renge.

France , Douphin. 1. CHARLES VI. Roy de France. Is a r r L L r de Bassieres.

Prince de Vine.

Prince de Vine.

4. Catherine Reyne de Numere, Comselle de Foix, Princelle de Beam, dec. épouls Jesse liet d'Albert Re.

MADELENE de France époula Gallon de Foir , Infant de Nauarre,

2. CHARLES VII. Roy de France, MARIE d'Anjou , dite de Sicile , fa femme.

3. Lovis XI. Roy de France.

| 5. H z x s<br>ire d'Albri | t y Roy de !<br>et,8cc. done<br>traitée. | lauaste,<br>La poste-                                           | I s a B a g<br>Compe | Le d'Albret, fe<br>de Potrhoët, | mme de Zené Vi                                                                                       | comte de Ro   | han, & de Leon,                                          |
|---------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------|
| 6. R #                    | NE' 2. Vicos<br>ubife.                   | nte de Rohar                                                    | , Prince de Leon     | , Comte de Porri                | noës, époula Cathe                                                                                   | rine de Parte | may, Dame de                                             |
|                           |                                          |                                                                 | it de France,Com     |                                 | Duc                                                                                                  |               | phan,femme de Jess<br>Deux Ponts, Comu                   |
| époufa ,<br>Duc de F      | Henry Chabe<br>Rohan,& Pai               | oucheffe de Re<br>re, à cause<br>ir de France,<br>n a vn fils & | d'elle<br>Gos-       | Palati                          | Duchesse en B<br>ne, femme de C<br>d-Bischvvileir, Di                                                | briftien Con  | c Ponts , Comtelle<br>nte <i>Palatin</i> de Bircon, &cc. |
| n. N<br>Duc de<br>Rohan.  | N<br>Chabot,<br>de Rohan.                | N<br>Chabot<br>de Rohan,                                        | Comte Palarin        | Palagin, Duc en                 | DOROTHEE-<br>CATHERINE<br>Comtelle Pala-<br>tine, femme de<br>Loni Comtede<br>Nasfau-Sarre-<br>truck | Sornit,       |                                                          |

# Tables Genealogiques

J. CHARLES VI. Roy de France.

| 2. CHARLES VII. R<br>France, dont la posterité<br>déduite.                                                                   |                                                                                                                                        | z de France époufa <i>Iean</i><br>Richemont,                                         | VI. Duc de Bretagne, Comt                                                                                            | e de Montfort &                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| 3. FRANÇOIS I. Due<br>Richemont, eut pour fecon                                                                              | de Bretagne, Comte de l<br>de femme Ifabelle d' E                                                                                      | Montfort & de Li AE<br>Jeoffe                                                        | ELLE de Bretagne,Comtesses<br>posterité sera deduite apres ce                                                        |                                                 |
| 4. MARGUERITE de fire<br>de Bresagne fon Coufin.                                                                             | ragne, alliée à François                                                                                                               |                                                                                      | e Bretagne, Vicomtesse de Re<br>feront traitez 19-apres.                                                             | ohan, done les def-                             |
| 5. Anne Ducheile de                                                                                                          | Bretagne époula 1. Cha                                                                                                                 | ries VIII. Roy de France.                                                            | 2. Longs XII. ausli Roy de .                                                                                         | France.                                         |
| 6. CLAVD E de Franço<br>François I, Roy de Franç                                                                             | a. <i>Liff.</i><br>Ducheffe de Bretagne<br>*.                                                                                          | époula Renes                                                                         | de France,Duchesse de Ferr<br>cy-apres en son rang.                                                                  | rare. Sa posterité<br>6.                        |
| 7. HENRY II. Roy de<br>Catherine de Medicis.                                                                                 | France, époula                                                                                                                         | MARGVERITE de Fea                                                                    | nce,Ducheise de Sanoye. Do                                                                                           | ent la posterité se<br>5.                       |
| 8. FRANÇOIS CHARLES I. II. Yoy de Royde Fia France. ce.                                                                      | n- Roy de d'Aler                                                                                                                       | ors Duc Elszabet de F<br>con , feinmede Phi<br>Anjou. Roy & Espage                   | rance, a. CLAVDE de France<br>lippe II. Duchesse de Lur-<br>ne. raine, ey-apres.                                     | France ép. Hes<br>17 IV. Roy de<br>Frâce & deNa |
| 9. FLIVABLT CLAIRVEV<br>d'Eipagne, Princelle d'enfans.<br>10. VIETOR-AMEDER.<br>Duc de Sauoye époufa<br>Christine de France. | es Pays-Bas, morte fan                                                                                                                 | in- Marguerite de Sau<br>usa épousa François de                                      | Gon- d' Alphonfe d' Eft                                                                                              | ont,&cc.                                        |
| H. HEN MAR-N., CHAR-RIFT-OVERI- LES 72-A-TE a Ema-delai-épou- nuel de, a le Kay Duc époul. mue de Sa-Éredi-Fame              | EMA- EVGE- LOVISE NVEL NE - fermme PHIL - Mauri- de Fer- BERT- ce de dinand Anne- Saucye Maxi- dée Comte miliem de Sa- de Soil- Prince | Princesse de Mantonë<br>épousa Charles de Gon<br>zague, Duc de Rhete<br>lois.        | Modene , & de Rhegue<br>- épousa i. Marie Farmé e<br>- Parme , 1. Victoria Farme<br>seur de Marie, 3, N Ba<br>berin. | de de Cluny, de S<br>Vezit d'Arra               |
| uoye, mand fe Duc<br>Duc de Par-<br>Ele-<br>Ele-<br>ecur<br>de E a-<br>merei.                                                | uoye, fons a de Ba<br>Prin- épouse de,<br>ce de Olym-<br>Cari- pia<br>gnan. Man- Lo vi                                                 | CHARLES de Gonza-<br>gue, Duc de Mantous<br>a époufé l'abelle Clai<br>re d'Außriche. | , 1.Litt.                                                                                                            | N<br>Prince de<br>Modene,                       |
|                                                                                                                              | cuillas<br>me de                                                                                                                       |                                                                                      | e, Nd'Eit, Duc de Mo-<br>dene & de Rhegio.                                                                           |                                                 |

#### 1. CHARLES VI. Roy de France. ISABELLE de Bauiores.

| 2. CHARLES VII. Roy de France,                                      | I z A N N z de France éj     | ooufa Tean VI. Duc de Bre                                           | tagne.                         |
|---------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| 3. François L Duc de Bretigne, ép<br>Ifabelle d'Efrosse.            | oula en 2-nopces             | I SABELLE de Bretagne                                               | , Comtesse de <i>Laual</i> ,   |
| 4. MARGUERITE de Bretagne, femin<br>François IL Duc de Bretagne.    | e de                         | Manie de Bretagne,                                                  | Vicomtesse de Roban.           |
| L' Ann Ducheffe de Bretagne ,                                       | poula Louis XII. Roy de      | France.                                                             | 7                              |
| 6. CLAYD 2 de France, Duchelle de Bro<br>François L. Rey de France, | tagne, époula                | R # N E E de Franço                                                 | Ducheffede Ferrare.            |
| Z. HENRY II. Roy de France, époufa é                                | rigrine de <u>Medicia</u>    | Margverite de Fra                                                   | nce, Duchesse de Sanoye,<br>5. |
| E FRANÇOIS CHARLES HENRY<br>IL IX. 11L                              | Elisabet Reyne<br>d'Espagne. | CLAVDE de France,<br>épousa Charles L. Duc<br>de Lerraine & de Bar, | MARGVERITE Reynd               |
| 9. HENRY Duc de Lorraine,& Fr<br>de Bat, ép. Marguerite de Gon-     | Vaudemont, époula C          |                                                                     | NE de Lorraine, femme          |

10. NICOLE CLAVDE CHARLES 1. FRANÇOIS MARGUERITE dE COMME de Medicis, CLAVOE de Medicis, Ducheillede de Lote. Duse de Lorraine, Lorraine, éponis Accións Grand Date de Tof. éponis A. Frideric-de Lorraine raine ép. raise éponis Macro Lorraine. (Ponis Acción Crand Cort. en éponis Acción Vibilde, Dus de France, Duc d'Or- cane, éponis Acción Vibilde, Dus de Franço, Duc d'Orép. Charles François la Nicole 2. Duc de de Lor- Duchetle de Lorraine raine fon Lorraine. fon Coufin, Coufin,

demont, ép. leans. Claude de Lorraine

che-Infpruck.

Alegdelene d'Austri- bin. 1. Leopold Archidue d'Austriche Inforuce.

2. Liff.

CHARLES &C. CHARLES Prince LOVISE-MAR- ELI- FRA- FERDI- ANNE MAR- 1. Liff. Prince de Lorraide Lorraine.

GVERITE d'Or- EA- COL- NAND de Mo-GVERI- IVLIA FIRDI- ISA- MAleansa ep. of. BET SE Grand dicis , TE CP. Wilto- NAND BELLE RIE me de Medicis d'. Duc de femme Edoù- ria de Char. CLAL Leo-Prince de Tof- Or- Tofca- de Fer- art Or- Or- Tofca- de Fer- art la Ro- les R1, fé- poldi-leás. leás, ne, a dinand Farne- vere Archi- me de ne ép. In- Char. fe Due d'Vr- duc Char- d'Aucane. Ga Fi- les Ar- de Par- bin , d'Aules ftriche Eloria chiduc me. femme stricke Duc feme de de Fer

de la d'Aude Fer- Infnovere finchedinand pruck, Man- dinid d'Vr. Inf. Due de a ép, touë, 3.Embin. pruck. Tofca- Aune ne. de Me. ساے مسمومیم دیارے رسالے ر

Duc de Toscane.

11. Cosme de Medicis, N...N... &c., RAINY-COSME N...N... CHAR ELEO M Prince de Tofcane, a 2.fils. d'Au. . . . GE Duc Prince d'Au- Prin- LES- NOR RE époufé Louise Marde l'ar-de To ftri- ce de Ioseph MA- Ar ftrimeaép, cane, che, Man- Archi, RIE. NE guerite d'Orleans. che. Margue a ép. &cc, touc, due rite de Louid'Au-

Saucye. je Marickon geam.

dicis.

Oriche.

pe.,

Io

82.

Pie

reur.

# Tables Genealogiques

1. CHARLES VI. Roy de France. ISABELLE de Estáctes.

| Roy de France.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | I sann a de Franc                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | eépoula Iean VI. Duc                                                                                                                         | de Bretsgue.                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3. FRANÇOIS I. Duc de Bretigne<br>Ifabelle & Escoffe.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Isannin de Bre                                                                                                                               | zgne, Comtelle de Lanal,                                                                                                                                                              |
| 4. MARGYERITE de Breugue, ép<br>Duc de Bretagne.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ouls François II.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Mania de Bro                                                                                                                                 | etagne, Vicomtelle de Roban.<br>7-                                                                                                                                                    |
| 5. An nz Duchesse de Bretagne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | , époula en 1. nopces Loui                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | s XII. Roy de France.                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                       |
| CLAYD 1 de France, Duchesse de<br>François I. Roy de France.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Bretagne, époula                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Rangado                                                                                                                                      | France, Duchesse de Ferrare.                                                                                                                                                          |
| . Hs x x Y II. Roy de France.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | MARGURETE de F<br>Duc de Sausye, Prin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | rance, Duchesse de Ber<br>ce de Paedmont, &cc.                                                                                               | ry kpomla Emanuel.Philhers                                                                                                                                                            |
| Duc de Sauoye, épou. Cari                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | c de Sauoye, Prince de Pie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | de Manoverite de                                                                                                                             | ELISABET de Sauoye, épo                                                                                                                                                               |
| cr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                       |
| ***                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | de Mantoni.                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                       |
| o. Char- Henriet- Marcyt- E<br>1 1 Ema- 12 Adelsis artisfem- E<br>uči Dux de aépou. me <i>deņei-</i><br>6 Sauoye. fe Feedi. nuce Far-<br>on med Dux nefe Dux                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | MAURI- de Magori ci de Sa- uoy e Sauoye, uoye , ép. Prince de Côte de ma a ép. O- mil spupia Prince de Soullons, Ma a ép. O- mil spupia Prince de Soullons de Soul | de Mantauri.  V151 Mant2 de Sa-Guague, Prince a ceffe de Man-Ferdi tout, époula de Germe de Germe, Duc de iem, Rherelois.                    | François d'ER Remayr d'E<br>Duc de Mode-Cardinal, Ab<br>ne & de Rhe-<br>gio , époula 1. S. Vvalt d'A<br>Merie Ferne-ras, Proteche                                                     |
| O. CHAN. Histair. Mancres E : I Ema. 11 Adelia. artificin. I : I Ema. 11 Adelia. artificin. I : I Ema. 20 Duc de diplom. me delpa. 20 Duc me della. 20 Duc me delpa. 20 Duc me d | HILLIAT MAVAL de MAGOIS ca de Sa-uoy le Sauoye, uoye, ép. Prince de Côte de mas ariguan. Soillons, Mariguan. Soillons, Mariguan. Soillons, Mariguan. Corresponding de Correspond | visia Mania de Sa-<br>Gongge, Prin-<br>re a ceffe de Man-<br>Fredi voue, époula<br>de Charles de Gen-<br>uri. 2,900 Du de<br>iem, Rhecelois. | François d'Eft Renavy d'E<br>Duc de Mode-<br>tre & de Rhe. de Cluny, &<br>gio ; époulà 1. S. Vvalt d'A<br>Marie Farme ras, Protecte<br>6 de Parme, 1. de France à<br>N Zerbèry; Rome. |

# 1. CHARLES VI. Roy de France.

| . CHARLES VII.R                                                                    | oy de France.                                                                                                       | Izan                                                                                        | e e de France, é                                                     | poula Jean VI.Duc                         | de Breugne.                             |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------|
| FRANÇOIS Î. DU                                                                     | e de Bretagn <b>e, époula <i>If à</i> à</b>                                                                         | belle & Escosse.                                                                            | . ISABELLE                                                           | de Brenagne,Counte                        | Se de Lanal.                            |
| 4. Margytritti de fi<br>de Britagio                                                | rccagne, femme de Franç                                                                                             | çois II. Due                                                                                | Marie de                                                             | Bretagne, Vicomaeff                       | de Roben.                               |
| 5. Anne Duche                                                                      | esse de Bretagne, éponsa                                                                                            | Louis XII. Roy                                                                              | de France.                                                           |                                           |                                         |
| CEAVBE de France<br>Bretagne,femme du l<br>L dont la postetité a                   | Roy François Ma                                                                                                     | er de France.I                                                                              | Oucheffe de Cha<br>nc de Modene &                                    | rtres, Comtesse de C<br>c de Rhegio, &cc. | Gifors,époula <i>Her</i>                |
| Sunge, Duc de At                                                                   | CHARLES                                                                                                             | de Lorraine                                                                                 | ala t. François d                                                    |                                           | inife. 1. Incques                       |
| Henny de Lottaine, E<br>Guite, époula <i>Catheri</i><br>Flener, comtesfe d'Eu.     | ne de fa Henriette de                                                                                               |                                                                                             | Henry de<br>de Lorraine,                                             | Sauoye, Duc de N<br>Ducheffe d'Aumale     | emours,époula A                         |
| le Lorraine, Lorra<br>Duc de Guife, de Ch                                          | tevreule, la Charles de<br>Marie Gonzague, Du                                                                       | Lorraine, ép<br>le fa Mario Si<br>c ce, Comte                                               | ou- époula Ila<br>or-<br>de                                          | Augure de Sauoye,<br>belle de Vendoline   | Duc de Nemour                           |
| ~ ~                                                                                | سدسہ س                                                                                                              |                                                                                             | -                                                                    | ٠                                         |                                         |
| Hayay Lovas de<br>Lorrai- Lorraine,<br>Fuede Due de<br>le loyeufe,ép.<br>Francoi/e | Manti- Charles de<br>Anne Gonzague,<br>de Lot- Duc de Rhe-<br>raine, telois,époula<br>Abbelle Marie de<br>Gonzague. | Lovise-Ma-<br>RIE de Gon-<br>zague, épou-<br>fe de Vladif-<br>las & de Ca-<br>fimir Rois de | A n n z de<br>Gonzague ,<br>femme d'E-<br>desarr,Com-<br>te Palatin. | MARIE-ILANNE-<br>BAPTISTE de Sa-<br>voye, |                                         |
| V alois, he-<br>titiere<br>d'Engon.<br>les me.                                     | Ioliarre.                                                                                                           | Pologne.                                                                                    | Lowisz-M.<br>Comteffe Pal                                            |                                           | HENRISTIE-                              |
| 11. N de<br>l'orraine,<br>D.ie de<br>Ioyeufe.                                      | CHARLES III. D. Mantouë a épouse J. le Claire d'Auftri d'Infrack.  Prince de Mantouë.                               | Jabel- Gonzag                                                                               | e douai-<br>efue de                                                  |                                           | - ************************************* |

puifné du Marefebal de Gié.

#### Tables Genealogiques

1. CHARLES VI. Roy de France. ISABELLE de Bauieres.

| 2. CHARLES VM. Roy de<br>France.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | I EANNE de France  | femme de Iean VI. Due de Bretagne. |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                    |                                    |
| The state of the s | TO 1.11. A TO . W. |                                    |

4. Margyerite de Bretagne, femme de François II. Duc Mante de Bretagne, époula Iean 1. Vicomte de R alles de Bretagne. & de Leon, Comte de Parthoet.

ANNE Vicomtelle de Rohan, Princesse de Leon. Comtesse MARII de Roban femme de Louis de Roban : de Porthoët, epoula Pierre de Roban, Seigneur de Frontenay, fils

RINE' premier Vicomte de Rohan , Prince de Leon, Comte de Porthoët , &c. époula Ifabelle d'Albret.

RENE fecond Vicomte de Rohan, Prince de Leon, Comte de Porthoët épousa Catherine de Partenay, Dame de Soubife.

8. HENRY Duc de Rohan, Pair de "rance Prince de Leon, CATHERINE femme de Jean Duc de Banieres-De Comte de Porrhoët, époula Margnerite de Bethane. Ponts, Comte Palatin, &cc.

o. MAR GVERITE Duchesse de Rohan, Princesse de Leon, MARGVERITE Ducheffe en Banieres, époufa Comtelle de Porrhoët, &c. époula Henry Chabes, Seigneur Christien Comre Palatin de Birkenfeldde S. Aulaye, Gouverneur d'Anjou. Bifchvvileir, Duc en Bauieres.

Ν.. CHRISTIAN Comte TEAN-CHARLEE DOROTHER COMTESTE LOVISE- ANNE-10. N .... Chabot, Chabot, Palatin de Bischwileir, Comte Pala-Palatine , femme de Sophie Comref. LENB, Duc de fille. fille. Duc en Bauieres. tin, Lewis Comte de Na Roham fau-Sarrebruch. fe Pala-

10.

Seigneur de Guemené, dons la posterisé sera

staitée cy-apres.

r. CHARLES VI, Roy de France, épousa Mabelle de Bauieres.

4. CHARLES VII. Roy de France. I s A N N E de France, femme de Ican VI. Due de Bretagne. FRANÇOIS I. Duc de Bretigne, &c., ISABELLE deBretzene, Comtesse de Lanal. Ifabelle & Ejcoffe fa feconde femme. 4. MARGVERITE de Bretigne, femme de MARIA de Bretagne, femme de Jean III. Vicomte de François II. Duc de Bretegne. Roban & de Leon, Comte de Potthoër. 5. A N N E Viconteffe de Rohan, femme de Pierre de Rohan-MARIE de Rohan, femme de Louis de Roban 4-Gié, fieur de Frontenay, dont la posterité a esté traitée. du nom, Seigneur, de Guemené, Landal, Montauban, Montbalon, &cc. 6. Lovis V. de Rohan, fire de Guemené, Montauban, Montbafon, &c. époula Marquerite de Lana, 7. Lov15 de Rohan, Prince de Guerrené, Cointe de Montbazon & de Montauban, épousa Elegror de Rohan, Digide Gié & du Verger, 8. Pizzas de Hzrevizs de Rohan, Duc Rangs de Rohan Lycages de ISAZZELE de SYLVEZ de Roha, Com- de Montbason, Pait & Grand époula Jean fire de Rohan,fumme Rohan , feinme Rohan, éponfa ; te de Mon. Veneux de France, Gouserneur Corrquen, Couste de lacques Tour- de Nicolas de François & Ef. tauban , ép. de Paris, époular. Madelene de Combour, Gouses- nemine, Marquis Pellevé, Comte piney, ficut de Madelene de Lenoncourt, 2. Marie de Breta- neur de S.Malo. de Coctmur. deFlers,cy-apres. Broon , 1. An. Rieux. toine de Sillani ~~ Baton de Creul-LIA. ı.Liff. 4. Cy apres Lovis Marquis de Loves de Maria de Armand Maria 9. ANNE Coëtquen , Comte Rohan , Rohan ép. de Ro- Leonor deRoha de Combour, Gon-Côte de 1. Charles han, de Ro-Prince(L uerneur de S. Ma., fe de noche- d'Athere, Comte han , lo, époufa Hen-Guernefort, suc Due de de Rofemme riette d'Orleans. né.Com de Mot- Luynes, chefort. de Rothelin, refle de bason, a Pair & Co. Louis . Motan. ép. Aune nestable do 4 AL de Roban France. 1. bă,a co. bert, Louis de .. la Couls Claude de Due de Maro Marquis de Roban , ne. Larraine Lny-Cortquen,Comte de Combour, Gouuet-Due de pucde Céénei. Months. mrenfe. neur de S. Malo, a époulé Françoise Marquife de la Marzeliere. L.Liff. s.Liff. IO.CHARLES LOVIS LOVIS d'Al-MARIE-ANNE de Rohan, de Robett Duc de de Lorraine, Ab-Comte de Luynes, a beile de Iouar-Malo de FRANÇO IS & de Coctquen, fem-Coctquen me d'Hercules de Boifeon, Comte Montauban, ép.t. Loui/è 1e. a époufé Seguier , Comte de de la Belliete. Icanne Ar. Marquife Combour, mande de d'O. 2. Ma Schamberg. rie Leonor de Roban. Lin II.CHAR. IIAN N...d'Al- &c... Baptifte. bett Mat-L+s de Rehan quis d'O.

## Tables Genealogiques

E. CHARLES VI. Roy de France. ISABELLE de Bauieres.

CHARLES VII.

I LANN E de France épousa I ean VI. Duc de Bretagne, Comte de Montfort, & de

Roy de France.

Richemont. 4. IRANCOIS L. Duc de Breragne, Comre de Mont-

I S A B E L 1 E de Bretagne, Comteste de Lauri. Dame de Virré, &c.

de Guernené, Landal, Montauban, Montbason, &c.,

fort, & de Richemont, epoula Ijabelle d' Efcoffe. 4. MARGYIRITE de Bretzene, femme de Francou II, Duc de Bretagne,

MARIE de Brétagne, femme de Jean III. Vicomte ale

5. A NNE Vicomteffe de Rohan, femme de Pierre de Toban, fire de Frontenay.

Roban & de Leon, Comte de Porrhoët, MARIT de Rohan, femme de Louis de Rohan, fire

6. Lo vis V. de Rohan, fire de Guemené, de Montauban, de Montbafon, de Landal, &c., époula Marguerite de Laust.

7. Lo.v 15 de Rohan, VI. du nom, Prince de Guenacné, Conste de Monthazon & de Montauban, épousa Eleonor de Roben, Daine de Gié & du Veiger,

8. Perrande Hercvies Rener de Lucrect de Icabelle de Surve de Roban, éponfai, François Rohan, Da- Rohan, époula Rohan, époula d'Espinay, Seigneur de Broon. 2. An-Rohā, Com- de Rohan, Duc de Mot- me de Coet- Jacques Tour- Nicolas de Pel- toine de Sillans, Baron de Cteully. te de Moneauban. bazon. quen. nemine, Marquis Levé, Comte de de Cortmur. Flers.

9. LOVISE Tour. IFANNE Tournemine P'erne de Rener de Pelnemine, épousa A'e. femme d' Emanuel de Pelleué, sandre de Pieux. la Berandiere, Sei. Comte de leué, femme de Tanneguy Pont , Marquis du Flers, ép. gneur de l'Isle de & Oliencon . Neufbourg. Henrie de S. de Posse & Refuge de de S. Ger-

Pulon. main ~ 10. CATHE- LOVISE RENEE de IDSEPH EMA-BALTA- N.... IACOVES de Vieux- de la nvel z A h. de Pelle. d'Oliencon Vieux- Pont, fe- Berau- de la Marin né Com-Port, t. fil. Pont, me de Jest diere, Be- de la te de

le, a épon-femme Bapeifte Baron eau- Berau. Flers. le Henry de Guy de Crequy, de Ross diere, diere , Baron de de Comte de het, a Abbe Vicom-Ricux, Bernient tp. lez- de te de Viensne de Nou Lef-Pour fon Mar- les. quis d'-Mec- sillé, court, quent.

ALE- ALE- HEN C A- ALEXANDRE GARRIEL- N ....- de Crequy fem-XAN- XAN- RIET THE- de Crequy, ANTO NE me duBaron DRE DRE TEde RINE Comte de de Crequy , Sei-Mars de Ri- de Bernieulles, a do Maillon uis Ri- eux , Riéponfé Marie gneur de

de Vi eux, feme eux, Maignare de eux. Mar. de féme Bernieres. rot, a quis Paul de de des Ro-

Hen Sour Ar. bert riette deac, mei- de fer, Mal-Ma-Seig, leuildele d'aul le S. noy de 14-

& de rane-Ran- ville

2. Liff. 1. Liff. PHILIPPEDEFPI SYLVIEDEL ANTOIZ

nay , Seigneur de pinay , fem- na de Broon, époula An- me de René Syllans ; ne de Varinieres. de Quingo, Baron Seigneur de Chervouly. Creully ép. N..... Fabry

مث Avenue Nz de Sillans 2 Baron de Creully

#### des descendans du Roy Charles VI.

t. CHARLES VI. Roy de France. ISABELLE de Baueres.

2. CHARLES VII. Roy de France.

IE ANN E de France, femme de Jean VI. Duc de Bretarne, Comte de Montfort, & de Richensont,

3. FRANÇOIS I. Due de Bretagne. Dont la posterité a esté traitée.

ISABILLE de Bretagne, fenime de Guy XIV. Comte de Lanal,

fire de Vitré, Montfort, &c.

de Laual, mort fans Betnard , époula Jeanne du Perier ,

GYT XV. Comte Izan de Laual, Seigneur de la Roche- Izanne de Laual, Lovise de Laual, femme de Iean Reme de Sicile , de Brojje, dit de Bretagne, Com-

Comtelle de Quintin. morre fans enfans. te de l'enthienre. enfans. cy apres G vyXVI. Comte de Laual, de Montfort, & de Quintin, fire de Vitré, &c. époula 1. Charlotte d' Arragon, Princesse

de Tarente, fille vuique & heritiere de Feiderie Roy de Naples, 2. Anne de Montmoreney, . Antoinette de Daillon.

2. Liff. 1. LIA. 6. ANNE de Laual épousa MARGVERITE de Laual. François fite de la Tri-

Anne de Laual, femme de femme de Louys de Roban, Louys de Silly , Seigneur S. de Guemené, dont la pode la Roche-Guyon. flerité a efté traittée. cy aprej.

3. Liet. CHARLOTTE de Laual, femme de Gaspard de Colligny, Admiral de France. g-apres.

7. Loyis fire de la Georges de la Trimouille , Sei-Trimouille, Duc de gnear de Royan, Thotiars, époulà Ieanne cy apres. de Montmorency.

mouille. Vicore de Thouars.

Prince de Talemond,&c.

CLAVDE de la Trimouille, Scien. de Noirmonstier. cy apres. ıt.

Louise de la Trimottille, femme de Philippe de Leuis, Seigneur de Merepour. Cy-apres, 11.

IACQVELINE de la Trimotille femme de Louis de Bueil, Comte de Sancerre. cy-apres.

S. CIAVD & Seigneur de la Trimoüille, Duc de Thoüars, Prince de Talemond, Comte de Benaon, Taillebourg, &c. époula (barlotte de Naffau-d'Grange.

CHARLOTTE CATHURINE de la Trimotiille, époufa Henry de Bourben, Prince de Condé, Duc d'Enghiern, &c.

9. Hangy fire de la Trimotiille, Duc de Thotiars, Prince de Talemond, Comte de Laual, Benson, Taillebourg, Montfort,&c.fire de Vitré, a épouse Marie de La Tour de Turenne.

HENRY de Bourbon Prince de Condé, Duc d'Enghiem, Chafteau Roux, Albret, &c, épousa Marguerite Charlotte Du heile de Montmorency . &c.

10. HENRY-CHARLES de la N.... de la N.... de la Trimotiille, Prince de Taren- Trimotiil- Trimotiille te, Duc de Thouars, allié à le Courte alliée 1662. à

de Laual.

bon , Prince de Condé, Duc d'Enghiem, Chace de Conty,a fleau. Poux, Montmoepoule Anne rency. &c.a en oule Clai-Atertinozzi. re Cicmence de Maillé.

Lovts Duc de Bont-

ARMAND de Anne de Pourbon épouse de Bourbon, Prin Henry &Orleans Due de I ongucuille, Scc.

n N., de la &c... Trimottille.

Emilie de Heffe.

HENRY de Bourbon Duc d'Enghiem.

N .... Duc de

Saxe Veymar.

Lovis de Pontbon Lovis-Cite R. CHARLES. ags d'Orleans PARIS comte de Clermont. Comto de d'Oricana Comte de Dunois.

S Pol

2. CHARLES VII. Roy de France.

3. FRANÇO IS L. Due de Brezagne.

de Laual, mort fans

enfans.

#### Tables Genealogiques

I s A N N s de France, femme de Iean VI. Duc de Eretagne,

Comte de Montfort, & de Richemont,

ISANILLE de Bretagne, femme de Guy XIV. Comte de Laval, fite de

de Broffe, dit de Bretigne, Con-

to de Penthieure.

Vitté, Montfort, Rc.

Vitté, Montfort, Rc.

Gyy XV, Comre 1s an de Lusal, Seignent de la Roche- 1s anns de Lusal, Loyes de Lusal, fomme de Icon

#### I. CHARLES VI. Roy de France. ISABELLE de Baucres.

Bernatd , épousa Icanne du Perier , Reine de Sicile. Comtesse de Quintin.

| 6. G v TXVI.Comte de Laual                                                                                   | de Moneforz & de O                                                                                    | vintin Grade Vi                                                            | rd See doords .                                              | Charless & Southern Dring                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| de Tarente, fille vnique & h                                                                                 | eritiere de Frideric Ro                                                                               | y de Naples, 2.                                                            | nne de Montmore.                                             | ney,3. Antoinesse de Daillon.                                                  |
| I. List. 6. Anns de Laual épousa François sire de la Tri- moisile, Vicôte deTholists, Prince de Talemond,&c. | 2. Lill,<br>MARGVERITS de L<br>femme de Losys de R<br>S. de Guemené, dont<br>flerité a esté traittée, | oban, Longs                                                                | e Laual, femme d<br>for Silly, Seigner<br>sche-Guyon,<br>14. |                                                                                |
| la Trimotiille, le, 5. d                                                                                     | e Royan , épousa S                                                                                    | LAVDE de la Tr<br>de Noirmonsties<br>Antoinette de Ma<br>le la Tour-Landey | , &c. ép. Trin<br>illé, dite Dam                             | se de la IACQ PRIN<br>noiille , de la Trimoùil<br>le , Connesse d<br>Saneerre. |
| 8. GILFERT de la Trimotiille<br>Comte d'Olonne, &c. Cher<br>Roy, époufa Anne Hurault d                       | aliet des Otdres du                                                                                   | flier,ép                                                                   |                                                              | mille, Matquis de Noitmon.<br>Beaune, Vicomtelle de Tours                      |
| p. Philipps de la Trimoli<br>Comte d'Olonne, &c. épousa<br>roud.                                             |                                                                                                       |                                                                            | de la Trimoüille<br>Lucrece Boubier                          | Marquis de Noitmonstier,                                                       |
| to. Lo vis de la Trimotille, d'Olonne, a époulé Catherine<br>riette d'Angeunes, de la Loupp                  | Hen. la Trimouil-                                                                                     | Casar. Cati                                                                | LENE.                                                        | ovis de la Trimoüille Due d<br>Noitmonftier, époula 1640<br>Renée-Julie Aubry. |
| II. LOVII-ALFXANDRE de la<br>Trimouille, Marquis de<br>Noirmonftier.                                         | Trimotiille fecond<br>fils.                                                                           | Comte de à A                                                               |                                                              | rimofiille,mariée 1619. Y<br>Talerand , Marquis de LAN<br>LUI                  |

#### I. CHARLES VI. Roy de France. ISABELLE de Bauseres.

| 2. CHARLES VII. Roy de France.                                     | I E A N N E de France, femme de Jean VI. Due de Bretagne,<br>Comte de Montfort, & de Richemont. |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3. FRAMEO 15 I. Due de Bretagne. Dont la possessió a esté trassée. | Isaballe de Beeragne, éponfa Guy XIV. Conne de Lanal, fire de Vitré, Montfort, &c.              |

4. Gyy XV.Conne: Is An de Luul, Seigneur de la Roche. Is Annet de Luul, Loviet de Luul, femme de lean de Luul, mort fans l'Ernard, époulá Josses du Terier, Reine de Sinde, de English de Becogne, Comercians.

Contesse de Commin. morte fans enfans.

5. G. y XVII. omne de Laud, de Monfort, & de Quintin, fire de Virté, &c. éponda a. Cherlotte d'. Arragen, Pinteclie de Tatente, fil e vrique & bentière de Eiderie Roy de Naples, a Anne de Montomenny, a Consoneire de Buillon.

1. Liff. 2. Liff. 3. Lia. 6. Anne de Laual époula MARGVERITE de Laual, ANNE de Laual, femme de CHARLOTTE de Laud. François fire de la Tt. Louys de Silly , Seigneur femme de Louys de Zoban. premiere femme de Ga/-S. de Guemené, dont la pomouille, Vicore de Thouars, de la Roche-Guyon, pard de Colligny, Admiral fteriré a effé trairrée Prince de Talemond, öcc. cy apres. de France. cr-apres.

7. Lovy fire de la General de la Centry de la Lovy et de la Crimosille (spoil, Incevertific Trimosille), Die de Trimosille (spoil Trimosille), Se de Philippe de Leon, S. de Stoppe et de Trimosille (spoil Trimosille), Se de Leon, S. de Stoppe et de la Communication d

8. I e a n. de Leuis, Seigneurs de Mirc; ox, Marcínhi de la Foy, Senefi, hal de Cattaffonne, Fr. a n. g. o 1 s. de Leuis, femma Victorne de Monfoigus, front à la Leuis, femma Victorne de Monfoigus, front à la Leuis, femma Mirchael de Cattandes, d'Liftsman Stignou de Befildes.

Dame d. Terride.

9. ANYOINE-GYILLAYME CATHERINE de Leuis, fimme la suive de Ballille, éponile Efrese de Calinil de Leuis, Viconne de Segment de Coffidose & de la Leuis, gree.

Leuis. Leuis, Viconne de Segment de Coffidose & de la Leuis, gree.

Louise IO. ALIXAN-Irande Lovise femme N ..... de Estienne S. de Iean-Iac - Antonin TEANNEde Scipion de Louis , Vi-Caftelnau & de gyes de de Caftelde Capar de Le-Lems.Ba. ANGELLuis, Marquis ron deMi-Barlahat, Comte ftelnau comte de la Loubere, a Caftelnau. nau. QVE de de Mirepoix, de Panias. de Montaut-Ciftelfemme repoix a Leran. (ponía Lo. iéroulé Canau.femde N. fe de Toquetherine de faint-Sinie. nic de Raron Laure. Caulet. N ... 20/de Lenis de Leren.

N... de Leuis, Marquis de Mirepoix, marié 16,7, à Marie du Puy du Fon. 2. CHARLES VII. Roy de France.

pofterité a efté traitée.

3. FRANÇO ES I. Duc de Bretagne. Dont La

#### 1. CHARLES VI. Roy de France. ISABELLE de Bauteres.

4. GVY XV. Conte I E AN de Laual, Seigneur de la Roche- I E ANNE de Laual, Lovise de Laual, femme de Lea

I I ANN I de France, fernme de Jean VI. Duc de Bretarne.

Isanelle de Breugne, femme de Guy XIV. Comte de Laual, fire de Virté, Montfort, &c.

Comte de Montfort, & de Richemont,

| enfans.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Remard , épo<br>Contesse de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ula Icanne da<br>Quintin,                                        | Terier, Ro                                                           | ine de Sicile.                                                                                                                                | de Broffe,dit d<br>to de Pentbies<br>Gupres                                                                           | e Bretagne,Con                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5. G wy XVI.Comte<br>de Tarente, filie vii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | de Laual, de Mor<br>ique & heritiere                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ntfort,& de Q<br>de Frideric Ro                                  | tuincin , fire de V<br>oy de Naples, 2                               | litré, &c. épouls<br>Anne de Montm                                                                                                            | 1. Charlotte d'A<br>orency,3. Antoines                                                                                | frragon, Princei<br>re de Daillon.                                                                                                                                                                                                                                                           |
| t. Liff. 6. Anne de Laual François fire de la Tr. 6. Vicomte de Th Prince de Talemond                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | moid- femme                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2. Liff. VERTE de L de Louys de R Suemené, dont a esté traittée. | la po- de la R                                                       | de Laual, femn<br>de Silly, Seig<br>Loche-Guyon.<br>17-apres.                                                                                 | nede CHARLO<br>neur femmede<br>ligny, Ad                                                                              | . List.<br>TTB de Laua<br>Ga/pard de Co<br>miral de France,<br>pres.                                                                                                                                                                                                                         |
| 7. Loy1s fire de la<br>Trimotille, Duc de<br>Thotiass.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | GEORGES de Trimotiille ,<br>gneur de Roy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Sei- Trimoti                                                     | ille, S. de Trir                                                     | notille,Da. fi<br>de Mire- d<br>, F<br>O                                                                                                      | A C Q Y ELI N E de<br>imme de Lowis fite<br>e Sancerre, grand<br>couserneur d'Anjor<br>faine, Capitaine de<br>commes. | ele Buril, Côte<br>Eschanson de<br>ier de l'Ordre,<br>a Touraine &                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                  |                                                                      |                                                                                                                                               |                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| de France. Cheuslier Daillon du Lude.  9. R 2 N 2' fire de Bu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | des Ordres du R                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | oy, époula An                                                    | Lovis de                                                             | I A C Q V F L I N                                                                                                                             | z de Pucil, MA                                                                                                        | RGVERITE                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| de France. Cheuslier Daillon du Lude.  9. R 2 N 2' fire de Bu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | des Ordres du R                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | oy, époula An                                                    | Lovis de<br>Bueil S. de<br>Courcillon,                               | mtecler. Bourgon                                                                                                                              | z de Pucil, M A<br>oret, épon- Buci                                                                                   | RGVERITE d<br>fromme de Hei<br>Brece', Marqu                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 8. Isaw fire de Buel, de France-Cheude de Lude.  9. R. 1 M fire de Bu de Chaffecaux, éce, épe de Chaffecaux, éce, épe de Guel, C. 5. En de Buel, C. 5. 2 En de Marsa, Flerre Baron de Chaffecaux, éte, de Guel, de Fance, couline, de Fance, | des Ordres du R  Leil, Comte de M.  Leil, Comte de | RENCE de Bueil, femme de François de Merjericom                  | Lovis de<br>Bueil S. de<br>Courcillon,<br>épouss Re-<br>née de Coné- | I A C O Y E L I M Comeelle de M fa René du Be de Vvardes.  RENE'-FRANC quis de Vvard ret, Cheuali Roy, Capitani Roy, Capitani Suiffes de fa G | z de Pueil, M A oret Apone Bueri e, Marquis pr d'Yi d'Yi d'Yi d'Yi d'Yi d'Yi d'Yi d'Yi                                | ROVERITE de l'écame de l'écame de l'écame de Brecé, Marque gny.  Roces de Brecé d'Yigny  Ariesles de Britand |

#### s. CHARLES VI. Roy de France. ISABELLE de Bausetes.

| 2. CHARLES VII, Roy de France.                                                                                                                        | IE ANNE de France, femme de Ieser VI. Duc de Bretagne,<br>Comte de Montfort, & de Richemont.                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| p. François I. Duc<br>de Bretagne.                                                                                                                    | Isabelle de Bretagne, femmede Guy XIV. Comte de Land, fire de Vitré, Monefort, &c.                                                                                                    |
| GYYXY.Comte le Laual, mort fans Rernard, époula Rec contesse Courtesse de Quintin                                                                     | one du Perier, Reine de Sicile, de Broffe, dit de Bretagne, Com                                                                                                                       |
| G vv XVI.Comte de Laual, de Mohtfort , &<br>de Tarente, fil.e vnique & hetitiere de Fride                                                             | c de Quintin, stre de Vitté, &c. épousa, . Charlotte d' Arragon, Princessicic Roy de Naples, s. Anne de Mantoureney, . Antennette de Paillon.                                         |
| Anne de Laud éponsa Marcherit<br>Françoi fite de la Trimoide.<br>Le Vicomre de Thoilars, S. de Guernend<br>Prince de Talemond. ferité a efté traitée. | E de Laval, Anne de Laval, femme de Charlotte de Laval<br>go de Roban, Longo de Silly, Scigneur femme de Ga/pard de Co<br>t, dons la po- de la Roche-Guyon, ligny, Admiral de France. |
| ANTOINI de Silly, Comte de la Rochep<br>de Lanne                                                                                                      | ot par reprefentation d'Anne de Montmorency fon ayeule, époula Morte                                                                                                                  |
| FRANÇOISE MARGYERITE de Silly, C<br>Emanuel de Gondy, Conne de Toigny, Cl                                                                             | consede de la Rochepoe, Damoifelle de Commercy, &c. épousa Thilippe<br>heusher des Ordres du Roy, General des Galeres,                                                                |
|                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                       |
| Pier Ry de Gondy, Comte de Ioigny, Di<br>Pair de France, par fon mariage auce Carterin<br>fa coussine, & Cheualier des Ordres du Re                   | re de Gondy Abbe de Kemperlay , Archenesque de Corinthe, & de Paris,                                                                                                                  |
| N de Gondy fille vnique,                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                       |
| or account one madae.                                                                                                                                 | · ·                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                       | e il                                                                                                                                                                                  |

#### I. CHARLES VI. Roy de France, ISABELLE de Bauseres.

|                                                                                                                                  |                                                                                                              |                                                                                                                              |                                                                                                                                      | 4                                                                        |                                                                                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2. CHARLES VI                                                                                                                    | II, Rey de France,                                                                                           | Į į                                                                                                                          | NN z de France, fe<br>Comte de Montfor                                                                                               | mme de <i>Iean</i> VI. Du<br>t, & de Richemont.                          | de Tretague,                                                                                                |
|                                                                                                                                  |                                                                                                              |                                                                                                                              |                                                                                                                                      | ·                                                                        |                                                                                                             |
| 3. François I.<br>de Brezagne.                                                                                                   | Duc                                                                                                          | Isabell<br>fits                                                                                                              | e de Bretagne, femn<br>e de Vitré , Montfort                                                                                         | ne de Guy XIV. Com                                                       | ite de Landh,                                                                                               |
| . G v y XV. Comb<br>de Laual, mort fan<br>enfans.                                                                                | e 1 E A N de L'iu<br>s Pernard , épo<br>Comtesse de                                                          | al, Seigneur de la Rocl<br>sula <i>Jeanne du Perio</i><br>Quintin.                                                           | ne- I PANNE de L<br>Pr, Reme de Siela                                                                                                | anal, Loviss de La<br>le. de Broffe, dit<br>se de Penth                  |                                                                                                             |
| I. Liff.  Anne de Laus François de la Trivitoure de Troute de Marcone de Thot Sa posserier a esté :                              | al époufa Man cimouille, Dame liars, &c. poster                                                              | ntfort, & de Quintin<br>de Frideric Roy de l<br>2. List.<br>5-VERITE de Lauxl,<br>de Guemené, dons La<br>isé a esté traitée. | Anne de Vitté, &c. é, Naples, 1. Anne de M  Anne de Latai, Louys de Silly, de la Roche. D'ont la pofterie a                          | femme de CHARI<br>Seigneur épouls<br>con. Collige                        | Arragon, Princel sesse de Daillon.  3. List. to TTE de Lau Galpard Comre sy, Seigneur de U. Admiral de Fran |
|                                                                                                                                  |                                                                                                              |                                                                                                                              |                                                                                                                                      |                                                                          |                                                                                                             |
| FRANÇOIS CO<br>Admiral de Guy                                                                                                    | omte de Colligny, So<br>enne, époula Marg                                                                    | eigneur de Chastillon,<br>werste d'Ailly.                                                                                    | Lovite de Col<br>Naffau, Prince d                                                                                                    | lligny,femme de Guil<br>Orenge.                                          | Laure Comte de                                                                                              |
| Admiral de Guy                                                                                                                   | enne, époula Margo                                                                                           | Duc de Chastillon,                                                                                                           | Naffau, Prince d                                                                                                                     | nic Comte de Nas                                                         |                                                                                                             |
| Admiral de Guy                                                                                                                   | enne,époula Margo                                                                                            | Duc de Chastillon,                                                                                                           | Naffau, Prince d                                                                                                                     | · Oringe.                                                                |                                                                                                             |
| Admiral de Guy                                                                                                                   | enne, époula Margo                                                                                           | Duc de Chastillon,                                                                                                           | Naffau, Prince d                                                                                                                     | nic Comte de Nas                                                         |                                                                                                             |
| Admiral de Gry  I. GASPARD CO Marcichal de Fo  HENRESTTE Le Collogry ép. 1.  Come d' Hadin-  prior, 1 Groges de  Champagne, Com- | mte de Colligny, J<br>ance, épousa Anne<br>Anne de Colli-<br>gny, a épouse<br>Georges Duc de<br>Priscemberg. | Duc de Chaftillon, de Poliguae.  GVELLAYME Henry Comre, de Nallan, Prince d'Orange ép. Merie d'An.                           | Naffan, Prince de<br>Hanky-Frida<br>d'Orange, époula<br>Lovist de Naf-<br>fau, femme de Fri-<br>derie Guilliame,<br>Marquis Electeur | HENRIETTE-<br>EMILIE ACP.<br>Guillaum Frid-<br>ric Prince de Naf-<br>fan | Lu, Prince  HENRIETT  CATHERIN                                                                              |

#### t. CHARLES VI. Roy de France. ISABELLE de Bameres.

2. CHARLES VII. Roy de France.

IT ANNE de France, femme de Jean VI. Duc de Bretanne. Comte de Montforr, & de Richemont,

3. FRANÇOIS I. Duc de Bretagne.

ISABELLE de Bretagne, femme de Guy XIV. Comte de Laual,

G VY XV. Comte I F A N de Laual, Seigneur de la Roche- I F A N N E de Laual, Lovist de Laual, femme de Joseph bernatd , dont la posterité a este traide Laul.

firede Virré, Montfort, &c.

France. cy apres.

Reine de Sicile , Ducheffe d'Anjou

c. RENE' de Broffe, dit de Bretagne, MADELENE de Bretagne, Comte de Penthieure, époufa 1. Ienane Comteffe de Verrus de Commes, Leanne de Gruffy.

te de Pentbieure. Is A B 7 t t 9 de Prerigne femme de Fran fire de Riena, Comre de Harcourt, Marefchal de

de Broffe, dit de Bretagne, Com-

1. Liff. 6 CHARLOTTE de Broffe, dire de Pretagne, époufa François de Luxembourg, Vicomre de Martigues.

\_\_\_\_

2. Liff. FRANÇOISE de Bretagne, femme de Cleude Confier, Due de Rommois, Marquis de Foify, Comte de Mauleurier.

T. STRASTIFN de Luxembourg. Vicomte de Martigues , Duc de Penthicure , époula Marie de Beaucaire.

GILBERT de la

Trimoüille, Marquis

de Royan, époula

Anne Hurant.

 $\sim \sim$ 

MADELENE de GILBERT Gouffier Duc de Rouannois, CLAYDE Gouffier Luxembourg, fem- Marquis de Foify, &cc. époula Jeanne de 5. de Palluau, &cc. me de Georges de la Cofe, Dame de Gonnor. Trimouille , S. de Royan.

F. MARTE de Luxembourg, Princeffe de Martigues , Ducheffe de Penthieure , époufa 2 bilippe-Emanuel de Lorraine Duc de Merceur.

I. o = 1 s Gouffier , Duc de Rossannois , Marquis de Boify, époula Claude Eleanor de Lorraine d' Elbenf.

N....

8cc..

FRANÇOISE de Lorraine, PHILIPPES de la Tri- HENRY Gouffier, CHARLES Gouf- MARIE Gouf-Ducheffeed Mercent & de Pen-motille , Marquis de Marquis de Bosty, ép.
thieste, &c.-fernme de Ce/ar Duc Royan, Comre d'Olon-Anne Menagain de Verdo me, d'Estampes & de ne, épousa Afadelene de Dame du Perray. Beaufort, &cc. Champrond.

fier. Conte de Gon- fier a ép. André

nor,a ép. Madelene de Chaffillen, d Abracde la Den- Baron d'Ar-

IO. LOVIS FRAN. ISABILLE de Vendof- çois de de Vendofme,Duc de Vendos- me épousa Mercour,a me Duc Charlesépoule N... de Beau- Emanuel

Lovise de Arrys Gouf- N .... Goufla Trimouille fier . Duc de fier, non ma-Gouf. fier Comre d'O- Rodannois, riée. fils, lonne, a ép. Marquis de Catherine -Poily, Gouda Sanoye, Henriette uemeur de

N...de Cha-

Mancini. fort. Poictou. Duc de Ned' Augennes. maure.

> MARIE IFANNE-BAPTISTE MARIE FRANÇOISE-ELISARIT de Sauoyea de Sauoye.

#### Tables Genealogiques

a. CHARLES VI. Roy de France. ISABELLE de Bameres.

2. CHARLES VII. Roy de France.

I E A N N E de France , femme de Ioan VI. Duc de Bretagne, Comte de Montforr, & de Richemone.

3. FRANÇOIS I. Due de Bretagne.

ISABELLE de Bretagne, femme de Guy XIV. Comre de Laurh. fire de Vitré, Montfort, &c.

A. Gyr XV. Conte

I an de Laual, Seigneur de Laud. de la Roche-bernard.

I z ANNE de Laual. Reme de Sicile , Duchesse d'Anjou.

Lovise de Laud, femme de Jean de Broffe, dit de Bretagne, Comte de Penthieure.

s. Rang' de Broffe, die de Bretagne, Mabeltus de Bretagne, Comte de Penthieure, épousa 1. Jeanne Comresse de Vertus. de Comines, L. Jeanne de Gruffy. g-spres.

ISABELLE de Bretagne, femme de Jean fire de Rieux, Comte de Harcourt, Mareschal de France. cy.apres,

i. Lift. 6. CHARLOTTE de Broffe, dite de Bretigne, femme de François de Luxembourg, Vicomre de Martigues. cy-denant.

2. Liff. FRANÇOISE de Bretagne , femme de Claude Gonffer, Duc de Roannois, Marquis de Boify, Comte de Mauleurier, Grand Eleuver de France.

CLAVDE Gouffier, Seigneur de Palluan,cy.apres, 7.G 11 B f R T Gouffier Duc de Rollannois, Marquis de Boify, éponsa leanne de Cotsé, Dame de Gonnor.

ELOVIS Gouffier, Duc de Rouannois, Marquis de Boify, CIAVDE Gouffier, Comre de Caranas, époufa Marie épousa Clande Eleonor de Lorraine d' Elbeuf. Miron. \_\_\_\_\_

B. HENRY Goother, CHARLES Gouf. MARIE Gouf- Lovis Gouffier, Comre de Caranas épondai. Medelene de Marquis de Boily, ép. fier, Comte de Gon- fier a ép. André Gancoure. L Elconot de Bruilla e. Corjan. Anne Hennequin , not,2 cp. Medelene de Chaffillon , d'Abracde la Don- Baron d'Ar-Dame du Perray. penton.

N... 10. Arrys Gouf. N .... Gouf-N... de Chaδcc,, fier , Duc de fier, non ma-Gouf. ftillon. Roilannois Mar- rice. fier quis de Boify , fils,

1. L IA. N ..... Gouffier, Comte de Caranas,a éponfe N.. de Riperdat.

Couverneur de Poictoo.

# des descendans du Roy Charles VI.

I EANNE de Frince, femme de Jean VI. Duc de Bretagne, Comre de Montfort & de Richemont.

127

1. CHARLES VI. Roy de France, 1 SABELLE de Hauieres.

2. CHARLES VII. Roy de France.

| tupuc Counts de Vere.  Bercopus, Marquis de de Coulsisse, sons, les mess aux de Colles, sons époul d'Estable forme de Collesiere, sons, les mess aux de Colles, sons époul d'Estables, de l'Armane.  Marquis de Colles Conserve, les mess aux de Colles sons époul d'Estables, de l'Armane.  Marquis de Colles Conserve, l'action de la Colles Colles Colles Colles Colles Colles Colles Colles de la Colles Coll | 3. François I. Ducde B                                                                                                                                                                              | etagne.                                                                                                                          | Is a s                                                                              | e Vitté,de Nos                                                              | igne,femme de Gey<br>durt, &c.                                                                                 | XIV. Comte ≥                                                                    | Linal, fire                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| PER PAR COME de Pen- de Transgam, Comte de Vertras de de Codilo, latron Louis C. 2 y juine. Comte de la l'Amengona che l'Amengona, che de Codilo, latron de Vertras de de Codilo, latron de Vertras de Codilo, latron de Codilo, latron de Vertras de Codilo, latron de Codilo, latron de Vertras de Codilo, latron de Codilo de |                                                                                                                                                                                                     | oche-Bernard.                                                                                                                    | Reyne de Sic                                                                        | ile , Bretagne                                                              | de Land, femine de<br>Com: & Penthie                                                                           | tean de Broff<br>ure.                                                           | dit de                                                                       |
| 7. Obry de Persyne, Comme de Vertun & de Lovis s' de Bresque, formme de Gry Scignus de Caphicas & de Goldo, Estand Ausgau, de Goldo de Gres Control, son annes d'Algories-norres.  7. Cara a la sta de Bresque, Com.  7. Cara a la sta de Bresque, Com.  8. Fara y el su de Goldo Bresque, control de Goldo de Caratillones, Com. a most de Colledo, Bresque, forma de Goldones, de Goldones, de Caratillones, Com. a modern de Goldones, de Goldo | Bretagne, Comte de Per                                                                                                                                                                              | <ul> <li>de Bretagne,</li> </ul>                                                                                                 | Comte de Ven                                                                        | épouls François<br>sus êt de Goello                                         | Baron Jean free                                                                                                | Riens, Con                                                                      | nte de Har-                                                                  |
| Gollo, Ersond Animpour époula gravée de Coys. Clemanns, Seneficial de Carcalforme, Common de Higuer-mortes.  7. CHARRIS de Bieregne, Common Breengre, Common de Coulombre de Coulombre de Coulombre.  8. CHARRIS de Clemann, Common de Precuper, Common de Coulombre.  9. CLAVES de Coulombre.  9. CLAVES de Coulombre.  9. CLAVES de Coulombre.  10. Confined de Vere.  10. Lovie de Coulombre.  10. Lovie  | FRANÇOIS de Bretig                                                                                                                                                                                  | e,Comte de Ve                                                                                                                    | rtus & de Goel                                                                      | lo, Baron d'Auar                                                            | ngour, &ce. époula .                                                                                           | Section AAR                                                                     | erec.                                                                        |
| tieper. Counte de Vern.  de de Gelloch, pers.  femme de Condiner, neue, femme ant de Condiner, neue, femme ant de Gelloch Control Condiner, neue, femme ant de Gelloch Control Condiner, neue, femme ant de Gelloch Control Co | Goëllo, Euron d'Auangour, on.  C. CHARLES de Bretagre Le de Vertus & de Goello d'Auangour, &c. époula 2 de Saint Amadour.                                                                           | e, Com- Fr., Baron Bri                                                                                                           | A N COISE de<br>RANGOISE de<br>RAGNE, femme<br>Gabriel, Sei-                        | G v v de (<br>Goumenne<br>main, & d                                         | Carcaffonne, Gouse Caftelnau & de Clun ar de Quercy, épocia                                                    | one, Senefeha                                                                   | mortes.                                                                      |
| de Breta- de de Bre- gre, Com- Bre- toppe blesa, quis de mede N. Calielhous C. Grindine de Lau- gre, Com- Bre- toppe blesa, quis de mede N. Calielhous C. Grindine de Lau- gre, Com- Bre- toputa de Com- grenne de Com- grenne de Clemfig, march Com- laise Merglife, Margine, de Clemfig, per Franc- Com les de quis de lainez, a ép. goilé de te de Rothus, mismie Lefás. Clim- ful Marte du et Hernitere de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | tagne,Comte de Ver-<br>tus & de Goëllo,épou-<br>fa <i>Carberine Foneguez</i>                                                                                                                        | de Bretogne,<br>femme de<br>Lacques d'Ef-<br>coubleau,<br>Marquis de                                                             | Marquis de<br>Goulaines,<br>ép. 1. Tarbe<br>Ruellan, 2.<br>Claude Cor.              | de Goulai-<br>nes , festime<br>de Lacques de<br>La Vove, S. de<br>Vaux & du | gneur de Caftel.<br>nau & de Cler-<br>mont Lodeve,<br>Marquis de Sef-<br>inc, ép. Charlotte<br>de Caumons-Lau- | de Caltel-<br>nau époula<br>Jean Vicom-<br>te d'Arpa-                           | Faançori<br>ferame de<br>Claude a<br>Thefan ,<br>Matquis<br>de Venn,<br>gwe. |
| Lamilie, to two late or the control to the control  | de Breta- de de Bre- gne, Com- Bre- tangne re de Ver- ta- époufa tus, &c. a gne, Hercu- ép- Fran- Com les de çoife de te de Rohan, Daillon, & God Duc de Loüifé de lo Mont- Balfac, n'a point d'en- | d'Efcou-<br>bleau,<br>femme<br>de Fran-<br>çois de<br>Simiane<br>& dePó-<br>tence,<br>Marquis<br>de Gor-<br>des, Côte<br>de Car- | Mar- LAND , quis de Gou- laines laines, a ép. Iefui- Chu- te. de, Mar- quis du Cha- | ez. la Youe, fem<br>me de N<br>Baren de<br>Merghise.                        | - Aldonce de<br>Caftelnao &<br>de Clermor,<br>Marquis de<br>Seffac, épou-                                      | pajon a époi<br>Gloriande de<br>zieres de The<br>a. Marie Elif<br>Simiane, 3. C | ne r.<br>Lau-<br>mines,<br>aber de<br>atheri-                                |

Marduis de

deVe-

Seffic.

me de Louis d'Al- & de Pon-

bert Duc de Luy- tevez.

Marquis de Seue

#### Tables Genealogiques

CHARLES VI. Roy de France.
 I SABELLE de Bauieres.

2. CHARLIS VII.

Roy de France.

1 s A way de France, fromme de Jesse VI. Duc de Brasgus, Contre de Mondon & de Richemon.

3. François I. Duc de Bretagne.

1. sant Lie de Bretagne, framme de Goy XIV. Comite de Land, fire de Vitré, de Montion, &c.

4. Gay XV. Comte

1. Land É. Land S. de 1. I. a. w. s. de 1. au.l., 1. 0 v s. s. de 1. au.l., femme de 1. au. de 2 vaffe, dit de de Laud.

1. Royne de 5 viels , 3 vessgow, Comte de Teothieure.

Ducheffe d'Anjou.

5. R BRIT de Brosse, de Madria de Brezogne, ISABILLI de Brezogne, fommede Low fare de Riene, Bretagne, Comtes de Pen-Comtesse de Verna.

Comtes de Harcourt, Mareschal de France.

Thieure, 9-denant.

6. CLAVER firede Rieux, Controle Harcourt, eur pour Georde Grieme Sydness de Breits, Seigneur de Allerac, cy-opers.

(haft cauncut, Chaft cau

 Lovis e de Rieux, Comtesse de Harcourt, &c., porta les biens des Maisons de Rieux & de Harcourt à René de Larraine; Marquis d'Elbeuf.

8. CHARLES de Lorraine Duc d'Elbeuf, Comte de Harcourt, MARLE de Lorraine, femme de Charles de Lorraine, &c., fire de Rieux, épousa, Marguerite Chalos, Dame de Paigny, &c. Duc d'Adamaic.

9. Cuartas de Lortaine, Duc d'Elberd,
Comre de Harcourt, de Rieux, &c. éposHarcourt, grand Etwyre de Frande Lortaine éposis ne, Duchesie d'Aufrance.
Ca Aposité Mergareire du ConLong-Gorffer Duc malicip, Térmy de
hart,
Lang-Gorffer Duc malicip, Térmy de
hart,
Lang-Gorffer Duc malicip, Térmy de

10. LOVIS de LOT. FRANÇOIS I VLES de N. ... LOVIS de LOT. PIII- AR- &c. HENRY CHARLES CHARLES-Gouffier, raine, Duc d'El- de Lorrin- Lorraine, fille, raine, Comte 119- MAND. .... Gouffier, AMEDER Comre de de Sauoye, bestf , Comte de ne,Comte Comte de d'Armagnac, pa de Marquis a ip. Carberi - Lor. de Boily, Harcourt , ép. t. de Rieax, Lislebon-Gonnor, Duc de Marie de Launoy. à present ne a ép. ne de Nevfuil- 131époula a époufé Nemours, 2. Ifabelle de la appellé N ..... de le-Villeroy, nc. Anne Made. épousa Tour de Bouillon. Prince de Lorraine. I abelle Henne. lene d' A-Harcourt, quin, brac-de la de Ven-Douze . dofme. a ép. Anne d'Ornano.

ARTYS Gouffier Duc de N ..... N ... 1.Liff, &c., 2.Liff, Plusieuts &c... MARIS- MARIE 11. N...de N.&c. Enfans. Roannois , Marquis de non Gouf-ISANNE- FRAN-Lorraine. ÇOISE-Poify , Gomerneur de mafier. BAPTIS-Postton. riée. Tg de ÉLISA. Sauove. per de

#### des descendans du Roy Charles VI.

129

#### t. CHARLES VI. Roy de France. ISABELLE de Bauscres.

CHARLES VII. Roy de France.

I I A N N z de France, femme de Jean VI. Duc de Brengne, Comite de Montfort & de Richemont,

t. FRANÇOIS I. Duc de Bretagne.

Is A.B S L I E de Bretigne, femme de Gny XIV. Comre de Land, fire

4 Guy XV. Comte la Roche-Bernard. de Vitré, de Montiore, &cc.

IFAN de Laual S. de IFAN NE de Iaual, I. o ves e de laual, femine de Iean de Broffe, dit de

de Laual.

Reyne de Sielle , Breeagne, Comte de Fenthieure. Ducliesle d'Anjou.

thieure, cy deuant.

t. RENE' de Broffe, dit de MADELENE de Bretagne, Is Abellede Bretagne, femme de Jean fire de Riene, Fretagne, Comte de Pen- Comteste de Vertus. Comte de Harcourt, & Mareschal de France. cy-denant.

de Harcourt, cy. denant.

6. CLAVDE firede Rieux, Comte François de Rieux, S.d. Afferac, &c. éponfa I z a n de Rieux, Seigneur de Chafteau-Renée Dame de La Fueillée.

neuf, cy-apres.

7. R r n r' de Rieux, ceigneur de la Fueillée, époufa Marguerite de Conan.

RINTE de Rieux, épousa René Seigneut de Carne.

S. I z a n de Rieux, Marquis d'Afferac, époula Sulanne de Rienz.

SVSANNE de Rieuxépoula Pierre de Montmoreney, Scigneur de Laureffe. \_\_\_\_\_\_\_ I z A N Seigneur de Carné, éponfa Merie de Gonlaines.

O, TEAN-EMPNYIL HELENE de PIERRE de MAPGYF- SVEANNE d'Afferac, epoula fans enfans de rency, S. Mommo moreney, Icanne-Pelagie de Charles lite du Memar, heritiere de Belley, Prince fe époula Chafteaumenf. d Yuetot.

de Lauref- récy, fem- femme de me de Inc. Jean le Louise de gues Fre- Bour-Lossbelow. Jean S. de gouin S. la Rochet- de Folin, IEAN Seigneur CHARLES de Camé époula Françoife de Carné, epoula le Barbier, Dame Françoise de de Troufilie.

10, N... Chef du N..... de Montmorency nom & Armes de heritiere de Laoreffe par la Pieux , Marquis mort de les freres, vefae d'Affetac, &c. fans enfans de N .. de Stainwille 5: de Couuonges.

fean S. de Mons a Pour-. ép. N... golin. Frefean. I ame de la Frefeliere.

N.... Fre- N... &c....

le ....

VERAIN TOTERS ANNE Comte deCar- de Car- de Carde Car- né S.du né, fem- né, Vinéa ép. Pleffis- me de comte N ... de Ma- Plorue de 16. rucil, a S. de Trons Bierr. ép Ma Kerbr. delene touart.

de Rois fian.

Kernezné.

#### Tables Genealogiques

1. CHARLES VI. Roy de France, ISABELLE de Bauieres,

I LA H N E de France, femme de Jean VI. Duc de Bretagne, Comre de CHARLES VII. Montfort & de Richemont. Roy de France. 3. FRANÇOIS I.Duc de Bretagne. Is a BELLE de Bretigne, femme de Gay XIV. Comte de Land, fire de Vitré de Montiort, &c. 4 Guy XV. Comte IRAN de Lanal S. de IEANNF de Laul, Louis e de Laual, femme de Jean de Broffe, dit de la Roche Bernard. Reyne de Sicile , Bretagne, Comte de Penthieure. de Laual. Duchelle d'Anjou. t. Rene' de Broffe, dit de Madei ene de Bretagne, Isabelle de Bretagne, femme de Jean fire de Riene, Bretagne, Comte de Pen- Comteile de Vertus. Conte de Harcourt, &c Mareschal de France. thieure. 6. CLAYOR firede Rieux Comte FRANÇOIS de Rieur, S. I RAN de Rieur, Seigneur de Chasteau-neuf, Vicomte de d Ailerac, ey denant. Donges, &c. époula Beatrix de Joneberes. de Harcourt. 7. G v r de Rieux, Seigneur de Chastcauneuf, Vicomte de Donges, épousa RENA\* de Rieux, Seigneur de Sourdeac, 1. Anne Dame du Chaftel, de Costiny, &cc. 2. Madelene d' Efpinay. Marquis d'Oixant. cy-apres. Iranur de z.Liff. Gvr de Rieux, Seigneur de Chasteauneuf, Vicomte de 1. List. Marig de Rieux 2. MARIE de Rieux, MADELENEde Rieux ép. époula Iean de Ricux ép. Pierre de Donges, époula Carberine de Dame du Chaftel, &c. ép. Pierre de Ricux , Marquis Zoban , Guy de Scepeaux , Comte Boifeon , Comte de d'Afferac, &c. Ro/madec. Montauban, Prince de Chemille, Duc de Beau- S. de Cortde Guemené, preau. mifen. \_\_\_\_\_\_ O. TEANNE de Scepeaux, Clayde de Anne de Rohan, Prin- Iean-Emanyel de Ieanne-Pelagie de Contesse de Chemillé, Boiseon, S. cesse de Guernené, Com-Rieux, Marquis d'Asse-Rieux, Dame de Cha-Duchesse de Beaupreau, de Coctnisen tesse de Montauban, fem- rac, épousa Jeanne-Pe-ficau-neuf & de la Hunaudaye , &cc. vefue de épousa Henry de Gondy ép. Marthe me de Louis de Roben, lagie de Rienx. Ican-Emanuel fon Confin, de S. Denis. Due de Mantha/on. Due de Retz. \_\_\_\_  $w - 1 \sim 1$ 20.CATHERT- MARGVERI- HERCYLES CHARLES de N.... de N ..... Chef du nom & des Armes de Rieux, na de Gondy za de Gon- Comre de Rohan, Com- Rohan Marquis d'Afferac,&cc. Duchesse de dy Duchesse Boiseon, a te de Montau- 2. fils. ban, a époulé Retz,&cc.ép. de Beauépoufé preau, &ce. Françoife Icanne Ar-mande de Pierre de Gondy Comde Cofte Duc quen. Schomberg. te de loigny, ð:c. de Briffac. N... &c., CHAR- IEAH-11. N.... N...de N...de de ..... LES de de Gondy Coffé Coffé Ro-TE de Duc de mariée Rohan. han. Briffac. 1662. à feon. N., de Newfwille Marquis de

Ville-

## des descendans du Roy Charles VI.

131

I. CHARLES VI. Roy de France.
ISABELLE de Bauseres.

|                                                                                                                                  |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                 | ·                                                                                                                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CHARLES VII<br>Roy de France,                                                                                                    |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | I EAS                                                                                                                                           | i N z de France, femm<br>Iontfort & de Richen                                                                                                        | nede Jeen VI. Duc de 2<br>none.                                                                                                             | Bretagne,Comte de                                                                                     |
|                                                                                                                                  |                                                       | <del></del>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                      | ~ <del>~</del> ~                                                                                                                            | γ                                                                                                     |
| FRANÇOIS I.E                                                                                                                     | Ouc de Brezag                                         | gne.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Is a                                                                                                                                            | BELLE de Bretagne<br>e Vitré,de Montfort                                                                                                             | femme de Gny XIV. Co<br>, &cc,                                                                                                              | omte <i>de Laual</i> , fire                                                                           |
|                                                                                                                                  |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                       |
| Guy XV. Comre<br>Laual,                                                                                                          | Iran de L<br>la Roche                                 | anal S. de I<br>Bernard. R                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | EANNE de L<br>Leyne de Sid<br>Duchelle d'An                                                                                                     | ile , Bretagne, Con                                                                                                                                  | Laual, semme de Jean de<br>nte de Penshienre.                                                                                               | e Broffe, dit de                                                                                      |
|                                                                                                                                  |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                             | <del></del> -                                                                                         |
| RENE' de Brofi<br>retagne, Comre<br>nieure.                                                                                      | le, dit de 3<br>de Pen- C                             | Madelene<br>Comresse de V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | de Bretagne<br>Tertus.                                                                                                                          | Comte de Harcou                                                                                                                                      | etagne, femme de <i>Ican</i><br>11,8cc Marefchal de Fr                                                                                      | fire de Rienn,<br>ance.                                                                               |
|                                                                                                                                  |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                       |
| . Clavde firede F<br>e Hereourt,&cc.                                                                                             | Rieux,Comre                                           | e François                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | de Rieux,S.d<br>cy-denant.                                                                                                                      | 'A sterac, I BAN d<br>Beatrix                                                                                                                        | le Rieux,Seigneurde C<br>de Ioneberes.                                                                                                      | hasteau-neuf,époula                                                                                   |
|                                                                                                                                  |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                       |
|                                                                                                                                  |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                       |
| . Gv'y de Rieux,5                                                                                                                | eignear de                                            | Rana' de I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Lieux,Seigner                                                                                                                                   | r de Sourdeac, Marqu                                                                                                                                 | iis d'Oixant,&c.Cheus                                                                                                                       | lier des Ordres du                                                                                    |
| G v'y de Rieux, S<br>hafteauneuf, &c.                                                                                            | eignoar de<br>sy-deuant.                              | Rznz' de I<br>Roy,époufa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Rieux,Seigner<br>Su/anne de /                                                                                                                   | ur de Sourdeac, Marqu<br>ainse Melaine.                                                                                                              | ais d'Oixant,&c,Cheus                                                                                                                       | lier des Ordres du                                                                                    |
| . G v'y de Rieux,5<br>hafteauneuf , &c.                                                                                          | eignoar de<br>19 deuant,                              | R×n* de I<br>Roy,épaufa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Rieux,Seigner<br>Sufunne de f                                                                                                                   | n de Sourdeac, Marqu<br>ainse Melaine.                                                                                                               | nis d'Oixant,&c.Cheus                                                                                                                       | llier des Ordres du                                                                                   |
| hafteauneuf, &c.                                                                                                                 | cy deuant.                                            | Roy,époufa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Su/anne de /                                                                                                                                    | épousa Marie de l                                                                                                                                    | uis d'Oixant,&cc.Cheus<br>Rieux épousa <i>Sebaftica</i><br>k du Tymeur.                                                                     |                                                                                                       |
| haftesuneuf, &c.                                                                                                                 | cy deuant.                                            | Roy,époufa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Su/anne de /                                                                                                                                    | épousa Marie de l                                                                                                                                    | Rieux époufa <i>Sebaftie</i> n                                                                                                              |                                                                                                       |
| haftesuneuf, &c. Gvyde Rienx, S Louife de Vieupont                                                                               | cy deuant,<br>icigneur de S<br>Dame du N              | Roy,époufa<br>jourdeac,Mar-<br>cubourg, Mar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | quis d'Oixant,                                                                                                                                  | épousa Marie de l'<br>épousa Marie de l'<br>mur, de Ploeuc 8                                                                                         | Rieux époula <i>Sebaftica</i><br>c du Tymeur.                                                                                               | de Ploenc, Marqui                                                                                     |
| haftesuneuf, &c.                                                                                                                 | cigneur de S Dame du N ARMAND                         | Roy,époufa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | quis d'Oixant, quife de Coët  HENRIETTE                                                                                                         | époufa Marie de l'<br>mur. de Ploeuc &<br>Monterry, Mar-<br>quife de Ploeuc &<br>du Tymeur, épou-<br>fa Downties de<br>Maillé, Marquis<br>de Cermen. | Rieux époufa <i>Sebaftie</i> n                                                                                                              | MABIE de Ploeue, Marquis  MABIE de Ploeue femme de Guil-                                              |
| hafteauneuf, &c. G v y de Rienx, S  Louife de V Jeupone  Alexandre de  Rieter, Marquis de  Socrdeac, &c. a                       | cigneur de S Dame du N ARMAND                         | Roy,époufa courdeac, Mar cubourg, Mas CATHERINS de Rieux a époufé Ro- ker d' Me- feuille, Sei- gneur de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | quis d'Oixant, quife de Coët  HENRIETTE fille aifnée, a époulé  T'aul des  Armojfes, S. d'Aulnoy & de Ran-                                      | époufa Marie de l'<br>mur. de Ploeuc &<br>Monterry, Mar-<br>quife de Ploeuc &<br>du Tymeur, épou-<br>fa Downties de<br>Maillé, Marquis<br>de Cermen. | Ricux époula Sebaftien  d u Tymeur.  Lovist-Gabrill-  Le de Plocue, femme de Jacques de                                                     | MABIE de Ploeue, Marquis<br>MABIE de Ploeue<br>femme de Guil-<br>laume de Pesco-<br>cort, Seigneur du |
| hafteauneuf, &c.  Gvvde Riem, S.  Louife de Pieuponr  9. Alexanoar de  Riem, Marquis de  Socrdese, &c. a  spoolé Helme de  Curr. | cy deuant, icigneur de S, Dame du N  Armard de Rieux. | Roy, époufa  iourdeac, Marcubourg, Marcubo | quis d'Oixant, quis de Coèr Henriette fille aifnée, a é poufe T'au des Armojés. S.d'Aulnoy & de Ranfieres,                                      | épousa Marie de l'imur. de Ploeue & Marie de Ploeue & Monicerty, Marquis de Ploeue é du Tymeur, épous la Deudites de Adulle (Marquis de Carmen.      | Rieux époula Selophea<br>du Tymeur.<br>Loyur-Goalit-<br>Lede Plocus, fem.<br>nde de Plocus, fem.<br>7 indea . 3. de<br>Medican.             | MABIT de Ploeue, Marquis MABIT de Ploeue (emme de Guille Laume de Perco-ceve, Seigneur de Kerroale.   |
| hafteauneuf, &c. G v y de Rienx, S  Louife de V Jeupone  Alexandre de  Rieter, Marquis de  Socrdeac, &c. a                       | cy deuant, icigneur de S, Dame du N  Armard de Rieux. | Roy, époufa  iourdeac, Marcubourg, Marcubo | quis d'Oixant, quis d'Oixant, quis d'Oixant, quis de Coët  HENRIETTE fille aifnée, a époulé  **Faul de;  **S. d'Aulnoy & de Ran- fieres.**  N N | épousa Marie de l'imur. de Ploeue & Marie de Ploeue & Monicerty, Marquis de Ploeue é du Tymeur, épous la Deudites de Adulle (Marquis de Carmen.      | Rieux époula Selaflem<br>c du Tymeur.  LOVIST-G-BRITE-<br>LE de Plocus, fem-<br>me de Lorges de Rinden, S. de<br>Mafenn.  de Marchen, S. de | MABIT de Ploeue, Marqui MABIT de Ploeue femme de Guil Laume de Frace- ceve, Seigneur d Aferreale.     |

## 132 Tables Gen. des descendans du Roy Charles VI.

p. CHARLES VI. Roy de France.

| Roy de Listice.                                                                                                                                                           | IFANNE del<br>de "rengue,d<br>a effé tranée.                                                                                                | ontla puffer                                                                                      |                                                             | d do         | wiere,                                     | de France é<br>k te rematia<br>oss <sub>i</sub> decapité | follement a                            | O'VIN Tes   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------|
| 1. Liff.<br>HINRY VI Royd<br>Marguerite d'Anjou, di                                                                                                                       | Angleterre époula<br>te de Sicile.                                                                                                          |                                                                                                   | Lumone<br>Marguer<br>fang d'A                               | ice de Son   | le Riche                                   | mont,époul<br>Princeile du                               | GASS                                   | ARD Com     |
| a combat de Tennyfb                                                                                                                                                       | alles,mé H<br>ny 1472. d'.                                                                                                                  | ENRY V.I<br>Angleserre,                                                                           | . Roy d'Ang                                                 | leterre, é   | ponfa E                                    | li/abeeb fillo                                           | d'Edollart l                           | V. Roy      |
| . Henny VIII. Roye                                                                                                                                                        | d'Angleterre.                                                                                                                               | Margye<br>2. N                                                                                    | s 17 % d'Ang<br>de Dugle                                    | leterte ép   | oufa 1.2<br>d'Angu                         | Recques Stuar                                            | rt IV .du nou                          | a Roy d' Ej |
| J.List. LACQVIS V.Royd Ducheife doüainer  MARIE STUART ROYD                                                                                                               | e de Longuenille.                                                                                                                           |                                                                                                   |                                                             | Mare<br>Lucd | 2,LiA                                      | de Duglas (                                              |                                        |             |
| oy de France, époula<br>arnley,<br>I A C Q V E S Stuart Ro                                                                                                                | 2. Henry Swart,                                                                                                                             | Seigneur de                                                                                       | Confine                                                     | Reyne        | Ejeofie,                                   | douairiere                                               | le France,                             | _           |
| oy de France, époula                                                                                                                                                      | y d'Angleterre, c'El                                                                                                                        | Seigneur de                                                                                       | c—Confine                                                   | reunt for    | as le non                                  | douairiere                                               | le France,<br>e Brewgne,<br>Frederic V | roufs A     |
| oy de France, épouja<br>sarely,<br>I Ac QVES Stuart Ro<br>Dannemark.<br>CHABLES Roy d'A<br>de France.<br>CHABLES II. I Ac Q<br>oy d'Angle. d'Angle<br>tre, a époule te, D | y d'Angleterre, c'El  y d'Angleterre, c'El  ungleterre époula H  ves Maris l'  cette d'Angle-  ue tetre ép. é  x, a Gullau-  X, me Courte e | Conteste d'Universe de la Conteste d'Universe de L'Anne a p. l'aligne de Frit. et Duc't Corteurs, | ELIS Electronic Country Standards (Qu'il Country Standards) | retint for   | E jurger, as le non Anglete Empire, Lopert | dels grand<br>rre époufa<br>Roy de Zob                   | e Breuegnt,  Frederic V.               | roufs A     |

HISTOIRE

# HISTOIRE

DE

CHARLES VI

ROY DE FRANCE

```
5 1380.
            De Nostre
                                             Charles VI. en France. Couronné le 4. de
            Seigneur
                             1381.
                                               Novembre 1380. 1. 1.
                                             Richard II. en Angleserre.. 3. & 4.
            Du Schifme. 12. & 1.
                                             Ican I.en Efagne, autrement Caffelle & Leon,
                                              fils de Henry mort le 30. May 1379, 1. & 3.
                             Vrbain VI. à
                                             Pierre en Arragon. 44. & 45.
                             Rome. 2. & 3.
                                             Ferdinand en Portugal. 14. & 15.
                            Clement VII.
                                             Charlesle Manuais en Navarre, 10. 6-11.
             Des pretendus
             Papes
                             en Auignon.
                                             Louis d'Anjou dit le Grand, en Hongrie.
                             2. 86 3.
                                               17. 86.18.
                                             Du meime Roy en Pologne. 10. & 11.
             De la vacance de l'Empire
             d'Occident en Allemagne. 1.
                                             Icanne d'Anjou en Sicile. 37. & 38.
             Wencestas de Luxembourg Ray de
                                             Charlesd'Aniou dit de Duras, er de la Paix.
             Boeme , fils de l'Empereur Charles
             IV . mort 1378. éleu Roy des Romains,
                                               vsurpareur du Royaume. 1.
             & non reconnu pour Empereur.
                                             d'Olaüs VI. Ray de Noruegue, Regnant auce
                                              Margueritte de Dannemarck fa mere en Dan-
ANNE'ES
                                              nemarck. 3. & 4.
             Du Regne des Rois Chrestiens
                                            d'Albert de Meckelbourg en Suede. 19.
             de l'Europe.
                                            De Robert Stuart 2. du nom en Efoffe.
                                            10.8.11.
             Principaux Princes du Sang, Grands Officiers, Ministres d'Estat,
                              er Fauoris de la Cour de France.
      Louis de France depuis Duc de Touraine, & enfin d'Orleans, frere du Roy.
      Louis de France, Duc d'Anien, oncle du Roy, Regens du Royaume.
      lean de France, Duc de Berry, & SOncles du Roy
                                                                                 Prin.
      Philippe le Hardy Duc de Bonrgagne.
      Pierre Comte d' Alençon.
                                     Charles d' Eureux Roy de Naustre.
                                                                                 kes du
                                                                                Sang.
      Louis Duc de Bourbon, oncle maternel du Roy, & Sur-Intendant de son
        education auec le Duc de Bourgogne, & grand Chambrier de France.
      Ican de Bourbon . Compe de la Marche & de Vendosme, Anceltre de nos Ross.
      Iean, dit de Montfort, Duc de Bretagne.
      Olivier, Sire de Cliffon, Connettable de France. par lettres du 28. Novembre 1380
      Miles de Dormans, Euclque & Comte de Beauuais, Pair & Chancelier de France.
        creéle 1.0 Clobre 1380 cen la place de Mefire Pierre d'Orgement demeuré Châcelier de Dauphiné.
      Ican de Mauquenchin, autrement dit Mouton, fire de Blainville. erec le
         20. Inin 1368.
       Louis de Sancerre, Seigneur de Charenton, &
                                                                          Marefibanz
                                                                          de France.
       Ican sire de Rieux & de Rochefort.
       Iean de Vienne, Seigneur de Rollans, Admiral
       Renault le Baveux Lieutenant des Mareschaux de France.
       Jean fire de la Ferté Fresnel Mareschal de France en Normandie.
       Moradas fire de Rouuille, Lieutenant des Mareschaux en la mesme Province.
      Iean Comte de Harcourt, Capitaine General en Normandie.
       Ican fire de Saimpy Capitaine General en Picardie.
       Guichard Dauphin, fire de Ialligny, grand Maifire des Arbalefriers, & grand Eschancen.
       Pierre de Villiers, fire de l'Isle-Adam , grand Mailtre de France , & Part Orifismme.
       Arnaut Amenion , fire d'Albret , grand Chambellan.
       Bureau fire de la Riviere, premier Chambellan.
```

Ican Comre de Sarrebruche, grand Bouteiller de France des le 6 May 1364.

Raoul fire de Raineual, grand Panetier. Eustache de Camp. Remy Chrandier trenchans. Guillaume Chastelain de Beauuais, Syeux de France. Charles de Bouuille, Gouuerneur de Dauphiné.

TABLE CHRONOLOGIQUE POUR L'ANNEE 1350, CO 1361.

. . . Crogb



# HISTOIRE

# DE CHARLES VI

LIVRE PREMIER.

CHAPITRE PREMI\*ER

I. Mort de Charles V. & ses Conquestes.

 L'Autheur entreprend fon Histoire par le commandement de Guy de Monceaux Abbé de S. Denis.

III. Estat des affaires de France.

- Assemblée des Notables pour la Regence, & pour le Gounernement du Royaume, & de la Personne du jeune Roy.
   V. Harangue de Iean des Maress Aduocat General, en fa-
- neur du Duc d'Anjou. VI. Harangue de Pierre d'Orgemont Chancelier de France, pour
- les Ducs de Bourgogne & de Bourbon. VII. Diuisson entre les gens de Guerre pour le sujet de la Regence.
- VII. Diagion entre les gens de Guerre pour le jujes de la Regence VIII. Les Princes prennent des Arbitres.
- IX. Le Duc d'Anjou fait Regent du Royaume.

E crois auoir doane fi amplement l'Hiftoire du Roy Charles V. Année Pere de noître Serenifime Prince qui regne auiourd'huy, que is 1380, & nauroip laye qu'm' excuter du peu de proportion entre la gran-1381. deur d'un fi digne fujer, & la balleffe de mon ftyle, fi in en jugeois qu'illel encore à propos de remaquer le ypour l'honneur de fa

incuoire, & de metre à la telle de cette Chronique, qu'on doit à la prudence, & à la bonne conduire, la retinion à la Couronne du Duché de Guyenne & du Comté de Ponthue, qui en auoient ellé démembrez. Ie me promets de la belle education du Roy Charles Y I. fon fils, qu'il ne fera que plus animé à i

#### Histoire de Charles VI.

Année de ce genereux exemple, & que pour cuiter le reproche d'auoir degeneré
d'une il haure Vertu, ce l'rince ne se contentera pas seulement de conserver,
1380. & mais qu'il accrossitar victorieusement rant d'illustres conquestes.

1381.

It n'entreprendray point de faire icy fon Panegyrique, ses belles actions font en trop grand nombre, & lemerite en est si releue, qu'il faut vne Histoire entiere pour les pouvoir recompenser de l'immortalité que donnent les lettres. If est vray qu'vne si digne matiere demandoit vne meilleure plume, mais on ne m'accusera point de temerité, apres auoir auoisé comme ic fais, que i'ay justement apprehende de succomber sous le poids de tant de grandes choses, & quand on aura confideré l'obeissance indispensable que ie dois à Monseigneur Guy de Monceaux nostre Reuerend Abbé. C'est luy qui m'a commande d'éerire cette Histoire, & si ie ne m'en acquitte pas auec assez d'éloquence, i'auray foin d'y appporter toute la fidelité que ie dois, & qu'exige la qualité d'vn veritable Hiltorien. Ie diray ingenuement mes fentimens, ie rapporteray les choses comme i'ay appris qu'elles se sont passées, & s'il y trouue quelques particularitez plus ou moins exagerées qu'elles ne deuroient eftre ; si ce n'est assez de reconnostre mon ignorance & ma foiblesse, ie mets mon ouurage à ses pieds. ie le soumets à sa censure, ie n'en pretends autre merite que celuy d'une parfaite foumilion, & fur l'esperance qu'il en sera satisfait, i'entreray en matiere par la naissance du Rov.

Ce jeune Prince nasquit de l'heureux mariage du Roy Charles V. auec Jeanne filled Duc de Bourbonnois & l'on attendit du bon Augure d'yn mefme nom, qu'il feroit vn autre luy melme, & qu'il ne fuccederoit pas moins à toutes fes rares qualitez, qu'à tous ses titres. Cette esperance s'accrut tousiours auec ses premieres années, iusques à l'age de douze ans qu'il paruint à la Couronne, & quoy qu'on pût dire qu'il trouua les affaires en affez bon estat, ie ne le puis mieux reprefenter ce me femble, que de remarquer qu'il n'y auoit ny paix bien establie, ny guerre entierement declarée, parce que le regret des pertes que les Anglois auoient fouffertes, leur faifoit faire toutes fortes d'entreprises par Mer & par Terre. Ils couroient les Costes, ils pilloient la Campagne, & faisoient les dernieres hostilitez sur les frontieres. Les Ducs d'Anjou, de Berry, & de Bourgogne, freres du Roy Charles V. & le Duc de Bourbon fon beau frere, estoient occupez dans la Guyenne & dans le Languedoc à reprimer ces courses, quand ils furent aduertis de l'extremité de sa maladie. Ils creurent alors que de plus importantes affaires les rendoient necessa res à Paris, où ils vinrent en diligence: & comme ils estoient les plus considerables du Royaume, tant par leur naiffance & par leur qualité, que par le credit de l'aage & de l'experience qu'ils s'estoient acquise, ils prirent en commun la conduite des choses, & leur premier soin fut d'auiser au Gouvernement de la personne du seune Roy, & à l'administration de son Estat pendant sa minorité.

Auffischt apres les funêrailles du Roy defuns, qui fe firentent l'Eglié de faint Denie Patron du Royame, encore qu'ils foffice dans le premiers sours de leur dueil, ils ne laiferent pas d'affembler au Palais, les Prelats, les Basons, & placer autre per formen et Geausie & Gereprience, pour produc le urs confeis, & manderen pareillement is la deliberation que (que Notables, rets que les Premiers autres performent pareillement is la deliberation que (que Notables, rets que les Premiers per le confeix de la company de

"C'est encette occasionicy, tres-grands & tres-illustres Princes, que ie devurois particulierement souhaitrer que Dieu m'eût fait quelque part des talens

du Pere des Orateurs, pour louër dignement la Prudence du feu Roy de tresglorieuse memoire, & pour vous faire admirer cet esprit penetrant, qui le por- Année ra à juppléer à la preuoyance de ses predecesseurs, par vne Loy nouuelle pour la 1380. & fuccession de nos Roys. Apresauoir si heureusement maintenu cet Estat contre 1381. les secousses terribles de tant de tempestes, apres l'auoir encore accreu par vo- « ftre valeur, & par vos grands exploits, il le voulut establir contre les hazards ... de l'auenir: & confiderant fagement les inconueniens des minoritez, il fit reflexion fur les aduantages d'une naissance Royale, qui a fait dire au Poëte, que la vertu des Cefars deuance les années. Il en jugea par sa propre experience, il y fur confirmé par l'Histoire Sainre, & decida par l'exemple de loas & de loa. «
than, qui reguerent tous deux, l'vn à huit, & l'autre à sept ans, que tous les a grands courages , & que ceux qui naissent pour le commandement , n'ont pas ... besoin d'un aage hauancé pour commencer leur destinée, & pour estre capa-bles de gouverner. Cette verité n'a pas moins paru dans nostre Histoire, où c'est affez de s'arrester sur le bon-heur du Regne de Saint Louis, & souvenez. " vous s'il vous plaift, Messeigneurs, que le seu Koy vous a toûjours fait ressouuenir à dessein. & pour le sujet qui nous tient icy assemblez, que Saint Louis « auoitesté Couronné à l'aage de quatorze ans. Comme il rapportoit le futur au " paffé, ou bien s'il m'est permis de dire la verité, comme il consideroit les progrés continuels de la malice humaine : cét Estat s'estant tousiours mal trouvé " d'vn Gouvernement étranger ; ce fut pour y pour voir , & ce fut encore par vos " fages auis, Messeigneurs, qu'il ordonna par vne Loy desormais inuiolable, que « Jesenfans des Roys qui leur succederoient à l'aage de quatorze ans, seroient " declarez Majeurs, & habiles à regner par eux-mesmes. Monseigneur le Duc d'Anjou icy present, voudroit de tout son cœur que ce temps present par la " Loy sut écheu, mais en attendant ce bon-heur. là, son honneur l'oblige, moins " par auarice & par ambition , que par le feul interest du droit d'aisnesse qu'il se « doit conserver incontestablement, de vous representer ses iustes pretensions à a à la Regence de ce Royaume.

Il sembla d'abord que la force de cette proposition deust emporter tous les "suffrages, & que pour la pluspat ils penchassens du costé du Duc d'Anjou, mais il y en auoit qui estoient trop engagez au party des Ducs de Bourgogne & de Bourbon, & Messire Pierre d'orgement qui s'estoit preparé à patler pour eux, les

y fortifia par cette autre Harangue.

L'importance de l'affaire dont il s'agit, me dispensera de cacher la verité « fous des termes specieux, parce qu'il ne faut point dissimuler que ces grands « Princes, également jaloux de l'authorité de la Regence, sont tout prests de tomber dans vne discorde euidente : i'oseray mesme dire indecente , Messeigneurs, adiousta-t-il en les regardant; puis qu'il n'y a rien de plus mal-seant « selon la condition du temps, & selon celle de vos personnes, & que vous ne « pouuez sans hazarder l'Estat du premier Royaume du monde, rompre l'alliance « naturelle qui vous ioint ensemble, & qui vons vnit si étroitement à luy. Par-donnez-moy, Messigneurs, si edis si librement ma pensée, mais s'est ecle elle messime du seu Roy d'heureuse memoire, & ce fut encore la seule raison qui luy « fit toufiours defirer d'affocier de son viuant le Roy son fils à son authorité, de " luy faire part de son Throsne, & de le voir proclamer & reconnoistre pour son « successeur. Le me contenteray pour toute preuue de cette verité, de vous faire ressouvenir de ces riches habits Royaux, tous semez de fleurs de Lys d'or, qu'il fit faire pour ce jeune Prince, & qu'il a fait garder exprés en l'Abbaye Royale de Saint Denis, afin de seruir à cette ceremonie. Il nous l'a declaré " plusieurs fois, selon l'humeur où il s'est trouvé de nous donner part à son se- « cret: & n'ayant pû executer fon dessein à cause de plusieurs maladies, & de « quelques autres empeschemens, il a fait vne Ordonnance qui est encore en son " entier, & qui porte que le Duc de Bourgogne son frere puisné, & le Duc de Bourbon son beau-frere, auront particulierement le soin de l'education de ses " enfans. Ce fut sa derniere volonté, qu'il a commandé qu'on accompsit s'il «

Année 1380. & 1581.

efloit preuenu de la mort, & afin qu'il y cuft vn fonds suffiant pour la dépenfe de la Maifon du jeune Roy qu'il faudroit augmenter, il y a affecté le reuenu de la Preuofté & Vicomté de Paris, du Balliage de Senlis, & du Domaine de Normandie, qu'il a ordonné estre mis entre les mains de ces deux Princes, & par cux employé à c'et effer, jusques à ce que le Roy fon flist site na age d'eftre

» Couronné.

Ces raisons icy puisées dans l'intention du feu Roy par vn homme si considerable, partagerent les fuffrages, & comme chacun témoigna chaleur pour maintenir fa pretention, les Trouppes qu'on auoit approchées de Paris, y vou-lurent prendre part : il bien que le différend effoit pour fe decider par les armes la la crainte d'wn figrand defordre n'eur fait refoudre les Dues à conuenir d'Arbitres. La necessité du temps ne permit pas que l'affaire fût agirée dans les Regles, la plus grande Iustice estoit de preuenir le mal en toute diligence, & trouuer des expediens pour mettre la paix en la Maison. Et pour accorder tant de differents interefts, il fut dit, qu'il ne se falloit point tant contraindre pour l'aage du Roy, qu'on ne pust anticiper le temps de son Couronnement. Il fut determiné pour la fin du mois d'Octobre suivant , & cependant ordonné , qu'il receuroit les hommages & les fermens de fidelité de tous les Vaffaux & Officiers de la Couronne: Que tous les Ordres & les Commissions concernans la guerre & le Gouvernement, s'expediroient en fon nom: & que tous les actes de Iustice seroient séellez du Sceau Royal. Il sur aussi arresté, que l'education du Roy & de son Frere vnique, seroit confiée à la fidelité & à la prudence des Ducs de Bourgogne & de Bourbon, auec la Sur-Intendance de leurs Maifons, iufques à ce qu'ils fussent entrez en aage de puberté, & que les deniers de la recepte des Domaines & des Subfides ordinaires, feroient portez à l'Espargne. Pour le Duc d'Anjou, l'on luy abandonna toute l'Argenterie du Roy defunt, en meubles & joyaux, qui estoient d'un prix inestimable, tant pour la richesse de la mattere, que pour l'excellence de l'ouurage & du trauail, à la referue de ce qu'on estimeroit à propos de retenir pour l'Viage du Roy : & on luy accorda en-core la qualité de Regent, & de Chef du Conseil. Ce Prince eut bien desiré qu'on n'eut rien retranché de l'authorité de sa Regence, mais il y consentit pour le bien de la paix , il témoigna enfin le mesme contentement que les autres Ducs, & ordonna que ce qui auoit esté conuenu, fût dés le lendemain verifié au Parlement, & enfuite publié par tout le Royaume.

#### CHAPITRE SECOND.

Desordre des gens de Guerre.

Le peuple se mutine à cause des imposts.
 Paris souleué pour le mesme sujet.

On eu grande joye de cét accommodement, & de la refolution du Sacre du Roy, mais il furtrearde par les defordres que fient les gens de Guerre, Le Due d'Anjou, comme nouveau Regent, en ayant receu les plaintes, il manda les principaux Officiers, & leur dit ir. Nous auons apris d'étranges choére des foldats qui font fous voltre charge, & on nous a rapporte qu'il n'y a forre de violence qu'ilis ne faiten fouffir au Subiest au Roy. C'eft pour quoy iv oux commande de les faire viure dans l'ordre, & pour vous obliger duanatage à reprincive ne fous que de container ce pillage & de contreunir à me tous ceux qui levous foi ne que de container ce pillage & de contreunir à me efforte de l'estable de dicipilite qu'elles n'en furent que plus infolentes, & leur brigandage encore plus cruel de plus publie. Toure la eampagne deuint ne foltude efforsylels, les pausers laboureurs fe jetterent aucc ce qu'ils sur les fetterent au cec ce qu'ils sur les fetteres aucc ce qu'ils sur les des leurs brigandage encore plus cruel de plus publie. Toure la campagne deuint ne foltued efforsylels, les pausures laboureurs les fetteres aucc ce qu'ils

parent fauer de leurs meubles & de l'eur beffail, dans les villes ou dans les lieux d'nors, se refle demeure axpofé à l'a fureur diroldes Francis, & l'on peut dire d'acte en veriré, que hors l'emaffaire & le feu, 4 arencontre n'effisire pas moint à erain. 180. & des que celle de l'Anglois, & cele enconneit effrangers. L'hofpitalité effoit vio. 181. de que celle de l'Anglois, se des moneins effrangers. L'hofpitalité effoit vio. 181. de l'entre de l'entre difficient de la campagne. Les vus premus dingéers à caur de principal des principals que de l'entre de l'entre difficient de la campagne. Les vus premus dingéers à caur des principals des principals que de l'entre de l'entr

Il y en eus qui voulurent authorifer ce pillage du pretendu refus qu'on fait.

foit de payre les tibuficies orionnes pour la Guerre, comue fi la vexation de l'exadeur cur laiffé quelque chofrede refle à la cruauré du foldat. Cela feruit à reculler d'autaur plus dans le Villes la baine naturelle des habitans contre les Fermiers de les Receucurs des impolts, que ces gens affainez & fais pine pour sour est de la crua de la crua

Cette mutinerie commencée à Compiegne & autres Villes de Picardie, s'étendit iufques à Paris, ou deux cens hommes de la plus baffe canaille vinrent fondre en foule chez Iean Culdoe Preuost des Marchands, personnage asse modeste & bien intentionné, & l'entrasserent malgré luy au Palais. Le Regent fort furpris de le voir à la teste de telles gens, luy demanda d'abord à quoy bon cette affemblée tumultuaire & inaccoustumée , & le Preuost qui n'estoit pas moins confus de la violence qu'il auoit soufferte, luy remonstra le genouil en terre qu'on l'auoit tiré par force de sa maison pour le venir supplier au nom de cepeuple furieux de le soulager des impositions dont le feu Roy l'auoit chargé, & qu'il avoit encore de beaucoup augmentées depuis sa Regence. Il tascha de luy faire connoistre par bonnes raisons qu'on en estoit insupportablement accablé. & sur cela cette nombreuse suitte de mutins s'écria d'une voix èpoquenrable qu'ils n'en payeroient plus rien, & qu'ils mourroient plustost mille fois que de souffrir tant d'exactions , & tant d'injures faites à leur liberté. Le Regent craignant de porter à l'extremité cette multitude affez desesperée pour artenter à son caractere & à sa personne, les voulut amadouër de belles paroles, mais comme elles ne seruirent qu'à les rendre plus fermes à toussours insister, il trouua moyen de les faire consentir à ce qui en seroit ordonné par le Roy, qui pour lors effoit absent. Ils se separerent sur de bonnes esperances, & prenans auantage de ce premier fuccez qui grossit leur party, il se sit ensuite plusieurs assemblées de nuit, & il s'y proposa d'étranges conseils. L'on y parla auec mespris de la conduite des Grands de l'Estat & des Prelats, on blasma leur incapacité dans le maniment des affaires, on se plaignit de leur orgueil & de leur vanité, on y mesla des propositions contre tous les riches de la Ville, enfin tout tendoit de telle sorte à vne sedition ouverte, qu'il ne manquoit qu'vn Chef pour la rendre toute formée, & pour voir Paris reduit au dernier Bouleuerfement.

1381

#### CHAPITRE TROISIEME.

Resolution prise pour le Sacre du Roy.

II. Les premieres inclinations de sa jeunesse.

III. Olivier de Clisson fait Connestable de France.

IV. Auarice du Duc d'Anjou.

V. Sacre du Roy.

\* VI. Cheualiers créeZ par le Roy à son Sacre.

VII. Differend pour la preseance entre les Ducs d'Anjou & de Bourgogne.

Année Laux Trouppes qui estoient répandues dans les enuirons de Paris, de se join-1380. & dre en vn lieu d'affemblée pour y venir accompagner sa Maiesté, & ce jeune Monarque qui s'ennuyoit à Melun où il estoit demeuré suiuant les ordres du Roy fon Pere, fut bien aife de pouuoir fatisfaire par cette occasion à la passion qu'il auoit de se voir à la teste d'une Atmée. Il aimoit naturellement les Armes, & il le fit voir agreablement au feu Roy vn iour qu'il voulût tenter fon inclination, & qu'il mit à fon choix de prendre tout ce qu'il voudroit de tout ce qu'il auoit de plus riche & de plus capable de diuertir vn enfant. Il vit tout piece apres autre, sans rien retenir de ce qu'il auoit manié, mais apperceuant vne espée qui estoit pendué en vn coin du cabinet , il y courut , & supplia son pere de luy en vouloir faire present. Comme le Roy admiroit auec joye ce bon augure de sa valeur, Messire Guichard Dauphin, Seigneur de grand merite, qu'il auoit choifi pour veiller à l'education de ce petit Prince , le confirma dans cette opinion, & l'affeura qu'il auoit toufiours reconnu qu'il n'auoit d'inclination que pour les espées & pour les Armes,

Peu de jours apres le Roy prit l'occasion d'une feste de Cour pour l'éprou-uer une autre sois en presence des Princes de son Sang qu'il auoit traittez, afin de leur faire part de sa joye, & de leur donner bonne opinion de son fils. Il fit apporter deuant luy vne riche Couronne toute d'or & de pierreries, & vn casque tout pareil, pour estre Couronné de l'une comme Roy, ou pour estre armé de l'autre, & pour courir tous les dangers de la guerre & toutes les fatigues de la Cheualerie: & l'on fut tout estonné de l'entendre dire au Roy de son propre mouuement, Monfeigneur donnez-moy le casque & gardez vostre Couronne. Ce premier brillant de son courage luy attira l'estime & l'admiration de toute la compagnie, l'on en tira d'heureux augures, le Roy prié de fatisfaire à sa promesse y adiousta encore vne petite espée, il sit tout attacher au cheuet de son lict, & commanda qu'on luy fit des armes propres à la taille. Comme ce Prin-ce eftoit fort fage, il ne manqua pas de se seruir fort à propos de la bonne im-pressionque cette gentillesse du Dauphin son fils, sit sur les cœurs & sur les esprits de tous les Grands, il les pria de luy estre fideles apres sa mort, & de luy conferuer cette affection qu'ils auoient conceue de ses vertus naissantes, & tous le promirent auec mille fentimens de tendresse & de joye.

Le Roy continuant dans la passion qu'il auoit pour les armes témoigna quelque estonnement peu de jours auant son Sacre, que depuis la mort du fameux Bertrand du Guesclin, les Gens de Guerre fussent sans Chef pour les commander , & pour les faire viure en discipline. Le Regent y vouloit pouruoir par la creation d'en Garde de l'Orislamme , mais il en pretendoit le choix pour en faire la creature, & les Ducs de Bourgogne & de Bourbon, ne manquerent pas

de s'y opposer, surce que parlesarticles de leur Trairé, il estoit dit expressément que les affaires de la Guerre se regleroient sous le nom & sous l'authorité Année du Roy & par sa seule volonté. C'est pour quoy ils trouverent plus expedient de 1380. & luy aller proposer de faire vn Connestable, & l'on y proceda par election apres 1381. ferment fait entr'eux de ne penfer pour cette haute & importante Dignité, qu'à celuy qu'ils jugeroient le plus expert & le plus entendu à bien placer vn Camp, & plus capable de le faire subsister par les viures, de le garder de surprise, de bien prendre l'occasion d'vn combat, de bien ranger vne Armée en Bataille,

& de l'ecourir à propos les corps ébranlez. Le bon-heur de la France voulut que plusieurs se trouuerent assez dignes de cét employ mais Oliuier de Clisson Grand Seigneur de Bretagne remporta cét auantage dans la comparaison des merites de tous les Subiets, que tous les suffrages auparauant partagez pour diuers interests se reunirent aux choix de la personne, en saueur de ses grands saits d'Armes dans toutes les Guerres passées , & principalement à la conqueste de la Guyenne sur les Anglois. Le Roy fur bien-aile que le Grand du Guesclin pût reuiure pour son seruice en cét autre Breton fidelle compagnon de ses glorieux exploits, il l'honora aussi-tost de l'Espée Royale, & apres auroir receu son serment, il luy ordonna d'aller prendre le commandement de l'Armée, & de la mener du co-

sté de Rheims où il se deuoit rendre.

La Cour partit de Melun pour ce voyage le 25. iour d'Octobre, composée de la plus illustre Noblesse du Royaume, & particulierement des Ducs de Berry, de Bourgogne, de Bourbon & de Bar, & des Comtes de Hainaut, de Harcourt & d'Eu. Et la Ville de Rheims qui est obligée de faire les frais de la reception de nos Roys en cette occasion de leur Sacre, fut d'autant plus à louer de sa magnificence, qu'elle n'y épargna rien, quoy qu'elle eut perdu ses premiers apprests par le retardement de l'arriuée du Roy. Le Duc d'Anjou en sut cause par son auarice infatiable, & par vne faim immoderée de thefaurizer qu'il ne pouuoit assouir de ce grand amas de Finances qui ne se sçauroit nombrer que le defunt Roy auoit laiffé. Il creut ou'il restoit encore de l'argent caché . & comme il en cherchoit les auis de toutes parts ,il ne negligea pas celuy qu'il receut de quelques Officiers de la garde du Roy defunt, qu'il auoit fait léeller des lingots d'or & des barres d'argent de grand prix dans les murailles du Chasteau de Melun,& d'autres lieux où il s'alloit diuertir. Cela estoit vray, mais le Roy s'en estoit découuert à peu de ses plus familiers, encore les avoit-il obligez par serment de n'en reueler le secret qu'à la personne seule de son fils aisné, quand il seroit majeur.

Du nombre de ces confidens estoit Messire Philippe de Sauoisy que le Duc fit venir, mais il n'en pût rien tirer, ny par douceur ny par menaces, iusques à ce que la crainte de la mort & la presence du Bourreau prest à luy coupper la teste, l'obligerent à declarer la verité. Quelques, vns disent que la valeur de ce Trefor montoit à quinze mille escus d'or, mais il est malaisé de bien sçauoir le vray d'vne chose cachée comme celle-là, & tout ce qui s'en peut dire de certain sur le bruit commun qui se confirme encore par le témoignage des person-

nes dignes de foy, c'est que tout ce qui s'y trouua futenleue.

Apres cette action le Duc'alla en diligence rejoindre le Roy sur le chemin, & le fit entrer dans Rheims le Samedy troissesme jour de Nouembre. Le peuple le receut auec de grandes acclamations, & le Clergé le conduisit saire ses prieres en l'Eglife de Nostre-Dame, d'où il fur mené au Palais Archiepiscopal qui luy auoit esté preparé. Le lendemain il retourna à l'Eglise en mesine ceremonie où il fut fait Cheualier, & receut l'accolée de la main du Duc d'Anjou, qui luy ceignit l'espée auparauant qu'il fut oingt de l'huile celeste, & reuestu de ses habits Royaux, dont la garde appartient aux Abbez de Saint Remy & de Saint Denis, qui les doiuent representer en cette solemnité.

Auec l'Archeuesque de Rheims qui faisoit la ceremonie, estoient les Euesques ses Suffragans, & les Pairs Ecclesiastiques de France; mais des Seigneurs

# Histoire de Charles VI.

Liques honorez de cette dignié ; il n'y auoit que M. le Due de Bourgoppe Amie leur Dyone, parce que le Cômet Louis de Blandres: flotta ablein, & que lie 1350. & Duchez de Guyenne & de Normandie, & les Comtez de Champagne & de 1381. Thouloufe éfoitent retain à la Couronne, Pendant la Melfe, Le Roy ayant. 184 et Paires n'en place eminente ouuerte devous coftez, obl's naout clete hon de l'en de la comment de le Paires n'en place eminente ouuerte devous coftez, obl's naout clete hon de l'en d

e îte Sacre par l'Arcenquie, e creocitu de les nabits Royaus, rut conduit par les Pairs en vne place eminente ouverte de tous coltes, oàli on auoit cleue foi Throfine, afin qu'il più effre veu de tous les affitans : & comme c'eff la couftume depuis le temps de Charles, magne que l'on porte en ciour fon dépée, non-méc joyeule, en memoire d'vn fi vuctorieux Monarque, l'on la mit à la main de M. Louis Ferre du Roy jeune nânt de dix nas. Le Service achècule le Roy reueflu des mefines habits du Sacre, donna l'ordre de Cheuslerie aux deux fils du Duc de Bar de du Sire de Monmorency, & di dux surresjeunes Seigneurs.

Le feftin Royal qui feit enditive, fue troublet comme il n'est quierrop ordinaire aux ions red reiouillance, su le differend qui furuira pour la prefenance entre les Duxs d'Anjou & de Bourgogne. Le premier comme aissé voulue prendre la premiere place, l'autre la pretendite nevre de si qualité de Doyen des Pairs, & cela fix un grand bruit qui sembla ne se pouvoir terminer que par les armes, parce que chacun des Ossiciers de guerre commençoir à prendre party sélon son inclination, & déja l'on s'alsembloir pour voir à qui l'emportetori de sorce, quand le Duc de Bourgogne, comme plus hardy fendit la presse, prissé place & dit courageuslement alon aissé, mon irrere l'auray autourd'huy le rang qui m'apartient, & ice nécoliffirary pas que vous me printez de l'honneur qui m'est deub. Comme cela sessa cue participation du Roy qui se sont pur qui m'est deub. Comme cela sessa cue participation du Roy qui se sont pur qui m'est deub. Comme cela sessa cue participation du Roy qui se sont pur qui m'est deub. Comme cela sessa cue participation du Roy qui se sont pur qui m'est deub. Comme cela sessa cue su con consiste pas un manaqui m'est deub. Comme cela sessa cue su con consiste pas un manaqui m'est deub. Comme cela sessa con consiste put un manaticipation de l'estim n'estim se sont pur se sont pur se sont put su manaticipativa se l'abbe de Roy. Pendant tou se l'espas on represse pus fusicue at liflortes anciennes pour diuertir la compagnic, & on n'oublia rien de tout ce qui pouvois s'eurix à rende la sessa pus celabre.

# CHAPITRE QUATRIESME.

I. Retour du Roy à Paris.

10

II. On l'empesche de passer dans les villes.

III. Sa Reception par les Parisiens.

IV. Il reçoit en ses bonnes graces le Comte de saint Paul.

V. Qui accufe de trahifon Bureau dela Riviere, Fauory du feu Roy.

V I. Maintenu & protegé par le Connestable de Clisson.

A Pres le Sacre, le Roy recett en personne les hommages & les létiment de fidelité de Princes & des Sejencurs la Courone en trête l'épace de deux iours, & cela fait on le ramena en diligence à Paris par la Champagne & la Picartie. Mais on ne réstonna par fain s'quiet de ce qu'on lay fit prender vne roure à l'escart pour le détourner des bonnes Villes où il efloir atrendu en grand honneur & somparell. On creva que c'estoir pour réstre point obligez à l'exemple des Roys s'es predecessers qui auoient accoustumé en de pareilles renocentres de témoigne leur magnissence & leur bonde par la conssirmation des priusleges des Villes, & par la deliurance des prisonniers, & plaireur qui s'aquenne le scere de ce procedé disen, que ce s'eu pronjealment pour empelcher que le Roy des priers & des remonstrances des habitans ne relichat quelque chos des inblosses. On trouu acnore à redire en ce voyage

de ce que reuennat Paris, & melant doigné que d'une lieut de l'Egilfe de Saint Denis, Apoftre & Parron de la France, où l'Abbé & le Conomen yé. Année toin appearez à le receuoir en Procefion folomnelle quelque ciprits libertins 1980. & le difusiderét de luy rendre ce deuoir pour le remettre à va nure temps. Le len-1984, demain iour de Dimanche, il s'habila d'une fine choffe de foye, toute femde de fleurs del yé d'oppour fon entred'eans Paris, & le principaux de la ville vinrent à chesal au deunt de luy infques au village de la Chappelle, auec leurs Robber my-paries de blanc & devend.

Toure-lei rues & les places publiques effoient parées comme des Églifes, de durefies apiliferies, il y avoit d'épace en efface des Cheurs de Mulque, & con voyoir quantité de fonsaines qui alliflosent du laité, du vin & des eaues consolées, dont la nouveaut & l'imention donnoir de l'admiration à tous les passains, autilibien que le bel art & la firutdure de plusfieurs belles machines curiculement muentes au fuer de cetter eception. Le Roy les vid aute cp laifs & apres asoir ellé faire fa priere à Noître-Dame, o à l'Euréque & le Chaptere le receurent Procedionneilementace le exte des Eurapigies en grande ceremonie, il alla deicendre au Palais, & y receur plusfeurs prefens, tant de la ville, que des Prefairs & de Garands Segoneurs du Noyamme. Ly unit effet planice & Cour ouverre pendant rois louis qui le patterent en tournois & autres jeux universupar le Checulaiers, il oly encu pas varquine est chât de Égapeir fon courage & fa magnificance pour fatishaire à la dignité de la fefte & à l'esperance qu'ils en aoueirent donnée.

A ces jouftes se trouua l'illustre Waleran de Luxembourg Comte de Saint Paul, nouuellement rappellé d'Angleterre, pour se purger deuant le Roy de diuers cas qu'on luy imposoit. On l'accusoit principalement d'auoir commis vn crime de leze Majeste, pour auoir épousé sans le consentement du seu Koy la fœur de Richard Roy d'Angleterre, d'auoir par ce moyen fait alliance auec les Ennemis du Royaume, & d'auoir promis de les aider de ses places & de ses Chasteaux , mais quoy que plusieurs le iugeassent inexcusable au sujet de ce mariage, il ne laiffa pas de trouuer des gens auprés du Roy pour plaider sa cause. Ils rejetterent toute la faute sur l'emportement de sa jeunesse qui se meurissoit de iour en iour, & qui produiroit de meilleurs fruits dans vn aage plus auancé. La clemence du Roy l'emporta sur le poids d'une accusation si considerable, il permit au Comte de se purger en sa presence, & des Grands de sa Cour, afin d'en étouffer la memoire. Il y vint les yeux baiffez , il se mit deuant sa Majesté en estat de suppliant, & apres auoir assez suffisamment répondu à tout ce qui luy fut objecté, pour se mieux iustifier, il offrit le combat à quiconque oseroit entreprendre de l'accuser, mais le Roy luy imposa silence, & pardonna tout à fon Jage.

Apres auoir remercié ceux qui l'auoient affifté auprés du Roy, il ne fongea plus qu'à se vanger de Messire Bureau de la Riuiere, par le Conseil duquel le Roy Charles V. l'auoit banny du Royaume. Pour luy rendre la pareille, il l'accusa aussi de trahison, asseurant contre luy qu'il auoit cette année mesme tenté le courage des Anglois pour les actirer sur la France, & que c'estoit vne verité si constante, qu'il la prouueroit par vne lettre escrite de sa propre main, & feellee de fon Sceau, qu'il auoir enuoyée aux ennemis. Il feruit beaucoup en cette occasion au sire de la Riuiere d'auoir fait desamis dans sa prosperité, & quelques biens qu'il ûet amassé, ils auroient esté plus capables d'aider à sa perte que de le foustenir, s'il ne se fut sagement condust dans les bonnes graces du Roy defunt, & s'il n'cûr employé tout le credit de sa Charge de premier Chambellan à bien faire aux personnes de merite qu'il traittoit auec ciuilité, dont il portoit les interests auec chaleur, & qu'il avoit tousiours essayé de pousser dans les premieres Charges de la Cour, il auoit mesmes disposé le Roy son Maistre à donner l'espée de Connestable à Messire Olivier de Clisson, & comme ce bon office les auoit vnis d'vne tres-étroite amitié, il eut particulierement recours Année à sa protection dans cette extremité, & luy escriuit cette lettre en toute dili-

1380, & gence. 1381. Guela f

E Montres-cher amy, rous eftes le feul apres Dieu, que le puilfe reclamer, & fur la fermet duque I se puilfe fronder l'efperance de mon failst, dans la perficcution que le fouffre par van e calomaie qui me met hors de moy, & qui mobilige de vous mander rout en deforder, que le fuil tres-injultement eccufé, & qu'ul s'agit de la petre de mon honneur de de ma vie, de la ruine de ma mailon, de l'envier voitre affifinace & j'artens auce impatience par ce mesme porteur des nouvelles de ce que vous aurez eu la bonte de faire pour moy autrerés du Roy.

Comme les veritables amis ne se peuuent éprouuer que dans l'aduerfité, ce Connestable que tant de bien faits ne pouvoient rendre ingrat auec rant de courage & de verru, ne cessa iour & nuich d'interceder auprés du Roy. Il épioit fidellement rous les mouuemens de son esprit, tantost pour le flechir, & tantost pour le prier, quelquefois il exageroit ses seruices, & les témoignages de la fidelité qu'il auoit renduë au Roy son pere, & quelquefois mesme il s'emportoit fur l'innocence de ce cher Compagnon de sa fortune, iusques à dire hautement que quiconque oferoit soustenir le contraire en auoit faussement menty, & qu'il le maintiendroit par le combat de sa personne contre la sienne. Pendant que de son costé il agissoit auec tant de châleur, plusieurs autres encouragez d'vn fi bel exemple le secondoient de tout leur pouvoir, supplians treshumblement le Roy de ne passouffrir qu'vn Cheualier d'vn si grand merite & d'vne fidelité si reconnuë, souffrist l'injure d'vn infame & d'vn trasstre. Le Roy vaincu de tant de remonstrances adoucit la colere qu'il auoit vn peu trop legerement conceuë, il r'appella le Sire de la Riviere, qui iusques alors s'estoit tenu caché, & au mois de Decembre ensuivant il le restablit en sa Charge de premier Chambellan, malgré la haine declarée du Duc de Berry, & l'aucrfion des autres Princes de son Sang.

# CHAPITRE CINQVIESME.

- Les Gens de Guerre licentie7 commettent plusieurs desordres.
   Que les Princes imputent à l'auarice du Regent.
- 11. Que les Princes imputent à l'auarice du Régent. 111. Différend pour ce sujet entre luy & le Duc de Bourgogne.

Duc d' Anjou.

IV. M. Iean des Marefts employé pour les metre d'accord, encourt la haine des autres Princes pour auoir pris le party du

A Pres le joyeux resour du Roy, les Princes ses Oncles intene. Conseil sur ce qui choix à faire, & parce que la rageure de l'Hyure névior unlement propre à la Guerre, ils resource de l'icentre les trouppes qu'ils ausient differère, pour richte pas tousionnt à charge coutes ense simble à van emstine Prouince. Les soldats faschez de voir sans recompense les fernices de pluseurs armapagne, & la frique de les déspineis qu'ils ausoient supportées pendant l'Hyuer, obetiennt à regret, ils déchargerein leur colere sur la campagne, & lis n'excepterent pas mismes de leur ressentiente le terres des Products.

C'eft ĉe qui fit naifte vn nouveau differend entre les Oncles du Roy & Le Duc d'Anjou, chacun imputara publiquement rous ce execte de la Soldaterique à l'auarice infattable de ce Regent, qui auoit pris & employe à fon vlage l'argent definite pour le pyaement des gent de Guerres, qui le Roy croyout l'argent definite pour le pyaement des gent de Guerres, qui le Roy croyout il ports fon indignation infoyes à demander qu'il en filt reflivation, comme ayant transferrel l'accord fair centr'eux, qui ne luy donnoit autre diffontion que de ce qui se trouveroit en meubles, tant dans les Garderobes, que dans les Année coffres & autres endroits de la Maifon du Roy. Il luy reprochoit fouuent la quantité presque incroyable d'or, de pierreries, de riches étoffes & de belle 1380. & argenterie qu'il auoit enleuée, & le pressoit mesme tout haut dans tous les Con-1381. scils d'en rapporter au Roy tout ce qui estoit necessaire, non seulement pour l'vsage de sa personne, mais pour les dehors & pour l'esclat de la dignité. Le refus de l'vn & la perfecution de l'autre, ne manqua pas à ce qu'on deuoit attendre d'vn mécontentement jusques alors caché sous la cendre de la dissimulation, il en fortit vn feu de discorde, ils en vinrent aux grosses paroles & aux reproches, ils furent tousiours depuis contraires en leurs aduis & tous les Con-

leils se passerent en piques & en injures. Il est bien malaisé que le public ne patisse des querelles qui naissent entre des personnes de cette qualité; c'est pourquoy les Grands & les Prelats de la Cour jugerent à propos de courir au deuant de cétembrasement qui menaçoit l'Estat. ils leur remontrerent par bonnes raifons & par exemples l'importance de leur vnion. Ils leur representerent toutes les suites pernicieuses d'vne si dangereuse mes-intelligence, & ils obtinrent enfin auec beaucoup de peine qu'ils garde-roient de part & d'autre l'accord fait entr'eux auparauant le Couronnement, fauf à regler ce qu'ils pretendroient auoir esté fait au contraire, Maistre Iean des Marests Aduocat General, qu'on choisit pour Arbitre, ne manqua pas d'eloquence dans cette occasion, mais il l'employa toute entiere à exalter les grands trauaux & les foins du Regent , iufques à le louer d'auoir fait de grandes auances du sien pour le bien du Royaume. Il en sit vne longue exageration, & ne dit rien des belles actions ny des seruices des autres Ducs ; dont il s'acquit la haine pour tout merite de ce grand Panegyrique.

#### CHAPITRE SIXIESME

Les divisions de Paris recommencent au retour du Roy.

II. Le peuple presse pour son soulagement.

III. Vn Cordonnier emeut le peuple contre les Grands & les principaux de la Ville.

IV. Le Preuost des Marchands contraint d'aller vers le Regent. V. Réponse de Miles de Dormans Chancelier de France au peuple.

V I. Les imposts sont renoque \( \).

VII. Le peuple non content demande que les Iuifs soient chassez de

Omme l'on regarde auec plaisir la serenité de l'air apres l'orage, telle sut Cla satisfaction que l'on eut de voir la paix succeder à ce trouble de la Cour; mais comme on recommençoit à trauailler auec plus d'intelligence aux affaires d'Estat, voicy vn nouueau trouble ciuil qui s'eleue par l'impatience du petit peuple de Paris. Il auoit attendu au retour du Roy le soulagement des imposts que le Duc d'Anjou luy auoit promis, & comme il vid le temps écoulé, il commença de murmurer contre la lascheté des notables Bourgeois; les Esprits s'échaufferent, & peus en fallut que la populace ne prift les Armes, & ne fift infult aux principaux de la Ville. Cela obligea le Preuost des Marchands à faire vne assemblée au Parloir aux Bourgeois deuant le Chastelet, mais parce que la canaille y accourut en plus grand nombre que n'eut esté la Compagnie qu'on auoit mandée, presque tous les aduis alloient à secouer le joug, & à crier liberté. B iii

Année 1381.

Le Preuost routefois proposa d'attendre quelque temps, de crainte de trou-Année bler la joye qu'on auoit témoignée de l'arriuée du Roy, les plus sages y consen-1580. & toient, & si leur exemple ne tenoit le peuple dans le respect, on pouvoit croire qu'il estoit radoucy par l'esperance qu'on auoit d'obrenir quelque grace de la

bonte du Prince, sans la rencontre d'vn brutal de Cordonnier qui mit tout en

defordre par fes crieries. Jamais, dit-il, ne iouïrons-nous en repos de nos biens, l'auarice toufiours " croissante des Grands nous chargera-t'elle incessamment d'imposts, & de nou-" uelles exactions au dessus de nostre deuoir & de nos forces ? Faudra-t il que " noyez de debres nous payons tous les ans plus que nous n'auons de reuenu ? Que " dites vous, Messieurs les Bourgeois, de cet extreme mespris où vous viuez, " n'est-il pas vray qu'on vous osteroit si l'on pouuoit vne partie de l'air que vous respirez, puis qu'on vous enuie susques à la voix, & insques à la voix & a la figure de l'homme ? Puis qu'on trouue mauus s que vous vous rencontriez auec les " Notables aux Affemblees & dans les lieux publics, & enfin, puis qu'on vous » traitre auec tant de difference , que de demander arrogamment quel droit à la " terre de se vouloir mesterauec le Ciel, & pourquoy la lie du peuple vouloir entrer en comparaison auec les Riches? Ceux pour qui nous faisons tous les jours des prieres, & à qui nous donnons tout ce que nous auons vaillant, n'ont " point d'autre dessein que de s'en faire braues, & de brauer nos yeux auec leurs " beaux habits tous couverts d'or & de perles, & auec vne grande suitte de va-» lets, & c'est encore pour bastir de beaux Palais qu'ils cherchent les movens " d'accabler d'imposts cette mere des Villes du Royaume. Il n'y a que trop longtemps que la parience du peuple souffre sous le poids de tant d'exactions, & si i'en fuis crû, à moins que tout presentement on ne leue cet insupportable far. " deau, mon auis est qu'on fasse prendre les Armes à tous les Bourgeois : car il n'y

» en a pas vn qui ne deust plus volontiers mourir que de conseruer vne vie si mile-" rable, & d'endurer plus long-temps vne fi grande injure.

A peine cet infolent harangueur eust-il finy fon seditieux discours, que trois censautres & plus, tous gens de meime farine, & ausii peu capables de raifon que luy, mirent l'espée à la main, & forcerent le Preuost des Marchands de les menerau Palais, quoy qu'il pust dire pour les en détourner. Ils demanderent tumultuairement que le Duc d'Anjou vint ouir leurs remonstrances, & il y alla par commandement du Roy, qui le fit accompagner de Messire Miles de Dor-mans Euesque de Beauuais, Chancelier de France, à qui le seu Roy auoit donné les Sceaux, & qui estoit vn personnage également considerable pour son sçauoir & pour sa probité. Ils monterent sur la table de Marbre pour donner Audience au Preuost, qui fit vne remonstrance pleine de pitié sur l'excez des impositions, & sur le miserable Estat du peuple, & conclud enfin, comme il denoit pour n'en estre point assommé, qu'on eut à le soulager tout presentement des charges que le defunt Roy auoit mis sur luy ; puis qu'aussi bien ne les fouffriroit-on plus, dans la refolution où l'on estoit de plustost mourir que de rien perdre de l'ancienne liberté. Ce n'est pas qu'il ne taschât à satisfaire à son deuoir apres auoir satisfait à la fureur de ces mutins, il s'adoucit vn peu sur la fin . & comme ce ne fut pas sans apprehender de leur déplaire , il fut bien-aise d'entendre par vn grand bruit qui s'éleua dans la multitude, qu'elle estoit contente de son action Le Duc qui estoit fort auise, eut de sa part le mesme soin de ne rien dire qui les pust emporter à quelque chose de violent qui commist sa personne & sa dignité, il les flatta de douces paroles, & apres auoir attiré à loy les yeux & les oreilles de tous ces seditieux deuenus plus capables de raison, il commanda au Chancelier de parler, & voicy ce qu'il dit sans rien perdre de sa grauité.

S'il estoit besoin de louer icy autant qu'elle le merite, la liberalité des Roys & des Princes de France enuers la ville de Paris, ie dirois que de tout temps ils l'ont fauorifée & honorée de plusieurs beaux Priuileges, qu'ils ont moderé les " aides, ou'ils l'ont embellie de plusieurs ougrages publics, & que de toutes celles da Royaume elle a toufiours ellé la plis confidérée & la mieux aimée. Vous les fauxe par vue longue experience, & vous ne pouse utilitée par aucun exem. Année ple, qu'on vous ait jamais rien réfuié que vous ayez demandé auce humilité. 180. & C'ête ce que vous ne faitze point résy; car qu'elt-c-t-la, ie vous piré, q'autoir Gél', si venir en il grand nombre & d'une façon furieurée, auce des clameurs accompa. "
meets de plus de menaces que derrêpel, pour o theurit d'authoritée que vous un peoucez pretendre que par humble fupplication? Vous metireirez bien fans un doute qu'on vous remoyalt comme vous elles venus, & qu'on vous fif fentre par vn iult emépris combien vous auce offenté vos Seigneurs naturels, mais un retuelle, & dont ils out accoultume de temperer leur fueriet. C'est d'ûre un ous le pardonne pour cette fois c'est fuelment, & pour cequielt des imme pofit que vous demandez qu'on aboillée, comme les Roya te Grotte frais con-iel, on en deliberera, cependant, retirez - vous paifiblement chacun chez - vous sinques à demain que vous pourrez peut-effetobenier ceque vous defirez. "

Ils fe retirerent fur cette esperance, & l'affaire mise en deliberation, il se trouua affez d'aduis pour ne rien accorder au peuple dont il pust tirer auantage pour aller du petit au grand, & pour l'entretenir dans cette arrogance; mais quand on le vid reuenir le lendemain dans la mesme resolution de mourir pluftost que de rien demordre, le Chancelier y consentit pour le Roy & le Regent, & il leur en porta luy-mesme la nouuelle. Il n'y a rien leur dit-il; qui puisse rendre vn Estat florissant que la douceur du Gouvernement, & rout le monde " sçait par vne heureuse experience que Dieu regarde auec amour la puissance « qui n'est point accompagnée d'orgueil & de dureté , parce que la principale « force d'vn Estat consiste principalement en l'obeissance volontaire, & en l'affection des peuples. Cela fait vne vnion qui rend les Roys redoutables à leurs " Ennemis, & comme rien n'est plus capable d'entretenir cette vnion que de " veiller au repos des Subiets, & de les maintenir dans la jouissance de leurs biens, " il faur que vous sçachiez que c'est le sentiment du Roy. Il ne veut point se ser- « uir de son authorité contre vous, il aime mieux vser de sa clemence, & vous ... traitter auec douceur. C'est pour cela qu'il vous décharge presentement de toutes sortes d'imposts & de subsides, vous remettant liberalement toutes sor. tes de Peages, & de droicts d'entrée & de sortie, auec vne pleine faculté de " vendre & d'acheter fans rien payer, sous quelque pretexte que ce soit. L'Edict « en sera demain publié par les carrefours & places publiques.

Il Gmbloit bien qu'ils deuffent eftre coinens d'une figunde franchife, mais quiques Nobleq que fineine preffez & oberrez des vitres iournaiseres des luifs qui ruinoient toutes let familles, auoient trouué moyen de confondre adroiterment leur intereff auec celluy duppapil. On s'étrai fort contre ces fruit-heupent de la commandation de la commandati

faction dans peu de iours.

# CHAPITRE SEPTIESME.

 Le peuple derechef émeu rompt & force les Bureaux des Receptes.

II. Pille les maisons des Iuifs, & fait par force baptiser leurs enfans.

III. Le Roy les restablit.

TOut ce peuple s'en retourna parfaitement content du Chancelier, & d'abord il creut tout deuoir à la prudence & aux bonnes intentions de ce

Année 1380 & 1381.

Magistrat dont il publia les lottanges, mais cela ne dura gueres. Les plus mutins voulurent se faire honneur de ce bon succez. Ils en prirent aduantage pour faire de nouvelles infolences, & l'estime estre obligé de les escrire, quoy que le recit n'en soit peut-estre pas agreable , parce qu'il est du deuoir d'vn Historien exact & curioux de ne pas obmettre les moindres choses qui tombent dans fon fuiet. Le iour mesme que se deuoit faire la publication de l'Edict, cette canaille se debanda par les rues, rompit les boistes & les Bureaux de la Recepte des imposts, jetta les deniers à terre, déchira les tariffes & les panchartes dont elle sema les pieces sur le paué, & apres s'estre mise en curée par ce premier exploict, elle alla de la mesme surie sondre dans une rue où il y auoit quarante maisons de Iuifs qui les habitoient sous la permission & la sauuegar de du Roy. Chacun y butina à discretion, les vns prirent des colliers de perles, des bagues, des pierreries, des ceintures & autres ornemens de femmes aisez à transporter, d'autres aimerent autant se charger de draps de soye & de riches habits, il y en eut qui jetterent la vaisselle d'argent par les senestres pour la transporter de nuict en leurs maisons, & quelques-vns plus auisez profiterent de l'occasion par le conseil de quelques Gentils hommes interessez, pour détourner toutes les promesses & les obligations que ces pauures miserables auoient de plusieurs Nobles, & autres gens de toutes conditions.

Il s'en trouua d'affez cruels pour faire main-baffe fur cou les Iuifs qu'ils renotureren, è le maffacer autori telé plus grand, s'ils ne fe fuffent faiuez en diligence dans le Chaftelet, où ils demandoient auce beaucoup d'inflance pour leur feureté, qu'on les voolit en fermer auce les prifonniers. Leurs femmes éplorées ne seaucient que deuenir pendant cet horrible defaftre, & s'é quelques veus gagnerent memfen azile auce le leurs enfans, les autres pourfuisies de trop prés, se rendirent toutes chargées qu'elles elloient à la metry de ces brutaux, qui non contens de les détrouller, leur arracherent leurs enfans qu'ils menerent à l'Eglise pour les faire baptier. Le Roy porta fort impatiemment cette nifolence, & en attendant qu'il est ocasion d'en faire Iustice, ils contenta deretlablir les luifs en leurs maisons, & de faire publier à son de trompe par tous les carrectors qu'on eut à rapporter sur pende dela vic toute cqui leur tous les carrectors qu'on eut à rapporter sur pende dela vice qui leur

auoit esté pris, mais fort peu de gens y obeïrent.

# CHAPITRE HVICTIESME.

Les Anglois font des courses en France.

II. Vont hyuerner en Bretagne.

III. Où le Duc les fauorisé & sollicite en vain ses Barons d'entrer en leur party.

IV. Le Connestable de Clisson & Robert de Beaumanoir s'y opposent & l'empeschent.

V. Le Duc obligé de traitter auec la Cour par ses Ambassadeurs.

I A'sques à present ie me suis contenté de dire que les Anglois faisoient diuerses alois d'hossilité dans ce Royaume, mais apres ausir donné l'ordre & l'étabilisement destairiers, i sleft à propos de remarquer que la Guyenne en suit particulierement insfeltée par les trouppes que commandoir Thomas, Due d'Anglore. Compais le mois de Septembre que les Oncles du Roy auoient quitté cette contrée, ils ne se contenterent pas de rauerfer le Poidone & la Tourisien, é de ventre itque ai l'Abbya de Marmon-Rer, ils passieres de Marmon-Rer, ils passieres contenterent pas de contente de la contente de la Bretagne portan par cout le fre de les poutlain pas l'aux. Dourgé de Villes, & faceageam mistra-

blement tout ce qu'ils trouuoient à la campagne. Ils scauoient bien que les Barons de Bretagne trauailloient alors à reconcilier leur Duc auec le Roy, mais Année conme fon Traité n'estoit point encore conclu, ils creurent que c'esfoit yn 1480. & moyen de l'empescher & de le retenir dans leur party, s'ils profitoient de l'oc- 1381. casion pour y venir hyuerner; à condition neantmoins de n'estre point à char-

ge au païs, & d'y viure comme amis, & comme alliez.

La condition plaifoit affez au Duc de Bretagne, & toute la difficulté fut d'y faire consentir les Seigneurs du païs, qu'il n'y put resoudre, que les Anglois n'eussent promis sous sa caution, qu'ils n'entreroient en aucune place forte. qu'ils demeureroient logez en campagne, & qu'ils viuroient à leurs dépens C'est tout ce qu'il put obtenir, quelque instance qu'il put faire pour gagnet ces Seigneurs , & pour les intereffer dans son party , sous pretexte qu'il luy seroit injurieux apres auoir conquis son Duche par les Armes, de souffrir que le Roy y fit des exactions, & d'obeir rout Souuerain qu'il pretendoit estre, aux Princes qui Gouvernoient, & à la nation Françoise & Normande qui luy estoit naturellement ennemic.

Il y en eut affez qui se laisserent cajoller, mais Messire Olivier de Clisson qui en fut auerty, & qui connoissoit les ruses du Duc, y donna bon ordre par le soin qu'il prit d'écrire à Messire Robert de Beaumanoir, qu'il se hastat d'arrester cette mence, & de preuenit vn seu encore caché sous la cendre, tout prest d'embraser sa Patrie, & d'engager tout le Royaume dans vne cruelle & fanglante guerre. Ce Seigneur de Beaumanoir estoit vn homme de grand credit & tres-fidelle à la France, aussi ne manqua-t-il pas d'affembler les Barons, qui peu auparauant auoient juré fidelité au Roy defunt, & les avant menez vers le Duc, il ne craignit point de luy faire honte de sa malice, qu'il fit paroistre à découvert. Il luy foultint en face que le Roy eftoit Souverain de sa Terre, qu'il luy deuoit seruice, & que s'il s'oublioit de son deuoir iusques à faire quelque entreprise contre luy, que tout ce qu'ils estoienr là presens de ses Subiets & de ses amis, prendroient le party de France. Le Duc estonné de cette ser-meré, tascha inutilement de les éblouir de friuoles excuses, & craignant auec raison quel que desordre en ses affaires , il fallut se resoudre d'enuoyer ses Am-

baffadeurs à la Cour, vers le Roy & fes Oncles,

Ils demanderent tres-humblement le pardon de leur Maistre, ils protesterent d'une entiere fidelité de sa part pour l'auenir, & declarerent qu'il receuroit auec respect tontes les conditions qu'il plairoit au Roy de luy prescrire; mais il ne fut rien resolu si-tost, à cause des diverses inclinations des Princes da Confeil. Le Duc de Bourgogne portoit ouvertement ses interests, à cause qu'il auoit épousé sa parente, & les autres l'auoient en auersion pour sa maunaise conduite, & pout le peu de creance qu'on deuoit prendre en ses paroles; si bien que l'affaire tiroit en longueur sans grande apparence de succez , si le Duc d'Anjou ne l'eut entreprise. Il donna fauorable Audience aux Deputez, & apres leur auoir representé aucc exageration tous les diuers attentats de leur Duc, il conclud enfin que le Roy luy pardonnoit tout; pourueu qu'il vint rendre les obeillances & faire hommage à la Majesté, auec promesse de luy estre fidelle à l'aduenit : Mais qu'il falloit aussi qu'il donnast des cautions qui juraffent de le remettre par force en fon deuoir, fous peine de demeurer coupables & complices de sa Rebellion, s'il retomboit dans son infidelité naturelle. L'on reconnut en cette occasion qu'il y a de la prudence à demander quelquefois plus que l'on n'espere, car on ne croyoit point que les Bretons tombaffent d'accord de tant de foumifions; qu'ils accepterent neantmoins auec fatisfaction & auec respect.

Le Roy fut tres-ioyeux de cette negotiation, il les renuoya auec de beaux present & leur fit expedier des Lettres contenans tout le Traitté, qu'ils porterent en Bretagne au mois de Fevrier, & qui furent leues en pleine assemblée, où la paix fut iurée par les Barons & par le Duc mesmes ; mais ce sut plus de la beuche que du cœur de la part de ce Prince naturellement rebelle. En ver1380. & 1381.

tu de cette ratification, Messire Ican le Feure Eucsque de Chartres, le Sire de Cheureuse & Maistre Arnaud de Corbie President au Parlement, Commissaires du Roy qui les auoit depeschez auec ces Deputez, luy donnerent nouuelle inuestiture de son Duché au nom de sa Maiesté, & reuinrent le mesme mois auec la ratification féellée de fon fceau.

#### CHAPITRE NEVFIESME.

- Les Anglois irrite? du Traité du Duc veulent surprendre Nantes.
- Et sont defaits par le secours enuoyé de France en Bretagne. III. Imposition du sol pour liure établie en France.
- IV. Prife d'un Cerf par le Roy qui auoit un collier, & qui luy donna occasion de prendre deux Cerfs pour supports de ses Armes.

L Es Anglois qui faifoient plusieurs rauages en Normandie où ils estoient les plus forts, furent fort surpris d'entendre par la nouvelle de cette Paix, que le Duc de Bretagne, de leur allie qu'il estoit auparauant, estoit deuenu leur ennemy, & scachans que le Connestable auoit este le principal autheur de ce Traité, ils s'en vangerent sur ses terres. ( Il manque icy un fueillet qui est en blanc dans l'original, & que le reflisueray de l'Histoire de Jean Iuucnal, dit des Vrfins, qui n'est autre chose qu'on abbregé de celle-cy qu'il a extraite insques en l'an 1416.

Et là firent forte guerre , & furent en Bretagne bretonant , faifans maux innumerables, mais les Nobles du pais à consistentement, par pour ames sans, merables, mais les Nobles du pais à consistentement, 60 par force d'armes les rebouterens. El lars les Angleis vinrens deman Nantes affet, (médiament), en la-quelle Cité affet, diligemment de hafiturens le peuple du plas pais se retira auec leurs biens. Laquelle chosse venue à la connaissance de Mespire Amany de Clisson Capitaine de la Ville , il sit grande diligenco de pournoir à la garde , tuition & deffense de la Ville, & ordonna ses Gardes. Et n'estoit pas la ville en aucun lieu forte de murailles , & pour ce delibererent les Anglois de l'affaillir , promettans argent à cenx qui premiers y entreroient : mais cenx de dedans vaillamment fe deffendoient, & iour & nuiet effoient affaillis : & dontoit fort le Capitaine , que ceux de dedans ne fe laffaffent. Si enuoya deuers le Roy hastinement, asin qu'il luy enuoya gens par lesquels ils puffent estre secourus.

Et sit le Roy grand diligence , & y ennoya de vaillans gens , lesquels diligemment cheuaucherent ; & ne se donnoient les Anglois de garde quand soudainement frapperent fur eux : lesquels Anglois furent bien ébabis, & perdirent leur principale banniere, & se retiroient ; mais leur Capitaine les commença à arguer de la lascheté de leur courage, & leur disoit que les François n'estoient pas si grand puissance comme ils elloient , & que s'ils se vouloient rallier , qu'il ne faisoit donte qu'ils décons-roient les François , & approcherent les vns des autres , depuis qu'ils enrent deliberé de combatre Archers & Arbalestriers fort strerent, & 7 auoit si grand foison de trait, que l'air ou le iour en estois ossusqué : & s'assemblerent aux lances, bathes, & espées , & combattirent durement & asprement , & fut long-temps qu'on ne scanoit lesquels ausient le meilleur. Finalement les Anglois ne purent soussenir la vaillance des François, & furent déconfits, & la plus grande partie morts on pris , & les autres s'enfuirent naurez & bleffet, & fe retirerent à Breft, & y laifferent garnifon, & le demeurant à tontes leurs playes se retirerent , & allerent en Angleterre.

Cependant les Princes & Ducs connoissans la pauureté du Domaine, & qu'il ne pounoit suffire aux choses vegentes & necessaires, affemblerent une partie des plus Notables de Paris, & furent assez contents qu'on mist douze deniers pour liure : & Année sur ce à Paris & à Rouen crié, & à Amiens ; mais le peuple sout d'une voix le con-1380. &

tredirent; & ne fut rien leué ne exigé.

Le 80, après, rea die à Saini Donis vifiter les Caps finiste, de fin recen par Abbé de Religius, de venu quette sispent à la presi e de tendistique sispent à l'Egéfic chantaus reftaus, de vial les Réliques de 30 fet ufferantes, de filous la supiface de la voile sup fareur faits profient. Et de la cent de al Savalta pour chaffer, de fait reast en Cerf qui assist as cel sone chaffer de vairer daré, de déficulté que nu conseil print, les Coccas mils au cel sone chaffer de vairer daré, de déficulté que nu conseil print, les Coccas mils au sone fin fait par les conseils de la celle chaffer, de cut desiglé le Cerf voillant. de par son side un mensis fet Atemes, y assis deux Cerfs tennes [et Ames de va offet de Lance de

# CHAPITRE DIXIESME.

1. Arriuée en Cour des Ambassadeurs d'Espagne & de Hongrie touchant le schissne de l'Eglise.

II. Leur Harangue en faueur d'Vrbain.

III. Mal receue à la Cour.

IV. Réponse du Duc d'Anjou à leur Ambassade.

EN cette melme année mille trois cens quatre-vingt-vn, les Roys d'Espagne & de Hongrie, voulans contribuer de leur parta la paix de l'Églife, & à l'affoupissement du schisme enuoyerent leurs Ambassadeurs au Roy pour l'y difposer, & principalement pour le conuier à quitter le party de Clement VII. qui tenoit son Siege dans Auignon. L'on les introduisit à l'Audience en grande ceremonie, & quandils enrent pris leur place, le principal d'entr'eux adreflant fa parole au Roy & à fes Oncles , comme il est de l'honneur des Princes leur dit il , de prendre en main les interests de l'Eglise , vous ne sçauriez ignorer que vous y deuez pretendre la principale part : Comme estans sortis d'une race fi feconde en celebres Monarques, qui ont toufiours fouftenu la mesme Eglife dans fes plus grands dangers , auec tant de zele , de valeur & de generofité, & qui l'ont rousiours glorieusement ramenée au port, apres l'auoir dégagée de cons les escueils où l'on l'a veuë flotter auec peril , elle est aujourd'huy dans les meines befoins, & c'est pour ce sujer que les Roys de Hongrie & d'Espagne nos Maistres, nous deputenticy, afin de vous representer auec combien de regret ils fouffrent le mal heur que cause ce pernicieux & detestable schisme, qui la diuife par vne juste & longue punition des pechez des Hommes. La Religion & la Charité Chrestienne sont par tout refroidies, vn chacun veut estre l'Arbitre de sa creance, il l'accommode à ses passions, & c'est la cause infaillible de ce Gouffre de Guerre prest d'engloutir tous les Estats, du mespris que les Infidelles font de nostre Foy, & de tous les maux dont nous sommes menacez. Or comme il n'est que prop notoire que le differend de la Papauté est la fource de ce dereglement, ils ont voulu esclaireir cette difficulté, afin qu'on ne les pust accuser d'agir par precipitation ou par surprise, & pour voir plus clairement dans ce mélange de diverfes factions, ils ont foit plusieurs assemblées de Prelats & de doctes Ecclesiastiques pour examiner le droit des deux contendans pour le souuerain Pontificat. Toutes choses bien examinées selon le merite de la cause, nous auons appris de ces illustres Docteurs, & ils nous ont jure fur leur R eligion : Que le Pape Gregoire X I, estaut mort, ceux aufquels appartenoit le droit de luy choisir vn successeur, éleurent Canoniquement Monfeigneur Vrbain, & le couronnerent & le reconnurent d'vn confentement vnanime. Mais que depuis ce temps-là quelques-vns de ceux qui l'auoient

1301.

Année éleu, pouficz de ie ne scar quelle mauuaise volonté, ont fait vn party dan-gereux & pericieux à l'église Vniuerselle, par la creation d'vn Anti-Pape, qui 1380-8 est Messire Robert de Geneve, cy-deuant Cardinal sous le tire des douze Apoftres. Comme cette entreprisene se pouvoit soustenir que par vne protection auffi puissante que la vostre, ils en sont venus à bout, & soit que vous vous soyez laissez surprendre par simplicité, soit qu'il y ait eu quelque interest de mal-veillance, il est pourtant notoire à toure la Chrestiente que ce mal-heureux party contre la Iustice & la Verité ne subliste que par vostre appuy. C'est pour tafcher à vous en détourner que nos excellens Princes nous one charge de certe Ambassade, & qu'ils nous ont commande de vous exhorter pour le service de Dieu & de son Eglise, & pour vostre honneur particulier, de vouloir reconnoi-stre l'erreur & la malignité de cette faction, de n'y plus adherer apres l'auoir reconnuë, & de retourner à l'vnité de l'Eglife, & à l'obeiffance de son seul veritable & legitime Espoux, qui est le Pape Vrbain. Vous deuez estre persuadez de cerre verité, vous la deuez deffendre à l'exemple de vos glorieux Ancestres. & si nos Maistres ont la joye d'apprendre que vous y soyez disposez, nous auons ordre de vous affeurer que vous les trouverez preparez à se ioindre auec vous auec tout ce qu'ils ont de forces & de puissance. Il ne nous reste donc plus que de vous supplier à genoux de vouloir concourir auec ces deux Grands Roys vos Freres, à l'execution d'vn projet si raisonnable & si faint, mais encore si necesfaire pour conserver l'union des trois Couronnes; que nous serions obligez, autrement de vous declarer en leur nom qu'ils renonceroient à tous Traittez d'alliance, de confederation & d'amitié faits auec le Roy Charles d'heurense memoire, pour obeir aux decrets des Sainets Peres qui deffendent toute forte d'intelligence auec les Schismatiques.

Comme ces Ambassadeurs furent retirez, chacun témoigna du mécontentement de leur harangue, & plus encore de ce qu'ils parloient si librement de renoncer à l'amitié de France. Pour les Hongrois ils estoient plus libres d'en vser à leur volonté, mais le Roy d'Espagne estoit vn ingrat d'auoir oublié l'obligation qu'il nous auoit d'auoir mis le Sceptre en la main de son pere. On n'en témoigna rien , l'affaire fut remife à vn autre jour , on les y fit appeller , &c M. le Duc d'Anjou Regent du Royaume leur fit cette reponse auec son elo-

quence ordinaire.

Si le merite d'aucune nation se peut encore releuer par la consideration de fa Nobleffe, & du rang qu'elle tient en terre, les Histoires vous doiuent auoir appris que la Françoise a cet auantage sur routes les autres, & qu'encore qu'elle ne subsiste que par sa propre puissance, elle n'en est pas moins curieuse de conferuer l'amitié de ses alliez par le seul interest de maintenir sa reputation, & de garder sa parole. C'est pour cette raison-là principalement plustost que par aucun befoin, que le Roy Monfeigneur pretend conferuer auec vos Roys les alliances contractees entre le Roy fon pere & cux, tant qu'ils seront soigneux de garder la mesme conduite à son égard, & de luy continuer la mesme affection: Pour ce qui est des affaires de l'Eglise, vous deuez scauoir qu'il ne rrauaille pas auce moins de passion & de charité que ses predecesseurs à détruire cét horrible Schisme, qui la tient en diuision, qu'il en a tousiours esté tres-affligé, & qu'il n'ignoré pas qu'il est la cause de tous les mal-heurs du monde qu'il tient abyimé dans la malice. Il est vray que depuis ce temps-là, il paroist tout assujetty au malin esprit, qu'il n'a plus d'inclinarion qu'au mal, qu'il est sans respect pour Dieu, comme sans Charité pour le prochain, & qu'enfin il est plein d'affection pour le Vice, & de mespris pour le salut. On demeure facilement d'accord de la cause de ce desordre, mais la difficulté estant de reconnoistre de quelle part est l'erreur, le feu Roy Charles nostre Seigneur & Frere, n'a rien obmis pour en estre informé, & vous remarquerez à cesuice qu'estant dans vn doute iudicieux du party qu'il deuoit prendre, il ne pouvoit mieux faire en recenant les trois Cardinaux que le Pape Clement luy enuoya, que de leur donner vne Audience publique en presence des Presats, des Barons, & des plus

notables personnes de l'Université de Paris. Ils firent le recit tout au long de Année l'Election d'Vrbain, ils foustiment qu'ils y auoient esté contraints par l'op-pression du peuple Romain, & protesterent par serment qu'elle ne pouvoir estre censée ny juste ny legitime par la violence faite à la liberté des suffrages, & 1381, censée ny legitime par la violence faite à la liberté des suffrages, & 1381, pour auoir effé extorquée par la seule crainte de la mort. C'estoit affez pour faitsfaire à la Religion du Roy & de tous ceux de l'Affemblée, mais comme l'Affire effoit de la derniere confragnese a pour les hautes par les la dernieres confragneses pour les hautes par les la confragneses par les hautes par les la confragneses par la confragnese participation par la confragnese participation partici l'affaire estoit de la derniere consequence pour son honneur & pour son salut, il assigna encore vne autre iournée pour la convocation du Clergé & des Prelats de France, il leur donna toute liberté de donner leur auis, & il n'y en eut pas vn qui ne jurât en conscience qu'Vrbain ne sut intrus, & que Clement n'eût esté legitimement & Canoniquement éleu, si ce que les Cardinaux auoient proresté estoit veritable. Alors seulement le Roy consentit à ce party, & ie m'en rapporte à vous s'il a deub croire que des personnes de cette qualité qui ont tant d'interest à l'vnion de l'Eglise auroient esté capables de pretexter une fausse violence pour détruire leur ouurage, & pour hazarder le vaisseau de l'Eglise dans l'orage d'vne si perilleuse discorde. Seroit-il possible qu'vn si grand nombre de Cardinaux se sussent si fort oubliez de leur honneur & de leur salut, que de former une faction si considerable, & que dans la necessité de la soustenir ausi publiquement qu'ils y sont obligez, ils n'employassent que des mensonges sous l'asseurance d'un caractere qui ne leur permet pas d'ossenser la verité dans les moindres occasions : Apres cela que pouvoir faire le Roy apres vne deliberation si solemnelle, & que pourrions-nous faire nous-mesme que d'adherer sans aucun scrupule de Schisme ou d'erreur à celuy dont l'election nous paroist, & plus libre & plus Canonique?

Ils n'eurent rien à repartir contre les raisons du Duc, qui les renuoya auec cette réponse, apres les auoir regalez l'espace de trois iours, de bonne chere,

& de plusieurs riches presens d'or & de pierreries.

#### CHAPITRE VNZIESME.

Du Gouvernement de l'Eglife sous les deux pretendus Papes.
 II. Mauuaise Administration de Clement.

III. Auarice & symonie des Cardinaux de son party.

IV. Persecution des Eglises de France.

V. Mauuais traittement fait aux Gens de Lettres.

VI. L'Vniuersité demande vn Concile.

VII. Le Duc d'Anjou fait emprisonner son deputé.

VIII. Quelques Docteurs fe retirent à Rome vers Vrbain.

1X. Clement accorde au Roy une nouuelle Decime.

Chere Ambaffaled et ces deux Roya ne feruit qu'à réchanfar le zele & l'Affaccion que chaenn auoir pour fop party, & à r'enfer l'orgeuit & la vanité des deux pretendans au Pontificat, rous deux fort faitifaix, l'vn d'auoir fou fon beifalenc, l'Allenange, la Hongie, l'Angleterre & l'Efpagne, & l'autre de fe voir appuyé de la protechion de la France. Ainsi l'Eglité cere libre Eponde de la voir appuyé de la protechion de la France. Ainsi l'Eglité cere libre Eponde de la voir appuyé de la protechion de la France. Ainsi l'Eglité cere libre Eponde de ceux perfonnes auffic contrains d'éponde procédé de la voir promona suffic contrainsi de féponde procédé de la verte promona suffic contrainsi de féponde product de Sujeix capable des premieres Digottez de l'Édlat Eccléfaftique, & lei droit de Prefentation & de Collision chôtor conferéncia y Euros & & van Cridianies de Diocetés dans l'occa-

Cii

fion des Vacances de toutes fortes de Benefices : mais fous Clement e'eftoit tout Année au contraire au grand prévidée & su dommage d'une infinité de perfonnes de 1380. & merite. Il rennerfort par la fouffrance du Roy & des Grands du Confeil, toutes 1381. les libertez & l'viage ancien des Eglifes du Royaume, il accabloit leurs reuenus

les libertez & l'visge à nicien des Egilies du Royaume, il accabloit leurs reuenus de Decumes continuelles, & ce qu'elles autoint de retine nefronis qu'e comblet les Threfors & igroffir les Monjoyes de la Chambre Apofiolique & du College d'Augnon. Les rentes ha Cardinaux qui le compositiont autoinent des Procureurs par tout garnis de Bulles expectatues, qui effoient en embufcade de cous coûtes pour découstris l'is vacqueroit quedques graz Beneficie dans les controlles de la composition de l'autoir d'autoir de l'autoir d'autoir de l'autoir d'autoir de l'autoir de l'autoir de l'autoir d'autoir de l'autoir d'autoir de l'autoir de l'autoi

Pour mieux authorifer cet abus, le Pape luy-meime, au mefpris des Decrets des Saints Peres, ou bien fans y auoir égard, retenoir indifferemment à fa difpofition toutes les plus grandes Dignitez des Chapitres apres les Episcopales. Il ne confideroit pas que leur reuenu eftoit affecte à la nourriture , tant corporelle que spirituelle du rrouppeau du Seigneur, & à l'entretien de la Hierarchie Ecclefiastique, qu'il ne luy apartenoit point, & qu'il luy estoit encore moins permis d'attirer & de convertir à l'vtilité feule & au profit de fes Cardinaux, ce qui estoit assigné pour le bien commun, & pour l'entretien de tout le Clergé. Ces Cardinaux possedans par ce moyen tout ce qu'il y avoit de riches Benefices dans toute l'étenduë du Royaume, dont on ne sçauroit nombrer le reuenu, il arriuoit encore que l'vn succedoit à l'autre dans la vacance, si bien que tous les titres Ecclefiastiques auroient esté sans aucune fonction confondus sur peu de testes, si pour s'exempter de la honte d'un si juste reproche, ils ne se fussent auisez de les resusciter en fantosme, c'est que pour cacher le nombre des Benefices qu'ils tenoient, ils les donnoient à pension, mais on se seruiroit plus proprement du mot de ferme, puis que le plus souvent elle excedoit les fruicts, & que ces lasches & mal heureux fermiers estoient le plus souvent contraints d'abandonner le Benefice & l'Office Dinin tout ensemble, pour aller chercher leur vie hors de leur profession,

S'il mouroit que que Euc(que, on ne voyoit autre choic en campagne que Collecteurs on Sous-Collecteurs on Poptolique, pour fe inferide ce qu'ils auoient acquite en meubles, quoy qu'ils deuflent vray femblablement paparentir à leurs hertiers, ou en tout cas à leurs execueurs teflamentaires, & îl n'étoir pas mefines permis de les employer aux reparations les plus necef. « Il n'étoir pas mefines permis de les employer aux reparations les plus necef. « Il n'étoir pas mefines permis de les employer aux reparations les plus necedent de l'entre de leur napieur, ecs Officiers de la Chambre i unentoient de nouveaux pretexes pour tirer fours n nom ce qui manquoit à va autre. Ils recherchoient de deuirs Re les arrerages non payer, « Eaprès autoir mis les perfonse fous le prefloir, ils faififificient encore la temporalité des Monafleres àpres la mort des Abez, ceux qui fuccedoient ne pounoient fuburient à la fubilitate ced leurs Egilott vendre on engager pour peu dictie.

Religieux dip et qui leur refloir, chi if failoir vendre on engager pour peu dictied.

Ces mefines Collecturs prenoient encore les fruids de la premiere année te usus les Benefices de France vacans par refignation, par permutation on autremont, foit qu'ils fuffent en Regale & qu'ils appartenifent au Rey ou à yeulque Patron particulier; scé ecs nouveautes il arriant des inconsueines tres-confiderables, car l'intention des Roys & des Fondateurs effoit futifred, d'argent, & pluffueur Ecclefinhiques frauet de floiffance contraints d'abandonnier les lieux de leur réddence, & de fe rendre vagebons par le monde. D'autre par le vécoles du Royama eupartaunt il floiffance; & la fouuten

remplies de personnes Illustres qu'on appelloit au Gouvernement de l'Estat, estoient delaissées comme inutiles, & à la reputation & à la fortune des gens de Année Lettres & de Vertu : L'Vniuerfité de Paris , cette excellente nourrice de tous 1380. & les Arts Liberaux, n'auoit que des larmes au lieu de lait pour ses enfans, & elle 1381, auoit encore le regret de voir ceux qu'elle auoit eleuez auec tant d'esperance, contraints de changer de Patrie faute d'vn bon pere qui prit foin de les affifter. & d'aller chez les Estrangers deplorer le mal heur & sa honte de leur nation,

Plusieurs Docteurs touchez de son affliction, & prenans part au mesme interest, creurent qu'il y alloit de leur honneur, & que c'estoit abuser des sciences & des connoiffances qu'ils deuoient à fon education, s'ils ne tafchoient à remedier aux maux que ce Schisme luy cansoit, & que sa durée alloit répandre sur toute la Crestienté: mais pour auoir occasion d'en parler a propos, ils si-rent adroittement tomber le sujet dans les disputes de l'école, on ensit des questions, on en escruite publiquement, & cela opera des Conferences où la proposition d'un Concile general pour regler le differend entre les deux prerendus Papes, fut receuë de toute l'Assemblée, qui resolut que le Roy &les Princes seroient suppliez d'y vouloir entendre, & qui sit choix de Maistre lean Ronce natif d'Abbeville, lors demeurant au College du Cardinal le Moyne, pour faire les remonstrances.

Le Duc d'Anjou portant impatiemment la nouvelle de cétarresté, fut bientost prest au mauuais conseil qu'on luy donna d'employer toute son authorité pour donner de la terreur à tous ceux de cette nouvelle opinion. Il enuova de nuit des Sergens à la maifon de ce Deputé, qui entrerent de force, rompirént la porte de sa Chambre & l'espée nue à la main, l'arracherent du lit, & à demy vestu le traisnerent auec iniure comme le plus infame criminel dans la plus sale prison du Chastelet. Tout le Clergé & l'Vniuersité prit part à cét affront, on en follicita la reparation, & les plus celebres Professeurs de toutes les Facultez de Paris accompagnerent plusieurs fois le Recteur chez le Duc d'Anjou pour demander leur Confrere , mais il y resista long - temps , & se rendit inflexible à toutes leurs prieres pour la deliurance de cét innocent, à moins qu'ils ne promissent d'adherer à l'auenir au party de Clement, qui estoit celuy de tout le Royaume. Les Grands de la Cour y estoient si étroitement attachez, qu'ils regardoient comme des criminels tous ceux qui doutoient de la validité de son election, & le Duc particulierement passa iusques à vne telle extremité de chaleur que d'enuoyer publier dans les Écoles, que nul ne fut si ofé de parler de l'election d'un autre Pape, ny de la necessite d'un Concile sous peine de desobeiffance, & de crime de leze Majesté.

L'iniustice de cette procedure sut si sensible à toute l'Vniuersité, qu'vn bon nombre de Docteurs & de perfonnes confiderables dans le Clergé ne la pouuans supporter, aimerent mieux quitter le Royaume que de se voir exposez à la violence de ce Prince. Ils se retirerent à Rome auec Maistre Iean Ronce vers Vrbain qui se pretendoit Pape, ils luy rendirent compte de ce qui s'estoit passe, dont il les remercia comme d'un euenement tres fauorable & de grand eclat pour sa cause : & il les chargea de Lettres Apostoliques pour tous les autres Docteurs leurs Confreres, qu'il exhorta de perseuerer en leur fidelité, sans craindre les menaces des Princes de la terre, de demeurer fermes pour la defense de la verité, comme des genereux Athletes de l'Eglise, & de trauailler incessamment pour son vnion, & pour l'extirpation de cet horrible

Schifme.

Ces lettres furent leuës en pleine Affemblée de l'Université, & le Duc d'Anjou plus irrité que deuant contre le mesme Maistre Iean Ronce, enuoya des gens pour le prendre, & pour le luy amener; mais en ayant eu l'aduis, & craignant pour sa vie, il se déroba à toutes les recherches qu'on fit de sa personne, & retourna trouuer le Pape Vrbain. Au mesme temps arriuerent à Rome, le Chantre de Paris & Maistre Iean Gilles tous deux Docteurs en Theologie, & quelques autres personnages de grand sçauoir & de probité, tous mal contens de l'opiniastreté du Duc d'Aniou, qui protesterent publiquement qu'il impugnoit par violence le party d'Vrbain, & qu'il forçoit par authorité les

1380. & vœux & les suffrages en faueur de Clement. 1381.

C'est trop parler de ce mal-heureux Schisme, & c'est assez d'auoir fait voir combien il causa de scandale par la miserable Ambition des deux pretendans au Pontificat, qui tous deux tirailloient l'Eglife comme vne femme perdue qu'ils auroient trouuée à leur mercy dans vn lieu de prostitution l'on en fit plusieurs libelles satyriques, on en railla par tout, & le mesprisalla iusques aux chansons. Pendant les trois mois que dura certe contestation de l'Université auec la Cour, Clement qui reconnut combien la protection du Roy luy estoit necessaire, accorda volontiers vne Decime sur toutes les Eglises de France, & on la leua auec tant d'authorité que ceux qui s'y estoient opposez par voye d'appel, faute d'auoir de quoy satisfaire, furent contrains d'y renoncer, & de chercher de l'argent de crainte d'encourir la disgrace des Princes : & ainsi l'Eglise se soumit peu à peu à ce joug rigoureux, & presque insupportable.

#### CHAPITRE DOVZIESME.

Le Duc de Berry fait Gouverneur de Guyenne & de Languedoc, en la place du Comte de Foix.

II. Qui Arme pour s'y maintenir.

III. Le Roy va prendre l'Oristamme pour l'aller reduire à son

IV. Messire Pierre de Villiers Grand Maistre de France fait Garde de l'Oriflamme.

V. Le Duc de Berry commence la Guerre.

VI. Le Comte est prié par les peuples de la soustenir.

VII. Îl defait le Duc de Berry.

VIII. Et renonce à son droit & à son auantage pour le bien de la Paix.

Omme les Ducs d'Anjou & de Bourgogne ausient la principale authorité dans le Royaume, le Duc de Berry leur frere creut qu'il estoit de son koneur ausli-bien que de son interest, qu'il n'auoit pas en moindre recommandation, de briguer quelque établissement qui fit difference entre luy & les autres Princes plus éloignez de la Couronne, & qui pust satisfaire son ambition & son auarice. Le Duc d'Anjou qui s'employa pour luy auprés du Roy, fit tant qu'il luy fit donner le Gouvernement de Guyenne & de Languedoc, & i'ay appris de ceux qui furent de ce Conseil, qu'il allegua pour raison de l'en pouruoir, que c'estoit le plus riche païs du Royaume, & le plus étendu en grandes Seigneuries comme estant honoré de ving-deux Comtez, & qu'il estoit plus expe-dient d'en commettre la garde à la fidelité d'vn Prince du Sang, enfant de la Maison, que de s'en fier à tout autre estranger. Il adiousta au merite de la naisfance celuy des grands feruices, & fit encore valoir le droit de bien-feance:car apres auoir remontré qu'il auoit plus que personne contribué à la conqueste de la Guyenne, il dit qu'il y possedoit en propre le Comté de Poictou, & que cela le rendroit d'autant plus puissant & plus capable de secourir la Province , & de preuenir les entreprises des ennemis, qu'il auroit plus d'interest à sa conferuation.

Il dit encore que le Roy Charles leur frere auoit poutueu le Comte de Foix

de ce Gouvernement contre l'adnis de tous les Princes de son Sang, mais il auoit pourtant fait vn choix digne du nom de Sage qu'il a si bien merité; Aunée car outre que le Comre estoit vn homme fort iuste, il estoit vn des plus 1380. & braues & des premiers Capitaines de son temps, il ne le cedoit en aucune 1381. qualité à tous les autres Barons, & gouvernoit le pais avec beaucoup de prudence & auec la bonne grace & l'amour des peuples. La nouvelle de la destitution luy ayant esté portée, il fut en peine de ce qu'il deuoit faire, & comme son plus grand soin sut de ne donner aucune occasion de décrier sa conduite, & de luy rendre mauuais office auprez du Roy, il iugea plus à propos d'en faire vn interest public qu'vne affaire particuliere entre la Cour & luy. Il conuoqua à Thoulouse vne Assemblée des Nobles & des Principaux de la Ville, il leur proposa la chose, & comme il s'en remit enrierement à leur aduis, & à ce qu'ils jugeroient plus expedient pour le bien du païs, les fentimens furent differents. Plusieurs par prudence, c'est à dire, par vraye obeissance ou par foiblesse, furent d'auis qu'on deferât aux ordres de la Cour, tant pource que c'estoit la volonté du Roy qu'on ne pouvoit contredire fans offenter fa Maiefté, que pour ne point attirer fur la Prouince la vengeance de ce Duc tout prest d'arriver, mais d'autres en plus grand nombre, & c'étoient les plus pu sfans, furent d'vn sentiment contraire, & ils ne manquerent pas d'employer pour la lustice du party la comparaison des mœurs du Comte auec celles du Duc, & de faire connoistre le peu d'esperance qu'il y auoit d'eftre mieux traittez, de ce Gouverneur futur que les Poiteuins ses Subiets, qu'il chargeoit incessamment de tailles, de coruées & de tout ce qui se peut inuenter d'exactions & de subsides. Ils represententencore à l'Assemblée, qu'on auoit pour le mesme suiet de ces excez& pour le soulagement du peuple, osté le mesme Gouvernement au Duc d'Anjou son frere qui les opprimoit, &comme on deuoit craindre le mesme danger, ils conclurent à leur égard qu'il seroit à propos de faire tres humbles remontrances au Roy, pour le supplier de maintenir l'ouurage de son pere, & de confirmer le Gouverneur qu'il auoit étably. Mais parce que cependant le Duc de Berry pourroit venir auec forces pour se mettre en possession, ils ne craignirent point de dire qu'il falloit qu'on se tint prest à luy resister.

La proposition sut louée de tous les affistans , & sur le champ il sut arresté que le Comte seroit prié de deputer vers le Duc de Berry pour luy dire que ceux du pais estoient tres-humbles seruiteurs du Roy, & qu'ils desiroient auec passon l'arriuée de sa Maiesté en leurs païs pour reformer les desordres qui pourroient estre dans le Gouvernement, mais qu'il ne se trouueroit point qu'il y eut de la faute du Comte de Foix leur Gouuerneur, qui leur auoit esté donné par le Roy son pere, & qu'ils ne souffriroient point qu'on leur ostàt. Le Duc de Berry sut sort offensé de ce resus, mais comme la voye de la force estoit plus longue & plus incertaine que celle de la douceur, il tascha de les gagner par belles paroles, mais cela les amolit aussi peu que toutes les Prefaces qu'il fit pour faire valoir l'authorité du Roy, en leur faisant voir ses Prouisions, & il ne les ébranla pas mesmes par ses menaces. D'autre part on ne manqua pas de qualifier cette repugnance des peuples d'Aquitaine d'une rebellion toute declarée contre les ordres & la volonté du Roy, on luy exagera l'affront, & on le mit en telle colere qu'il creut auoir obligation au Duc d'Anjou fon Oncle, de trouuer bon qu'il allast tout chaudement à saint Denis le troissesme iour d'Avril pour leuer l'Oriflamme, qui estoit le signe de la resolution prise de marcher contre ces

mutins,

La Ceremonie s'en fie auec tout l'éclar des Roys anciens, quand its faifoient quelque grande & tolable eutreprife de Guerre, l'on potra les conps des Bien-heureux Marryss fur l'Aueel, dans leurs riches Chaffer d'Ambre, pour échauffer la deuorion & le courage des affiftans, & auffi-roft apres la benediction faire de ce Royal Eftendarr, le Roy en confia la garde, & le Année 1,81.

donna à porter à vi Seigneur de grand merite, Messire Pierre de Villiers Grand Maistre de France qui la receut deuorement apres auoir Communié, & la garda infques à l'année suivante. Ce voyage si brusquement entrepris ne fut pas pourfniuy de meime, parce que le Duc de Bourgogne vint à la trauerse, qui pria le Roy de le remettre à vn autre temps , & qui luy fit connoîftre qu'il estoit plus auantageux pour le bien de son Estat, & pour l'honneur de ses Armes, de les employer presentement au secours du Comte de Flandres son beaupere , opprime par la reuolte de ses Subiers , asin de maintenir vn Prince Vasfal, & de conseruer par mesme moyen l'heritage de la Duchesse de Bourgogne sa tante. Ainsi le Duc de Berry se trouua priué des succez d'yn si grand appuy, mais comme il y estoit trop engagé d'interest & de parole, il ne demordit rien du dessein qu'il auoit fait de se mettre en possession de son Gouvernement, il fit venir au commencement de l'année le Comte d'Armagnac, duquel il auoit épousé la sœur, & fit trois mois durant tout ce qui se peut commettre d'hostilitez d'ennemy à ennemy, hors le meurtre & le feu, auec les belles trouppes qu'il luy auoit amenées.

Les peuples n'en furent que plus animés à se bien deffendre, & le Comte de Foix qui attendoit qu'on l'en priat, fut bien-tost prest pour leur secours Il enuoya deffier le Duc de Berry, & partit de Thoulouse auec grand nombre de Nobleffe & de Communes, pour se trouver devant le jour nommé au lieu dont ils auoient conuenu pour se combattre. Le Duc de Berry y vintausi, & ayant reconnu la contenance des ennemis, l'auantage qu'ils auoient en hommes, & celuy de leur camp, il fut conseillé de differer le combat, mais il répondit fierement, A Dieu ne plaife qu'vn fils de Roy foit iamais capable de faire paroiftre tant de lascheté, que de refuser de donner sur vn ennemy present, ie ure tout au contraire que je ne délogeray point d'icy que je n'aye presenté la bataille.

Le succez sit voir que cette parole sut plus genereuse que prudente, car la messée nedura rien, le plus fort l'emporta sur le plus foible, le Comte gagna neuter ne dura rien, i, e puis toit - au puis toite ; le conte gagua qui demourerent fur la place. Le Duc de Berry tafcha d'en tirer reuange, tan auprés de Thouloufe, que deuant Beziers, tantoft par le Siege de quelques Chafteaux, & tantoft par de fanglantes incursions fur le plat pais, & courc l'année se passa ainsi sans qu'il pust remporter de grands avantages,& sans qu'il pust ébranler le cœur & la refolution de ceux de Languedoc. La generofité feule du Comte de Foix decida ce grand differend, il eut pitié du degast du pass pour sa querelle particuliere, il voulut ioindre à l'honneur d'auoir vaincu le Duc. celuy de donner la Paix à sa Patrie, il traitta auec luy sous de bonnes asseurances . & le mit volontiers en possession de son Gouvernement.

# CHAPITRE TREIZIESME.

De Hugues Aubryot Preuost de Paris. II. Histoire de sa fortune.

III. Son incontinence & sa mauuaise vie.

IV. Ses impieteZ, sa haine contre le Clergé & l'Vniuersité de Paris. V. Qui l'entreprend & poursuit son proceZ en Cour d'Eglise.

VI. L'Euesque le condamne pour heresie. La Sentence executée publiquement au Paruis de Nostre-Dame de Paris.

'N ce mesme temps l'Vniuersité de Paris vint à bout des grandes poursuites qu'elle faisoit contre Messire Hugues Aubryot, Preuost de Paris, qui auoit tousiours iniurieusement traitté tous ceux de ce Corps, iusques à mettre la main fur quelques-yns de ses Supposts le jour que le corps du Roy defunt fut

porté de l'Eglife de faint Anthome en celle de Nostre-Dame. On y joignit Année d'autres cas fort enormes contre l'honneur & le respect deuh au Clergé, & la 1180. & chofe fur menée auec rant de chaleur qu'il fur condamné, nonohftant ses grandes richesses son credit, qui le rendoient le plus considerable de tous ceux 1381. qui l'auoient precedé dans la Charge, & qui meritent bien que le fasse quelque digression sur les moyens dont il s'aida pour faire sa fortune aussi bien que sur fes mœurs & fur sa façon de viure, & sur le sujet de sa cheute & de sa ruine.

Il estoit Bourguignon de naissance, & d'une parenté assez peu considerable, c'estoit vn homme sans eloquence, & de petit sçauoir, & iugé des gens de Cour assez mal propre aux affaires du monde, mais il auoit dequoy suppléer à tour ce qui luy manquoit de bonnes qualitez par ses richesses qui luy donnerent le moyen de se rendre agreable au feu Roy, & par la faueur du Duc de Bourgogne, qui en fit vn fuier capable de la Charge de Preuost de Paris. La inste destinance qu'il auoit de son merite, l'obligeant à s'y maintenir par les mesmes adresses qui l'yauoient éleué, il sut plus curieux de l'assection des Grands, & des Principaux du Conseil que des suffrages du public, il ne cherchoir qu'à leur complaire, & c'estoit la plus courte voye pour vn homme si riche & qui n'auoit puint de vertu que la prodigalité, de faire couler de sesceus dans toutes les bourfes qu'on luy tendoit. Tout cela se payoit en bons offices auprez du Roy dans toutes les occasions qu'on épioit pour faire valoir ses services & sa fidelité. toutes les portes luy estoient ounertes, on ne luy enuioit point vne fortune où chacun croyoit anoir contribué, tantost on voyoit le Royappuyé sur son espaule luy parler à l'oreille, tantost on le voyoit tirer à quartier pour l'entretenir, & on observoit qu'il estoit de rous les Conseils publics & privez, si bien qu'on ne s'estonna point de le voir Gouverneur & Capitaine principal de la ville capitale du Royaume.

Il continua ses complaisances dans ce grand employ, & comme il auoit reconnu que le Roy se plaisoir fort à la decoration des Villes, il employa pour celle de Paris la troifiefme partie des subsides que sa Maiesté luy auuit liberalement remife. Il jetta les premiers fondemens de la Closture & des murailles du costé de faint Anthoine, & du costé du Lonure il reuestit de pierre la plus grande parrie du Quay de la Riusere de Seine, & on doit à son invention la manière d'égoufter les eauës & les fanges de la Ville par la conduite de quelques canaux fousterrains par où elles tombent dans les fosses & dans les marests qui l'enuironnent. Il vint à boutauec vne dépense presque incroyable de la construction du Pont-neuf, autrement appellé le Pont saint Michel, qu'il sit soustenir de bonnes arches de pierre, & de celle du Chastelet du Petit-pont : & pour dauantage presser l'acheuement de ces grandes entreprises, il emprisonna tous les Bordelliers & Brelandiers, & tous les Filoux & gens sans aucu, qu'il y sit

trauailler fous la conduire des principaux ouuriers.

Par cette belle & vtile police, il ne pouuoit qu'il ne gagna les bonnes graces du Roy & l'amour du peuple , & en effet il en auroit toufiours efté craint & aymé, s'il n'y eût eu moins de Vertu que de Politique dans sa conduite, & s'il n'eut fouillé sa vie des crimes du monde les plus enormes. L'en ferois vne longue Histoire si ie les voulois tous rapporter, mais ie me contenteray de remarquer ceux qui luy estoient plus ordinaires , comme l'incontinence & l'impieté. Quoy pue lexagenaire, & quoy que marié à vne honneste & vertueuse femme, il viuoit dans le dernier débordement auec les jeunes filles qu'il faifoit debaucher par de vieilles forcieres, & auec les femmes qu'il corrompoit à force d'argent, & hien fouuent il faifoit emprisonner les marys par son authorité pour en iouïrauec plus d'infolence. Les prinantez qu'il entretenoit auec les luïnes le firent melmes soupçonner de concubinage auec plusieurs d'entr'elles, & il ne se soucia pas d'accroistre ce soupçon, & de donner mauuaise opinion de sa Religion par la remife qu'il leur fit de leurs enfans baptifez dans le tumulte dunt nous auons parlé.

C'estoit témoigner peu de respect pour le Bapresme que de donner occasion

# 28 Histoire de Charles VI.

Annee au Sacrement, de Jeins-Ch. de le prophanter, mais il ne portosi pas plus d'hôneur de l'Ascenter d'Euchardines, del le it beins viv rivoir, qu'a un lout devecucire il 1930-8. Excuses d'un Sergent qu'il auoir mandé, & qui luy ditequ'il n'avoir tardé que 1934- del éfagece d'une Mellé dans la deutorion qu'il auoir eu devoir Dieu entreles del funcion de l'Ascenter de l'ascente de l'Ascenter d'Ascenter de l'Ascenter d'Ascenter de l'Ascenter d'Ascenter de l'Ascenter de l'Assenter d'Ascenter de l'Assenter d'Ascenter d'Ascenter d'Ascenter d'Assenter d'Ascenter d'Assenter d'Asse

point au Dieu de cét Euéque qui ne bougeoit de la Coir.

On obferna encore, que non fuelment i les Communioit point à Pafques;
qu'il latifoit paffer les années fans faire aucun deuort de Chrethen, mais qu'il les
en fafoit vaites, qu'il fe railloit des preceptes de la Religion, da Sacrement
en fafoit vaites, qu'il fe railloit des preceptes de la Religion, da Sacrement
tràitroit en toutes occasions, portant ennie à la richeffe du Clergé, insignest dire platicum fois au Roy que fes predecelleurs reflorient des fols de les auoir
dotes desant de reuenus. Il ne perdoit aucune occasion de faitsfaire fa haine par
l'infraétion det coust les Pruileges du Clergé, è principalement de caux de la Venerable Vaiuseffie de Paris, qu'il detechoit comme la incré des Prefres, & contre
l'antique de l'est pour deux dies principa qu'il perpella par étarficine dans le
Chaffelte du Peirs. Pour deux false principa qu'il appella par étarficine dans le
neau, & la rue du Foing, qui font les principaux quartiers de l'Vinuerfité, pour

Le cruel & l'infoloir, qu'il eftoir, ne s'apperceuoit pas que la fortune commençoir à pancher fa roue du coft de precipice qu'il foulloir, & qu'il y deuoir eftre renuerfé par ceux mefmes, qu'il y vouloit attrapper. L'Poinserfité (fandalifée de tant de crimes contre Dies de Contre fon Egille, en dépit des excommunications fulminées contrel luy, fit informer, fe rendit partie, & le cita deuant l'Euséque de Paris. Il s'en mocque a'abord & les menaça de les mal-traitter encoural la profection dels Cours, qu'il genpa par augent, & qui prieme en vain l'Pauserfité de laiffer la le procer. & les procedures. Elle leur remourts autoins procept la Religion Catholique, d'interceder paur vi mechant conunions procept la Religion Catholique, d'interceder paur vi mechant conunions procept la Religion Catholique, d'interceder paur vi mechant conunions de tous les crimes de l'Hercfie: & le Preuoft abandonné du fecours qu'il en auoit attendu, & reduit à la encedifie de fe défindre dans les regles, an fe fut pas fiscoft prefenté pour fuibir la lurifidition de l'Euefque, qu'il fe vid capprisonné.

L'affaire traifna plufieurs jours comme font toutes celles qui font puissamment recommandées, mais enfin il confessa la plus-part des cas qui luy estoient impofez, & dont la reparation meritoit le feu, fi la Sentence n'eût efté changée par la chaude sollicitation des Princes & des premieres Puissances de la Cour. Le procez fait, il fut expose publiquement le dix septiesme iour du mois de May, sur vn échaffaut dresse exprez au Paruis Nostre. Dame, & là à genoux & sans chaperon, il demanda l'absolution à l'Eucsque, promettant de satisfaire aux vœux & aux Offrandes de cierges qui luy seroient enioints pour expiation de ce qu'il auoit rendu aux Iuifs leurs enfans baptifez. Apres auoir efté abfous en presence du Recteur & des Docteurs de l'Université, & lecture faite publiquement de l'enormité de ses crimes, par l'Inquisteur de la Foy, l'Euesque reuestu de ses habits Pontificaux, le condana tout haut à faire Penitence perpetuelle, au pain de triftesse & à l'eau de douleur, comme fauteur de l'infidesité Iudaïque, & contempteur des Sacremens de nostre Religion, comme Heretique croyant & dogmatisant en Heresie, & pour auoir au mépris des cless & de la puissance de l'Eglife, par laquelle il auoit esté justement excommunié, resiîté vn an & plus aucc opiniastreté à ses censures & à ses fulminations.

#### CHAPITRE OVATORZIESME

Revolte des Flamens contre leur Comte.

II. Causée par son manuais traittement.

III. Ils se sousmettent.

IV. Il refuse leur soumission & les oblige de se dessendre. V. Artenelle leur Chef le defait & le met en déroute.

V 1. Etablissement de l'authorité d'Arteuelle.

VII. Qui souleue tout le pais, prend Bruges, défait le Comte & le met en fuite.

Ouis Comte de Flandres auroit eu l'auantage d'estre le plus heureux Prin? ce de son temps, s'il auoit eu la prudence de maintenir la Paix dont il iouissoit si doucement parmy le trouble des autres Estats, & s'il eut voulu garder à ses peuples la Iustice qu'il leur deuoit, & qu'il leur refusa comme vn autre Roboan pour les accabler d'exactions & de fublides. Il traitta de rebellion le refus qu'ils ficent d'vue Ayde Annuelle en forme de prest qu'il leur sit propofer en diuerfes assemblées, & resolu d'emporter par force ce qu'il n'auoit pu obtenir par douceur, il donna charge de leuer des Trouppes à son fils bastard, qui estoit fort vaillant, & qui ne manqua pas de trouver assez de gens pour faire la Guerre à leur Patrie, & dans l'esperance de s'enrichir par son piliage. La ville de Gand comme la plus obstinée, sur la premiere qu'on attaqua, & le premier exploict de cette guerre, fur la ruine des moulins de ses enuirons, ensuite dequoy le Bastard de Flandres se campa à vne lieue de là, d'où il sit des courses pour prendre indifferemment tout ce qu'il trouuoit en campagne, Bourgeois ou païsan, qu'il mal-traittoit cruellement, pour les obliger à plus de

rançon qu'ils n'auoient de bien.

Les Gantois plus irritez qu'espouvantez de cette hostilité, conceurent vne furieuse inimitic contre leur Comte, ils prirent les Armes pour s'en vanger comme d'vn ennemy public, ils marcherent hardiment contre le Chasteau d'où se faisoient ces courses, ils le prirent & le raserent, & dans la vanité de ce premier progrez, ils se promitent tous par vn serment solennel de combattre iusques à la mort, pour le maintien de leur liberté. Le Comte se voyant ainsi engagé à la Guerre, fit ses apprests pour la soustenir & pour reprimer cette rebel-lion , il prit à sa solde quantité d'Anglois & rabattit l'audace de ce peuple encore sans experience, par divers sieges & petits combats à la Campagne qui les renfermerent dans leur Ville & qui les obligerent à desirer la paix. Ils thoisirent pour la demander, les personnes les plus venerables pour leur aage & plus con-siderables par leur qualité, qui le suplierent à genoux de leur remettre l'offense, d'oublier le passe & de pardonner à la multitude. Ils le conjurerent encore fort humblement de ne les point vouloir contraindre fons le joug des impofts & des peages, & pour le dégouter de l'exemple sur la France qui en estoit accablée insques au point qu'il ne luy restoit plas ny biens ny liberté, ils luy remon-trerent pour le piquer d'honneur, que la Flandre estoit route pleine de richesses toutes presses à sacrister auec ioye à la premiete occasion qui s'en presenteroit pour fon feruice.

Il sembloit que cette remonstrance deût auoir quelque effect, mais l'interest des Princes n'est pas tousiours celuy des Grands qui les approchét & qui ne manquent pas de raifons pour leur donner des affaires. Les Seigneurs Flamens qui vouloient profiter de cette Guerre, dirent qu'il ne falloit point entrer en composition auec cette vile Bourgeoisse, qu'il falloit chastier ces mutins, qu'il estoit

# Histoire de Charles VI.

de dangereuse consequence de leur donner vn exemple d'impunité capable de Année produire mille rebellions à l'auenir, & que c'estoit vn coup d'Estat de les subiu-1380. & guer pour donner de la terreur aux autres villes. La plus forte voix l'emporta sur la meilleure, le Comte passant à l'opinion presque generale demanda pour rompre tout traitté qu'on eut à luy liurer vn grand nombre de Bourgeois dont il donna la liste, & tout d'vn temps marcha contre Gand, qu'il croyoit sur prendre dans l'artente où il seroit, de ce qui seroit negotié par les Deputez avant trouue bonne garde en la Ville, il changea fon deffein en celuy d'un Blocus, mais il dura long-temps, & les viures estans enfin consumez, au lieu d'estre humiliez par la famine, les Gantois en deuinrent plus furieux. Ils aimerent mieux mourir l'espée à la main & vendre leur vie , & dans cette resolution ils eleurent pour Chef Philippe d'Arteuelle, qui les mir en Campagne pour aller combattre leur Comte, & qui trouua autant de foldats que d'habitans qui le vouloient accom-

Le Comte de Flandres auerty de leur marche par ses coureurs, mit son Armee en Bataille, & les Gantois arriuez le Combat commença par yn grand cry qui fe fit de part & d'autre & en fuitte à grands coups de dards & de fleches, & la mestée fur encore plus aspre quand on vint à se joindre auec les épèes:mais enfin le gros des Gantois se fortifiant tousiours de nouueaux corps qui arriuoiet en soule, les gens du Comre fatiguez & enfin poussez ne purent plus long-temps foustenir vn si lourd sardeau, ils rompirent leurs rangs & tournerent le dos auec perte de cinq mille hommes & le Comte tout confus de sa disgrace s'ensuit à

pointe de cheual jusques dans Bruges.

1581.

Cette Victoire donnant moyen à Arreuelle de faire des desseins pour son establissement, il se servit de tout son esprit pour pousser les choses à l'extremite & pour rendre le peuple irreconciliable auec fon Souuerain, C'estoit yn homme de grand credit dans la Ville, forteloquent & fort adroit, & qui valoit bien vn Gentil-homme tant de la teste que du cœur, tout roturier qu'il fût, si le mot de roturier se peut appliquer au fils de ce lacques d'Arteuelle tué depuis quelque temps par les Flamens, parce qu'il aspiroit à se faire Comte de Flandres, celuy-cy n'auoit pas moins d'ambition, il haiffoit mortellement le Comte & la Noblesse Françoise, & comme il vid les Gantois prests à tout entreprendre fur les augures d'vn si grand succez, il ne luy sut pas mal-aise de les exciter, non feulement à maintenir leur liberté, mais encote à conjurer contre l'Estat, & contre la vie du Comte, & à jurer sa mort apres cette Harangue qu'il sit en public,

Voicy l'occasion arriude, mes chers Compatriotes, de consulter nostre courage, & de voir s'il est capable de secouer ou de souffrir le joug des charges & des capitations insupportables dont il est si rigoureusement menacé, voicy le temps, dif-ie, que le peuple peut leuer la teste, pour desfendre contre le Comte, cette liberté fi chère & preferable à tous les biens du monde, qu'on veut conuertir en vne honteuse seruitude. Il est vray que l'entreprise est grande & que le fort en est incertain, mais à Dieu ne plaise que vous apprehendiez de vous y resoudre, si vous voulez suiure genereusement les pas de vos peres, & si vous voulez bien vous ressourchir que vous auez le mesme sang, les mesmes Armes, les mesmes forces, & le mesme courage dont ils ont tant de fois vaincu les Ancestres du Comre. Vous en auez fait l'experience auec luy, vous l'auez mis en fuitte apres son pretendu triomphe, & il n'est besoin que de profiter du temps pour maintenir vostre auantage, & de se preparer contre l'auenir. le vous donne aduis qu'il a déja mis ordre à ses affaires du costé de France, & qu'il en attend vn grand secours pout essayer à reparer son injute par quelque memorable exploit. Ie fçay bien que cela ne vous épouuantera pas , & que la plus-part de vous dit déja en soy mesme qu'il ne saut rien craindre, & que ce n'est pas d'aujourd'huy qu'on est accoustume à soustenir l'éclat exterieur de la Noblesse Françoise dans l'acier & dans la dorure de leurs armes, & qu'on n'est plus ny effraye ny eblouy de l'émail de leurs cottes d'armes, non plus que des crestes de leurs casques , & de leurs cimiers. Ie ne vous en parle aussi que pour vous

dipoler à pourfaiure les ausmanges de voltre Vidoire en attendant cette arriuée, et à pouffie le Contre pendanc qu'il eft fi for terbrailé. Sope dont cous Année prefits à me fuure dans cette grande entrepnie, mais fuiuez moy plutoft dans 180. & locacións que dans le difectus, attendes demoy plus de temple de valuer que 1816, re par notitre courage, & n'ofperons que de luy fe repos & la Paix, qu'il faut chercher dans les Armes, pour louyer de nos biens entiberté.

Ce dificours fur receu since von acclamation generale de tout le Peuple, qui s'éctira qu'il volic mieux mourit que de perfet à liberte, qui lotal hautement les genereux femimens de Philippe d'Arresielle, & qui fur l'heure luy abandonn a tout le Gouucemennet de Comt de Flandres, qui sout defia coute la vie a fon Pere. Toute l'authorite du parry ellant ainfi retaine à fa perfonne, il deputa per tout pour rentent les peuples, is il n'attra par lealement en cette râtion, les Vilics de Courray, de Crandmont, de Menteuve, de Tentemonde, de Rupel. Par les peuples de l'action de l'apriculture & le profit des meliters pout deventres de la principal de l'apriculture de le profit des meliters pout deventr's oldes t'huite de Courre de l'apriculture & le profit des meliters pout deventr's oldes t'huite per d'Artevelle formet de l'une fig arqué Mille, de Koulours d'auten plus refois à la ruite de Comt en em medita que de grandet chofes, de la première fut a furprité de Bruges fait en financier de le des les des la comment de l'apriculture de le four de l'apriculture de la forme de l'apriculture de la forme de la contra de l'apriculture de la forme de la

Il arrive affer founent que les plus vaillans perdent 'cœur & conduite dans von ét feitrage fuprife, maisi l'aut rendre cet homene au Comeré Flandres, de dire qu'il vins brauement au combat auec ce qu'il par tamaffer de gens, & qu'il sint bon ilqu'els apres leur défeite, qu'il fer critre an fia malon qu'inte insuefite, & où ne voyant point de feureré parmy des furieux, qui parlotent de tout de demeur acche indigue au foir qu'il feausait. Elle, & les centenis it vangecent de fon custion comme d'en crime capital, par le meutre de plutieux de Habitans, & le Jeillage de la ville qu'ils porterent à Gand out en trionple, comme

si c'eut esté un butin gagné dans une terre ennemie.

# CHAPITRE QVINZIESME.

 Jeanne Reyne de Naples & de Sicile adopte le Duc d'Anjou,
 Charles de Duras pretendant à la facce fion de ses Estats arme pour maintenir son droitt auec l'assissance du Pape Vrhain.

Defait Philippe d'Arsois General de l'Armée de la Reyne.
 Prise par Charles qui la fait mourir.

V. Le Pape Clement exhorte le Duc d'Aniou à venger cette mort,

P. Visque l'ay parlé autre part du Regne de leanne Reyne de Hierufalem & de Sicile, Fille du tret-illustre Prince Charles d'Action, Duc de Calabre, & de mic de l'abir, four de Philippe Roy de France, & petite fille de Aobert Roy de Sicile, i lest du sinct de cette Hisbire d'on deferre la malheureule sin, apres aour magnifiguemere gouverné (is peuples l'épace de trente & van an, ne se

voyant point d'enfans & croyant eftre en droit de choifir vn Succeffeur, elle pen-Année fa à conferuer fa Couronne au Sang de France, duquel elle auont l'honneur d'esi80. & fre iffiuë, & ce fut pour cette raifon qu'elle adopta pour fils & pour heritier M. 1381. Louis Duc d'Anjou, qu'elle prefil par lettres & par Deputez pour en venie

prendre la possession.

Charles Prince de Tarente, surnommé de la Paix, qui pretendoit à cette Couronne comme mary de la nièce de la Reyne, Marguerite d'Anion antrement dite de Duras, creut auoir droit de s'opposer à cette Adoption, il remontra le tort qu'elle luy faifoit aux Grands du Royaume qu'il attira à son party, & le l'apeVrbain l'authorifa encore puissamment par la charge de General de l'Eglise Romaine qu'il luy donna pour le rendre plus considerable, en haine de ce que cette Princesse adheroit à Clement son Competiteur. Il entra auec vne grande Armée dans son Estat, mais quelques maux qu'il y fit comme Maistre de la Campagne elle ne fut que plus obstinée à maintenir ce qu'elle auoit fait, & manda en toute diligence Messire Philippe d'Artois Prince du Sang de France pour venir commander ses trouppes & pour reduire ce Rebelle. Mais il en arriua tout autrement, Charles qui auoit accepté le combat gagna la victoire, fit vn grand maffacre des gens de Clement & de la Reyne, il la prit prifonniere auec Öthon de Brunfwick fon quatriefme mary, & Philippe d'Arrots, & fe fit coutonner dans Naples par le confeil & du confentement du Pape Vrbain, Roy de Hierufalem & de Sicile, trois moisapres il permit à Othon & à Philippe de racheter leur liberté moyennant vne grande rançon, mais il retint la Reyne qui finit ses iours d'affliction ou d'ennuy, ou plustost selon le bruit commun, elle fut estranglee dans fa prifon.

Le Pape Clement craignit que ce changement ne tentâ l'inconflance naturelle des Prouenquas (es voinis, s. de peup qu'ils ne fe rebellafient comme les autres fuiers de la Reyne, il eferiuit au Duc d'Aniou & l'exhorta de prendre les Armes pour la défenée de l'Eglife, pour vangre le meurtre de la mere Adoptie & pour le recouurement du Royaume qu'elle luy auoit laiffé. Il obéir & leux dei forces de coutes parts, mais l'approche de l'Hyure luy fidiférer fon voux-

ge iusques au mois de May de l'année suiuante.

#### CHAPITRE SEIZIESME.

Prise du Chasteau de la Souterraine.
 Et autres exploits du Mareschal de Sancerre.

De Endant tour ees mouument de France, de Flandets & d'Italia, Louis de Sancerre Marchial de France, qui commandior pour le Roy da nia fa Guyrane, e deffrandoir brauement les Fleurs de Lys contre les Leopards, & cenoit de Jeurs long, cemple et Anglois afficege da sie Chaffaed ne le Souterraine, qui effoite la meilleure retraitte qu'ul seuflent dans la Prouince. Ils effoient fort prefilez, & constamoins toutions rifers felon il a vaniefe de leur nacion qui leur if demander vi iour pour decider de leur deliurance par vin combat deciif. Le Marcfelbal qui minori retrait angue les Batailles, leur accorda reser volonniers exterte ioumée, mais la faim, la farigue d'une parde continuelle & mille autres incommoditez d'attendre le fectours, ils ingerent plus à propos d'effuyer à mênager quelque argent pour recompenie de leurs perres & on leur promit quarance mille liures en or & Bagues faues.

Ils s'allerent ietter à leur fortie sur le Limosin auec ce qu'ils purent ioindre de leurs vieilles Trouppes, & y firent tant de maux & de rauages que le Marchal sur contraine d'y accourir en diligence, & d'y employer ix mois en diuers seges Sieges & petits combats, mais tous fauorables. Il reprit fur eux le Chasteau de faint André prez de la Chapelle Aude, & sept autres forteresses, & apres 1380. & en auoir nettoy ele país, l'Ireuint à Paris, pour rendre compte au Roy de tous 1581. fes progrez, & de l'Estat de la Prouince.

#### CHAPITRE DIX-SEPTIESME.

I. Anniuerfaire du Roy Charles V. celebré à faint Denis.

II. Continuation des Treues auec les Anglois.

III. Le Roy refuse de se departir de l'alliance d'Espagne.

IV. Mariage du Roy d'Angleterre.

E fejiziéme de Decembre le Roy alla deuotement vifiter l'Eglife Abbatiale de faint Denis, ance les Duscies Oncles Spulieurs Euréques, & pfi e chanceura fermice folement pour le repos de l'ame du feu Roy fon pere. La Treue entre France & Angletere e flant a lost espirée, & les deux Effasts e flant dans la diposition de la prolonger, le Roy emovya de fa partà Boulogne, l'Archeuefque de Rouen, l'Euréque de Brayteux & Melifer Arnaud de Corbie, pre-mier Prefident au Parlement auce le Comte de Braine. La Conference fe fit à Lelinguefan, & d'out sufiques a mois de Mars que le Deputez recouraerent apres auoir affeuré la fulpention d'Armes indjues au mois d'Octobre. Les Anglois esifient affec volontere confenty qu'elle cutt érels puis longue, mais ils en vouloient excluer le Roy d'Eppage, & comme il rémoigna et qu'il rouvenier mausais qu'on l'abandonnés, le Roy n'y voultup point entendre, & prefera les interetls de fon allié à l'auantrage qu'il pousoit efpeter de quel que nouveau Traitré.

Âu méme temps fe fit le mariage de Richard Roy d'Angleterre, auce la Sœur du Roy de floheme, fille du fei Empercur Claries I V. de laquelle il n'eûr point d'enfant ét il ne nour refte plus rier à remarquer de cette année, que le voyage da Duc de Bretagerda la Cour. Le refiouseme de fes rebellions, que le voyage da Duc de Bretagerda la Cour. Le refiouseme de fes rebellions, autoir donnée, de fe rendre au plusfost auprés de fa Maichle, où il autoir et di attendu tout le mois de Fevier : mais les fens mefines luy remonsfreren que ce feroir vn nouseau crime de differer plus long-temps vn deuoir doublement unudable par la promeffe folemenelle qu'il en autoi fater. Il fe rendr à leur confeil, « Cle vinge, fiscieme de September il arrius auce vne grente future confeil, « Cle vinge, fiscieme de September il arrius auce vne grente future se il luy fis hommage de fon Duche de Bretagene, & de la Commé de Mont-

fort.

Fin du premier Liure.

```
TABLE CHRONOLOGIQUE POUR L'ANNEE 1382
           De Nostre
                                           Charles VI. en France 3.
           Seigneur
                                           Richard II. en Angleserre. 5.
                                           Ican I. en Effagne, autrement Caffille &
           Du Schifme.
                                            Leon , 4.
                            Vrbain VI. à
                                           Pierre en Arragon. 46.
                            Rome. A.
                                           Ferdinand en Portugal. 16.
                           Clement VII.
                                           Charles le Manneis en Nanarre. 32.
            Des pretendus
            Papes
                           en Auignon. 4.
                                           Louis d'Anjou dis le Grand , en Hongrie.
                                           Du meime Roy en Pologne. 11.
            De la vacance de l'Empire
            d'Occident en Allemagne. 2.
                                           Icanne d'Anjou en Sicile, 19.
            Wenceflas de Luxembourg Roy de
                                           Charles d'Anjou dit de Duras, & de la Paix1
            Boeme , fils de l'Empereur Charles
                                             vsurpateur du Royaume, 2.
            IV. mort 1178. éleu Roy des Romains.
            O non reconnu pour Empereur.
                                           d'Olaüs V I. Roy de Noruegue, Regnant aues
                                             Margueritte de Dannemarck fa mere en Dan-
ANNEES
                                             nemarck. 5.
            Du Regne des Rois Chrestiens
                                           d'Albert de Meckelbourg en Suede. 20.
            de l'Europe.
                                           De Robert Stuart 2. du nom en Effoffe.
             Principaux Princes du Sang, Grands Officiers, Ministres d'Estat,
                             @ Fauoris de la Cour de France.
     Louis de France depuis Duc de Touraine, & enfin d'Orleans, frere du Roy.
     Louis de France, Duc d'Anien, oncle du Roy, Regens du Royaume.
     lean de France, Duc de Berry, & SOncles du Roy
     Philippe le Hardy Duc de Bourgogne. ?
                                                                              Prina
     Pierre Comte d' Alencon.
                                   Charles d' Evrenx Ros de Nauarre.
     Louis Duc de Bourbon, oncle maternel du Roy, & Sur-Intendant de fon
        education auec le Duc de Bourgogne, & grand Chambrier de France.
     lean de Bourbon , Comte de la Marche & de Vendofme, Ancestre de nos Roys.
      Iean . dit de Montfort, Duc de Bretagne.
      Oliuier, Sire de Cliffon , Connellable de France.
      Miles de Dormans, Euelque & Comte de Beauuais, Pair & Chancelier de France.
      Ican de Mauquenchin, autrement dit Mouton, fire de Blainville.
      Louis de Sancerre, Seigneur de Charenton, &
      Iean fire de Rieux & de Rochefort.
                                                                       Marefihaux
      Iean de Vienne, Seigneur de Rollans, Admiral,
                                                                       de France.
      Renault le Baveux Lieutenant des Mareschaux de France.
      Iean fire de la Ferté Freshel Mareschal de France en Normandie.
      Moradas fire de Rouuille, Lieutenant des Marefchaux en la mesme Prouince.
      Iean Comte de Harcourt, Capitaine General en Normandie.
      Iean fire de Saimpy Capitaine General en Picardie.
      Guichard Dauphin, fire de Lalligny , grand Maifre des Arbalestriers , & grand Eschançon.
      Pierre de Villiers, fire de l'Iste-Adam , grand Maistre de France , & Pors-Oriflamme,
      Arnaut Amenion, fire d'Albret, grand Chambellan.
       Bureau fire de la Riuiere, premier Chambellan.
```

Ican Comte de Sarrebruche, grand Bouteiller de France.
Raoul fire de Raineual grant peateire.
Euflache de Camp. Remy Choulter truchant.
Guillaume Chaffelain de Beauusis, Quess de France.
Charles de Bouuille, Gouverneur de Dauchiné.



# HISTOIRE

# DE CHARLES VI

ROY DE FRANCE

LIVRE SECOND.

# CHAPITRE PREMIER.

- Le Duc d'Anjou Regent du Royaume veut rétablir les imposts: Messire Pierre de Villiers & M. Iean des Marests sâchent en vain d'y disposer les Parissens.
- III. Qui se mutinent.
- IV. Et ceux de Rouen aussi qui font vn Roy.
- V. Grand desordre à Rouen.
- VI. Emotion dans Londres.
- VII. Le Duc d'Anjou afferme les imposts au Chastelet à huis clos.
- VIII. La proclamation s'en fait subtilement.
- IX. Paris se souleue & tue le Partisan. X. L'Arsenal & l'Hostel de Ville pille?,
- X I. Les prisons rompues.
- XII. L'Abbaye de Saint Germain forcée.
- XIII. Hugues Aubryot deliuré par les mutins pour estre leur Chef, le sauce de nuit.
- XIV. M. Iean des Marests tâche d'appaiser la sedition.

Ervis la suppression des imposts de Paris, le Duc d'Aojou tint fapt se frept fois Conscil auce les plus Notables de chaque Estar pour leur Année est representer les besinds du Roy, & pour ausser aus moyens de rétablir 1382, les Aydes, & comme course regle plusost parties interests particuliers que pai

E IJ

la consideration du bien public, les vns ne s'en soucioient gueres, parce qu'ils Année n'en reffentoient aucun preiudice, d'autres estoient bien-aises de faire leur 1380. & Cour aux dépens du peuple par vn lafche consentement, & il y en eut affez qui le desirerent comme le Duc , pour accroistre leurs biens , & pour auoir part au 1381. profit. Pour ce qui est des principaux de la Ville, ils ne disoieur mot & laiffoient le bruit à faire aux petites gens, qui ne manqueroient pas de froncer le fourcil au premier mot d'impost, & de reietter bien loing la proposition qu'on en feroit, & qu'on ne lailla pas de tenter par l'entremife de Messire Pierre de Villiers, & de Maistre I ean des Marcsts, Personnages de grand aage & de grand credit, qu'on sçauoit estre tres-agreables à la populace. Ils tascherent en vain de le faire trouuer bon en diuerfes affemblées, cela ne feruit qu'à réueiller la fierté des mutins, ils dirent nettement qu'ils tiendroient pour ennemy du public quiconque entreprendroit de leuer de nouueaux imposts, & passans en mesme temps des paroles à l'effet, pour montrer qu'ils maintiendroient leur liberte par force, ils coururent aux Armes, mirent garde aux portes, tendirent les chaifnes, créerent des Diseniers, Cinquanteniers & Soixanteniers, & firent des

trouppes pour la liberté des entrées, & de la fortie de Paris.

Cette infolnece fui d'un permicieux exemple par rour le Royaume, mais principalement pour la ville de Routen, oà il fefit des Tragedies, que l'etiliment pour la ville de Routen, oà il fefit des Tragedies, que l'etiliment pour la ville de Routen, oà il fefit des Tragedies, que l'etiliment pour la ville de la cardie de ne rien obmetre de pareils euxemens sinn qu'o les preutienne à l'aueuir. Deux econs Compagnondé meftier, attroupez endemble allerent enuironner vn certain Marchand Drapier homme riche & fort fingine, qu'on appelloit le Gras par fobbrique et cause de fa taille, lequel lis forcerent d'accepter l'authorné. Ils le referent leur Roy, & author, pour ne point perdide et est, pour le placerent, l'éleuerent equiture fur vn chairor, le firem paffer par rouet les places publiques. Ale mencrent sinques au Marché en chaintant fes louisneged vn non aufit barbare que leur langage. Ce fut il qu'ils luy demandrent qu'ils fuffent libre de tous imports, & on meme temps crete franchife

de peu de durce fut publiée en son nom par toute la Ville.

Cette Royauté pouvoit bien passer pour ridicule aux personnes sages, mais elle parut si bien établieaux yeux de la canaille, qu'elle accourut de toutes parts prendre seance autour du Tribunal de ce personnage Royal, qui estoit bien empesché de tenir sa contenance dans la contrainte où il estoit d'entendre à toutes fortes de propositions, d'aplaudir à mille choses en mesme temps, de crainte de la mort, & de comander & de dire à toutes leurs demades qu'on fasse, qu'on fasse. Il en couta la vie à tous ceux qui recueilloient les deniers Royaux, dont les biens comme mal acquis furent donnez au pillage, & cette Guerre s'etendit iufques aux maifons des Ecclesiastiques, & mesines à l'Abbaye de faine Ouen, en haine de quelques droits où les Religieux auoient esté par Arrest maintenus contre la Ville. Ces mal-heureux dignes du feu du Ciel entrerent de force en la Tour où estoient les Archiues, & mirent en morceaux mille beaux Prinileges dont la perte auroit esté irreparable, si le Roy n'auoit eu la bonté de les rétablir fur les informations qui en furent faites. Ils n'eurent pas plus de refpect pour la Dignité Royale, dans le dessein qu'ils firent ensuite de s'aller faisir du vieux Palais & de le raser, mais cette soule sans armes sut aisement écartée par ceux de dedans, & repoussée auec perte de plusieurs d'entr'eux qui y furent tuez ou bleffez à mort.

Tout le refle du Royamen e réloit guere plus paifible que Roûten, il y auoir par tour libert de tour curterprendre, & l'on croyori que les Hamens auoient femé cetre contagion par lettres ou par Emuoyez dans toutes les bonnes villes de France. Le melme defordre d'estion sufficut recemment artiule et Angleterre, o la le peuple venoit de chaffer le Roya succ route fa Cour, apres eftre entré arme dans fon Palsis, & auoir pris en fa prefence cing grands Seigneurs auce l'Archeuesque de Cantorhery Chanceller du Royaume, qui futent trail.

Année nez aussippice de publiquement décapitex. Helbu à lors en cette Cour pour les affires de noître Egille, & sur ce qu'il màrrius de témoigner de l'horreur 180. & d'entendre dire que la cette facrée de cét Archeusque eust été tout ven iour 181. roulée à coups de pieds par les carrefours de la Ville de Londres, il me sur roulée à coups de pieds par les carrefours de la Ville de Londres, il me sur roulée à compagnic, siçaches qu'il arrurar des reunduitons encore plus horribles en voître France, & dans peu de temps. Le me contenay de luy repartir, A Die un e plaife que cette ancienne de generue s'édelité des

François, puisse jamais estre capable d'accoucher d'vn si horrible monstre. Pour reuenir à mon fujet, le Duc d'Aniou fongea bien à vanger le Roy, des outrages que cette populace forcenée fit à son authorité durant rout le mois d'Octobre , mais il differa iusques au mois de Mars , pour tascher cependant par toutes fortes de moyens à resoudre Paris à la leuée des subsides Et comme il n'en put rien obtenir, ny par Deputations ny par promesses, il se fallut re-soudre de donner les sermes à huis clos dans le Chastelet, de peur démouuoir la fedition. L'enuie de gagner y fit venir affez d'encherisseurs, & toute la diffientre fur de trouuer quelqu'vn affez hardy qui ofast hazarder sa vie pour en faire la proclamation en public. C'est ce qui fit tirer la chose en longueur, & à la fin il s'en presenta vn pour de l'argent, & qui le dernier iour de Fevrier fut à la Halle, amusa le peuple de discours en l'air, cria d'abord pour quelques vaisselles dérobées en la Maison du Roy, promettant grace, remerciment & recompense à 👊 la rendroit, & apres auoir surpris les esprits de la nouveauté du cas, comme d'une chose incroyable dont chacun s'entretenoit diuersement. il piqua son cheual & annonça brusquement que le lendemain on leueroit les fubfides.

Peu de gens l'entendirent qui le diunléguerent auffi-tolt aux autres qui refunient encre au larich de la vaiffelle. Les viss y reuvent, d'autres voulirent attendre au lendemain, & ceux qui ethoient poifedez de l'epirit de rebellion commencerent à faire leur parite. Ils uirerent enter veux la mort des Partifans, & l'executerent leiour fuiuant premue de Mars, que les Collecteurs commencerent à s'alfenber ails Halle, fur le plus miferable d'eur evex, qui demand l'impolt à une pauure femme qui vendoix n peu de crécion. Ces Conince de plus monté que plus de la partie de plus de la partie de pour de la partie de la Patrie, fibien que comme le nombre des folses quand, on en vigle du peud de la Patrie, fibien que comme le nombre des folses grand, on en vigle du peud de trape frança de nombre des folses grand, on en vigle du peud de trape frança en vigle contra le contra de contra la contra de contra la contra de la Patrie, fibien que comme le nombre des folses grand, on en vigle du peud de temps plus de cinq case en vue reroupe.

Cela mit l'allarme par tout, & comme il n'y a pas seulement du peril, mais quelque sorte de complicité de la part des honnestes gens , d'estre témoins de pareils defordres, quelques, vns du Confeil du Roy, les principaux Bourgeois, l'Euesque & le Preuost de Paris, en sortirent auec ce qu'ils purent sauuer de leurs biens, tant pour la feureté de leurs personnes, que pour n'auoir aucune part à cet horrible attentat contre l'authorité Royale, cependant la lie du peuple glorieuse de se voir maistresse du paué, marchoit insolemment comme au sac de la Ville auec tous les filoux qui s'y estoient ioints, & tout estoit à leur discretion, les plus enragez ne proposant rien de si méchant & de si permeieux qui ne fût à l'heure mesme executé. C'est ce qui causa tout ce qui se peut imaginer d'infolences & de desordres, jusques au pillage de l'Arsenal & de l'Hostel de Ville, forcez par ceux qui n'auoient point d'armes, qui se chargerent d'espées, de massues & de maillets qu'ils alsoient tout chaudement essayer sur la teste de tout ce qu'ils trouverent de Collecteurs des Aydes, qu'ils assommerent. Leur fureur alla iusques au sacrilege, asin qu'il n'y eût point de cruauté qu'ils n'eussent osé commettre, ils violerent l'azyle des Églises, & dans celle de faint lacques ils arracherent de l'Autel & de l'Image de la Vierge qu'il tenoit embraffée, vn de ces pauures miserables, ils le massacrerent sur la place, & polluerent le Sanctuaire de son sang.

Année 1382.

Apres carnage its alterent dans les maifons de ceux qu'ils auoient user, referrent des corps de logis entires de quelques-tree, enfoncerent les autres, emporterent l'or, l'argent, & les papiers, ietterent les meablesparles fenes, s. a pres viètre enyvez, la ficherent le via dans les félliers, id'où iis ne fortiernt que plus enraget pour aller cominuer leurs infolences en l'Abbaye de fain Germain des Prez. Ils y courrent fur le bruit que l'erfet des Partians & Receueurs de deniers Royaux s'y éloient returé. Ils y voulurent entrer de rocce, & en syans efté répouller, il fembloit qu'ils fé deull'entreture, quand il arrius par mal-heur que quelqu'us s'égraparmy cette canaille qu'on y auort erceté leis luis', Alors ils resuitent à la charge plus achainers que deuant, & crecel leis luis', Alors ils resuitent à la charge plus achainers que deuant, et une cette leis luis', Alors ils resuitent à la charge plus achainers que deuant, et une cette leis luis', alors ils resuitent à la charge plus achainers que deuant, et une combié de leur infolence & d'une de férunge confluin, que d'attenter à la mai-fon du Roy, & il y en eut d'affét, effrontez pour ypenfer, & pour propofer de l'altervioler, & de la meutre au pillage.

De cette émeute eftoient plusfeur criminels dont les complices eftoient alma les prifons du Chafelect tous prefus d'être punis, s'uls ne le fuffent feruis de l'occasion pour les en tière. Il ne falut qu'un morà toute cette multitude innefice, qui y vunt fondre aufli-chof, qui compit les portes des prifons, se les grilles des cachors, se deliura pez de deux cens hommes retenus pour les chietes ou pour des crimes explaines. Il inferuit a meline volonce aux prifons de chetes ou pour des rimes explaines. Il inferuit a meline volonce aux prifons de pour festion pierce, ils i en meaernt auce touve forte d'honners de declamation de familion, le prinsate evoluci effet leur Capitaine. Il ne manqua pas de leux promettre, se de les innementes de dellurance, mais foir par modélité, toi qu'il fedéfait du fueeze de cette feition of in de volust feruir de faiber-

té que pour se retireradroitement la nuit suiuante.

C'estoit vne chose étrange de voir quasi tout Paris en mouuement & en vne trouppe, car quoy que le nombre des mutins crût à veuë d'œil par le profit qu'il y auoit à faire pour la populace, ils estoient suiuis à bon dessein par vne plus grande quantité de gens de bien, qui taschoient à les retenir & à les ramener à la raison: & ce sut pour ce sujet. là, & pour empescher d'entreprendre dauanta. ge fous la faucur de la nuit, que les Difeniers & Soixanteniers firent armer dix mille Bourgeois. Ils les mirent par escottade dans les carrefours & aux coings des ruës, pour tomber fur ceux qui feroient quelque entreprife, ils reconnurent alors que la force estoit tout autrement capable de persuader ces mutins que la douceur & les belles paroles. Toute la nuit se passa en gogailles & en yurognerie, & apres cela estansallez pour voir Hugues Aubryot leur nouueau, Capitaine, ils n'en furent que plus enragez d'apprendre qu'il seur eut échappé, & crierent effroyablement que la Ville estoit perdue. Ils s'en alloient de la courir au Pont de Charenton pour le ruiner, mais soit qu'ils craignissent d'estre defaits à la campagne, ou qu'ils commençassent d'auoir horreur de leur mauuaise conduite, ee projet demeura sans effet. Peut estre-mesmes qu'ils en surent empeschez par le respect qu'ils eurent pour Maistre Iean des Marests Ad-uoeat General, qui eutenfin cétaduantage sur eux de reprimer leur sureur par la mesme eloquence qui les auoit d'autres fois gagnez doucement à suiure ses Confeils.

#### CHAPITRE SECOND.

# I. De quelques signes auantcoureurs de cette sédition.

L'semble qu'on puisse prendre pour vn presage certain de cét horrible attentat, diuers prodiges qui arriuerent, car le sour precedent de la fedition, il Année nafquit en la Maifon de Meruille prez faint Denis vn veau monstrueux, qui 1382, auoit la teste partie en deux, trois yeux au front, & deux langues separées. L'Abbé tout eltonné d'une si étrange nouveauté commanda que ce Monstre fût tué, & commeil estoit fort sçauant dans les choses passées, il asseura qu'il n'estore jamais rien arriué de pareil, que pour annoncer quelque insigne mal-heur tout prest d'éclatter. Les escoliers du College du Cardinal le Moyne, trouuerent dans leur jardin, tout clos qu'il estoit de bonnes murailles, vne autre beste cachée sous terre qui auoit vn cry effroyable. Ils la tuerent & furent rous furpris de n'en auoir jamais veu de semblable, elle estoit plus grande qu'vn chat, & tous les membres differens, & ses yeux estoient tous de seu. Durant l'espace de huit iours entiers auparauant ce tumulte, l'on apperceut en l'air vn globe de feu fort éclattant qui voltigeoit d'une porte à l'autre de la Ville, & non seulement ce mounement se faisoit sans aucune agitation de vent ny de soudre, & fans aucun bruit de tonnerre; mais le Ciel tout au contraire demeura toufiours ferain. Enfin toutes ces merucilles eftonnerent beaucoup de gens, & donnerent diverses pensées de ce qu'elles pouvoient predire insques à ce que ce mal-heur arriuât.

#### CHAPITRE TROISIEME.

# I. Les mutins de Rouen punis.

# I 1. Et les imposts rétablis en Normandie.

E Roy irriré de l'infolence du petit peuple de Rosten, ereux qu'il efici inteportain de faire ven exemple de leur châtiment pour les rendreplassiages,
il y alla auec se Onclea & van grande futre de Nobeleff. & fut encore plus
definide ce que les prancipassa de la fedition ausoin deliberé de la pérmet
rendre de la commanda de la fedition ausoin deliberé de la pérmet
rendre de la fette de la commanda de la fette de la commanda de la commanda de la commanda de la commanda per de la colecte qui ferusit à al dembler la Commune, Il ordonna encore que les 1002la colecte qui ferusit à al dembler la Commune, Il ordonna encore que les 1002qu'auce beaucoup de regere, & le lendemain fon fir va fipeda de public du signqu'auce beaucoup de regere, & le lendemain fon fir va fipeda de public du signqu'auce beaucoup de regere, & le lendemain fon fir va fipeda de la collecte de la Redelhion qui futrent condamare par le Confeil et impostis fur le
vin & fir routre les autres boillons, & pour leuer les drotts de la venné des sisps
& autres Marchandisc.

#### CHAPITRE QVATRIESME.

- Le Roy s'approche de Paris pour chastier les Mutins.
- II. L'V niuersité intercede pour eux.
- III. Les bons Bourgeois deputent.
- IV. Et obtiennent le pardon à l'exception de quelques autheurs de la sédition.
- M. Iean des Marests publie par la Ville la grace accordée par sa Majesté. V I. Quelques-vns des plus conpables jetteZ à la riniere.

Année 1382.

Peine le Roy eut-il employé trois iours à rétablir son authorité dans la ville de Rouen, qu'il en partit sur la nouuelle de la continuation des desordres de Paris, resolu de satisfaire son iuste ressentiment par une punition exemplaire. Mais comme il est bien mal-aisé à vn Prince irrité de garder la Iustice dans la vengeance d'une Rebellion ; où l'on peut enuelopper les innocens aucc les coupables, si l'on n'y apporte de l'ordre : l'Université de Paris fille de nos Roys, creut qu'il estoit de son deuoir d'opposer ses prieres aux premiers mouuemens de la colere de ce Prince, & elle obtint de sa bonté qu'on procederoit auec moins de chaleur pour le discernement d'entre ceux qui luy auoient esté sidelles ou desobeissas. Apres ectre premiere grace, les plus sages & les prin-cipaux Bourgeois s'assemblerent auec les plus celebres Dockeurs pour ausser aux moyens d'appaifer la juste indignation du Roy, & firent choix de ceux d'entr'eux qui luy seroient plus agreables pour l'aller saluër au bois de Vincennes , & pour le supplier de vouloir donner la Paix à la Ville , en faueur de leur innocence, & de l'affection qu'ils auoient témoignée pour son seruice. Ils furent introduits à l'Audience, & s'acquitterent de leur Commission à peu prez en

S'il est bien mal-aisé, Sire, de trouuer vne parfaite conformité d'humeurs " & de sentimens dans le petit nombre qui compose les Colleges & les moindres "Compagnies, où l'on ne voit que trop souvent de la discorde & de la mes-in-"telligence, Vostre Maiesté aura la bonté, s'il luy plaist, de vouloir reconnoi-" ftre qu'il est comme impossible qu'il n'arriue de plus grands desordres dans les " Villes, & dans les plus grandes Communautez de Peuples. La difference des " conditions & des mœurs apporte auec elle des passions aussi differentes, & c'est, vn inconvenient de tous les temps qui a fait dire par vn lage Proverbe chez

toutes les nations, autant de testes autant d'aduis. Ainsi la chaleur imprudente " d'vne folle populace, que nous ne pouuons que detefter, ne doit point s'il plaist " à vostre Maiesté réjallir sur ceux qui sont demeurez fidelles à son seruice. C'est » tousiours la coustume du bas peuple, confus & dereglé qu'il est, & incapable ,, de se contenir quand il est ébranlé, de tout entreprendre sous l'appuy de la multitude, & d'exciter des troubles & des seditions sans la participation des

personnes d'aage & d'authorité. Il en a esté de mesme en l'affaire de Paris, " elle s'est faite à l'insceu des bons Bourgeois & des Officiers de la Ville, elle " s'est plutost faire à leur grand regret, & mesme à leur oppression, & on ne la , peut imputer auec Iustice, qu'à l'insolence & à l'emportement de la canaille.

Voila le veritable sens & le suict de leur remontrance qu'ils estendirent plus oratoirement aux pieds du Roy, mais toussours auec humilité & en termes res-pectueux, sans rien déguiser de la verité dans le recit des mal-heurs de cette fedition, qu'ils confesserent auec vne honte si ingenue, qu'ils obtinrent ce qu'ils demanderent. On accorda au peuple la suppression des imposts, on pardonna rous les excez, & on ne reserva de puntion à faire que de ceux qui Année auoient forcé le Chasselet, contre lesquels il sur ordonné qu'ils servient pris & 1382;

apprehendez pour leur estre leur procez fait & parfait.

"Melire tiem des Marsfis, qui s'eftoir referité l'honneur de porter vae fi bonne nouvelle, em manqua ha suffis cht affeit par la Ville dans faiturer, parce qu'il ne pousoir marcher a pied, publiant par tour que le Roy effoit appaie, mais il en te deplaiff evoir que les fodieures ne s'en focioient gueres. Cela parut encore plus viiblements incontinent apres, quand le Preusolt de l'Ammiltie qu'il aosipris is Condamnet. Le peuple y accourt en foule de routes parts, il dit auec vne clameur effroyable qu'il ne fouffriroir point cet effornt, de voir firie fulficie f. chadement, & rout à coup d'une figrande mulrtude, & fans la moderation du Roy, ce benit alloti retter la Ville dans vin nouvelle demoin, autrair ou plus dangereuse que la precedente. Il emoya mais par vin order fexere qu'il executa prudemment de iour à autre, il vuida fes prifons de pludieurs de ces mustin qu'il firetere la riutere.

# CHAPITRE CINQVIESME

Le Roy confeillé de restablir les imposts.
 Assemblée des Depuie des bonnes Villes pour cés effet.
 Les peuples resusent d'y consensir,

In Acule cause de tans de defordres esfloit l'ausidizé infiniable des biens du peuple, qui exposé l'austincié du Roy & l'honneur de ses Oncleau mépris cuident & à la haine des Parissens, & leur fit perdre le respect. Mais on eut moins dégrad e ce qu'on desoit appréchancer de vin et dangereuse auestinn, qu'à le soit de comme de l'austincie de comme de l'austincie de l'austincie de le soit de Conscilie du Roy, & pour lequel il manda aux Villes de son Royaumé ensorper leur Deputez à Compieçne dans la my. Aunil. On leur fit entendre là enprésence du Roy qu'il assoit ne colleil de leuer de nouueaux deniers, qu'il ca austin necessité imperie behin pour continuer le sucrer, & pour fourtair qu'il ca austin encellairement behin pour continuer le sucrer, & pour fourtair cettir le mefine Elitat que le s'eu Roy son per austir et défender, la volonté choix que les mefines imposit que inchesier fous negre cultime teur cours.

Mellire "ornaud se Caribe pecmier Precident au Parlement, déploys toute no eloquence pour leur perfuder que la demande eftoit infe ex rasionnable, de pour leur faire valoir la neceffité & le merite de la refolution qu'on atrendoit de leur affection. Mais ils luy donnerent pour toute réponde, qu'ils n'entoinen venus que pour entendre l'intention du Roy, fur laquelle il ne leur appartenoit pas de ren concluer, qu'ils freionen leur apport à leurs Concisopen, & qu'ils n'eparentier ur apport à leurs Concisopen, & qu'ils n'eparencient rien de leur part pour le displorér à ce qu'on foubaitroit d'eux. Afin finit cette d'alfemblec, & peu de lours pares quedques, uns de cet Deputez remoyer auprez du Roy à Meaux & à Pontoile, dirent franchement que let pepiles ne pousoiter feud ment entendre parler d'umpôt qu'al act en extende repet de l'entre d'entre d'entre une de l'entre d'entre l'entre de l'entre d'entre l'entre de l'entre l'entre le fund d'entre l'entre de l'entre l'entre de l'entre l'entre l'entre l'entre de l'entre l'ent

#### CHAPITRE SIXIESME.

- I. Le Roy consent de reuenir à Paris à certaines conditions. II. Que le peuple resuse.
- III. Meßire Pierre de Villiers employé en vain pour l'y resoudre.
- IV. Le Roy fait approcher ses trouppes de Paris.
- V. Negotiation à faint Denis entre M. Arnaud de Corbie es M. Jean des Marests.
- VI. Offres de M. Jean des Marests pour la Ville.
- VII. Acceptées par le Roy, qui reuient à Paris.

Année

Pladan l'embarras de cerce grande affaire, done la principale difficulté fepousieratrisure à la refilance de ceux de Paris, ide laifig pas de fe trouur des perfonnes affez bien incentionnées parmy les interetts qui regnoiene à la Cour-, pour fupplier le Roy de cou oublier, de 4 refablis le report à le Pair to par fa précince. Il voince de la bien mais il voulut des condictions & voicy le arricles qu'il ordonna qu'on oli curemouy'à pour voir 'ils les acceptereiene.

Qu'à l'arriude du Roy & de fa lútre, l'on posit les armes, que toutes les portes de la Ville fuffint outerres, & qu'on ne tendit point les chaines la nuit, eant qu'il y demeureroit. Que nul Parifien de naissance in vioit en armes au denancé sa Majerdé, s'al n'eftout fon Oficier ou Domestique, ou bien de quelqu'en des Grands de fa Cour, & qu'il centreoiten appareil de Guerre Le Roy leur donant rois iours pour prendre leur refolution, & ordonan encore qu'elle luy fût rapporté à Melun, par six ou sept des plus Riches & plus Norables Bourgeois.

Secondations ayant efté leues dans von Affemblée generale des Bourjeois, comme le nombre des petites gens y éthotiquoir le just grand le le plus foir, on fé mocqua bien de donner cette flatisfation au Roy. Il fur dit rout hau qu'on n'i you ofinetiroir point, R' l'éprit de rébellion alla indiques à menacer les principaux de la Ville du maffacre & du pillage, s'ils doutoient feulement d'entrer dans la mefine réfoution. Si bien qu' di grand peine s'en pixell trouser fix qui offifen accepter la Commillion de 3 aller prefenter au Roy aucer di mausuife nouvelle. Certoir vin mausuis perfonnage pour des gens de bien, d'auorit effinyer errennance toutes les mines qu'il falloit faire c'est à directemblent de honte & d'effroy, een fupipala tres-humblement es Majelté dene leur imputer que le regret d'une fihaute infolence, & d'auoir moins d'air greur que de compation pour des perfonnes exportées à mille dangers, au milieu d'une populace qu'il falloit roufours adoucir & entretenible ne des professes exposées à mille dangers, au milieu d'une populace qu'il falloit roufours adoucir & entretenir de belles paroles, & de bonnes efferances.

Ils furent recent comme des gens qui proreient de mauusifes nouuelles d'euxmemens, à qui l'on fait grace den point faire chindle en leurs perfonnes, encore n'en furent, ils exempts que par maniere de prouisson, judques à ce que le Roy fur assencié bonnes pars, s'al fenit vary que ce peuple sur deuenu si furieux. Il y enuoya exprés Messire Pirme de Pillers, qui n'este charge que de parler du d'ord de Gabelle de de Doüne, mais rout aime qu'ul s'ide sana la Ville, la prudence luy dessencié d'active au me l'autorie d'autre de respectant par les dessenciés que la representa la fedicion pure qu'on nel Jusoite d'âter, ge comme on ne vid point d'autre expedient que la force ouuerre pour la reprimer, le dessin fur prisdérite la Guerre, ou du moinsi d'en permettre las décordres dans cous les enuit.

rons de Paris.

Le Due d'Aniou ramassa pour cet effet tout ce qu'il put de trouppes, qui vinrent de tous costez rauager le pais, qui firent toutes sortes d'hostilitez, & Année qui ne s'abstinrent qu'à regret du meurtre & de l'incendie, mais s'ils ne bru- 1582. loient les maifons, ils pilloient tout ce qu'ils y trouuoient pour s'en feruir ou pour le faire racheter : s'ils ne raoient ils dépouilloient, & outrageoient auec excez tout ce qu'ils rencontroient de Bourgeois & de Payfans dans les Villages ou par la Campagne. Ils mettoient les jardins & les Vergers à contribution, ils coupoient les Bleds , & infestoient de telle sorte tout le plat pais , qu'il furabandonné, & qu'on ne vid plus ny bestes ny gens : tout le monde s'estant retiré dans les Villes closes sans ofer fortir les portes pour expier vn crime où le Publie n'auoit nulle part, & dont la punition tomba particulierement sur les riches, qui fouffrirent la ruine des biens du dehors, & qui eurent encore la mesme apprehension pour les maisons qu'ils auoient dans les Faux-Bourgs. Ils furent tout estonnez vn matin de les voir toutes marquées de diuers caracteres, & cela les mit en d'étranges allarmes, ne sçachans de quelle part cela s'estoit fait, & croyans le danger egal , soit qu'ils fussent menacez de quelque nouuelle fedition au dedans, ou fi les ennemis les auoient destinées au pillage.

Ils confulroient rous les movens d'éloigner ce malheur, & ils n'en trouverent point d'autre que de gagner doucement l'esprit du peuple , & de luy remontrer qu'il n'estoit pas capable de soustenir tout seul vn party sans le secours de Rouen, & des autres bonnes Villes qu'ils auoient en vain follicitées d'entrer dans le mesme interest, & qu'il n'y auoit point d'autre expedient que d'acheter la Paix, pour se deliurer des perils d'vne si cruelle Guerre. Il falloit que l'accommodement se menageat par des personnes de reputation & d'authorité, qui furent Messire Arnaud de Corbie premier President du Parlement, de la part du Roy , & Messire Jean des Marefis de la part des Parisiens , qui s'aboucherent à faint Denis : & pour rendre l'affaire encore plus folemnelle, il fe fit vne affemblée de grands & illustres Personnages , qui presiderent à la Conference dans la grand'Salle de l'Abbaye, c'est à sçauoir l'Éuesque de Paris, l'Abbe de faint Denis, Messire Iacques le Riche, Enguerran Sire de Concy, & Pierre

de Villiers.

Messire Arnaud de Corbien'oublia rien pour faire voir le grand besoin des affaires du Roy, Messire Jean des Marests remontra de son costé auec la mesme eloquence l'amour & l'affection des Parifiens, dont il étala tous les exemples, & pour derniere preuue il fit offre d'vne somme de cent mille francs qui fut acceptée. Ainfi finit la Conference, dont on alla auffi-tost rendre graces à Dieu deuant les Corps des Bien-heureux Martyrs ; où tout les Religieux se rendirent, & où l'on chanta auec beaucoup de joye le Té Deum de la Paix, qui fur le lende-main publice dans routes les places & principaux carrefours de Paris.

Le Roy n'eut pas si-tost apris la joyeuse nouvelle de cette negotiation, qu'il luy tarda qu'il ne fût à Paris, où il vint le lendemain, & où il fut receu auec des aculamations & des réjouissances qui ne se peuvent décrire. Chaque maison des rues où il passa, estore yn Chœur de Musique pour louer sa elemence, & ses autres vertus, mais cela ne put adoucir la fierté toûjours opiniastre & regimbante d'un tas de factieux, ennemis de l'ordre & de la Paix qu'ils auoient troublée, qui demanderent arrogamment le iour fuiuant que le Clergé portât fa pare de l'imposition de la somme de cent mille francs qu'on auoit promise. Les mal-heureux qu'ils estoient ne preuoyoient pas qu'ils hastoient la punition qu'ils auoient meritée, & qu'ils faifoient eux-melmes violence à la necellité d'étouffer dans leur fang le venin de leur rebellion.

Année 1381,

Mort de la Comtesse Douairiere de Flandres.

I I. Inhumée à saint Denis.

Ne cemps mourut accablée d'années & de foucy , Madame Marguerite de France, Comceffe de Flanders & d'Artoni, fille de Philippe le Long, & pette fille de Philippe le Bel, I taquelle fivue fin digne d'une vertueufe vie, qui quatir plus ment acquis la reputation de la plus chafte & de la plus pieufe Princeffe de fon Siecle. L'adjouîtersy encore à fon eloge celuy de bonne & vertueufe de fonce de la companie de la contante de la fonce de la fonce de la fonce de la fonce de la contante del contante de la contante de la contante del la contante de la contante del contante de la contante de l

Son corps fut apporté à S. Denis le 3. de May, & receu en Procession solemnelle par l'Abbé & ses Religieux, qui l'inhumerent en grande ceremonie dans la Chappelle qu'elle auoir sondée, où l'on doit des Messles peptiuelles pour le

falut de son ame.

CHAPITRE HVICTIESME.

I. Le Duc d'Anjou part de France pour aller prendre possession
du Royaume de Sicile.

Sa Reception en Auignon par le Pape Clement.
 Qui luy donne l'inuestiture de ce Royaume.

IV. Eloge de la Maison de France par le Pape.

V. Le nouueau Roy force les Prouençaux à le reconnoistre.

V I. Son départ d'Auignon en bel équipage.

VII. Son passage en Italie.

VIII. fl enuoye deffier Charles de Duras son Competitur.

IX. Qui tâche de le faire empoisonner.

Le Pape Clement qui eftoit son intime amy , apprit auec grande ioye la nouuelle de son arriuée auprés d'Auignon, il resolut de luy rendre tout ce qu'il put Année imaginer d'honneurs, & l'enuoya receuoir par tous les Officiers du Sacré Palais, & en fuitte par les Cardinaux accompagnez de tous leurs gens, pour le conduire pompeusement à l'audience qui luy estoit preparce. Il se leua de son siege pour le faluer à fon arriuée , il luy tendit amoureusement les bras pour l'admettre au baifer de paix, il s'enquit foigneusement de sa fanté, il étendit cette ciuilité sur tous les Seigneurs de sa suitre, & tesmoigna par mille complimens & par mille ioyeux propos pleins de bonne chere, qu'il estoit rauy de le voir. Il prit soin de faire preparer des logemens pour luy & pour les siens aux enuirons du Palais, & luy donna toute liberté d'entrer dans les plus secrets de ses appartemens, où il n'admettoit que ses plus intimes Confidens: & non seulement il ne luy ouurit pas fon cœur, mais encore tous ses threfors, auec tout pouvoir d'en disposer comme de chose qui estoit sienne, & dont il luy feroit honneur d'yser en telle sorte qu'on ne put dire qu'il fut party de la Cour les mains vuides.

Ils eurent plusieurs entretiens secrets, tant seul à seul qu'en presence des Cardinaux; mais il y eut principalement vn premier Confiftoire public, où le Pape declara le fuier du voyage de ce Duc , & où il remonstra auec vn grand appareil de raisons, la Iustice de son droit, & de quelle importance il estoit pour la Religion & pour l'Eglife, qu'il fut institué Roy de Sicile, dont il l'inuestit en presence & par le confeil de tous les Cardinaux. Il n'oublia pas de faire valoir parmy les endroits du docte & eloquent discours dont il honora cette grande & pompeuse action, l'auantage qu'auoit le Duc d'estre sorty d'vne race si ancienne & si glorieuse : mais d'une race tres Chrestienne , dit-il, toute pleine de Heros & des exemples de la vertu la plus heroïque, qui auoit donné l'estre à tant de Princes Fameux & Victorieux, qui n'auoient iamais rien épargné ny de leurs trauaux, ny de leurs biens & de leur fang, bref, qui auoient tout méprifé pour maintenir l'Eglife & la Republique Chrestienne par leur prudence & par leurs Armes, par leur Iustice & par leur integrité, & qui l'auoient toussours maintenue dans leur protection, comme dans vn havre affeure, & dans vn veritable port de falut.

Il ajousta encore en faueur de l'Eglise Romaine, que par vne reconnoissance reciproque, les Ancestres du Duc, mesmes depuis assez peu d'années, auoient receu d'elle leurs honneurs principaux & leurs plus glorieux auantages, & que c'estoit le ciment de cette vnion si indissoluble entr'eux, que l'on pouvoir dire fur la foy des Histoires, que iamais le saint Siege sans leur assistance, iamais eux sans le concours du saint Siege, n'auoient rien entrepris de grand & de recommandable. Enfin, pour finir par vn heureux augure, l'espere sermement de la » benediction du Ciel sur de si bons desseins, luy dit-il, que vous ferez des exploits " dignes des meimes louanges. Vous le pouuez fi vous ne changez de volonte. & se prie Dieu qu'il vous y maintienne ; car vous auez l'ame grande, vous auez force " d'esprit & vigueur de corps, vous estes en aage d'experience, & capable de bon " confeil, vous estes riche, vous estes puissamment appuyé d'amis & de parens, vous » estes estably en reputation, rich ne vous manque par la grace de Dieu de tout ce " qui peutestre necessaire pour l'accomplissement de nostre entreprise : & pour " toutes ces considerations nous vous instituons principal defenseur de l'Eglise voftre mere & nostre épouse, & nous vous ordonnons de soutenir sa cause de tout " ce que vous auez de forces & de puissance.

Il le promit & iura, & le Confiftoire se termina par l'hommage qu'il fit au Pape de la Couronne de Sicile, & par le bailer de paix qu'il receut; en fuitte de quoy il fit battre monnoye d'or auec la qualité & les marques de la Royauté, dont il prit le nom & les enseignes, & sous laquelle il se fit reconnoistre par ses soldats. Il les exerça d'abord pour les mettre en haleine, contre les Prouençaux qui ne le vouloient pas receuoir pour leur Comte, & dont la ruïne feruit à les gorger de butin, aussi bien qu'à répandre par tout le bruit & le renom de cette Armée, qui fit en fept mois plusieurs conquestes de places qu'on croyoit imprenables, tout se rendit à la fin , mais auffi cette guerre effoit-elle d'autant plus facile à terminet à l'a-

uantage de ce Prince, qu'il n'y auoit point d'Armée pour s'oppofer à ses progrez, Année & que les Peuples reconnurent qu'il y auoit de l'imprudence & de la temerité de 3382. vouloir tenir contre leur propre Nation.

Apres rous ces succez, parmy lesquels Clement & ses Cardinaux faisoient rous les jours des festins & des nouveaux regales au Duc, le temps vint de continuer le voyage entrepris, & de receuoir la Benediction du Pape, pour aller vistement à cette gloire que chacun se promettoit d'vn si memorable passage de France en Italie. Jamais rien ne fe fit plus gayement, ny auec tant d'elperances, personne ne dourant que ce Duc ne portat plus loing que iamais l'agreable odeur de nos Lys, & parmy de si heureux commencemens, il ne se trouua que trop d'Astrologues & de Deuins, & particulierement de ces agreables Prophetes de Cour, qui acceptenr le present pour debiter l'aduenir , qui sçauent le moyen de s'acommoder à la vanité des Grands pour leur predire des progrez conformes à leurs souhaits, & à la hauteur de leurs pensées. Les Poëtes de leur costé ne negligerent pas la liberte de promettre sans garantie, ils firent diuers Poemes pleins de flatterie, où toutes les Fables de l'antiquité parurent ; mais où il n'y eut enfin rien de plus fabuleux que tout ce qu'ils promettoient de la destince de ce Prince sur la monstre

d'vne si grande puissance.

Il est vray qu'on en pouuoit ainsi iuger humainement, cat c'estoit vn nouueau Crefus en richesses, & qui marchoit à la teste d'une Armée puissante en hommes & admirable en la magnificence de son equipage. Les cheuaux des hommes d'Armes estoient tous caparaçonnez, leurs Casques artistement trauaillez, & decorez de riches Lamequins & de beaux Cimiers, leurs armes luisantes, & celles de l'Infanterie parfaitement polies. On voyoit marcher deuant & derrière vn nombre presqu'infiny de mulets chargez d'or & d'argent & de toutes sortes de meubles precieux, enfin tout ce qu'on escrit de cette merucilleuse Armée de Xerxes, & tout ce qu'o en peut imaginer sur le recit de toutes les Histoires, estoit obscurcy de l'esclat d'une verité si brillante, & qui sit croire qu'il n'estoit iamais rien sorty de France ny de fi auguste ny de si merueilleux. On peut dire encore que les Champions de cette belle entreprise estoiet l'élite de tout ce qu'il y auoit de plas renommé parmy les Cheualiers du Royaume, & de plus braue parmy nos Soldats, & c'est assez pour en donner l'idée de compter parmy leurs principaux Chefs, le vaillant & le genereux Comte de Sauoye, & le Comte de Potentiane Sicilien d'origine, vicil & experimenté Capitaine, esgalement considerable pour le commandement, & pour le Confeil.

Ils conduifirent affez heureusement le Duc par la Lombardie & la Toscane, où l'on passa comme amis auec le soin qu'ils prirent de faire payer les viures &c toutes les autres necessitez à iuste prix , mais il fallut en suite forcer quelques pafsages mal-aisez dans les Montagnes des Alpes, dont les paysans s'estoient emparez, auec plus de dessein de profiter de l'occasion de surprendre les plus auancez de l'auant-garde, ou de donner à la queue des equipages, que de deffendre leur pays. Ils tuerent beaucoup de gens, & le grand butin qu'ils firent les rendant plus obstinez à la garde de leurs postesson eut bien de la peine à les déloger

tant par armes que par adresse, pour gagnér l'entrée du Royaume de Naples. Le premier projet du Duc d'Aniou, quand il y fut arriué, fut d'essayer à terminer son differend par vn combat singulier qui donnât la Couronne au Victorieux, fans attendre le douteux fuccez d'vne longue guerre. Il l'enuoya fignifier au Prince de Tarente son Competiteur, mais outre qu'il auoit autant ou plus de forces que luy pour effuyer le hazard d'vne Bataille, il auoit pris vn confeil plus feur pour celuy qui a à deffendre son pays contre vn estranger. C'estoit de rendre ses ennemis sans Chef par quelque trahison cachée, telle que celle-cy, dont il s'auisa auec vn sorcier, qu'il dépescha au Duc sous pretexte d'accorder le deffy de sa part, mais leur dessein estoit de l'empoisonner par le subtil esfect d'un charme qu'il auoit caché au bout du fer d'vn épieu qu'il portoit,& dont ce Prince deuoit estre mortellement empoisonné, soit qu'il en fût touché, soit qu'il portait seulement ses yenx sur l'endroit où estoit le sort.

Cetattentat ne fut sans effect que par la seule prudence du Comte de Potentiane, qui estoit vn Seigneur tres sage, fort accort, qui scauoit toutes les meschancerez des Siciliens, & qui dans le soupçon de celle-cy fit arrester ce mal-heureux, & tira de luy par force de tourmens la verité de ce vilain procede, qu'il fit éclatter par son suplice. Le Prince de Tarente plus confus du mauuais fuccez que de la honte d'vne si lasche entreprise, ne se soucia plus en suitre d'opposer la force à la force , il creut qu'il falloit abandonner la campagne à la premiere impetuosité des François, dont il ne pourroit venir à bout que par les fatigues d'vne longue guerre. Il se contenta de munir les places sortes, & sie publier par tout le Royaume, que les payfans eussent à s'y retirer auec tous leurs biens, afin d'ofter aux ennemis tout moyen de sublister, & de les faire perir par famine.

### CHAPITRE NEVFIESME.

Bataille entre le Comte de Flandres & Philippes d'Arteuelle. Qui le defait & le met en fuitte.

III. Les François du party du Comte se retirent dans Audenarde. IV. Aßiegée par Arteuelle & deffendue par Daniel de Hallwyn.

V. . Lettres insolentes d'Arteuelle au Roy.

Amais la Flandre ne fut si animée à la Guerre qu'elle l'estoit en ce temps là, I par la passion que le Comte auoit de se vanger de tant de honteuses suittes Apar a passion que to contre auto e revaiger de rant de nonrecuer nutres qu'il voulur reparer auce le fécours des troupes Françoise qui luy effoient ve-nues d'Artois, & par les dessins ambitieux de Philippes d'Arteuelle Chef des Gantois, ensié du bon-heur de se premiers fuccez, & qui ne cherchoit qu'à proster de la journée de Bruges. Il ne secut pas plustoit que le Duccitoit en proster de la journée de Bruges. Campagne, qu'il marcha pour le rencontrer & pour le combattre, & du plus loing qu'ils se virent, ils ne s'amuserent point à tous les ordres qu'on a de coustume de pratiquer dans les occasions de donner bataille. La haine implacable des deux partys leur donna des ailes pour voler l'vn sur l'autre, & la messée se commença auec des crys effroyables, auec vne épaiffe pluye de fléches, & auec

vn fracas de lances & d'épieux, qui retentissoit dans tous les échos d'alentour. Le carnage fut si cruel d'abord, que la terre parut toute rouge du sang des morts & des bleffez, & Philippes fut fi à propos secouru apres le premier chocq, lequel il foustint auec la derniere vigueur; qu'il eut auantage sur le Comte, qui vid en fort peu de temps tout son gros dissipé, & reduit à fort peu de combattans; encore estoient-ils si consternez & si prez d'vne entiere ruine, qu'il fallut encore vne fois que l'honneur le cedât à la necessité du falut, qu'il fut obligé de chercher dans la fuitte. Il se sauua dans Lille auec vn petit nombre des siens , & ceux de Bruges qui l'auoient fidellement accompagné profiterent de son exemple, & s'enfuirent dans leur Ville, mais les François qui n'auoient point de retraitte , s'allerent ietter dans Audenarde, qui leur fembla plus commode & plus feure, tant pour estre limitrophe de leur pays, que pour la difficulté de ses appro-

ches à cause des marests qui l'enuironnent.

Apres vn fi fanglant maffacre qui cousta dix mille hommes au Comte de Flandres, Philippes d'Arteuelle qui n'en auoit perdu que quatre mille, deuint plus prefomptueux que iamais, & plus oblinie à la ruïne de fon Prince. Il n'eut plus d'autre desfein que de le rendre odieux au peuple, & méprifable aux François mesmes, ausquels il se contenta de mander qu'ils eussent à quitter vn si méchant party, & à se retirer en diligence hors de la Flandre. Il en receut vne réponse aussi iniurieuse que sa proposition estoit insolente, & pour s'en vanger il marcha droit contre Audenarde, & vint planter le siege à cent pas des murailles auec

trois cens Archers Anglois, quarante mille Gantois, & grand nombre de bannis Année & de personnes condamnées, que l'impunité de leurs crimes & l'esperance du

pillage attachoit à la suitte de ses trouppes.

Il feruit beaucoup à la conseruation de cette ville, que les habitans fussent aussi bien intentionnez à sa deffense que les François, auec lesquels ils s'accorderent parfaitement pour la garde tant de jour que de nuit, s'acquittans tres bien chacun à son tour, du guet, de la ronde, & de la patrouille, & faisant tout denoir de bons foldats auec toute forte d'armes. Heft vray qu'ils n'estoient pas en nombre competent pour faire de grandes forties, mais ils ne laissoient pas d'ecarmoucher affez fouuent & de se couler pour aller en party ou pour dreffer des embuscades sous la conduite de Daniel (de Hallain) que le Comte leur avoit donné pour Gouverneur & qui les ramena fouvent avec avantage. Le Sire de Henfelle vint à ce Siege pour grossir le nombre des Rebelles, mais ce ne fut moins pour l'interest du party, ou par aucun pretexte d'amour qu'il eut pour sa patrie, que pour se seruir de l'occasion de satisfaire la haine particulière qu'il portoit au Comte lequel il enuoya dessier, sans considerer qu'vn si lache ressentiment faisoit tort à la gloire d'une naissance illustre.

Plus le siege renforçoit d'hommes, plus il abondoit en viures, par le soin qu'on eut de tenir à Philippe d'Arteuelle la promesse qu'on luy auoit faite de ne le laiffer manquer de rien, pourueu qu'il pûr reduire la place & chaffer les François. Aussi cette affeurance le gonsla-clle de tant d'orgueil, qu'il en deuint insolent & temeraire infques à méprifer le Roy & les Princes de son Sang, & à perdre le refpect dans la lettre qu'il ofa escrire à sa Maiesté. Il est bien vray que la suscription portoit au Serenissime Roy, le Roy de France son Seigneur naturel, mais il se qua-lisoit Gouuerneur de toute la Flandre, & c'estoit sous ce titre qu'il luy donnoit confeil de ne rien entreprendre en faueur du Comre, qu'il traitroit de perfide & de traiffre, s'il ne vouloit attirer la guerre fur fonEflat, & s'il ne le vouloit expofer au pillage des Flamands & des Anglois, qu'il appelleroit à leur fecours. Le Roy fur viuement irrité des termes impudens & des infolentes menaces de cette lettre, & plus encore de l'effronterie du porteur, nommé Hennequin de Gand, qui auoit esté dix ans entiers employé à la Cour de France, où il auoit apris la langue: & il l'eut volontiers chastie, finon qu'il ne se put resoudre à souffrir qu'on le pût blasmer pour vn suiet si indigne de la colere, d'auoir resusé vn sausconduit, ny qu'on luy put imputer de l'auoir fait arrester pour quelque crainte ou pour toute autre confideration capable d'en donner la moindre penfée.

#### CHAPITRE DIXIESME.

Le Comte de Flandres implore le secours du Roy.

II. Qui entreprend de le rétablir. III. Et va leuer l'Oriflamme à saint Denis.

IV. Ceremonie de la prise de l'Oristamme.

V. Donnée à porter à Messire Pierre de Villiers.

V I. Ordre laiße à Paris pendant l'absence du Roy.

LE Comte de Flandres, cependant, effoit accablé d'ennuis & de confusion; de se voir hors d'estat de pouvoir resoudre les humeurs qu'il avoit emeuës,& d'estre contraint de recourir à la protection du Roy, pour reparer le malheur de sa mauuzise conduire dans le Gouvernement de ses peuples. C'estoit pourtant le seul conseil que luy pussent donner les siens, qui luy remontrerent que le Roy auoit autant d'inrérest que luy à la ruine du perfide Árteuelle , comme estant son Seigneur, & obligé en cette qualité à maintenir son vassal : mais bien luy prit de

ce que ce jeune Prince y estoit déja tout disposé de luy mesme, par l'indignation qu'il avoit conceue de l'infolence de ceRebelle. C'est ce qui donna sujet à Messire Année Arnaud de Corbie, qui eut charge de proposer l'affaire au Conseil, d'employer 1382, toute fa chaleur & toute fon eloquence pour declamer contre les reuoltez & contre leur Chef, pour en representer l'importance, & pour faire valoir le meri-

te de la Guerre qu'ils alloient attirer fur eux.

Il demanda pour le Roy que chacun eût à dire son adjus, & tous conclurent comme lny, qu'il falloit faire vn exemple à la posterité de la punition de tant d'offenses, qu'il estoit insurieux de dissimuler plus long-temps. Les Oncles du Roy particulierement, y témoignerent beaucoup de passion, & i'ay appris de quelques-vns du Conseil, qu'ils remonstrerent plusieurs fois auec instance non feulement il alloit de l'honneur des Souverains de remettre les Sujets rebelles. en leur deuoir, maisencore de fauorifer toutes fortes de perfonnes opprimées, & que ce qu'ils ne deuoient aux étrangers que par interest de reputationals le deuoient par obligation à leurs Vaffaux ; parce que le ferment de fidelité estoit reciproque & relatif à celuy de protection de la part du Roy & du Royaume, Ainfila guerre fut refolue,& l'on enuoya ordre à tous les Officiers d'Armée, d'amasser en diligence tout ce qu'ils pourroient de gens, pour se rendre en la ville d'Arras. dans la my-Octobre, & iufques-là de ne rien declarer de leur marche ny de leur desfein.

Pour rendre cette entreprise de guerre plus solemnelle, & pout observer la deuote coustume de ses Predecesseurs, le Roy voulut aller leuer l'Enseigne du glorieux Martyr & Patron de France, qu'on nomme l'Oriflamme. Il vint pour ce finjet à S. Denys le dix-huichieme tour d'Aoust, suity de ses Oncles & de la principale Noblesse du Royaume, & le lendemain sur les neuf heures du marin la ceremonie se fit en cette sorte. L'Abbé & ses Religieux reuestus de leurs plus riches Chappes, se rendirent deuant la Chappelle de S. Clement, où ils attendirent quelque temps debout, mais du plus loing qu'ils apperceurent le Roy descendre de son appartement, ils commencerent à entonner des Hymnes en l'honneur de la tres-Sainte Trinité, ils l'allerent receuoir processionnellement dans la Cour.l'amenerent en l'Eglife; & firent Station deuant l'Autel des Bien-heureux Martyrs. Les Oraifons finies, le Roy ofta fon manteau & defit fa ceinture, en figne d'obeissance & de respect, on luy retroussa ses cheueux en arriere, & en cet estat il s'approcha de la Chaffe : où les Reliques des Martyrs font enfermées dans les efcrins d'ambre, & il la receut entre ses bras par les mains de l'Abbé qui l'aida à la portet sur l'Autel, où il la posa au lieu plus eminent auec le Corps du glorieux S. Louis:

Ce jeune Prince parot dans cette action auec une allegresse de cœur qui ne se peut exprimer, non plus que la deuote attention qu'il prêta aux ceremonies de la Messe Conuentuelle, que le Reuerend Abbé chanta Pontificalement, & qu'il accompagna d'un tres docte Sermon. Il satisfit également à la reputation qu'il auoit iustement acquise d'estre vn des plus excellens Docteurs de son temps , & aux louanges qu'il deuoit à la pieté & à la valeur du Roy, & apres auoir finy par l'eloge des Princes & de tant de Seigneurs & de braues Cheualiers de sa suitte, qu'il exhorta de continuer dans leur fidelité, il luy mit le Drapeau benit entre les mains. Le Roy le donna aussi-tost à porter à Messire Pierre de Villiers Grand Maiftre de sa Maison, qui le receut de suy auec le baiser de paix, & par vn choix si iudicieux & incapable de faire des ialoux, sa Majesté couronna le merire d'un Cheualier sansreproche, doublement recommandable par l'esclat de sa naissance & par l'antiquité de ses grands seruices. Son grand auge n'estoit accompagné d'aucune des infirmitez qui font ordinaires à la vieillesse il possedoit un esprit rres-sain dans vn corps encore robuste & entier en tous ses sens, il auoit le mesme courage & la mesme valeur des ieunes, mais au lieu des passions bouillantes de la fleur des années, il témoignoit dans toutes les actions que la prudence regloit toute la conduite & pour faire voir qu'il n'esperoit que du Ciel la grace & la force qui luy estoit necessaire pour s'acquitter dignement de cet honneur, il se voulut sortifiet

par le Sacrement d'Euchatistie, qu'il receut auec grande deuotion. Les Reliques teportées & le service sin, le Roy reuint à Vincennes, où il ne 1182. s'appliqua principalement qu'à penfer aux moyens de laisser Paris en bone assette. Il y vint exprez fur la fin du mois d'Aouft, & ayant fait affembler les plus notables de la ville, le Duc de Bourgogne fon Oncle leur remontra grauement le fuier qui l'obliggoit à marcher contre les ennemis de son Royaume. Il les exhorra fur tout de viure en paix & d'eutrer la discorde civile, comme la peste des Citez & comme le poison le plus dangereux de tous les Estats, & ajousta pour conclusion qu'il leur confeilloir charitablement que chacun retournât à fon trafic & à fon mestier, & qu'ils demeurassent tous sidelles au Roy dans leur vacation comme bons sujets : promettant d'obtenir de sa Maiesté autant de marques d'amout & d'affection pour eux à son retour . qu'ils auroient donné d'exemples d'vnion & d'obeïssance aux autres villes du Royaume durant son absence.

### CHAPITRE ONZIESME.

I. Defaite des Anglois sur Mer par les Normands.

II. Autres progret du Mareschal de Sancerre contreux. III. Le Roy d'Espagne vse mal de ses auantages contre les Anglois.

Es treues estant expirées entre la France & l'Angleterre, il ne tint pas à nous qu'on ne les prolongeat, les Anglois qui se promettoient de grands auantages de la liberte de courir nos costes & de pirater,n'y voulurent pas confentit, mais ils payerent en vne feule occasion plus qu'ils n'auoient gagné en toutes leuts entrepi iles. Les Normands qui n'attendoient qu'vn vent fauorable pour s'en vanger, fortirent chaudement du port de Harfleu, & vinrent tomber auec tant d'impetuosité sur leurs Vaisseaux, qu'ils les desirent, leur tuërent deux cens hommes, & amenerent grand nombre de prisonniers auec le Seigneur Anglois qui les commandoit, & qui estoit de la Maison des Spencers. Il n'y auoit point de viures dans leurs Vaisseaux, mais ils se trouverent si pleins d'or & d'argent & si chargez de riches tapis, de tapisseries fines & magnifiques, & d'autres meuble precieux de toutes façons, que ces Normands en furent riches iusques au dégouit, car on cût dit qu'ils prenoient plaisir à dissiper tout ce grand butin

qu'ils consumoient en passe temps & en braucries qui n'auoient point d'exemple dans rout le luxe de la Cour.

Pendant la mesme Campagne, Messire Louis de Sancerre Mareschal de France, que fa valeur & fa vertu me permettent d'appeller le plus vaillant Cheualier de son Siecle, battit victorieusement tous ceux qui couroient la Guyenne sous les Enseignes & sous l'aueu des mesmes Anglois, en quantité de petits combats & de parties de Guerre, & conquit à force d'armes plusieurs Chasteaux de Poitou. Ican Roy d'Espagne cut aussi les mesmes auantages contre ceux de la mesme na-tion, qu'il auoit acculez dans vne petite Isse proche de la Rochelle, il les y tint long temps enfermez,& les contraiguit de se rendre apres auoir consommé tous leurs viures, mais il eut plus d'égard à sa gloire qu'à l'interest du party de ses Alliez. Il se contenta de les auoir soumis à sa discretion, il les renuoya sur leur foy, il se contenta d'auoir tiré parole d'eux, qu'ils ne porteroient les armes de trois ans contre son Royaume, & il laissa échapper l'occasion de les obliget à vne Paix perpetuelle, qui luy cut esté dautant plus facile qu'il auoit en son pouuoir la pluípattdes Grands de cette Couronne.

### CHAPITRE DOVZIESME.

Secours preparé pour la deliurance d'Audenarde.

II. Les Flamands deliberent sur la nouvelle des approches de Roy.

& se se resoluent à soustenir la Guerre.

III. Maffacre d'un bon Citoyen.

IV. Adresse de Philippe d'Arteuelle, qui continuë le siege d'Audenarde.

Eux d'Audenrade le dell'indoient roùjours aucr vigueur, mais comme là Année ne pousionien foulient in leige fina beaucoup de perte de de faigues, dont 1884, ils efficient comme accabler, sis prefloient fort le Duc de Bourgogne de parlet. Test & par enuoyer, pour habit et le coustray il leur auour a justification de la Flandre, dont la inceeffion le regardoit à cuisi de fa formme file varigue de Counte, le revoluti et de para unit imperite qu'ul desout au service de la conference de la Flandre, dont la inceefficient le regardoit à cuisi de firemme file varigue de Counte, le revoluti et de para unit imperite qu'ul desout aux qu'on auout mander, de l'erendre au lieu qui leur eboit affigné, de il eut tout fai prée fei loure de leur dispence de dubo nordre qu'il seporterent pour le choix des hommes X pour tous les équipages neceffaires à la guerre. Ils cacherent mefme il bien leur marche, qu'ils auroites put durer dans la Flandre faus qu'on en car treu (reu, ille Flannaha ne l'evillent appris d'ailleurs, moint par trahison de variet de la contrain de l'evillent appris d'ailleurs, moint par trahison de variet de la contrain de l'evillent appris d'ailleurs, moint par trahison de variet de la contrain de l'evillent appris d'ailleurs, moint par trahison de variet de la contrain de l'evillent appris d'ailleurs, moint par trahison de variet de la contrain de l'evillent appris d'ailleurs, moint par l'existent par le contrain de l'evillent appris d'ailleurs, moint par trahison de variet de la contrain de l'evillent appris d'ailleurs, moint par l'existent de l'evillent appris d'ailleurs, moint par trahison de l'evillent appris d'ailleurs, moint par l'e

Au premier bruit qui en courut, les principaux du Peuple s'affemblerent, & les aduis demeurerent affez long-temps partagez entre ceux qui parlerent de fo foûmettre & de demander humblement la Paix, & plusieurs autres qui voulurent soutenir, que cette paix ne se pouvoit entretenir que dans vne servitude miferable, & pire que rous les maux de la guerre, & qu'il eftoir plus honnefte de mourir pour la liberté de for pays i un quest à ce qu'un Bourgeois de grands plus de la derinter pour la liberté de for pays i un que la comment de la derintere impadent e, que d'olte mettre en deliberation, finouse nous deuns preparer pour fair la guerre au Roy, jus qui eff noître fouse. rain, & contre lequel nous ne pourrions pas mesmes nous dessendre auec hon- "
neur, s'il nous presentoit la bataille; s'il ne nous y auoit contraint, & si nous \* l'auions premierement refusé par respect. Mais ie veux bien que nous soyons de « qualité à soustenir cette guerre, examinons donc les moyens que nous en auons, " confultons nostre experience dans les armes, & voyons si nous l'auons aussi parfaire que les François , c'est quasi dire si nous sommes les plus vaillans hommes " du monde? On ne leur dispute nulle part cet honneur, & il y va du nostre de l'ad- « uouer puisque nous ne scaurions nier qu'ils n'ayent toujours battu les Flamends « autant de fois qu'ils ont ofé tenir contr'eux, & que ceux qui ont messé à l'esprit , de rebellion la passion de vanger la mort de leurs ancestres, n'ont pas esté plus heureux. Vous sçauez tout au contraire, qu'ils ont toujours lasché le pied " deuant eux, & vous sçauez, dis-je, encore mieux combien de lieux se sont ren- " dus celebres par la defaite de ces presomptueux, & par nostre honte. Ie me doute « bien que vous m'allez opposer la journée de Courtray, mais ne vous vantez point « d'vn exploit de fi peu de vertu, & qui ne vous a point donné d'autre reputation, « que d'auoir vié d'embusches & d'auoir trahy la valeur de vos ennemis par vne espece de perfidie. Ie sçay bie que ce discours ne vous plaist point, mais ie ne vous " puis celer la verité, qui m'oblige de vous aduertir que nos armes n'ayant point " d'autre pretexte que la passion aueugle, & la furicuse temerité de quelques in. « sensez vous ne deuez attendre que rusne, misere & desolation d'un prin-cipe si funeste & si mal-heuraux. Apres cela se ne vous puis celer, que vous deuriez peser toutes nos rassons dans la balance d'un sugement solide & de-

Gij

### Histoire de Charles VI.

finteresse, deuant que de vous proposer de soustenir le poids de toute la Année France preste à tomber sur vous, & que vous me deuriez l'eauoir bon gré de l'ad-1382. « uis que ie vous donne, de tascher plustost de desarmer par soumission la colere du Roy nostre souuerain Seigneur, aussi bien l'honneur nous deffend-il de luy re-

" fifter, & l'on nous estimera d'auantage, d'auoir eu recours à sa clemence pour obtenir pardon d'vne faute d'autant plus remissible, qu'elle ell comune & publique.

LaR emonstrance de cet homme de bien ne pouvoit estre que tres mal receus dans vne si grande assemblée de mutins, qui firent voir parson massacre que c'e-floit vn crime mortel, que de vouloir releuer parmy eux l'authorité du Roy, &c l'estime & la puissance de sa Couronne. Ils prirent de là occasion de venir tous les iours en armes à la place du marché, & la licence de ce premier meurtre les auroit portez à de plus grands attentats, sans l'autorité que Philippe d'Arteuelle auoit pris sur eux. C'estoit vn homme de petite taille & d'vne physionomie asfez peu auantageuse, mais ce qui luy manquoit au dehors, estoit recompensé au dedans de toures les bonnes qualitéz neceffaires au caractere qu'il auoit vsurpé. Il auoit l'esprit vif, & l'œil plein de seu , & il estoit encore doué d'vne eloquence naturelle qui le rendoit maistre de tous les suffrages du peuple. On le fut querir pour appailer ce tumulte, il y accourut auec tout l'empressement d'un bon Citoven, & tout le monde ayant fait filence à son arrivée, il blasma premierement cet excez d'vne maniere douce qui ne dépleut point à ceux qui l'auoient commis, & prenant occasion de passer à d'autres discours pour couurir ses mauuais deffeins du prerexte du bien public, il trouus moyen d'infinuer qu'il ne s'eftoit hasté de venir que pour l'amour qu'il auoit pour sa patrie, sans aucune opinion de fon credit & fans pretendre aucune autorité.

Apres auoir ainsi gagné l'attention & le cœur de la multitude, il exhorta tous les Flamands de s'unir ensemble pour faire de leur pays la plus glorieuse partie du monde, il deprima infolemment la reputation des François pour éleuer celle de leur nation, & les flatta de leur puissance, iusques à les affeurer qu'ils n'auoient que trop de forces, & qu'il ne leur pouvoir arriver d'esclandre, qu'ils ne reparassent d'vne sois autant d'hommes qu'ils en auroient perdu, & qu'ils ne pussent à

toure o ccasion fournir cent Flamends contre vn François.

Il ne manqua pas de rappeller encore dans leur memoire auec exageration, combien de fois les Anglois auec peu de forces auoient couru, & trauersé le Royaume sans aucune perte: & pour leur rendre nostre nation moins redoutable, il compta parmy ses defauts cette promptitude aux armes qui la rédoir toujours preste à faire la guerre, comme vn emportement dont elle se repentoit à la premiere fatigue. Enfin il leur dit encore, que la nature auoit donné aux François de grands corps & de grands courages, mais peu de forces, que c'estoit leur coustume de donner plus d'épouvante que de coups bien assenz dans les combats: que bien loing de rien craindre de feur arriuée, sa pensée seroit qu'il leur saudroit aller au deuant, & qu'il y preuoyoit tant d'honneur & si peu de danger, qu'il se chargeroit volontiers de la conduite & du succez de cette Guerre.

Cette proposition sut aussi-tost receue par une grande acclamation, & par un grand bruit du cliquetis des armes de tous les assistans, qui estoir le verirable témoignage parmy eux d'vn applaudissement vniuerfel. Ce grand amas de gens sots & credules, remercia Philippe de son bon auis, ils s'escrierent qu'il estoit le plus fidelle & le plus braue de tous les hommes, & qu'ils vouloient qu'il fût leur Chef, & deflors ce party commença à faire éclatter la rebellion contre le Roy, austi bien que contre le Comte. L'on jura de ne plus jamais reconnoistre l'vne & l'autre Puissance, l'on publia comme vne condition miserable & honteuse, celle d'estre soumise à la domination Françoise, & Philippe d'Arteuelle ioyeux d'auoir fortifié les esprits dans la Reuolte, reuint auec de plus grandes esperances que iamais continuer le fiege d'Audenarde.

Les affiegez souffroient de iour en iour de nouvelles incommoditez, à cause de leur petit nombre, qui ne permettoit pas à ceux qui auoient veillé les nuits de iouir du repos du iour, & les ennemis au contraire estoient rafraichis de plus

53

Alhommes & de viires qu'ils n'en avoient befoin. Ils faifoient la guerre ausce de here, & not gen n'auscinet d'efferance qu'au fecont of Roy, qui trardot trop pour leurs prouisons de bouche qui commençoient à leur manquer, & qu'il les 1/88. obligeoit de hazarder des party contre la faim. Vi nour entrautres lis réolurent une fortie fecrette pour chercher a manger, & il arrai par un bon-heur tout fingulier qu'il apperceuren. De la manger, & il arrai par un bon-heur pour le present de la present de la manger, & la drair par un bon-heur des airgeans. Il vitaren fondre dess' bien leur prit de pouvoir proférer par cas fortuir, comme d'un nouveau fratageme de Guerre, de la rule d'un Boucher qui s'auissant sie le champ d'un tour de son métier, prit va de ces poureeaux qu'ils sterier haut en l'ensymat une set sprisé, que tous les autres accoururent apres malgre les Porchers. Philippe d'A recoulle qui d'auce regret l'entre de ce melositeux conony, commanda villences et ropt tos pour leur destince, les François quiessoire en arrêcs met de l'entre des suiternes met des lus les suilleren en prices en si presente.

### CHAPITRE TREIZIESME.

I. Arrinée du Roy à Arras auec son Armée.

II. Harangue faite à sa Majesté par les DeputeZ du Comte de

III. Marche de l'Armée du Roy.

IV. Prif: par force du Pont de Commines.

V. Regagné par les Flamands.

Citre Guerre de Flandre n'eftanci qu'un incident de l'Hisbier, peie trainire, in em m'arreflera y point à donne i de dial de oute les rencontres de peuts combats qui se firent de part & d'autre, insques à l'arrinde du Roy quieville ann night. Il s'emaile à raise l'an d'Odborte, à firenceue des non Armés, en might l'arrinde du Roy quieville de la cap, dan y comprendre vue multitude fain en Contains armés de pide et en partie de la cap, dan y comprendre vue multitude fain en Contains armés de pide en qui le uté manure de pide de la cap, dan y comprendre vue multitude fain etc. Aquelque imparence qui le uté demarcher, il voulte bien contraindre song and courrey, insques à ce qu'el eur reposé de va Eleuyer Flandand, qu'il fur confeil d'acmouver aux Re-belles pour effagre it ces courreges endures is froient capables de s'amilli nave le le confeil de la courre de la cou

On les fit entere au Confail, & apres auoir humblement falué le Roy, I'von d'eus prenant la parole lay dit. Sire, le Comte de Flandres ordhe homme lige, & valial de voltre Couronne, vous rend tret-humbles graces de voltre protesdon, & reine ne trouble la joyequ'ul en reçôti que le deplaifr de ne l'auoir «
point metitée, & l'impatience de la reconnoultre par fes fertues: mais c'elt afgord et confeffer, qu'il n'y a que le Gouvernai de voltre putilise ce qui puille
gord de confeffer, qu'il n'y a que le Gouvernai de voltre putilise ce qui puille
dompter les flors temperfueux, où la vogue depuis fi long-temps. C'elt we tetre, Sire, qu'il flat que nous autolions pour lay, quoy que la condiction fisit 4

Giij

## Histoire de Charles VI.

Année co

bien miferable à nº Prance, de demeurer d'accord d'auoir tonijours en dupier contre fes bubeite reuolter, & contre les memms declarez de volte Royaume. Ils ne fe lour pas feulement fouleuze de fon obelliuce, ils configienz contre fa vie auii bienque contert fon likta, & le mal et fil grand, que ce ne feroit pas vie aufibienque pour en arrefler le cours. Ceft le feul moyen de le rétablir dans a de diligence pour en arrefler le cours. Ceft le feul moyen de le rétablir dans ve elles de déferper és, dans ven necesfiré à prefiante e, de comme il n'espere riend a'alleurs, il conjure voftre Majefté d'employer tous les momens pour le faitur d'un pais qu'il entend a d'oriensaunt devous à double true, de vouloir ettre perfusalez qu'il ne le préciment juminsi d'occasion, obili ne faite parofiter et ettre perfusalez qu'il net le print met par le le controlle avoir le rient par le controlle avoir le print met par le membre de volte retres qu'il referrat toute fait et le plus infegratiblement actoné à volte retruct qu'il lefe-

Toute l'Assemblée contribua à rendre leur Andience sauorable, chacun feur témoigna compassion & ciuilité, & le Roy par le Conseil de ses Oncles. decida en cette occasion, que le Seigneur & le vastal se doinent vn mutuel secours dans le besoin. Il promit qu'il le rendroit au Comte dans celuy-cy, il donna les ordres pour la marche de l'Armée, & apres la Feste de la Toussaints il vint camper en plein champ auprez de Declin : & comme les paffages eftoient difficiles, le Comte de Flandres fongea à s'affeurer du Pont de Commines qui est sur le Liz, & détacha de ses trouppes pour s'en saisir, les meilleurs Capitaines qu'il eut, c'est à sçauoir le Seigneur d'Antoing, Guillaume Bastard de Lanques, le Sire de Burdegant, le Haze de Flandres son fils naturel , & Euflache de Bourbon. Ils trouuerent que les Flamans s'en estoient emparez, & qu'il seroit difficile d'en deloger le grand nombre qui le gardoit, mais la veritable valeur ne fait point cas de la gloire qui s'acquiert fans peine, le peril ne feruit qu'à les rendre plus ardens à cette conqueste, ils l'allerent brauement affronter, & les ennemis soutinrent l'attaque auec la mesme vigueur : si bien que le combat sut fanglant & cruel, & l'auantage fut toujours égal, jusques à ce que Guillaume de Lanques s'auifa d'vne heureuse adresse.

Ce fix d'enuoyer faift rous les petits batteanx des moulins qui eftoient fur le Liz, qu'on ne pouvoit trauerfer à gué, & de tenetre vu paffage, qui reulifi malgré toute la grefle des fleches & des quarreaux des ennemis, qui firent n'entrement poullez, que les plus affeurez commençoient à l'âcher le pied auce défordre, & auce grande perre, quand it s'evirent foutenus d'un fecours de hui mille homms. Cette rencource changes la chaffe en un nouveau combat, & c'eut efté un fardeau infupportable pour des gens moins determinez, qui entretre vaillamment la midei entiques à ce que Melite Ordinare, qui entretre un comment la midei entiques à ce que Melite Ordinare de Laspare, redoubla leur courage, il affoibir celuy des ennemis, qui frent forcez & mis en fuire, mais l'allarme en ayant efté porté à ceux de Courtray, auce la nou-uelle de la prife du Pont, its fortierne froule pour le venir regagner, crians une des clameurs effroyables qu'il valoit mieux mouirs, que de irruiure à la suce des clameurs effroyables qu'il valoit mieux mouris, que de irruiure à la

perte de l'entrée de la Flandre.

A peine nos François puren-ils jouir vne heure du repos d'une fi difficile conquelle, qu'ils é virent inopinèmen inuells, & en meline temps atraquez par cette multirude furieufe, qui ne leur donna pas le loifir de laffer leurs cafques, édans la confusion de cette furpriei leur arriav un mal-hour qui chi affez ordinaire aux plas vailians dans vne pareille furpriei. Le Baftard de Flandres s'enfinit cout e premier, tout arriad qui file; & monté fore à l'aumange, & foit fuity de beaucoup d'autre, maigré la braue refifiance de Coisianne de Annéa, me de leur ennoure et à laure viux et qu'il y avoit plat d'ânoneure. Re noine de peril à ben combatre. Tout ce qu'il put faire fut de s'abandonner la valeur, & de donner fur les nemns aux cout l'acharmentem d'ui Lona affine for fa proye, & de meler à l'action d'un braue foldat rout le deuoir d'un bon Capitaine, mais calan put en concer recein fes gene qui fe rebuterent aufi, & le l'aliférent dans

cond. 5

le danger, II y en auoit cinquantemorta i fes pieds, & grand nombre de blef.

fer, & en medie enemp qu'il é vid hors d'élat de tenis long-temps auce le Année
trente qui luy reftoient, il fe trousa mefine incertain dans le choix d'une re.

1981. "estiment fluere. Il fe fausa Lille, & cette fuitene laiffs pas de donner atreins
te à far-potazion, quoy qu'elle fur neceffaire, & que cene fur pas vn exploit
de formedie morarges à la volier des Flamans, d'eltre venus aux housale fur,

re à fareputation, quoy qu'elle fur neceffaire, & que ce ne fut pas vn exploit de figrande importance à la gloire des Flamans, d'eltre venus parobatée furprendre des perfonnes faitguées ou bleffées, & de les auoir accellées uue de plus grandes forces: Ourre qu'il n'elt que trop conflant dans l'experience de la Guerre que les euenemens en font douteux, & que la forence hangebien

fouuent de party.

Le Comre receut la nouvelle de cét esclandre avec d'autant plus d'épouuante, qu'elle luy fut apportée par vn fuyart, & auec dautant plus de regret, qu'il fembloir que ce malheur arriuoit à contre-temps, dans la faifon de fe vanger & de mieux esperer de ses affaires. Il cacha neantmoins sa douleur, pour estre plus capable de confoler ceux qui y estoient interessez, il leur dit en pleine affemblée de sa Cour, que la mesme disgrace luy seroit arriuée s'il y eût esté en personne, & que c'estoit assez pour eux qu'ils eussent fait leur deuoir; puisque tous les fuccez estoient dans la main de la Fortune, qui se plaist dans les changemens, dont l'Empire est tout mélé de douceur & d'amertume, & qui fait bien fouuent acheter les plus grandes victoires par des pertes d'une plus longue fuitte. Il ne les excusa pas seulement, il loua tous ceux de cette entreprife, tant Cheualiers qu'Escuyers, il les recompensa de beaux presens & de pensions, & temoigna vn fensible regret de la ruine que quelques-vns d'entr'eux souffroient à cause de cette Guerre. D'autre part, comme rien ne donne plus d'ardeur & de courage au foldat que l'esperance du pillage, qui fait tou-te la baine qu'il porte à l'ennemy, il manda au Roy qu'il abandonnoit tout le païs à ses gens pour les rendre plus animez.

Philippe d'Arreuelle eur aussi de mauuasses heures sur la nouuelle qu'il receut par les suyarts de la perte du Pont, il en sut sort surpris, & sans l'atriuée d'vn

Courrier qui l'affeura qu'il estoit regagné, & qu'il auoit veu tous les François en fuite, il auoit pris resolution de leuer le Siege d'Audenarde.

### CHAPITRE QVATORZIESME

Reprife du Pont de Commines forcé par les François.
 Que les Flamans viennent encore attaquer.
 Le Connestable de Clisson vient au sécours, & les désait.

IV. Autre defaite auprez d'Tpre , qui se rend au Roy.

Cêtre action de Commine ayant fait connositre au Roy & aux Princes qu'on anois affaire à des gens opinitres en leur Rebellon, if lar refolu de ne point perdre de temps, & pour commencer à faire la Guerre dant lerregles, a donant ordre de mettre hors du Camples vieillards, les malades, & toute forte d'autres perfonnes insualides. On considera aufili e peril d'aller au fourrage dans ny pais l'étine de marcréageux, c'eft pourquoi y life jugié à propos de commander vu Corps pour la gariedes cheuaux de l'Armée; is tout effaintre (e.), Melire orisier de teliffu Connellable; & Melire d'autre, garde, composité de l'étine foundaire de l'autre, garde, composité de l'entre de l'est de l'es

Samuel Const

### Histoire de Charles VI.

1382.

Annce joindre de prez , le combat n'en fut pas moins fanglant & furieux , à course de fleches & de toute forte d'engins d'artillerie. Tout cela pourtant ne servoit de rien , & tout l'aduantage des nostres , fut de se seruir de l'occasion d'vn long combat, pour entretenir les Flamans, pendant qu'on songeoir à passer la riuiere : laquelle ne fe trouuant point guéable , ceux qui la fonderent s'aduiferent de s'ayder des petites barques qui auoient deja seruy, & qu'ils lierent ensemble aucc de grosses cordes. Les Soldats y passerent par ce moyen cinq à cinq de front, & tout d'vn temps coururent aux ennemis, qui furent fort surpris de se voirattaquer pardeuant & parderriere, qui ne rendirent qu'vn foible combat. qui furent mis en déroute auec grande perte, & qui abandonnerent le Pont qu'on emporta d'emblée, & qu'on donna en garde au Sire de Saimpy,

Les Flamans montrerent en certe occasion que ce n'estoit pas assez d'un manuais succez pour abbatre leur courage, & pour ruiner leurs esperances, ils voulurent encore vne fois regagner le Pont, & pour cela rassemblerent toute la nuit vn Corps de neuf mille hommes , qu'ils firent pattir aussi-tost auec ordre de l'artaquer des le point du jour. La nouvelle ne pouvoit estre que tresagreable à vn vaillant homme, tel qu'estoit le Sire de Saimpy, qui ne cherchoit que les combats & les grandes occasions de signalet son courage, & qui ne manque pas aufli-toft de faire repofer ses gens pour estre prests à l'heure de l'attaque. Les ennemis de leur part ne venoient pas auec moins de gayete, dans la confiance de leurs forces, & dans la creance où ils estoient de venir à bout de leur entreprise, sous la conduitte d'vne vilaine Sorciere qui les auoit encouragez, qui leur auoit promis de rendre les François incapables de resister par la force de ses charmes, & de leur en donner vne victoire entiete; pourueu qu'el-

le y portât la Banniere de faint Georges.

Ils vinrent auec des crys effroyables tomber fur les François, qu'ils ne croyolent pas trouuer si prepatez, mais ils n'en furent que plus furieux, & la mélée fut si rude, que nos gens eurent besoin de toute la valeur & de toute l'experience qu'ils auoient acquise dans les armes, pour soustenir de si puissans efforts, insques à l'arrinée du Connestable. Il estoit passé outre dans le pass, & ne se doutoit point de cét insult, quand il en receut l'aduis, qui le fit reuenir en diligence, & fi à propos, qu'on peut dire que les affiegez eftoient aux abboys: Il vint d'abord fondre sur les bataillons les plus épais, & forçant brauement toute forte de refiftance, les Flamans commencerent à reculer, & presqu'aussitoft ils furent enfoncez & mis en fuitte. Ils gagnerent à toute peine la ville d'Ypre, & laisserent la campagne toute jonchée de corps morts, & toute rouge de ce sanglant carnage. On parle diversement du numbre des morts, & ie me rends à l'opinion la plus commune, qu'il en demeura trois mille sur la pla-ce auec la Sorciere leur Porte-Enseigne. Le soin des blessez, & de la sepulture de ceux de nostre party qui auoient esté tuez, empescha le Connestable de poursuiure la victoire, & demettre en pieces le reste des suyarts, dont il y en eut vn qui courutiusques au Camp d'Audenarde, & qui donna à Philippe d'Arteuelle la premiere peur qu'il eut de cette Guerre ; mais il eut l'addresse de disfimuler, de crainte que la terreur ne se répandit dans toute son Armée, & il fut mesme assez impudent pour dire tout au contraire, que les François auoient esté battus.

La nouvelle de cette prise du Pont de Commines ayant esté portée au Roy, il y vint incontinent, & iugea de la gloire de cette action par la difficulté du lieu. & par le nombre des bleffez de cette auant-garde, qui effoit dix fois plus grand que celuy des autres. Il les confola tous par l'estime qu'il témoigna de leur courage & de leur fidelité, & par les asseurances qu'il leur donna, de reconnoistre seur service dans tout ce qui s'en presenteroit d'occasions. On tira de grandes esperances de ce premier exploit, mais on s'apperceut en mesme temps par le peu de viures & de fourages, que le païs ne pourroit pas fournir à la subsistance de l'Armée qui estoit menacée de famine, & l'aduis de Messire Ican de Vienne Admiral de France, qui fut suiuv de tous les autres Chefs, fut d'ordonner

d'ordonner deux cens hommes pour les conuoys fous la conduite de quatre illustres & fameux Capitaines, qui furent Girard de Bourbon, Guyle Breton, Guil. Année lanne le Roux, & Guillaume de fainte Croix.

Ils poufferent iusques vers Ypre, pour découurir le pais auec ce petit corps de troupes, & firent rencontre des Flamands, qui n'estoient point encore fire. butez qu'ils n'esperassent par diverses embuscades & partys de Guerre, de recouurer l'auantage qu'ils auoient perdu; mais cette occasion icy leur reussit aussi mal que la precedente, ils furent aisemeot chargez, & mis en déroute, auec perte de cioq cens hommes. Ceux d'Ypre, comme les plus voisins du champ de ce deroier combat, en eurent la premiere épouuante, mais ils furent encore plus estonnez à l'arriuée de Guillanne le Roux, qui leur annonça brusquement l'arriuée du Roy, & qui les menaça qu'il les feroit tous exterminer, s'ils ne se rendoient tout à l'heure. Les pauures gens arborerent aussi-tost les fleurs de Lys, & enuoyerent les clefs au Roy par des Religieux, qui s'acquitterent fort prudemment de la commission qu'ils auoient de supplier la Majesté de les receuoir à discretion, & qui ne luy lascherent point les geooux, qu'il ne leur sit esperer qu'il pardonneroit aux coupables, & qu'il oublieroit le passe.

#### CHAPITRE QVINZIESME.

I. Philippe d'Arteuelle reuient à Gand auec quarante mille Hommes tire? du Siege d'Audenarde.

Sa Harangue aux Gantois, pour les exhorter à combattre

Ses pernicieux desseins. Presage de sa defaite.

Le Sire de Henselle l'abandonne & se retire.

Il persiste dans le dessein de donner Bataille, & marche à Rosebecque.

Es Gantois & leurs Confederez, déja affoiblis & roûjours battus, n'ayans point de forces pour opposet au pillage de leurs païs, qui estoit exposé en proye tandis que Philippe d'Arteuelle s'opiniastroit deuant Audenarde, luy manderent qu'il cût à quitter ce Siege, qu'il ramenat en diligence son Armée fans aucun pretexte de retardement , & qu'il eût à se rendre à Gand pour deliberer de leurs affaires. Il obeït en quelque façon, & partit secrettement auec quarante mille hommes, mais pour ne point perdre le fruit de troismois de temps qu'il auoit employé deuant cette place, il y laissa quelques trouppes pour la garde des trauaux & de quelques postes importans, auec ordre de se ioindre & de se mettre en vn gros; si l'occasion se presentoit de s'opposer à quelque

grande fortie des affiegez.

Son arriuée r'affeura vn peu les Gantois, qui le receurent auec toute forte d'honneur & de bien-veillance, mais comme l'estat des choses ne permettoit pas qu'on en deliberat dans vne Assemblée ouverte, qui ne se doit faire que dans vne pleine prosperité des affaires publiques, oo n'y donna entrée qu'aux Principaux du peuple. Arteuelle parla le premier auec la fierté d'vn General qui ne craint rien, & apres auoir demande fi l'on aimeroit mieux serendre laschement à la seule apprehension des dangers de la guerre, que de tenter la fortune d'une Bataille auec les François, qu'il leur voulut reodre méprisables: Quand fera-ce, leur dit-il, mes chers Compatriotes & mes amis, que vous connoiftrez vos forces, & que vous fentirez en vous ce noble fentiment que la " nature mesme amis par instinct dans le cœur des moindres animaux. Comptez " combien your estes & combien your auez d'ennemis, consultez vostre puissan- «

ce, & si vous y joignez la reflection que vous deuez faire sur la Iustice de vostre Année caute, jugez ti vous nedeuez pas combattre vn contre vn auec plus de courage 1482. pour voftre liberté, que les François pour l'érouffer & pour établir vne doins-" nation violente & tyrannique ? Si la Paix que vous cherchez ne se peut acquerir que par la Guerre, pouuez-vous croire qu'elle ne soit pas juste si elle est necesl'aire, & si vous l'auez entreprise, quelle difficulté pouuez-vous faire de la » pour uiure & de vous mettre les premiers en campagne, dans l'affeurance que " vous deuez anoir de la prorection de Dieu, qui vous encouragera plustost que , de vous détourner de perseuerer dans vne resistance si legitime? Vous en deuez estre si persuadez, que ie ne vous en diray rien d'auantage, & i'employeray le reste de ce discours à desabuser ceux qui pourroient estre capables de quelque " éblouissement à la veuë de ce grand appareil des François; qu'il se faut resoudre » de soutenir, mais qui n'est qu'vne vaine apparence, qui ne doit estre d'aucune " confideration dans la decifiue. On sçait bien que vous trouuerez vne Armée toute resplendissante d'or & d'argent, insques à la creste des casques & que nous verrons des Cheualiers bien dorez, auec de belles cottes d'armes armoyées " de toute forte de couleurs ; mais ce grand arroy ne vous est que trop connu de-" puis long-temps, pour vous donner quelque apprehension, non plus qu'à nos " Ancestres. S'il y a quelque chose à craindre, c'est que rant de dépouilles ne " nous échappent par vne lasche suite, & qu'ils n'éuitent le combat à l'arriuée denostre multitude, quand ils la reconnoistront si capable de les inuestir & de " les deffaire. Courage, Messieurs,& ne vous refusez pas l'honneur que ie pretens " de vous acquerir fous ma conduite, allons monstrer dans vn combat ce que cha-» cun de nous a de valeur & de hardiesse, reposez-vous sur moy de l'asseurance " d'vne triomphante victoire : & si l'effet ne répond à mes esperances, ie ne con-" iens pas seulement à perdre l'honneur que l'ay de commander vos armes, mais ie me foumets encore à tous les supplices, qu'vn tres-juste ressentement vous " pourroit faire inuenter, pour expier la temerité d'vn traistre, qui auroit exposé » la Patric à la fureur des ennemis.

C'età ainf que cét infolient foumetroit la fortune à fa paffion, qui l'emporta infique ai donner des ordres pour rendre fa vidoire plus finglance. Il commanda qu'on tuât tout, & limite la grace du quartier & de la mercy à la feule perfonne da Roy s'il effort en la Baullie quentre ai féroisce que pour enfaire va finance de la vertification de la france, qu'ul fe prometroit déja de mettre en pieces, & d'en faire le partace entre le la vertification et accompagne. Tous fest Compagnons de reuolte preueums de l'opinion d'un fi grand exploit, leutreux hautement le main pour jurer de luy étre fidénée en cette grande entreptifs, éto tut d'un manchoi en refré de touvet les findieses en cette grande entreptifs, éto tut d'un manchoi en refré de routes les findiques des meftiers, où les infirument de chaque Corps d'Artifans effoient erprefentet en prémier. Parmy cette marche, & la veille de la Batzille il arriua va augure funche & morrel, vue quantité effoyable de corbeaux & d'autres colleaux de carnage, velous tout à coup, & vint volte fui leur camp, te fuither déje entrequerellez pour leur parage, life fru entre le fuit de la de la Batzille il grande de la de

Les plus fages d'euré "eux firent vn jugement ominieux de ce prodige, mais phipippe d'Arteuelle, l'interpretant à fonauanage, s'écria : Voic', daj' vn prefage de noître bon-heur & de la désite des François, & temit le cœur à tous ceux quien effouient épouvantex. Le Sire de Harghé tout feul, perfit à foit-entir le contraire, & cela hafia l'effit du repentir qui commençoir à le courment, d'auoir traity l'honneur d'won en siliance illufre pour ferendre depuis tant de temps complice & compagnon de la rebellion de ce peuple barbare & grofie. Comme à l'ovojut d'eloniq qu'il couroit à la perre, inip put s'empechère de mitre, aux plus prefiez. Old allons-nous, & que penions-nous faire met amis 3 onn-mous fage de nous en faire ent accrorier, que de menarce les François, &

d'ofer frollement pretendre defroncer le fourcil deuant eux. Sqacher, & G'oft moy qui vous le dis, qué l'ovus c'els final confeillez que d'accepter le com. Année bat auce eux, quevous apprendrez à la mal heure, combient ly a de differen. 1981, ecc, entre des gens nez dans les armes, nourris dans les trausaux de la Guerre, & « accouflumez de coucher far la dure, expofez au Solcil, au went & à la pluye, & « de bons Bourgoris Hannas, nadureirez en la milite de incapables et la moindre, de les fraigues. 12 ypiet de vous voir traifere à la Boucherie auce de fivaines promeffes, & vous onfeille par vous pure charité den pas parefre le temps qui

vous refle pour vous retirer, & pour vous mettre en seinred.

Voila le sins & La conclusion d'une sint & longuer emonstrance qu'il leur fit, & apres laquelle il donna des esperons & vien alla auce les gens; mais son Conseila y son exemple se pueur erien su'i Poblitancio de Philippe d'Arreuelle; dont la prudence estoir violentée par se mai-heureus d'estiment, et de la conseila produce de hommes de proéptier p'holfe que de preunir les mal heurs est l'outenaire des hommes de proéptier p'holfe que de preunir les mal heurs que, os son manais genir l'attendoir. Il auoit enuoy é deuant Hennequia de Gond, pour porter au Rey els extertes de desty, & pour feruir audit d'explorareux, & pour luy rapporter l'estat de la puillance de lon Armée & comme de l'aurre coûté on eut messem beloin d'apprendre l'estat de la sense, Messire Guillaume de Languer qui en œu la charge, pnt auce luy douze hommes qui fiquoient la langue du pais. Ils fesquirent d'eltre Plannas, il sivrent sins donner de soupon l'altiere, la figure, & la force de son Camp, & apres auoir pris que relique acco duoze des enemens, qu'ils ruereum morts de doute coups de lan-mille pas de l'Armée, & qu'il n'y auoir pout de les recebles n'editein qu'ils returne une par la produce de son mens qu'ils ruereum entre de doute coups de lan-mille pas de l'Armée, & qu'il n'y auoir pout de le tre belle ni editein qu'ils pas de l'Armée, & qu'il n'y auoir pout de te temps a portire pour les aller combattre.

#### CHAPITRE SEIZIESME.

- Les deux Armées se rencontrent à Rosebeque. Ordonnance de celle du Roy.
- I I. Ordre donné pour la Garde de sa personne en la Bataille.
- III. Philippe d'Arteuelle épounanté se veut sauncr.
- IV. Et est retenu par les siens.
- V. Bataille de Rosebeque.

Tous les Princes & les Chefs, furent du mesme sentiment, on ne songea plus qu'à l'ordre de la Bassille & l'ordre de la Ba les douze mille Gendarmes que le Roy auoit trouuez sur pied par la monstre qui en auoit esté faite à son arriuée. Le premier, selon la coustuine & les droits de leurs Charges, fut donné à conduire au Connestable & aux deux Mareschaux de France, Messire Louis de Sancerre, & Messire Menson de Blainville : & auec eux se joignirent comme volontaires plusieurs personnes doublement recommandables par l'éclat des titres, par la gloire de leur nastlance, & par le renom de leur extreme valeur, tels que les Comtes de Flandres, de faint Paul , de Harcourt, de Grand-Pré, de Salmes en Allemagne, & de Tonnerre. Le Vicomte d'Annay en fut encore , comme aussi ces autres illustres Barons qui sujuent , les Sires d'Antoing, de Chaftillon, de Fere (en Tardenois) d'Anglure, & de Hangeil. Et comme e'estoit de ce grand & sameux Corps de Trouppes qu'on deuoit attendre les premiers & les plus grands efforts de la Bataille, tous les nouueaux Cheualiers qui voulurent faire preuue de leur merite, & rous les autres qui estoient passionnez du mesme desir de gloire, s'y vinrent ranger pour se signaler en cette memorable journée. M. les Ducs de Berry & de Bourbon, d'une part, & le Sire de Saimpy de l'autre , auce Mellire Miles de Dormans Euclque de Ηij

Année 1582.

Beauuais, commanderent d'autres Corps de referue fur les aifles de la Baraille du Roy, pour renforcer & rafraischir les rangs que les ennemis pouuoient auoir ébranlez, & Messire Ican d'Artois Comre d'Eu, eut la conduite de l'arriere garde, qui estoit pareillement composée d'vn grand nombre de Cheusliers & d'Escuyers. Au milieu de la Bataille estoit le Roy, & auprez de luy le Duc de Bourgogne son Oncle , & le Comre de Valois Frere de la Majeste , s depuis Duc d'orleans) auec quantité de vieux Cheualiers, d'anciens Chefs, & de Seigneurs de grande qualité.

Les trouppes ainsi rangées, il fut publié à son de trompe, que nul n'eût à sortie fans permission, ny à quitter son rang, à peine de la vie, & d'une infamie perperuelle de quelque qualité qu'il fut, & tous les cheuaux furent renuoyez en prefence de tous les Soldats ; tant pour ofter à l'Infanterie toute apprehension d'estre abandonnez, que pour obliger toute la Caualerie ainsi demontée, de n'esperer de falut qu'en leur seule valeur, & par la voye des Armes. Le Roy seul demeura à cheual, & l'on laissa auprès de luy pour la garde de sa personne vne élite des plus braues & des plus renommez Cheualiers de leur temps, qui furent Messire Raoul de Rainenal , le Begue de Villaines , le Sire de Pommiers , le Vi-

comte d' Acy , Messire Guy le Baneux , & Messire Enguerrand de Hendin. Toute cette belle ordonnance fut austi-tost rapportée à Philippe d'Arteuel-

le, par son sidele explorateur, qui ne le statta point, & qui luy representa le peril si grand, qu'il luy conseilla mesmes de se retirer. Ce sut alors que ce presomptueux commença de s'estonner pour la premiere fois, & qu'il reconnur sa faute par l'apprehension qui le saistr, & qui luy sit dire tout bas à cer espion, vous m'apportez de triftes nouvelles , s'il est vray que le Roy soit si puissamment accompagné. Ie ne le croyois pas, adiouta-il, & dés lors se voyant au bout de fes folles esperances, & ne trouvant d'expediens que dans la fuite, il eut recours à l'artifice pour la couurir de quelque honneste pretexte. Nous nous sommes, dit-il aux fiens, engagez en vne groffe Guerre, & comme il est à present tresimportant de la conduire auec plus de prudence que jamais. l'estime qu'il est à propos que j'aille en personne pour haster le secours de dix mille de nos Compagnons, qui nous doiuent venir, & dont nous auons besoin pour micux fortir de certe occasion.

Il partoit déja auec cette derniere parole, mais quelqu'vn de la Compagnie qui se dessa de son dessein, luy demanda hardiment quelle necessité si pres-fante le pouvoit obliger de laisser le Camp sans Chef, & si ce n'estoit point vne finesse pour les quitter dans vn si grand besoin. Nous vous auons obey, suy dit. il. nous fommes icy venus pour vaincre fous vostre conduite, & fous vos asseurances, & s'il y a du danger, puisque c'est vous qui nous y auez exposez, pourquoy ne demeurerez-vous pas auec nous, pour tenter la mesme fortune ? Tous les autres furent de mesme aduis, & n'ofant y repartir, il fut contraint de faire bonne mine, & de se resoudre malgré luy de subir le hazard d'vn combat,

Les François de leur part y estoient tous disposez, & les Chefs se promenans par les rangs les exhortoient à perfeuerer constamment dans le dessein de vaincre qui les auoit amenez, à rappeller en leur memoire les anciens & continuels triomphes de leur nation sur la Flamande, & à demander à Dieu la protection d'une cause si juste, pour laquelle la personne de leur Roy estoit expofée, & où il s'agiffoit de la reputation de tant de trouppes aguerries, contre vne multitude seditieuse, qui n'auoiraucune experience dans les armes. Apres cela on fit les premieres approches, qui commencerent par vn grand tonnerre & par vne grefle de toutes fortes de fleches & de traits, qui dura prefque l'espace d'uniour naturel, & dont le bruit & les conps s'estendirent infques à la Bataille du Roy. C'estoit la premiere occasion où il se fut trouue, & la tendresse de son aage luy pouuoit bien encore permettre quelque émotion qu'on n'eut attribuée qu'à la furprise de la nouveauté; mais on remarque tout au contraire, qu'il dit auec autant de froideur que de fermeté, On voit à present que ces gens-là brûlent d'une ardeur veritablement guerriere, mais Dieu nous fera la grace de les exterminer, & tout d'vn temps il commanda qu'on eut à s'ap- Année

procher à la infte portée des arcs.

Il y auoit fix iours entiers que le Ciel estoit couvert de nuages qui cachoient tellement toute la campagne, que ceux des premiers rangs pouvoient à toute peine découurir le camp des ennemis, & alors principalement on eût dit que les tenebres deuenuës encore plus épaisses opposoient vn corps maniable aux yeux des trouppes. Les foldats ne se voyoient point l'vn l'autre, ceux de derrière ne scauoient comment suiure ceux qui marchoient deuant, & la plus fine veue ne portoit pas à la longueur d'vn iet de pierre; mais le fuccez fit voir qu'il y auoit plus de merueille que d'effect de la nature, ou bien que Dieu n'auoit permis cet obstacle que pour le dissiper & pour faire briller auec plus d'éclat dans cette ob-

feurité. La victoire qu'il destinoit à l'innocence de ce leune Prince. Le Connestable ayant fait auancer ses gens au petit pas, comme le Roy luy auoit commandé, il paffa d'un rang à l'autre, & leur fit cette courte & genereu.

fe exhortation. Il e [cay bien mes Chers compagnons qu'on ne donne point de 
courage par les paroles, & que l'eloquence d'un General ne [cauroit faire vn ge. 4 land homme d'vn personnagesans cœur & sans honneur, ny d'vn poltron vn « vaillant homine, austi ne veux-ie pas entreprendre de vous haranguer, mais de « vous dire seulement que voicy vne occasion de juger presentement combien la nature ou l'interest d'honneur ont mis de valeur & de hardiesse en chacun de nous. Il n'est question icy que de coups de main, pour faire voir ce que vaux vn " moindre nombre de gens aguerris contre vne multitude mal adroite aux armes, " & qui n'a aucune experience des Batailles. C'à courage, dit-il, voicy le temps arriue de récueillir le principal fruit de tous nos trauaux, & en mesme temps il donna le fignal & les mena contre l'ennemy.

Le Ciel fut en vn instant tout couvert de siéches, l'air & les échos retentirent du bruit effroyable de toutes fortes de crys , & le Roy qui ne sçauoir encore ce que c'estoit de pareilles journées, ayant apris de Colart de Tanques son Escuyer, que c'estoit la marque de la messee, il leua les mains au Ciel, pria Dieu de luy donner la victoire, implora le secours des Saints, & sit des vœux particuliers à la

Vierge & à S. Denys principal Patron de la France.

### CHAPITRE DIX-SEPTIESME.

Miracle de l'Oriflamme.

II. Merueilleuse resistance des Flamands.

III. Heureux stratageme d'un François.

IV. Vaillance du Roy.

V. Qui gagne la victoire.

V I. Des François qui y furent tueZ.

À Lors Messire Pierre de Villiers Garde de l'Orissamme l'àyant déployée & mise au vent par l'ordre du Roy, il arriua par vn miracle tout particulier de la Prouidence diuine, que les tenebres cheurent tout à coup comme si on cut tiré vn rideau deuant les yeux des deux Armées. Il succeda à vn espais brouillard vn iour d'hyuer, mais serain comme vn iour d'Esté, & où le Soleil sembla comme battre pour nous en esclairant nos gens, & en dardant ses rayons contre les Flamends pour les éblouir. Le commencement de ce grand combat fut d'autant plus afpre, que la haine estoit extreme entre les deux partys, chacun méprisoit la vie pour arracher celle de son ennemy à coup d'espée ou d'épieu, & la multitude des Gantois rendit leur gros si épais, que non seulement il fut impossible d'abord de l'enfoncer, mais qu'il fallut reculer vn pas & demy. Ils maintinrent

# 62 Histoire de Charles VI.

Année 1382.

- affez bien cer auantage, & pour en dire la verité, felon que ie l'ay apprife de ceux meimes qui s'y trouwerent, le fuccez fut vn peu pire que douteux de nostre part, & les affaires ettoient en grand peril, sans le bon-heur d'vn stratageme qui les recablit, & auquel on doit l'honneur de la victoire.

"Quelqu'un dont on a tinques à prefent ignoré le nom comme s'il eftoir defecendu du Cirl. y écris hautement, Courage mes bons amis voial le evillains payfans en futreais nous tournent le dos, & en mefine temps voiey toute leur auntegard qui regarde en arirere pour voir s'il eftoir vuy qu'ils futtera bandonnez and de l'occasion pour regagner l'ausanage qu'ils auoient perdu, ils les poulines, det de l'occasion pour regagner l'ausanage qu'ils auoient perdu, ils les poulines, det voyans fort à propos fecourtus par les deux aifles qui auoient point combattu, & qui accourrient auce plus de furie que d'ordonnance, ils donnent fi braument de droite de de gauche, qu'ils bornalente, eg gand Corpa, qu'ils le renuerfent & qu'ils portent part rout li mort ou vine épousante mortelle. La terre fui armadacombe éel auorst qui l'entionnoit, qu'il ne leur relap lus ny décent pour s'enfair ny de champ & d'espace pour l'é défendre dans vine fi grande necef. fit de combatter pour mourir auce plus de fontes qu'ils pour en part qu'ils pour part contrait de l'entre de l'entre pour pour s'enfair ny de champ & d'espace pour l'é défendre dans vine fi grande necef. fit de combatter pour mourir auce plus d'homes et pas de l'entre de l'entre prour pour s'enfair ny

Le Roy qui effoit present à l'action, sir voir combien le destr de la gloire pression son seus courage, & qu'on lui ptissiot violence de recenti fon bras, car ne pousant faire autre chosé pour témoigner qu'il vouloir auoir part au pent pour auoir plate part à thonneur de cette louirnée, il s'ectic amille fois, Pourquoy demeureriey les bras croiserslaisser des personnes si fidelles & si genercoles alsa le persi où his bazardent le sur vie pour nottre ferrice, & pourquoy ne les pass affister le Duc de Bourgogne le recinit rotiopurs, & lay remontra pour le confer, qu'il ne meritoit pas moins d'honneur d'auoir pressé se vie et cet. Poiet, que s'il auoir mellé se mains dans le carange, & que les loix de la guer- en e donnoient pas moins de gloir à cles ly qui auoir donné le sortes de la sucre ne donnoient pas moins de giote à cles ly qui auoir donné le sortes de la

Bataille, qu'à ceux qui auoient combattu pour la gagner.

Van higrande & filongue tuente lafil het bras des vidorieux, & abbatic entierement le coar & les forces des Flamends, qui predirent le courage & l'efperance, & qui mirent cout leur faiur dans la fuire. Il sieceren [Image & Li Bannere de S. Gorgong dans les marchs voilins, & fe fauverent comme la purent, aif d'en hier le nombre au vray mais "a y pris de quelques vas du combat qu'ult y laifferent viage ciqui mille hommes, que el Chef de le urm milleureur fer behlinn.

De pareils ausnesges ne s'acquièrent point fans qu'il en coulte dufang, & comme les plus vaillans s'expofen beaucoup, la France y perdit, entr'aures Scigneurs de marque, Meffire Flotton de Rend, Meffire Attonine & Meffire Guy & Cenfant, I com Badei Breton, Morcan de Halinia, e, quarante quarres autres de la comme del comme de la comme del comme de la comme del comme de la comme del comme de la comme del comme de la comme de la comme de la comme del comme del comme del comme del comme del comme de la comme de la comme de la comme del comme del comme del comme del comme del comme del comme

#### CHAPITRE DIX-HVITIESME.

1. Poursuitte de la victoire.

II. Genereuse compassion des François.

111. Nombre des Flamends morts en la poursuitte.

IV. Stratagéme du Comte de Flandres pour leuer le siege d'Audenarde.

V. Defaite des assiegeans parles assiegeZ. VI. Le Roy couche au champ de Bataille.

VII. Le Comte de Flandres le remercie de sa protettion.

VIII. Réponse du Roy au Comte.

IX. Philippe d' Arteuelle trouné parmy les morts.

X. Le Roy fait rafer les fortifications de Courtray. XI. Bruste par les François & les habitans massacrez.

XII. Les Flamends demandent pardon au Roy, qui leur fait grace.

XIII. Lettres d'intelligence entre les Parifiens & les Flamauds qu'on dit auoir esté trounées dans Courtray.

E lendemain de la Bazille, qui fur gaperé le Jourde. S. Marin d'hyuer, on rappella coutes les trouppes qui rébotent diprières apres la pourfuirre des Années encemis, dont elles frent vne cruelle bouchetie. & on le president de la ficher 1381.

79, pour leur donner la chaffe, & pour empefcher qu'ils ne fer rallinflent. La bon feortune du tour precedent les rendant capable de tout entreprendre, ces Cauliers fe iexterest fur ces miferables victimes comme des Lions en fureur, ils ionchernts toute la Campagne de corps, ils définert également cest qualfur fonchernt que de trompendre corps, ils définert également cest qualfur precedent les recorps, ils définert également cest qualfur precedent que de trompendre corps, ils définer de jament metre d'a cou-terre de lou oblevieré, les mareils metres de cou-terre de lou oblevieré, les mareils mefiner ne les pur de leur de l'entre de cou-terre de l'entre de l'ent

Cet pauvetimal. Boureux voyans la mort à la effe de noi rousset, conquerient adienne lou crainee noi reffeçoc désireur, le on peut dire métine, le foul refte de leur efsperance en va veriable defepoir, car il ne feigniteur point d'entreprendre de laure des foltes, dont les playes ausoine fait de penires riureux. Leur agilité nauvelle de leur pratique ordinaire de francher leurs canaux, une ceux qui de laure de soute le leur pratique ordinaire de francher leurs canaux, des ceux qui de leur pratique de leur armei, leur en ofi als la forme de leur armei, leur en ofi als le non François, qui ne purent enfin refilter à la compation d'vn fi cruel fectalee. Ils creurent qu'on pour une que leur redellou par sur de foing verbanne, et que cettou affect d'aoui vrangée leur rebellou par trait de foing et des une constitue de la reun de leur de leur de la compatine d'un redellour par trait de foing et de la coule, la freche de la reun de leur de la reun de leur par le se des leurs de la reun de leur par que la social sicheau la fenne.

Ic fçay de bonne part que le nombre de ceux qui furent tuezen cette retraitte égala celuy de la Bataille, & qu'il ne s'en fauua que mille, qui gagnerent le Camp d'Audenarde, mais ce fut pour tomber d'vn peril dans vn autre. Le Com-

in any Comple

### Histoire de Charles VI.

te de Flandres, qui de son naturel estoit fin & ruse, s'aduisa que sous vne fausse ia-Année cance de victoire, les assigner pourroient prendre l'épouuante & craignant 1381, que les ennemis ne se recompensassent en quelque saçon de leur perte, par le gain de la place, il y pourueut par cet heureux stratageme. Il y enuoya en tou-

te diligence yn Escuyer Flamend, qui preuint tous les fuyarts, gagna le camp, & contre faifant l'homme interdit & transporté de ioye, s'écria malicieusement: Hé bien Messieurs les paysans nous auons vaincu, la plus grande partie des François » est morte, ce qui reste ne vaut gueres mieux, & ils n'ont pas la moitié de leurs " ames ny de leur courage. Auec ces fausses nouvelles, il gagna insensiblement

chemin', il s'aprocha de la place, & fans qu'on s'en défiat, il décocha vne fléche où il y auoit vne lettre attachée, laquelle fut aussi-tost recueillie & portée au Gouverneur, qui en fit la lecture & qui trouua vn abysme de ioye dans ce petit mot. Tous nos ennemis estans deffaits, il ne me reste plus rien à desirer, sinon que vous vous ressouveniez de continuer dans vostre courage & dans vostre fidelité,

Comme il estoit homme capable de bien faire son profit d'une belle occasion, il ne negligea pas celle-cy, il repandit en vn moment vne allegresse generale parmy tous les affiegez: tout le monde fut prest à sortir au signal qu'il en donna, & venans d'une contenance déja victorieuse fondre sur les ennemis, ils en ietterene d'abord neuf cens sur la poussiere, & donnerent tant d'épouvante aux autres qui gardoient le camp, qu'ils leuerent le siege en diligence & en desordre pour éuiter

vne fi rude charge.

Ayant ainsi tríomphé d'une nation si siere & iusques alors indomptée, le Roy coucha ioyeusement dans le champ de Bataille, & il monstra là qu'il estoit digne de la grace qu'il auoit receuë du Ciel, par vne reconnoissance toute Chrestienne. Il remercia Dieu d'vne victoire si peu sanglante de son costé,& témoigna hautement qu'il la deuoit moins à la force qu'à la Iustice de ses armes, & à l'intercesfion de la Vierge & du bien-heureux S. Denis Patron de fon Royaume. Aussi-tost la Bataille gagnée, le Comte de Flandres sendit la presse, luy vint membraffer les genoux, & luy dit auec le dernier transport d'admiration & de ioye. Ie trahirois mon deuoir & mes fentimens, mon tres redouté Seigneur, si ie ne " vous témoignois que ie me loueray toute ma vie de la resolution que ie fis de " n'esperer qu'en la seule protection de vostre Majeste, dans toutes les tempestes » que i'ay eu a foustenir durant le cours d'vne funeste rebellion, & laquelle ie puis " dire auoir esté si dangereuse, que le naufrage estoit certain, si l'auois ietté les anchres ailleurs que sur la fermeté inébranlable de vostre puissance. Cette gra-"ce, Sire, est vn pur effect de vostre singuliere bonté, & ie confesse d'autant plus » ingenuement que l'ay honte de ne l'auoir point meritée, que ce bienfait est de. » formais au dessus de l'ingratitude & qu'il est comme inutile de protester à vostre " Maiesté, que ie ne me propose plus de bo-heur dans le monde que celuy de m'en rendre digne, & de vous faire voir que vous n'aurez iamais de Suiet ny de creature qui vous soit plus deuouée ny plus inseparablement attachée à vostre seruice. » L'honneur de tout ce qu'on a fait de grands & de fignalez exploits en cette guer-» re, estoit destiné à la gloire des premieres armes de vostre Maiesté, & à la valeur " de sa genereuse Noblesse, Dieu vous reservoit ce Triomphe. C'est pourquoy ie n'ay rien à répondre sur l'aduis qu'on m'a demandé, touchant ce qui reste à faire pour acheuer d'étouffer l'esprit de rebellion qui est naturel à ce peuple farou-" che & obstiné, & si ce sera par douceur en conseruant le pays, ou par la rigueur » qu'il merite, en le mettant à sac & l'abandonnant au pillage. Il est à vous, Sire, qui

" l'auez subiugué, & pour moy ic n'ay point d'autre resolution à prendre que celle d'obeir à tout ce qu'il plaira à vostre Maiesté d'ordonner de sa conqueste. Le Roy l'écouta fort attentiuement, & apres auoir pris le Confeil des Prin-

" ces, il luy fit cette belle réponse: Nous suiurons icy l'exemple de nos Ancestres,& " comme ils ont toûjours amoureusement embrasse la clemence, comme la plus Royale de toutes les vertus, afin d'affermir plus durablement leur Thrône sur l'a-" mour & l'obeiff ince de leurs Sujets, nous vous redonnons liberalement, & vostre " Comté & vos vaifaux. Mais puis qu'il se presente vne si belle occasion de vous

decouurir mon cœur, ie ne vous diray point en termes ambigus ny à demy mot qu'il n'est que trop vray que vous vous estes fort mal conduit auce nostre Cou- Année ronne, par des intelligences vn peu trop suspectes, trop fauorables & trop fami- 1382, heres auce ses ennemis, qui vous ont souvent fait perdre les bonnes graces du seu Roy nostre tres honoré Seigneur & Pere, & qui l'ont iustement offensé contre « vous. Ie veux croire que vous en vierez mieux à l'auenir, & que vous rentrerez dans les genercux fentimens de vos ayeux, gardez nous auec la mesme fidelité, l'oberifance que vous nous deuez, & soyez vne fois persuadé come vous le deuez "

eftre, que la foy est la plus noble chose du monde & la plus belle vertu des homes. « Le lendemain de la Bataille, l'on alla reconnoistre les morts, & parce que le Roy estoit en doute si Philippe d'Arreuelle estoit du nombre, ou s'il s'estoit sauué, il ordonna qu'on le cherchât, & qu'on promît recopense à qui le trouueroit. C'eitoit vne chose dautant plus mal-aisée à ceux qui ne le connoissoient pas , qu'il le falloit distinguer parmy vne si grande multitude: aussi n'en vint-on à bout que le iour fuiuant, par le secours d'un Flamend tout proche de la mort & affoibly de ses bleffures, qui fue conduit par le camp, qui le reconnut & qui l'arrousa de ses larmes. On le mena deuant le Roy, & il luy dit en pleurant que c'eftoit Arteuelle, & qu'il luy auoit fait esperer qu'il auroit l'honneur d'estre fait Cheualier de sa main le jour de la Bataille. Le Roy bien aife de cette nounelle, luy promit de luy pardonner, pourueu qu'il changeat de party; mais tant s'en faut qu'il receut cette grace, qu'il repartit auec indignation: En vain tascheriez vous de me débaucher quand vous auriez le pouvoir de me donner la vie. Le sens au c 10ve qu'elle achene de couler auce mon fang, sçachez que l'estois Flamend, & que le mourray Flamend, & en effect que! que chose qu'on luy put dire pour luy persuader qu'il ieroit aife à guerir,il en fit si peu d'estat qu'il aima mieux mourir que de viure com-

me François, en acceptant l'offre du seruice du Roy.

Apres cela le Roy partit du camp, & vint en grande pompe à Courtray comme il auoit efte refolu, mais parce que cette ville auoit eu bonne part à la reuolte, il fit abbattre les portes à son entrée, & enuoya le lendemain au suplice les quatre principaux Chefs des mutins qui luy auoient esté liurez. On y injourna quelques iours pour rafraischir l'armée de l'abondance des viures qui s'y trouueret, & c'eut este le seul desordre que les habitans auroient souffert : mais la veue des esperons dorez de nos Cheualiers Fraçois & de leurs Enfeignes que leurs Ancestres auoiét penduës en signe de Trophée dans leur principale Eglise pour conscruer à iamais le ressouvenir de la Victoire qu'ils gagnerent autresois sur nous, l'emporterent fur le respect que nos soldats deuoient à l'ordre duRoy qui auoit este publié à son de Trompe. Tout ce qu'ils purent faire fut de différer leur ressent insques au depart de sa Majeste, qui ne fut pas si-tost dehors qu'ils se ruerent auec furie fur cette Ville, ils ne se contenterent pas de la piller, ils prirent tous les habitaus, qu'ils arracherent des lieux où ils s'estoient cachez, ils les liërent & les massacre. rent fans aucune confideration, d'aage, de fexe, ny de condition. Si bien qu'on pouuoit dire d'eux, ils ont tue la vefuce l'étranger, ils ont égorgé les pupilles, ils ont arraché les ieunes enfans, fils & filles de la mammelle de leurs meres, ils ont tout saccagé pesse messe auec les vieillards. Enfin pour comble de fureur rien n échappa du fer qui ne fût miserablement deuoré des flammes & du feu, qui acheua

de confommer cette malheureuse ville. Le renom & la terreur des Armes du Roy s'estans répandus par toute la Flandre, les principaux du pays intimidez commencerent à reconnoistre leur faute & à detefter l'autheur de la rebellion, qu'ils souhaittoient dans le plus profond des enfers. Ils ne fongeret plus aux armes, tout leur recours fut à la clemence du Roy, qu'ils enuoyerent suplier de leur pardoner, & il les receut à discretion & les traitta si doucement, qu'ils se loueront eternellement de sa misericorde inépuisable.

Le fac de Courtray fit courir vn bruit que l'on rendit public, & qui fit que le Roy fut plus animé que iamais contre les Parifiens. C'est que l'on dit qu'on auoit trouté dans cette ville, des lettres qu'ils escriuoient aux Flamends, pour saire alliance auec eux. Paris en fut fort allarmé, aussi bien que tous ceux des autres Villes, qui s'estimoient auparauant capables de desfendre leur liberté; mais comme

Histoire de Charles VI.

les affaires auoient changé de face, & comme ce Roy enfant estoit deuents vn Monarque victorieux, ils ne purent faire autre chose que de temoigner vn Année 1382. honteux regret de leurs emportemens, qui s'acreut encore par son retout. Il ne demeura en Flandre qu'autant qu'il le jugea necessaire pour le bien du pays, & apres auoir laissé au Comte ce qu'il falloit de forces pour acheuer de le rétablir, il reprit au bout de septiours le chemin de Paris, où le soin de ses affaires & le befoin de fon Estat le rappelloient.

#### DIX-NEVFIESME. CHAPITRE

I. Retour du Roy.

Mesire Philippe de Villiers confirme le Miracle de l'O-II. riflamme.

Arriuée du Roy à S. Denis. III.

Le Roy prié par les Preuost des Marchands & principaut IV.Bourgeois de Paris de venir à la ville.

Entre en armes, & fait abbattre les portes.

VI. Loge son Armée dans la ville.

VII. Punition de quelques mutines. VIII. Les chaisnes détendues, & le peuple desarmé.

La porte de S. Antoine démolie, & la Bastille acheuée. IX. Χ. La Duchesse d'Orleas & l'Vniuersité intercedet pour le peuple.

Réponse du Duc de Berry pour le Roy. XI.

Execution à mort de quelques coupables.

XIII, Les imposts rétablis.

XIV. Suppression du Preuost des Marchands & des Confrairies des Bourgeois.

Mre Ican des Marests décapisé.

XVI. Reflexions fur fa mort. XVII. Continuation des suplices.

XVIII. Assemblée du peuple en la Cour du Palais.

Discours de Mesire Pierre d'Orgemont.

Pardon accordé aux Parisiens.

A Flandre reduite, le Roy ne congedia point ses trouppes, & les ramena auec luy par la Picardie, où il employa quelques iours à vifiter les villes qu'il n'anoit point encore veues. Il les trouva toutes parées comme des Temples pour la reception, mais il fut encore mieux receu dans le cœur des peuples, qui firent paroiftre tout ce qu'on peut imaginer de ioye, d'amour & de fidelité, tant par leurs acclamations, que par toute forte de riches presens. Il prit le chemin de Compiegne où il fit quel que sejour pour se diuertir à la chasse dans la Forest de Villiers col de retz, & de là vint accomplir le vœu qu'il auoit fait à S. Denis. Quelquesvns des Grands s'estoiet aussi vouez au mesme Saint, mais celuy qui s'en acquitta auec plus d'éclat & de solennité, sut M' Pierre de Villiers Garde de l'Orissamme.

Il vint du logis Abbatial à l'Eglife, armé de toutes pieces, & dans le mesme estat du iour de la Bataille, & se presenta come il auoit promis deuant l'Autel des Martyrs,où s'estat dépouillé de ses armes, qu'il y laissa pour témoignage de sa reconnoissance, il confirma solennellemet le miracle de la journée de Rosebeque. Il assenra que le Roy ayat à peine acheue les dernieres paroles de son vœu, & aussi-tost l'Oriflamme déployée, le Soleil qui parut à l'instant mesme, dissipa toutes les nuces pour conduire les François dans le gros des ennemis, & protesta qu'on deuoir d'autant plus la victoire à cette lumiere du Ciel, que la nature n'y auoit point de part & qu'il ne fut que pour nous qui en eufmes tout l'auantage, pour la defaite des Flamends qu'il éblouit & qu'il épouuanta.

Le iour fuiuant dixième de Féurier, le Roy arriua à la mesme ville, & parut à l'Eglife, nue teste, sans ceinture, & auec vne robe ouuerte des deux costez pour marque de fon humilité. Les Religieux le receurent en procession solemnelle, & apres quelques Hymnes chantées en l'honneur de la Trinité, pour luy rendre graces de la victoire, Messire Pierre de Villiers qui portoit l'Orislamme deuant suy, la remit denotement sur l'Autel des Martyrs par le commandement de sa Majesté, qui pour reconnoissance de leur intercession, leur sit present de deux paremens de drap d'or.

Tour le reste du jour se passa joyeusement entre le Roy & ses Oncles, & sur le foir arriverent le Preuost des Marchands & quelques-vns des principaux Bourgeois de Paris, qui en estoient partys de leur pur mouvement sans en donner aduis au petit peuple. Ils asseurcrent le Roy & les Princes que tout y estoit calme, & en estat qu'ils y pouvoient entrer en tel équipage qu'il leur plairoit, de paix ou de guerre, paisibles ou couroucez, sans aucun soupçon de sedition ny de resistance, & qu'ils trouveroient tout le monde dans la foumission qu'on desiroit depuis si long temps. Ils infifterent fort à ce que le Roy y entrât, & pour plus grand témoignage d'asseurance ils s'offrirent de marcher à la teste de la Cour & d'en répondre de leur vic s'il arriuoit le moindre desordre. La proposition sut agreée des Ducs, & le lendemain au point du iour, l'ordre fut public à son de trompe à tous Capitaines, Cheualiers, Escuyers & Gend'armes, de se tenir prests pour cette entrée, tant afin que rien ne manquât à la pompe d'vn si victorieux retour, que pour imprimer plus de terreur à la populace.

L'armée fut diuisée en trois Corps, & le Roy estoit seul à cheual au milieu, qui refusa de receuoir les honneurs accoustumez de la part des Corps de la Ville, qui furent mal receus, & qu'on renuova brufquement auec cette réponfe, que le Roy ny ses Oncles ne pouvoient oublier des offenses si recentes dans vne occafion, fi commode pour venger en melme temps leurs iniures particulieres & les interests du public. On s'échaussa fort de paroles contre ces Bourgeois, mais on en vint aux effets quand se vint à l'entrée, où l'on se rua d'abord, vn peu trop tumultuairement pourtant, sur les barrieres qu'on mit en pieces, & en suitte sur les portes, qu'on arracha de leurs gonds, & qu'on ietta par terre, comme pour seruir de marche-pied, & pour fouler aux pieds l'orgueil & l'infolence des mutins. Le Roy inarchant fierement au petit pas, alla à Nostre-Dame, y fit present apres ses prieres d'un Estendart tout semé de Fleurs de Lys d'Or, qui fut mis deuant l'Image, &

de là il fut conduit au Palais auec la mesme pompe.

Apres cela, le Connestable, les deux Maréchaux, & les premiers Officiers des Armes ou de la Maison du Roy, s'allerent faisir des principaux postes de la Ville, & l'on planta des Corps de garde dans les lieux où le peuple avoit couftume de s'affembler, pour le tenir en son deuoir, & pour reprimer l'insolence de quelque nouuelle entreprise. Pour le reste des Gend'armes & des soldats, ils se logerent à discretion, & besoin fut de leur ouurir par tout où ils se presenterent, de crainte qu'ils n'y entrassent de force : mais pour empescher que des iniures & des menaces, qui sont les civilitez ordinaires de tels hostes, ils n'en vinssent aux excez, comme c'est to ijours le dessein de leurs querelles, l'on publia par tous les carrefours qu'aucun d'eux n'eut à outrager qui que ce fut des Bourgeois de paroles ou autrement, à peine de la vie contre tous les contreuenans, de quelque estat ou qualité qu'ils fussent. C'estoit vne police mal-aisce à garder par des gens auides de butin, & accoustumez au pillage, mais il en prit mal aux deux plus mal-heureux, que le Connestable sit pendre aux fenestres des maisons mesmes où ils auoient volé, afin que le lieu du delice fut celuy de la peine qu'ils auoient meritée; & que cette Iustice aussi prompte & extraordinaire qu'elle le deuoit estre

Année

dans vne conioncture si nouuelle, donnât exemple aux autres. Le larcin ainfi defendu & puny, on commença la recherche des principaux 1382 coupables de la fedition, & les Dues Oncles du Roy firent premierement arrefter les plus riches au nombre de trois cens, dont les plus notables furent, Messire Guillaume de Sens, Maistre Iean Fillent, Maistre Iaeques du Chassel, & Maistre Martin Double, tous Aduocats au Parlement ou au Chastelet de Paris, Iean le Flament. Ican Noble , & Ican de Vaudetar , qu'on enferma en diverses prisons. Celamit en vne étrange allarme la pluspart des Bourgeois, qui ne craignirent pas fans fujet que la colere du Roy & de ses Oncles ne s'étendit sur eux tous, mais principalement quand le Lundy suivant ils virent l'execution de deux prisonniers, l'vn Orféure & l'autre Marchand de Draps, tous deux condamnez comme eriminels de leze-Majesté, & complices des émotions precedentes. Le desespoir de la femme de l'Orfévre rendit encore la chose plus déplorable, car ayant eu auis de la mort ignominieuse de son mary, elle ne voulut point furuiure à cette perte ny à l'affront, & dans le transport d'une subite fureur, elle se precipita de sa fenestre dans la rue, toute grosse qu'elle estoit,

Cinq iours apres, le Roy & ses Oncles furent conseillez de faire arracher les chaifnes de fer qu'on tendoit la nuit par les ruës, qui furent portées au bois de Vincennes, & ayant en suitte esté fait commandement sur peine de la vie à tous ceux de la ville de porter leurs armes au Palais ou au Chasteau du Louure, on dit qu'il s'y en trouua vne telle quantité qu'il y auoit pour armer huit cent mil hommes. On s'auifa encore d'vn moyen pour affoiblir la ville & pour faire que le Roy put aller & venir aucc tant de gens qu'il luy plairoit sans rien craindre de la part du peuple, ce fut deruiner la vieille porte de S. Antoine, & de se rendre maistre des deux principales auenuës de Paris par l'acheuement d'une forteresse ( c'est la Bastille ) que le seu Roy auoit commencéau mesme Faux-bourg, & par la conftruction d'vne Tour auprez du Louure qu'on enuironna d'vn fossé où l'on fit venir l'eau de la Riuiere.

& s'ecrafa auec fon fruit.

Le second Samedy du mesme mois, la Duchesse d'Orleans arriua à Paris & sit tous ses efforts pour amollir le courroux du Roy & de ses Oncles, mais le temps de misericorde n'estoit pas encore venu, & tout ce qu'elle pût obtenir, sut que l'on dissert à la semaine prochaine, pour son respect, le suplice de ces criminels qu'on menoit décapiter. Le mesme iour le Recteur de l'Université accompagné des plus fameux Docteurs, & de tout ce qu'il y auoit de plus excellens Professeurs, vint aussi pour tascher à stéchir le Roy par vne belle & docte Harangue sur le suiet de la Clemence, & celuy qui porta la parole appuya de tant d'exemples de la debonnaireté de ses Predecesseurs, qui auoient si bien preferé cette vertu Royale à toutes les autres qu'on leur pouvoit appliquer cet eloge, les Roys d'Ifrael font Clemens. Ie ne rapporteray point icy cette Harangue en son entier, & ic me contenteray de dire que l'Orateur tourna le cœur du Roy par tant de moyens, qu'il l'attendrit, & qu'il le resolut au pardon, & à épargner le sang des Bourgeois apres luy auoir remontré par de fortes autoritez, qu'il n'estoit pas iuste que ce qui n'e-ftoit arriué que par l'emportement de quelques insensez, tournat à la ruine & au des-honneur d'vne infinité de gens mieux intentionnez pour fon service.

Le Duc de Berry leur répondit pour le Roy, puisque c'est vne vertu Royale de chastier les factieux & les perturbateurs du repos public, il est constant que " l'emotion de Paris ayant éclatté si publiquement, tout ee qu'il y a de Bourgeois " y a part, & que tous par consequent sont eoupables de mort & de confiscation de " leurs biens. Mais le Roy n'ignore pas qu'il n'y en ait quelques-vns qui n'ont " point trempé dans tout ce qui s'est fait, & qui en ont esté tres déplaisans, & c'est "Pour la confideration de ceux-là que le Roy ne veut pas étendre sur le general,
"Postense de quelques manuais particuliers, pour ne pas enuelopper l'innocent " auec le criminel, la refolution estant de satisfaire plustost à la Iustice qu'à son ref-» sentiment, & de faire vn exemple de la punition des principaux autheurs des de-\* fordres paffez.

Par divers iours des deux femaines fuivantes plufieurs des complices eurent la teste tranchée par Sentence du Preuost de Paris, & entr'eux vn Bourgeois fort Année acredité dans le peuple, nommé Nicolas le Flament, noté depuis long-temps & 1382. des le Regne du Roy Iean, comme il a esté dit en son lieu, pour auoir assisté au meurere du Mareschal de M. le Daufin Charles son fils, (il s'appelloit Robert de Clermont.) La nouvelle de son suplice étonna fort tous les autres prisonniers, & il y en eur deux que leur mauuaise destinée arma contr'eux mesmes, & qui pour se deliurer de l'ignominie de l'echaffaut, preuinrent vne mort publique par vn meurtre volontaire.

l'ay apris de quelques-vns qui auoient entrée dans les Confeils qu'on parloit fort des subsides parmy toutes ces executions, & que les auis furent différents sur la proposition qu'on sit de les rétablir. Ils ne sçauoient que trop tout ce qu'ils estoient de Conseillers d'Estat, que ces impositions estoient d'vn droict recent. qu'elles n'auoient esté instituées que pour le besoin des guerres, & pour la necesfité de la reparation des Maisons Royales, & que ce n'estoit que du consentemet des peuples, qui de tout temps auoit esté requis pour en faire la leuée, qu'on les auoit payées depuis le Regne du feu Roy, mais quelques-vns qui vouloient qu'on tirât auantage de l'estat present, ne furent pas seulement d'aduis qu'on les remit sus ils proposerent d'en faire vn pur Domaine du Roy , & qu'on en attribuat la direction & la connoissance à des luges & Ossiciers Royaux. D'autres plus prudens, & plus clairuoyans, qui jugeoient du futur par le passe, craignitent que cette nouveauté ne fift crier tous les peuples, & ne donnât sujet à vne rebellion generale dans le Royaume. Leur sentiment, qui fut suiuy, fut de garder l'ancien vlage, tous conuinrent du rétablissement des imposts, & l'on fit publier à son de trompe, le peage des Gabelles, de douze deniers pour liure de toutes Marchandises vendues , du Quatriéme du Vin debité à pots , & de douze fols d'augmentation pour chaque muid. Ainfi ce peuple qui peu de iours auparauant refusoit insolemment de porter la moindre charge, fut contraint de fubir ce joug fans ofer dire mot.

Les Pariliens auoient vne vieille coustume d'élire entr'eux, & de changer le Preuost des Marchands & les Escheuins, qui connoissoient & qui jugeoient toutes les causes qui suruenoient en fait de Marchandises, tant entre Bourgeois qu'auec les Estrangers qui trafiquoient à Paris: & parce que ce priuilege estoit de grande authorité, le Roy sut conseillé de l'oster. Il sut aboly le dernier iour de Fevrier, & il fut dit que pour entretenir cette lurisdiction , le Roy commettroit à l'Office de la Preuoste vne personne qui l'exerceroit en son nom, & non plus au nom des Bourgeois. Il y auoit encore certaines Confrairies en l'honneur de quelques Saints, qui estoient affectées par deuotió à certaines Chappelles, où diuerfes fortes d'Artifans s'affembloient qui mangeoient enfemble & se réjouïffoient apres le feruice ; mais comme on creut que cela pouuoit donner lieu aux factieux, de faire de mauuais partys, & de prendre des resolutions contre le seruice du Roy, & contre le repos public, elles furent toutes interdites, iufques

à ce qu'il plut à sa Majesté d'en permettre la continuation.

Le meline jour il v eut Sentence de mort contre douze criminels tous complices de la fedition, & auce eux eftoit Messire Iean des Maress qu'on sit seoir au lieu le plus eminent de la charette pour estre plus en veuë à tout le monde, pour donner plus d'exemple, & pour receuoir plus de confusion. Il n'auoit rien negligé pour fauuer fa telte & chicaner fa vie, mais toutes les rufes de fon mestier, ne luy seruirent de rien, il eut beau reclamer le priuilege de Clericature pour estre tenuoyé pardeuant l'Ordinaite, vne seule faute l'emporta sur toutes les considerations, & de la pratique iudiciaire, & de son propre merite. Il auoit esté presque toute vne année l'arbitre entre le Roy & le peuple, il auoit souvent calmé la futeur populaire, ou du moins peut-on dire qu'il l'auoit arrestée, & qu'il auoit souuent conserué le respect qu'on deuoit au Roy & aux Princes par de belles remonstrances. On remarque encore qu'il auoit toûjours retenu les factieux par la terreur des supplices que meriteroit leur emportement, & parmy 1;82.

tant de precautions pour autruy, il se laissa tellement surprendre à la creance que cette folle multitude auoit en luy, que de demourer dans Paris, à jouir de l'applaudissement du peuple, au lieu d'en fortir, comme firent tous les autres de sa profession, on l'accuse aussi d'auoir parlé trop librement, & d'auoir conseillé de munir la Ville & de se dessendre : & tout cela ne pouvoit que déplaire au Roy & aux Princes fes Oncles.

Voila ce qu'on allegua pour le rendre digne de la mort, ainsi celuy qui auoit honorablement employé foixante & dix années d'une heureuse vie parmy les nonorautement, a qui jouissoir d'une belle reputation qu'il auoit acquise dans le Ministere des plus grandes affaires du Royaume. Celuy dis-je, qui ne deuoit rien de ses honneurs à la Fortune, ne laiss pas de tomber sous fa tyrannie comme vne de ses victimes, & d'expier sur vn échaffaut le malbeur de s'estre trop fié aux engagemens de la Cour, & il feruira d'exemple des vanitez du monde par vne fin plus honteuse que tout ce que ses belles qualitez luy auoient donne de credit & d'estime. Enfin cette sanglante tragedie dura tout le mois de Féurier, & apres le chastiment de cent hommes & plus, tous punis du mesme fupplice dans l'an reuolu de cette mal-heureuse sedition, le Roy & ses Oncles resolurent de rendre toutes choses passibles par vne conuocation du peuple dans la Cour du Palais. On dressa vn échaffaut sur les grands degrez qui fut tout tapissé, & le Roy y estant montésuiny de ses Oncles & de tous les Grands de la Cour, le premier acte de la Tragedie fut joué par les femmes de ceux qui estoient encore dans les prisons, lesquelles y estant accourues en desordre, toutes écheuelées, & auec de méchans habits, leuerent les mains toutes en larmes, & crierent à sa Majesté d'auoir pitié de leurs marys & de leurs familles.

Messire Pierre d'Orgemont Chancelier de France, qui parla pour le Roy, reprocha aux Parisiens tous leurs seditieux emportemens presens & passez, depuis le Regne du Roy Iean qu'ils enfanglanterent la chambre Royale du meurtre de deux Mareschaux de France & de Dauphiné, iusques à l'année derniere, qu'ils auoient méchamment maffacré les luifs qui eftoient sous la protection de sa Majesté, & violé le respect qu'ils deuoient à sa propre maison. Il s'acquitta fort eloquemment de ce discours, & exagera si fortement tout le recit des outrages de ce peuple, & les peines qu'ils auoient encourues, que plusieurs tous épouuantez croyoient que ce furieux tonnerre de paroles alloit attirer fur eux le dernier coup de foudre, quandles Oncles & le Frere du Roy se jetterent à ses pieds, pour le supplier humblement de pardonner au reste des coupables, & de convertir la reparation de tous ces crimes en vne amende ciuile & pecuniaire. Leur priere leur fut accordée , & auffi-toft ledit Messire Pierre d'Orgemont re-

prenant la parole, leur dit. Remerciez tous sa Majesté de ce qu'au lieu d'vser de tout son pouvoir, elle

" ayme mieux gouverner ses Subiets auec plus de douceur & de clemence que "d'authorité, & de ce que se conformant en cette occasion icy, par vne pure inspiration du Ciel, à la misericorde de Dieu, qui ne punit pas les offenses auec toute la rigueur qu'elles meritent, elle s'est laissée fléchir aux prieres. Toutes " vos rebellions & vos forfaits vous sont remis quant à la peine de mort que vous

» auez deseruie, & le Roy veut bien oublier tout son ressentiment, mais c'est à " condition de n'y plus retourner, car autrement il n'y a point de grace.

Apres cette affemblée finie, l'on relacha tous les prisonniers, mais ce ne fut pas sans qu'il leur en coutât ce qui est le plus cher apres la vie ; car il fallut payer comptant une amende qui égaloit la valeur de tous leurs biens, encore leur disoit-on qu'ils deuoient bien remercier le Roy de ce qu'ils se rachetoient de choses si caduques. Semblable exaction fut faite sur tous les Bourgeois qui auoient esté Centeniers, Soixanteniers, Cinquanteniers, ou Dixeniers pendant la sedition, ou bien qu'on sçauoit estre fort riches. On enuoya chez eux des Satellites affamez au nom du Roy, qui emportoient tout pour la taxe, & comme elle eftoit plus grande qu'ils ne la pouuoient porter, ils vogient rauit tous leurs biens fans ofer fe plaindre du mal. heur de fevoir reduits dans les dernieres mi-

seres de la pauureté. Ceux qui manioient alors les Finances demeurent d'accord que le Royn'en fur gueres plus riche, qu'il n'entra pas la moitié de cét argent dans ses coffres, & que le reste qui sur dispersé entre les Grands & les Officiers 1381, de l'Armée sous pretexte du payement des gens de guerre, fut encore plus mal employé, parce qu'ils retinrent tout pour eux, & que leurs soldats continue. reut leur brigaudage à la fortie de Paris.

### CHAPITRE VINGTIESME.

Resolution prise de chastier la ville de Rouen.

II. Commissaires deputeZ pour cet effet.

III. Armée enuoyée en Normandie.

IV. Soumision de ceux de Rouen mal receue.

V. La Ville mal-traittée.

VI. Argent extorqué sous pretexte d'emprunt.

VII. L'Estat exposé en proye.

Omme Paris donne le Branle à toutes les autres Villes par son exemple, & Jeomme on tiroit vn double auantage de son chastiment, pour le profit & pour l'authorité, on se resolut aisement à l'étendre sur toutes les autres Villes où le mesme desordre estoit arriué, & de commencer par celle de Rouen Capiiale de Normandie. Le Comte de Harcourt, present à cette deliberation, & plusieurs autres Seigneurs qui estoient originaires, ou qui auoient leurs principaux biens dans la Prouince, supplierent plusieurs fois le Roy de pardonner aux Bourgeois, & de se vouloir contenter de les desarmer, de faire dépendre les portes, & de faire proceder contre les coupables, mais ils furent contraints de reuenir à la pluralité des voix, & principalement apres qu'on leur eut reproché qu'ils parloient contre les interests du Roy.

On conclud en ce Confeil d'enuoyer des Commissaires en la Prouinee pour faire executer les Ordres du Roy, & l'on fit choix de Maistre Ican Passourel President en la Chambre des Comptes, le plus habile & le plus auisé de sa Compagnie, & de Messire lean de Noulans (autrement appellé Ican le Mercier) Cheua-lier, que le feu Roy auoit tiré de la poussiere pour en faire vn des principaux de son Conseil, à cause de sa merueilleuse capacité dans les affaires ; parce que tous deux connoissoient de longue main & par vne vieille experience, l'humeur &

l'esprit des Normans, & la maniere de les gouverner.

Aucc eux fut enuoyé Meffire Jean de Vienne Admiral de France, suffisam. ment accompagné de trouppes pour faire executer leurs Iugemens ; mais les Principaux de la Ville qui furent au deuant d'eux, leur remontrerent qu'ils trouueroient par tout vne entiere obeiissance. Ils leur montrerent leurs portes abbatuës, par les Bourgeois mesmes, & leur firent entendre les crys d'Alle-gresse, & les chansons qu'on thantoit pat tout à la louange du Roy, dans la creance qu'ils ne venoient que pour apporter la paix. Mais cette joye fut bientost connertie en dueil, carles deux Intendans, ayans dés leur arriuée dans le vicil Palais, mandé les plus Notables celuy qui prit la parole chanta bien sur vu autre ton dans la forte Harangue dont il tonna, & dont il estonna cette assemblée. Il leur representa auec horreur ce qui s'estoit fait contre le respect du Roy , & contre la feureté inuiolable des Églifes , & s'il les furprit fort de dire que ces crimes n'estoient pas expiez, & que ce n'estoit pas assez de punir le Ches & l'Autheur de la sedition, puisque c'estoit en estre complice & coupable de la mesme peine, de ne l'auoir pas reprimée, ils furent bien plus épouventez d'entendre qu'il falloit demeurer prisonniers;

### Histoire de Charles VI.

Année

Aprex cela on emoya des gens auce mann forte par les mêts, qui entrecena dans les missions qu'is fouillence pendant errois tours. Se en enlacerent plas de trois cens hommesqu'on répandire nd duers achous. La terreur de cette per-fecturion mite les plus innoceres dans les fomepon d'être des coupables, ils ennoye-rent fupplier les Commillaires de ne les pas confondre auce cuts, se leurs prices frient receutes auce l'Ofite qu'il firend el ce néclitere de la peut par tout ce firent promotific qu'ils firend de reprécierer de la peut par cout ce fin la promotific qu'ils firend de reprécierer leurs Notables qu'on renot price financer, donné la donnéerer pour caution suil de des plus riches qui s'oblige-rent par cérrit, on les réaléchés pour la reuertence de la fefte de Parques qui approchoit, a fin qu'ils puffern faire deurs doutoins.

La quinzaint de Pásques expirée, Jet Commillaires continueren de vacque deluctracióna, o la parageren les prigemente no trois claffes, e la premiere fur de ceux qu'o ncondamañ mort pour suor attenté contre l'authorité du Roy nabolifant les fubides. De la fectorale cilotent certains prifonniers, donn le process de la laftige, ou d'en échapper paragren, écil n'yen cut pas van qui n'antimistration de la laftige, ou d'en échapper paragren, écil n'yen cut pas van qui n'antimistration ferie rout fon ben, pour ciulière vue finasanté fairier. Enfin le troifiéme ordre effoit de ceux qui n'effoitent crimincle que d'auoir trop de la prifon, de qu'el nifiérent tout contraindre fur la feule apprehenfon de la prifon, à paper de grandes fommes telles qu'el montant que la contraindre de la feule apprehenfon de la prifon, à paper de grandes fommes telles qu'el montant pur report, fou le cure de prefutern pur la contraindre de la feule particular de la prifon, de la cura qu'el principal de la cura de la cura

On le feruir de cette ingenieufe & feinte vengeance contre pluseurs autres Villes, dont on tira vne infinité d'argent, mais le Royne fut pas plus riche du

pillage de fon Éflat, l'Efpargne tout su contraire fut route è puifice, & cette cleloitation publique, qui triniori le Roy & le Royamme tourna toute entiere au profit de ceux qui gouutronient. Cela ne feruit qu'âles mettre en curée, & à triere leur faim de la patifion cruellé de fe gorge de la fubliance du pouble qu'îles venoien comme des chaiffeurs fous mille nouueaux pretextes de le perfecuete, route l'accablement des impolis annuels, de des rubus ordinaires, pour en ti-

rer le dernier fol.

Fin du second Liure.



```
TABLE CHRONOLOGIQUE POUR L'ANNEE 1383
            De Nostre
                                            Charles VI. en France v.
            Seigneur
                                            Richard II. en Angleterre, 6.
                                            lean I. en Espagne, autrement Castille &
                                             Leon , S.
            Du Schisma.
                                            Pierre en Arragon. 47.
                             Vrbain VI. à
                                            Ferdinand en Portugal. 17. il mourut le
                             Reme. S.
                                              29. Octobre , & le Roy d'Epagne fut
                            Clement VII.
                                              exclus de sa succession.
            Des pretendus
                                            Charles le Mannais en Nanarre, 33.
            Papes
                            en Auienon, 5.
                                            Louis d'Anjou dit le Grand , en Hongrie. 40.
                                            Du melme Roy en Pologne, 13.
            De la vacance de l'Empire
            d'Occident en Allemagne. 5.
                                            Louis Duc d'Anjou en Sicile. 2.
            Wenceflas de Luxembourg Roy de
                                            Charles d'Anjou dis de Duras , & de la Paix;
            Boeme, fils de l'Empereur Charles
                                              vsurpateur du Royaume. 3.
            IV. mort 1378. éleu Roy des Romains,
            o поп тесопии ронт Етретент.
                                            d'Olaiis VI. Roy de Nornegue, Regnant auec
                                             Marqueritte de Dannemarck fa mere en Dan-
ANNE'ES
                                             nemarck. 6.
            Du Regne des Rois Chrestiens.
                                          Sd'Albert de Meckelbourg en Suede. 22;
            de l'Europe.
                                           De Robert Stuart 2. du nom en Ekolfe.
             Principaux Princes du Sang, Grands Officiers, Ministres d'Estat.
                             69 Fauoris de la Cour de France.
     Louis de France depuis Duc de Touraine, & enfin d'Orleans, frere du Roy.
     Louis de France, Duc d'Anion Roy de Sicile, oncle du Roy,
     lean de France, Duc de Berry, & Oncles du Roy
     Philippe le Hardy Duc de Bourgogne.
                                                                              Prin2
     Pierre Comte d'Alençan.
                                    Charles d' Evrenx Roy de Nauarre.
                                                                              res du
     Louis Duc de Bourbon, oncle maternel du Roy, & Sur-Intendant de son
                                                                             Sang.
        education auec le Duc de Bourgogne, & grand Chambrier de France
     Iean de Bourbon , Comte de la Marche & de Vendofine, Antefire de nos Roys.
     Ican, dit de Montfort, Duc de Bretagne.
     Oliuier , Sire de Clisson , Connellable de France.
     Pierre de Giac Chancelser de France.
     Iean de Mauquenchin, autrement dit Mouton, fire de Blainville.
     Louis de Sancerre, Seigneur de Charenton, &
      Ican fire de Rieux & de Rochefort.
                                                                       MareRhaux
      Ican de Vienne, Seigneur de Rollans, Admiral,
                                                                       de France.
      Jean fire de la Ferré Frefnel Marefchal de France en Normandie.
      Moradas fire de Rouuille, Lieutenant des Mareschaux en la mesme Prouince.
      Iean Comte de Harcourt, Capitaine General en Normandie.
      Iean fire de Saimpy Capitaine General en Picardie.
      Hugues de Chaftillon, grand Muffre des Arbaleffriers.
      Pierre de Villiers, fire de l'Iste-Adam , grand Maistre de France.
      Guy Sire de la Trimouille, garde de Foriflamme.
      Arnaut Amenion, fire d'Albret, grand Chambellan.
      Bureau fire de la Riviere, premser Chambellan.
      Ican Comte de Sarrebruche, grand Bomeiller de France.
      Raoul fire de Raineual, grand Panetier.
      Guichard Dauphin S. de Ialligny, Eschançon de France.
      Eustache de Camp. Remy Chenstier trenchant.
      Guillaume Chastelain de Beauuais, Queux de France.
```

Charles de Bouuille, Gouverneur de Dauphiné. Enguerran de Dargies grand Fauconnier.



# HISTOIRE

DV REGNE DE CHARLES VI ROY DE FRANCE

LIVRE TROISIESME.

### CHAPITRE PREMIER

- 1. L'Angleterre contraint son Roy à faire la guerre en France. II. Armée des Anglois sur Mer.
- III. Détournée par une tempeste.
- IV. Descend en Picardie.
- V. Conuocation du Ban & Arriereban de France.
- VI. Lettres d'Estat accordées aux Nobles de l'Armée.
- VII. Ordre donné pour les viures.

Année 1383.



V commencement du Printemps, les Anglois qui font na? turellement inconstans & incapables de repos, se preparerentà nous faire vne nouvelle guerre, fous pretexte de ce que le Roy n'auoit point voulu excepter de la Treue qu'ils nous offroient de prolonger à cette condition, le Roy d'Espagne fon amy, & fon perpetuel Allié. C'eftoit la raifon qu'ils en pu-blioient; mais la verité est que c'est vne nation qu'il faut faire agir contre autruy, de peur qu'elle nese deuore elle mesme,

& qui est plus à craindre par ceux qui la gouvernent, quand elle est dans le calme, que dans l'agitation & dans l'orage, & cela parul'année precedente au Parlement tenu à Londres, où le peuple se rua sur l'Archeuesque de Cantorbery Chancelier du Royaume, personnage de merite & de probité, qu'il fit mourit méchamment & fur plusieurs autres du Confeil qu'ils traitterent de mesme, Année fans leur imputer d'autre crime que de vouloir, disoient-ils, faire vnc Paix etetnelle & inuiolable entre les deux Couronnes. Ils reprochoient la mesme chose 1383. au Roy Richard comme vne lascheté, ils en parloient comme d'vn Prince sans courage, fans affection pour la gloire de fon païs & pour fon honneur, & indigne d'heriter des droits que son Predecesseurauoit si genereusement poursuius, si bien qu'ils l'obligerent de forcer son inclination, & de faire vn effort qui le mit à l'abry de la medifance & du mépris. Il fit vne grande Armée, composée entr'autres de huit cens hommes d'armes d'élite, tous Cheualiers & Escuyers de grande reputation, qui deuoient marcher à la teste d'une nombreuse quantite de Trouppes de toute forte de gens de pied, & le commandement en fut donné à Thomas d'Angleterre Duc de Glocestre Oncle du Roy, à Hugues Carnalle, à Cressoual, & à Robert Canolle, tous Personnages illustres, & encore plus fameux par l'experience des armes & par les plus grands exploits des Guerres precedentes.

On prepara vne grande flotte au port de Douvres pour l'embarquement de cette grande Armee, mais il fut arresté par vn accident tout singulier, & que l'estime estre obligé de décrire icy, comme vne nouveauté sans exemple dans vne telle faifon. Vne tempefte subite couurit le Ciel d'vne effroyable obscurité; tous les vents déchaifnez l'un contre l'autre firent des montagnes de flots, qui fouleuerent & qui enleuerent les vaisseaux pour les précipiter dans des abysmes, les Masts se briserent, les Voiles se déchirerent, les Cables se rompirent, enfin les Antennes & toutes les pieces les plus necessaires de l'equipage perirent . & comme si l'Ocean ne se fut souleuc que pour chastier l'ardeur trop bouillante de cette nation, il luy fit voir vne espece de guerre ciuile de prez d'un mois entre ses nauires, qui s'entrefracasserent par tant de chocqs & de rudes secousses de Mer, qu'ils surent inutiles pour cette expedirion.

Les Sages jugerent de cette conspiration des Elemens contre vn si grand desfein , qu'on ne deuoit rien attendre de bon d'vne eutreprife si trauersee dans fes commencemens, & qui faifoit douter que Dieu en estoit irrité. Cela fut caufe d'vne nouuelle deliberation, mais où le plus grand aduis l'emporta fur le meilleur, & fur la force des augures. Il fut resolu de rétablir la florte, & l'embarquement acheue elle arriua le lendemain à quatre heures au port de Calais, d'où elle relascha en Flandres. Le reste des Rebelles les y receut comme amis, ils les rafraifchirent de toutes choses, ils leur vendirent cheuaux & armes, & apres s'estre vn peu reposez ils vinrent courir les frontieres de Picardie. Le Roy qui ne se definit point de cet insulte, ne songeoit qu'à joujr du repos & des fruits de fa victoire contre les Flamens, & apres auoir passé la feste de Pasques en deuotion, il estoit allé accomplir vn vœu à Nostre-Dame de Chartres pour lay rendre graces de sa protection , de-là il fut à Orleans, qui le recentance tout ce qui le peut d'acclamation & de magnificence, & qui le regala de toutes fortes de presens, & ce fut-là qu'il apprit cette descente, & les cruelles hostilitez du Duc de Glocestre,

Cette nouuelle hasta son retour à Paris, & aussi-tost qu'il y fut arriué, il manda de toutes parts les Officiers d'Armée, & pour se vanger auec toutes les forces de fon Estat, il fit publier que tous ceux qui tenoient des Fiefs dans le Royaume, & qui estoient capables de porter les armes, se tinssent prests à le fuiure, à peine d'en perdre les reuenus, & de fouffrir qu'ils tombaffent en rachapt. L'ay íçeu depuis, & les ennemis mesmes me l'ont auoué, qu'on ne vid jamais vne Armée, ny plus grande ny plus leste, ny plus capable de faire de grandes Conquelles, & ceux qui eurent charge d'en faire la reueue, m'ont affeuré qu'il s'y trouus iufques à feize mille hommes d'Armes, tant Cheualiers qu'Efcuvers, rous armez de pied en cap.

Toute cette Nobleile ainsi assemblée demanda vne grace au Roy qu'il leur accorda par le Confeil de tous les Princes du Sang, c'estoit qu'on ne pût faire contr'eux aucune procedure en Iustice pendant qu'ils setoient absens pour le

Année 1383. feruice du public , & que toutes chosés demeurassen furcises iusques à leur retour , fains qu'on piècen façon quelconque inquiècre leurs fammes & leurs enfans, & cecla fur envoy significre toutes les lunssidations du Royaume. Comme c'est l'ordinaire des grandes Armées d'entrailner auce celles vun grande fuiter de gens plus incommodes que necollistes, celle-cy ayant befoin d'estre reformée, on en chassa cous les vieillardes de les personnes inshabiles au seruice, con sir de honnes Lois de Police, mais qui fureur ma gardées par le foldat cod-

jours enclin au vol & au butin.

Cette occasion fit voir que le Roy croiffoit tous les iours de courage & d'efprit, & qu'on auoit fujet d'accroiffre les efectances qu'on auoit toijours eute
els gloire & de bon-heur de fon Regen. Il teu vibin de la joyce de le voir à la
celle de tant de belles Trouppes; & de la le creance que le Dieu des Arméer
et le cette de tant de belles Trouppes; que pour necere fin aux vieilles querelles
d'entre la France & l'Aughente guerre pour necere fin aux vieilles querelles
d'entre la France & l'Aughente pour necere fin aux vieilles querelles
d'entre la France & l'Aughente aux vieilles d'entre la france de la commanne d'auancer datuan,
rage dans van pais oil les ennemis s'ellointe rendus Malttere de la Campagne,
qui ne pouvoir fournir à la fubfilhanced vine Armée fi nombreufe, il fallur poursur aux vieures, & commo en folicie ne pies de étrouvet quelqu'un qui en voulus traitere, il fe trouux van bon Bourgeois & gros Marchand de la ville de Paris
vieux que partie saduet, qui l'entreprit à la pricer de Roy I fes dépens, & qui
venance l'estate saduet, qui l'entreprit à la price de Roy I fes dépens, & qui
venance l'estate par le le monte de le ven la le homme & Pous pendant l'épace de quatre
gére pour une Armée de ceux mille hommes & plus predant l'épace de quatre

### CHAPITRE SECOND.

I. Intelligence des Anglois auec les Flamends.

Qui deputent malitieusement au Roy.
 III. Réponse du Roy à leurs Depute?.

IV. Ils se declarent pour l'Anglois.

V. Le Roy va leuer l'Orislamme qu'il donne à porter à Guy de la Trimouille.

VI. Et marche au secours d'Tpre qu'ils assiegeoient.

'Armée n'estoit pas encore en campagne, quand on vidarriuer, à Paris lors qu'on s'y attendoit le moins, vne grande deputation des plus notables Gantois , dont l'arriuée des Anglois en Flandre auoit ébranlé la fidelité , ou pluftoft r'affeuré la Rebellion. Le Roy leur ayant accordé Audience, ils s'y presenterent en grand respect, & cachans leur personnage d'explorateurs sous le masque de supplians, ils prierent sa Majeste auec autant d'instance que de seintise, qu'il luy pleut de les regarder desormais d'vn œil plus benin, & d'auoir leur païs en plus grande recommandation, en oubliant les offenses de l'année precedente, que la mort des Autheurs & du Chef de la reuolte, deuoit auoir expiée. Tout cela n'estoit qu'vn prelude pour faire voir sous des termes ambigus qu'il leur restoit encore beaucoup d'orgueil & d'arrogance, & qu'ils ne se soucioient gueres de la grace qu'ils luy demandoient, de se vouloir entremettre pour faire vn bon accord entre leur Comte & eux. Le Roy luy-mesme s'apperceut qu'il n'y auoit qu'vne tres-legere superficie de miel sur le poison qu'ils cachoient dans leur cœur, & le succez sit voir qu'il en vsa comme il deuoit, de leur répondre nettement & en peu de mots, qu'il n'auoit aucune volonté de bien faire à des gens de si peu de merite, & de si peu de sidelité dans leurs paroles & dans leur conduite . & de leur declarer pour conclusion qu'il ne feroit rien de

tout ce qu'ils demandoient. Nous n'auons que trop d'experience, leur dit-il, que vostre nation n'any fidelité ny honneur, qu'elle a l'esprit inconstant & le- Année ger, & que vous ne respirez qu'apres les nouveautez. Vous ne doutez pas vous 1383, melmes, que cette paix que vous faites mine de tant desirer ne fût déja concluë « si vous n'auiez toûjours recherché l'alliance de nos ennemis, & si vous ne les ...

auiez engagez à nous faire la guerre, fi cela n'est point vray, vous ne nous en per-suadrez rien par toutes vos paroles capticuses & pleines de malice, & les affaires font en estat que nous ne deuons iuger de vostre fidelité, que par vos actions & " par de veritables effects.

Ils s'en retournerent ainsi sans autre satisfaction ou plustost ils furent, affez contens d'auoir un pretexte plus specieux pour conuertir une inimitié cachée en vne guerre ouverte, & pour confirmer publiquement le traitté secret qu'ils auoient auec les Anglois, qu'ils rappellerent de Picardie pour venir affieger la ville d'Ypre, refolus qu'ils estoient de se vanger de ce qu'elle auoit quitté eur alliance l'année derniere pour r'entrer en l'obeiffance du Roy.

Le Roy ne perdit point de temps de son costé, car il n'eut pas si tost rebuté ces Deputez, qu'il vint à S. Denis le second iour d'Aoust pour prendre l'Oriflamme, ou pour mieux dire l'Etendard de S. Denis principal Parron de la France, selon la coustume de tout temps pratiquée par ses Predecesseurs à l'entreprise d'une nouvelle guerre. Cela se fit auec sa ceremonie deja cy-deuant décrite, finon que le Roy ne choisit point sur le champ de garde de l'Orislamme, & qu'il la retint pardeuers luy: mais depuis à la priere & à la recomendation du Duc de Bourgogne, il la donna à porter à Messire Guy de la Trimouille, qui n'eut pas besoin de la déployer. Cependant on fit auancer les trouppes, & on en détacha quelques vnes de l'auant-garde pour aller deuers Arras & pour découurir les def-feins des ennemis & l'estat de leurs forces , lesquelles manderent au Roy en toute diligence, que les Anglois ioints auec les Flamends auoient affiegé Ypre, & qu'ils la tenoient déja li preffée qu'elle ne pouvoit tenir, à moins d'eftre fécourus puissamment & prefentement. C'est vne grande & belle ville , considerable par le nombre & par la force de ses Bourgeois qui sont bons soldats , bien bassie, bien munie, située dans vn pays plat, fermée & fortifiée de bonnes murailles & deffenduës de fortes Tours, mais ils l'auoient serrée de si prez qu'ils s'estoient rendus maistres de tous les dehors. Le Comte de Flandres qui auoit grand interest à sa conservation, tascha d'y ioindre celuy du Roy qui l'auoit conquise, il luy rendit compte de l'eftat du Siege. & luy fit fi bien valoir le mérite & l'importance de la place, qu'il se hasta de venir pour marcher droit aux ennemis, & pour tascher, s'il estoit possible d'acheuer cette guerre dans ce qui restoit de saison propre à tenir la Campagne.

#### CHAPITRE TROISIESME.

Leuée du Siege d'Ypre.

11. Les Anglois mis en fuitte.

III. Quittent Bergues & y mettent le feu.

Asiegel dans Granelines. . Senfuyent honteusement à Bourbourg.

Où ils sont sommet de se rendre, & asieget. Leur vigourense resistance. Valeur du Comte d'Eu.

VII. Les Anglois reduits à l'extremité.

E premier bruit de l'arriude duR oy fit l'effet qu'il n'attendoit que d'vne fant glante Batzille, les ennemis qui estoient approchez d'Ypre auec vn courage

d. Lion, en partirent auec la diligence & la vistesse d'un lieure qui n'ose tenir la Année campagne deuant les chiens, & tans autre exploit que d'auoir mis le feu dans vn 1382. Faux bourg, qu'on estimoit plus que la ville pour sa belle situation & pour la magnificence des maifons publiques & particulieres dont il eftoit decoré. Ils ne demandoient qu'à se cacher, mais cependant qu'ils faisoient prier les Flamends de leur donner seureté dans leurs villes, ils ne lausserent pas de faire bonne mine dans leur Camp auprez de Cassel. Ils le fortifierent comme des gens bien resolus d'y arrendre les François, mais l'euenement fit voir qu'ils n'auoient qu'yne feinte valeur, car ils n'eurent pas si-tost auis de l'aproche du Connestable de clisson. du Mareschal de Sancerre & du Duc de Bretagne, Ican de Montfort, que des la nuit mefine ils mirent le feu dans leurs Tentes pour tout fignal de leurretraitte, & s'enfuirent à Bergues, à Grauelines & à Bourbourg, où il furent receus par les Flamends.

Ils consinrent enfemble en fe feparant, que ceux qui feroient pouffez & chafsez d'un poste se reioindroient au Gros, afin qu'ils fussent plus capables de se deffendre tous enfemble, & le Roy estancauerty de leur suirte commanda aux mesmes trouppes qui leur auoient fait lascher le pied , de les aller forcer dans leurs retraittes. Ils ne demandoient autre chose, & pour acquerir plus de reputation dans l'execution de leur ordre, leur dessein fut de commencer par Bergues, quand ils sceurent que Messire Robin Canolle, que les Anglois vantoient comme le veritable demon de la Guerre, la deuoit deffendre contr'eux, c'estoit bien la penfée des habitans qui l'auoient receu dans cette esperance, mais il ne fut pas si tost informé de nostre dessein, qu'il se déssa de ses forces, & qu'il assembla ses compagnons pour leur dire : le suis bien fasché, mes amis, de n'auoir autre confeil à vous donner dans l'extremité où nos affaires font reduites, que celuy de nous tirer d'icy, & de choifir le milieu de la nuit pour profiter du temps où les ennemisseront dans leur plus profond sommeil, & pour passer en diligence à nos Compagnons qui sont à Grauelines.

L'aduis pleut à tous, & chacun songea à faire son pacquet, tant de ses hardes que de celles de son hoste, qu'ils pillerent contre l'asseurance qu'ils leur auoient donnée de les si bien desendre. Mais ils ne violerent pas seulement la foy, mais le droit des gens & les loix de l'hospitalité que les peuples mesmes les plus barbares ont en veneration. Ils y mirent le feu, & les François qui y arriuerent au point du jour, la trouuans sans resistance & sans biens dont ils pussent profiter, déchargerent leur colere fur tout ce qui s'y rencontra de Flamends & d'Anglois vieux ou valetudinaires, & apres vn horrible carnage coururent droit à Grauelines,

Ils se camperent premierement deuant, & ne formerent le siege qu'apres que ceux de dedans persuadez de leur grand nombre & de la force de la place, eurenc fair brauade à celuy qui les alla fommer de se rendre. Apres cela on les inuestir, &c ils furent particulierement fi ferrez d'vn cofté, qu'il effoit impossible d'y entrer & d'en fortir, mais ils se deffendirent fort bien, & il faut demeurer d'accord qu'on n'eut point d'auantage aux premieres attaques, par le foin qu'ils eurent de s'acquitter de leur deuoir & de faire bonne garde, jusques au troissesme jour qu'ils virent dreffer vne forte batterie de toutes fortes d'engins & d'Artillerie. A la premiere veuë de tant d'aprests pour les forcer, le cœur leur manqua, le courage leur cheut, ils ne songerent qu'à se retirer & ceux de la ville qui les virent charger leurs chariots, les prierent en vain de s'épargner la honte de les auoir abandonnez à la mercy des François, apres s'estre offert de les desfendre, ou plustost apres les auoir eux mesmes receus & apres s'estre mis en ce danger pour leur auoir donné retraitte. Quelques-vns des Principaux qui craignoient d'estre chaftiez fauoriferent leur deffein pour se fauuer auec eux, les antres s'y opposerent, & cela fut cause d'vn grand chamaillis entre ceux qui vouloient sortir & ceux qui s'efforçoient de les retenir, dont la conclusion fut, que les Anglois se retirerent à petit bruit & en toute diligence par l'endroit qui n'estoit point gardé.

Cette fuite fut aussi-tost rapportée à Messire Ican de Vienne Admiral de Frange qui estoit en son tour de faire le guet de la nuit, par trois prisonniers Picards, qui trouuerent occasion de rompre leurs liens durant le tumulte, & qui se deualerent des murailles auec des cordes pendant l'obscurité. Ils luy dirent qu'il seroit Annéé tres facile de profiter de ce desordre, & de se rendre maistre d'une Ville si diuisée. pourueu qu'il ne perdit point de temps , mais parce qu'il y avoit du merueilleux dans la maniere d'emporter d'emblée vne place de cette consequence, il les fit garder pour répondre de la vetité de cette nouvelle, & voulut premierement deliberer de l'entreprise auec Messire Raoul de Rainenal , le Chastelain de Beannais, Rollequin de Rainenal, Iacques & Guillaume de Vienne, Ican de Sainte Croix, Ican de Bleft, Pierre de Violaines & Guillaume de Gournay, tous Cheualiers de

grande reputation, & les principaux Chefs du quartier qu'il commandoit. Leur aduis fut de ne pas negliger vne si bonne fortune, & dés l'heure mesme on enuova des gens dans vn petit batteau, qui allerent à la muraille & qui l'escaladerent fi fourdement, que non seulement les sentinelles y furent surprises. mais que les chiens mesmes si éueillez & si soigneux des moindres bruitsde la nuit n'en abboverent pas. Ils poufferent jusques au milieu de la ville. & en faifant retentir le cry de guette de l'Admiral, ils commencerent à charger tout ce qu'ils rencontrerent. Le peu qui voulut refifter fut renuerfé, les Boutgeois prirent l'épouuante, chacun s'enferma dans le plus caché de sa maison, & cependant l'Admiral vint, qui donna ordre à la garde des pottes, & abandonna le pillage au soldat pour le recompenser de sa peine & pout le tenit en curée. Il enuoya la nouuelle au Roy des la pointe du iour, & en mesme temps voicy tout le camp qui accourt en foule pour piller, & faute de trouuer les pottes ouvertes ce fur à qui grimpetoit aux murailles, ou qui les eschelleroit auec des cordes pour descendre rout armé dans les maifons. Le butin fut grand, mais tous ne profiterent pas de ce qu'ils auoient amassé, car quelques soldats ayans mis le feu aux dernieres maifons pendant l'atdeur du pillage, il se répandit presqu'en vn instant par toute la ville, à la faueur d'vn vent furieux & fit de grands amas de cendre de plufieurs monioyes de toutes fortes de richesses, qu'il deuora auec vn bon nombre de maifons. Ce matheureux accident fur doublement funeste aux habitans qui s'eftojent cachez auec goutes leuts familles, & qui se trouverent miserablement expofez au peril certain du feu qui les cherchoit, ou du fer qui les attendoit, & auquel ils estoient trahis par les clameurs & par les ctys des femmes & des enfans; qui ne se déroboient des flammes que pour trouver vne seconde mort sous le glaiue du foldat impitoyable. Si bien que cette ville fut prefque toute entiere facrifiée à la vengeance de sa rebellion, & qu'elle put compter le mois de Septembre pour le dernier terme de sa destinée.

Il ne resta rien de ce miserable sac que quelques pauures garçons, qui se creurent bien- heureux de pouvoir racheter leur vie par vne seruitude volontaire. Le Roy les manda fut le soir pour sçauoir d'eux ce que les Anglois estoient deuenus, & en mesme temps atriua vn de ses Cheuaucheurs d'escurie, qui luy rapportoit en grande diligence qu'ils auoient gagné Bourbourg, & qu'ils se preparoient bien à tenit bon dans vne ville si forte, & que les marests d'alentour rendoient inaccessible. Le Conseil de guerre conclud aussi-tost qu'il les falloit aller attaquer tout chaudement dans cette derniere retraitte, & qu'il ne leut falloit pas donner le loifir de deux iours feulement, ny pour se fortifier, ny pout auiser à faire venir du secours. Le Connestable qui marchoit auec l'auant-gatde les ayant fait sommer, ils raillerent le Herault, & luy manderent pat mocquerie qu'ils estoient des chats qu'on ne prenoit qu'auec des Gantelets. Il est vray qu'on ne les pouvoit forcer qu'il n'en coutat du fang, & le Connestable en demeura bien d'accord, par l'offre qu'il leur fit vne seconde fois de les receuoir à composition; mais il leur fit bien entendre aussi qu'il estoit in dubitable qu'on les emporteroit, & qu'il y auoit peu d'honneur à acquetir pour eux dans vn dessein si temeraire, que de vouloit tenir contre toutes les fotces victorieuses d'un grand Royaume, dans vn lieu où l'on les tenoit acculez fans aucun moyé d'en fortir qu'auec autat de honte que de peril. Il leur laissoit cependant la libetté des viures, mais aussitost que le reste des trouppes fut arrivé, comme il vid qu'ils estoient incapables

Année que confeil, illet renferma dans la place, & les entretine de plusieurs atta-dues en duers quartiers, isofques à la find Odobre, qu'il reoliut de les emper-gier par va flust general où il dispose gaillardement le foldst par la recompende qu'il promit à ceux qui monteroient de premiers fut la muraille, & par l'efpe-rance de pillage qu'il abandonnot. L'action of tebel; cu il n'y out effort qui ne se fist de part & d'autre pour bien attaquer & pour bien deffendre, & ce qui fut commencé par des affamez de butin, fut enfin poursuiuy par nostre genereufe Noblesse encore plus ambiticuse d'honneur, qui d'abord soustint les trouppes & qui enfin se messa auec elles. On peut dire que iamais il ne se vid vn plus grand acharnement, car tel qu'on croyoit mort ou fracassé de la pesanteur de sa cheute, se relevoit legerement & revenoit avec plus d'ardeur à l'escalade; le nombre des morts & des blessez donnoit plus de temeritéque de peur, & l'attaque deuint si generale, qu'on ne reconnoissoit plus le soldat d'auec le plus grand Seigneur, tout le monde cherchant de la gloire dans cette occasion, iusques à Messire Philippe d'Artois Comte d'Eu coufin du Roy, que la louable emulation de ses fameux Ancestres emporta le premier sur les murailles, où il arbora les Fleurs-de-Lys malgré les ennemis, & montra par ce premier exploit qu'il eftoit le plus vaillant & le plus gentil Prince de fon aage.

Cette marque de la Ville prise ne seruit qu'à l'honneur de ce jeune Prince du Sang, par la bonne conduite & par la valeur des Anglois, dont ie suis obligé de louer la belle resistance & le courage qu'ils eurent, de ne se point estonner de tous nos auantages. Le Pont-leuis & la porte estoient ruinez de nostre Artillerie, . on en estoir aux mains de si prez, que le Roy s'estonnoir que nos gens ne fusient pas encore dans la place, quand on luy vint dire que les ennemis les auoient repouffez, & que les cent Archers qu'ils auoient choify pour deffendre la breche, s'en estoient si bien acquittez aucc les Lanciers, qu'ils auoient donné le temps de

la reparer auec de groffes trauerfes de bois & de la terre, & qu'elle n'estoit pas

forçable. Le pourrois raconter mille beaux faits d'armes de ve Siege, mais ie me contenteray de celuy-cy comme le plus fignalé, pour ne point contreuenir au desfein que l'ay fait de ne donner qu'vn abregé de l'Histoire. Les Anglois y acquirent de l'honneur, mais nos gens austi continuerent à s'y signaler de telle sorte, qu'ils leur firent voir que la conclusion n'en seroit pas heureuse, tant par la perte qu'ils failoient tous les iours, que par la fatique des veilles continuelles, & della fam, qui commençoit à les perfécuter & qui les metroit dans le danger comme necef-faire d'eftre emportez ou contraints de le rendre faute de viures, à vne Armée qui auoit la force & l'esperance de son costé, & à qui le froid & la pluye & l'incommodité du campement ne donnoient que plus de courage d'acheuer cette conqueste.

### CHAPITRE QVATRIESME.

1. Les Anglois ont recours au Duc de Bretagne pour moyenner le traité de la reduction de Bourbourg.

Il s'employe pour eux enuers le Roy. Sa harangue.

III. Aduis contraire de Messire Pierre de Villiers.

IV. Non suiny sous la fausse esperance d'une bonne Paix. V. Traité fait auec les Anglois.

VI.Le Duc de Bretagne mal voulu de sa negotiation.

La famine & la langueur confumant enfin tout ce que les Anglois auoient d'hommes, & tout estant à craindre du costé des assiegez, ils surent sort confternez

consternez de ne sçauoir comment sortir de ce Labyrinthe, & de ne pouuoir plus espere que de l'entremise du Duc de Bretagne leur ancien amy. Ils crouue. rent moyen de luy faire parler secrettement & 1'ay apris de bon lieu qu'on luy 138; fir ce discours de leur part. Scachez, le meilleur des Princes, que la faim presse si fort vos bons amis & vos Compagnons des guerres passées, qui sont enfermez « dans Bourbourg, que force leur est de resoudre d'en sortir plustost que d'y pe- u rir, & pour cela il nous faut vne composition que nous ne scaurions esperer ny bonne ny honorable, que de vostre affection & du ressourenir de vostre rétablissement. Vous le deuez tout entier à nos armes, & vous deurez à cette occa- " fion icy la joye de vous en estre ressenty, & d'en auoir rémoigné vostre recon- « noissance, si vous nous prestez la main pour nous tirer d'vn estat malheureux & « qu'on peut appeller tres desesperé. Nous sçauons le credit & la faueur que vous auez anprez du Roy de France & des autres Princes de son Sang, employez les pour n. tre deliurance, prenez vostre temps pour en parler auec le succez que " nous esperons de vostre adresse, faites nous sçauoir, s'il vous plaist, ce que vous " aurez pû moyenner, & soyez asseuré que nous ne vous demandons cette « grace qu'auec vne protestation tres sincere, qu'vn bien-fait de si grande importance nous conferuera eternellement dans vos interests, pour vons continuer les mesmes seruices que vous auez receu de l'appuy de la Couronne d'Angleterre.

Il leur gardoit vn reste d'inclination qui l'oblig a tres volontiers à leur promettre par serment de les seruir de tout son pouvoir, & il en trouva le moyen en certain iour de Confeil, où le rang qu'il tenoit comme le plus puissant apres les premiers Princes du Sang, & comme le plus habile aux grandes affaires, luy permit de donner son sentiment deuant le Roy comme il fit en ces termes d'autant plus malicieux qu'ils sembloient salutaires et pacifiques. Toute la terre n'est que trop persuadée, Prince tres excellent, & l'histoire des choses passées le rend affez public à toutes les nations, qu'il n'y a point d'obstacles que la puissance des " Roys de France ne soit capable d'affronter. Le grand courage de vostre Majesté « fair bienvoir que vous suiuez amoureusement ce bel exemple de leur valeur, puis- « que c'est le suier de cette campagne, & de l'assemblée de rant de belles trouppes, dont les premiers exploits & les penibles resuaux vous doiuent, autant donner d'esperances, que de sujet de descipoir aux Anglois que nous tenons assembles." Vous auez plus de forces qu'il n'en faut pour en venir à bout, mais la fidelité que « ie vous dois & que ie vous ay iurée, me rend vn peu scrupuleux dans tout ce qui « regarde le service de vostre Maiesté, & l'auouë que le preuois des difficultez dans " regarde le feruice de voitre trancite, ou autou que de fuccez, & qui me font apprehender que vous ne l'achetiez vn pen trop cherement. L'hyuer aproche, qui nous amenera vn pire temps que celuy-cy que nous auons, & vous sçauez qu'il " est si plunieux qu'on ne scauroit plus estre à connert sous les Tentes, & que les « prouisions se gastene & se ruinent par l'humidité. Cela fera qu'on ne pourra continuer les attaques auec la mesme vigueur, & que les ennemis seront plus dispofez à les foustenir dans l'esperance que la faison combattra pour eux, & ie diray encore dans le besoin de conseruer seur reputation & celle de leur pays; car c'est " vne clite de tout ce que l'Angleterre à de gens plus aguerris, & desquels ie " fuis obligé de dire, qu'il n'y en a pas vn de la valeur duquel mes anciennes dif- « graces ne m'ayent rendu témoin. Si vostre Maiesté reduit ces braues hommes à « l'extremité, le déslépoir de pouuoir viure aucc le mestine honneur, & l'horr-reur d'une reddition ignominieuse les iettera dans le hazard d'un fanglant combat , & ainsi la victoire seroit difficile, ou bien, asseurément sera-elle à " deplorer par la perce de beaucoup de Princes & de grands Seigneurs , que « la salousse de la gloire precipite ordinairement en de pareilles occasions. Il y « a vn moyen plus facile & plus feur , & mon auis feroit qu'on s'en feruît : c'est la , voye d'accord, qui pourroit estre également honneste & vtile, si elle nous donnoit vne bonne paix, qui est la plus iuste fin d'une longue guerre, que nous " auons en vain cherché depuis tant d'années, & que i'estime certainement qu'on «

~

pourroit ménager par le progrez de cette campagne, si on le vouloit ten? Année ter & si on y disposoit les affaires , en accordant aux assegez de sortir vies 1383. & bagues fauues. C'est vne composition qui leur est plus necessaire qu'honora-" ble auffi bienPrince Serenissime, n'auez vous que faire de leur sang ; aussi bien

, vostre clemence vous acquerera-elle plus de renom par tout le monde où elle efclattera par cette action, que la passion de combattre & de vaincre par les seules " armes, quiest vne vertu moins Royale, & ie diray encore auec la permission de

" toute la compagnie, moins capable de vous combler de gloire, que l'honneur " d'auoir donné la Paix à vostre Royaume sans essus de sang, & d'auoir obligé " vos ennemis à n'esperer de salut que par vostre mercy. Apres cette Harangue malicieuse & pleine d'vn beau semblant d'affection & de probité, le Duc se retira pour laisser la liberté des suffrages, & quand on en de probite, ie Duc ie retira pour animer sa niverte us suntages, ce quanto un ca vint au rang de nos anciens Cheualiers, qui portans encore vn efprit vif & cou-rageux dans vn corps chargé d'années, n'en eftoient que plus capables d'vn bon confeil, Meffire Pierre de Filliers porta la parole pour cux cous, & s'adreffanta a » Roy aucc vne contenance digne de ses genereux sentimens. C'est la pensée de , tout ce que nous sommes icy de gens qui auons quelque experience de l'esprit des Anglois, Prince Serenistime, luy dir-il, que l'aduis que le Duc vient d'ouurir. n'est point capable ny de vous faire des amis nouveaux ny de diminuer le nombre " de vos ennemis, & que c'est abuser de vostre bonne fortune, que de mettre en " deliberation fi vous conferuerez ce que vous pouuez deffaire, ou qu'il est en vo-» stre pouuoir de subiuguer & de mettre à grosse rançon. La nation Angloise a des " qualitez incompatibles auec tout ce que vous luy pouucz témoigner de generolité, elle est fiere, orgueilleuse, inquiere, & irreconciliable, elle portera vn ressentiment eternel du malheur present, & la memoire d'vne grace si " fignalée, ne feruira qu'à luy faire chercher tous les moyens de reduire la Fran-» ce à la mesme ex-tremité pour reparer son iniure. Elle est intraittable & fa-, rouche, on ne la peut apriuoifer, ny par ciuilitény par bienfaits, & plus vous , entreprendez de l'obliger, plus vous l'iriterez, plus vous aigrirez la haine inez. piable & isueterée qu'elle a contre voître Majetté & contre fon Effat, moins en " aura-elle de reconnoissance. Pource qui est de l'incommodité de la saison que le " Duc vient d'alleguer, les foldats scauent bien que c'est vne des plus vieilles loix " de la guerre , d'acheuer en hyuer ce qu'on a commencé auparauant, & ils ne sont " pas de ces oiscaux d'Esté que l'Automne fait songer à se retirer dans les pays plus . temperez. Ie voudrois bien fçauoir si nous deuons plus de patience à la passion " de la chasse, qui nous fait mepriser les neiges & les frimats, & qui nous rend » prests à courir en tout temps les montagnes, les vallées & les forests par divertif-» fement ou par exercice, & si nous aurions vn plus iuste acharnement à la simple " satisfaction de mettre vne beste aux abboys, qu'à l'obligation de forcer nos en-" nemis que nous tenons inuestis ? ferons nous ce tort à la valeur de nos gens de guerre, de les croire si effeminez que de s'ennuyer icy, sont ils si tendres & si peu genereux, que de ne pouuoir, s'il estoit besoin donner vn hyuer aux armes " & aux camps, & quelle honte seroit-ce pour eux de leur reprocher tant de foi-" blesse que de ne pouvoir souffrir & le froid & le chaud : ce n'est pas la seule va-"leur d'imperuosité qui donne la reputation à la guerre, les plus belles actions font les fruits de la perseuerance, & si l'on n'en a pas besoin en toutes sortes de " rencontres, on ne scauroit nier qu'elle ne soit necessaire dans les Sieges. Le " temps vient à bout des villes les plus fortes & les mieux munies, c'est luy qui » les reduit le plus souvent par la faim & par la soif, il combattra pour nous aucc " ces deux ennemis inuincibles , & ce sera par ce moyen s'il plaist à Dieu que noftre Prince forcera les affiegez,

Toutes ces raisons ne purent empescher que les Princes du Sang qui estoient de l'autre aduis, ne trouuassent assez de suffrages pour le maintenir, parmy des gens complaifans, ou plustost credules comme sont les François, & particulierement sur l'article de la reconnoissance, sur la coustume qu'ils ont de iuger de la foy d'autruy, par celle qui est on regne parmy leur nations

É bien qu'on ne se désia pointe de la malice du Dué de Bretagne, & que la s'einte foncerie trousa de l'applaudissement dans l'attemble qui tautie fon Consiel. Les Année Oncles du Roy charmez du beau semblant de s'estions, l'ayan mandé pour demetier les difficultez qu'on faioti d'éspere la Para de la conjondure préferienc si vous pouuez, luy dirent-ils, executer si fidelement ce que vous auez proposé, que la tueté du tiege nous pusifi donner vue Para si freme que le nemeius nu faisemplat de descente, ny de countre un Para si freme que le nemeius nu faisemplat de descente, ny de countre un Para si freme que le nemeius nu faisemplat de descente, ny de countre para par on faisemplat de descente, ny de countre para para les paroles si de tier la verie, il trompa de Drivecta sific prudent par des paroles lans fineces aufit bien que sans sondement on site ce qu'il destra, on permit l'entrée des viures dans la place, & luy messe sur lesque de la commission du traitet.

Let Anglois receivent l'Ambaffade & l'Ambaffadeur auce toure la ioye que mentoit ven fobligeante nouvelle, et lis le remercierent de leur honeur & de leur faltur auce mille proteflations d'une reconnoiffance externelle. Ce fur par fon Confeil qu'ils emoyerent doux des plus confiderable d'enrevus pour remercier le Koy, qui l'allerent rencontrer auce vne lefte & pompeufe fuitre à la campagne où l'voloite Herton, maist comme il trousa peu de goudt à leur compliment, il ne leur tint pas grand difcours, & fans leur faire beaucoup d'accueil, il les rennoya au Duc de Bourgogne, qui eur ordre de leur donner audience & de

les depefcher.

Addit.coft apres, on fit celler toute hoftlitté, & la nouselle en fur recoud dans le camp auc et oute le dérie que put rémoigner le foldat pruide de l'réperance d'un butin fi prefent. Iln'y cut forte d'imprecation que toute l'armée ne fit contre le Duc de Bretagne, & les lendemain, a la but de cette face vichorieufe qu'elle faifoit paroulire durant le fiege, on la vit dans vue contenance abbatue & sons un visige de perfonnes vianceus, cependant que le na figie ignieux de fe voir échappez de files, travasté cite les lieges & les travasta d'un air fier & hau-chappez de plans du pillage des frontieres de France & de l'andrée, Encore ne pafferent-ils pas fins railler & fans infuier par des brocarts & par des paroles qu'ellage des frontieres de France & de l'andrée, Encore ne pafferent-ils pas fins railler & fans infuier par des brocarts & par des paroles quarantes, au des feption des grades querres à l'imprudence des Chefolis

### CHAPITRE CINQVIESME,

Punition miraculeuse du sacrilege d'un soldat.
 Retour du Roy, qui reconnoist le mauuais conseil du Duc

de Bretagne.

111. Deputation four la paix qu'on esperoit du traitté, sans autre

effect que d'une petite treue.

Estrouppes du Roy eftant entrées dans la ville, la rage de voir que let Anje plans ne leur auoient rein altifé de confiderable piller, pors leur violencé susques dans lei Égliés, où les femmes & lesofians s'elloient retirez. Il y eur voi foldatent r'autres qui enfonça vine porte, qui mont fur va Aute décié S. lesa Baptifé. & qui oba mettre la main fur va veu d'or qui luy auoit ellé conferçi, mais le malhaeureu à l'inflant memfe reitur à la poflertié pour utilifier la femence de l'Apositre, qui menace celuy qui violera le Temple, que Dieu retterminera. A peine cutil leu la main fur l'image du Saintr, qu'elle tourna 1a face en arrière contre la muralle, & qu'à l'inflant memfe le feelerat faif du Daible, crant & d'emmant de rage, comba da haut à ba pour vendituil qu'elle le correlle contre la mourail et a concelle contre la correlle contre de l'emple de l'empl

Année

feulement vn lieu d'azile & de feureré , mais vn lieu riche des dons de toute la Noblesse de l'armée qui y vint en grande deuotion.

Apres la place reduire & tous lés ordres donnez pour en rétablir les fortifications, le Roy reuini hyuerne à Pair en artendant les nouvelles de la negociation du Duc de Bretagne, qui fiu de retour le douzième de Decembre, fans autre riuti qued d'auoir mai ménage le sinererêtis de la France en diuerfes conférences fecretres, & d'auoir confirmé le Roy dans la mauuaife opinion qu'il commencori à conceuoir de la fidelité de fon confiel de Bourbourg. Il rapportra pour toute réponie que le Duc de Lenclaftre Oncle du Roy d'Angleterre pafferoir dans le meline mois en France pour effayer à faire quedique traiter, & apres auoir ainfi iout l'on perfonnage, il disparus & pric congé du Roy pour fe reture en Bretagne, bien ioveus d'auoir feruy les bons amis sur depens de cét Eflat,

Le floy vefloit trop àpperceu de flo fourbes pour rien ofperer de cette fuur ne regoration, mais in evolute pas donner occărion aux Anglois de demeurer quiters des promelles de paix qu'il saucient faffirmatiuement données, fous precette qu'il l'autorit refuéel. El leurouy le Duc de Berry fon Onche fur la frontere auce bon nombre d'Eucfques & de Seigneurs, qui pasiferent deux mois de temps ant à Calais qu'il Bologne, & le lue de Lo Conference fur à Licinguelan, fous des Tentes magnifiques : mais ce voyage nevalut ny les frais ny la peine, & tout ce qu'on y pu'à fair fer de de continuer la refuei fuque à 18. S, Michel.

#### CHAPITRE SIXIESME.

I. Mort de Loüis Comte de Flandres. II. Grande tempeste de vents sort remarquable.

A V mois de Ianuier 118, mourat Louis Comte de Flandres fils de Marqueries de France, fillé ou Roy Phalippe le Long; ce Prince qui aione employé fea meilleures années à vouloir foûmetrre fet Sujest fous le ioug de toutes forres d'impoits, merite bien pour tant de frequentes reuneilleures années à vouloir foûmetrre fet Sujest fous le ioug de toutes forres qu'il caufá, & que nous venons de décrire, d'eftre un exemple cuijours prefent ac eux qual up fincederons, pour le leur enfegner à gouverner leurs peules auce plus de douceur, autant pour l'interett de leur repos que pour celuy de leur proconferation. Il etoit haif de Flamends, & commeil u n'auoir samis gueres aume les François, il en fur aufit duatant moin regrerer qu'il auoir dégener de la geverofiée de famere, & qu'il auoir flavoiré & affille de coutes choici lecenge, d'Atrois, de Reherel, auce la figneureit de Stinis, & tous cots grands biens furent portez par Marquerite de Flandres fa fille vnique, à Monfeigneur Philippe de France Du ce de Bourgegon. On cle du Re Stinis, & tous cet grands biens furent portez par Marquerite de Flandres fa fille vnique, à Monfeigneur Philippe de France Du ce de Bourgegon. On cle du Renço que of Atrois cours de Bour-

Offe we choir res digne de reinarque, comme chant coure finguliter, que loisur decter mort incité li empefueux, qu'il fimbla que les vens cullour forcé le poles du Ciel pour s'entrefaire la guerre des quarre cons du monde pue le effect en aire (fié contraire à l'experience cernelle qui a fait dire que les choies les plus cleuées font expofées à l'empire des vents, ciril ne refla aucunteinginage de leur violence uy contre les grands arbres des forels, ny contre les clochers des Égilifes, ny contre les roins de plain les plus exauces. On obferna aucuntein au contraire, de cela c'el confirmé de platieures endorsis, que roit ce qu'il y auoir de route à de gibers depuis la l'andré utique à hen a aunt dans la Frandre au contraire de la contraire de la contraire de l'entre par les vents qu'il que ducte de different les vents de forels à l'entre de l'ent

Paris qui n'estoit pas encore trop remis de la terreur des supplices, de ce que ces eaus scharrierent iusques dans la Sciine qui les fit voir aux Ports de cette gran. Année de Ville, des restes de gibets, & des lambeaux de ces miserables cadaures & de res fantosmes des sedicions passées.

#### CHAPITRE SIXIESME.

Le Mareschal de Sancerre est défait en Guyenne.
 Les Ennemis y prenuent quelques places.

ON defen par tout à la publication de la Treue, horfmit en Guyenne, ob lon peut mieux appeller brigandes que guerre, les couffes qui le faitionn par de jeunes gens pour la plulpart Bathrards des grandes maisfons du pais, qui ne mouncient demeurer en repos, & qui le faitionn autoute da plus mausus parry pour auoir plus de liberré, & pour ne point recleuer de l'honneur des Armes & des Lois de la dicipline militaire. Mellier Louit de Sancerre Marchela de France, qui commandoir les Armes du Roy dans cetre Prounnee, les auois rodijours batte en guerre, & comme la n'en pounoient prender evaunge que par furprife, ils rouverent moyen de luy drefier vue embufade où lis viurent fondre fur luy de defer vue embufade où lis viurent fondre fur luy de defer vue embufade où lis viurent fondre fur luy de defer vue embufade où lis viurent fondre fur luy de defer vue embufade où lis viurent fondre fur luy de defer vue embufade où lis viurent fondre fur luy de mention de partielles occionns, ee General fivour en collect y par vue longue refiltance, qu'i line cedoir qu'à l'aunnarge de leur poûte & deleur grand nombre, qui l'Obligae en fin de pourour à la terratire & la li feuret éte siens.

Ce petir fuecez háufű le cœuriaux Gafcons, lis auancerent plus hardiment vers Bordeux, o úsi ne retouveren pour d'oblatela est dellein qu'is firer fur deux Challeaux, l'un nommé le Fatine & Faure Benigne, tous deux pleins d'homde fe rendre par framine. De-là lis tounterent vers la Rochelle, & forecrent de fe rendre par framine. De-là lis tounterent vers la Rochelle, & forecrent Taunay-Charente qu'ils pillerent & faccagerent impitoyablement, & apres Pauor brief pour empeficher qu'on ne le pair réalith, ils fe retirent gogrez de

butin.

Fin du troisième Liure.

```
TABLE CHRONOLOGIQUE POUR L'ANNEE ISSE
             De Nostre
                                               Charles VI. en France &.
             Seigneur
                                               Richard II. en Angleserre. 7.
                                               Ican I. en Effagne, autrement Castille &
                                                Leen, 6.
             Du Schilme, "
                                               Pierre en Arragon. 48.
                                rbain VI. à
                                               De l'interregne de Portugal. 21;
                                               Charles le Mannais en Nanarre. 14.
                               Clement VII.
             Des pretendus
                                               Louis d'Anjou dit le Grand, en Hongrie. 43]
             Papes
                                               Du meime Roy en Pologne, 14.
                                               Louis de Fance Duc d'Anjou en Sicile;
             De la vacance de l'Empire
                                                 3. & dernier.
             d'Occident en Allemagne. 6.
             Wencestas de Luxembourg Roy de
                                               Charles d'Anjou dit de Duras, & de la Paix;
             Boime , fils de l'Empereur Charles
                                                 vsurpateur du Royaume. 4.
             IV . mort 1378. éleu Roy des Romains,
                                               d'Olaus VI. Roy de Noruegue , Regnant aucu
             Cr non reconnu pour Empercur.
                                                Margueritte de Dannemarck fa mere en Dan;
                                                nemarck.7.
ANNE'ES
              Du Regne des Rois Chrestiens
                                              'Albert de Meckelbourg en Suede. 23."
             de l'Europe,
                                               De Robert Stuart 2. du nom en Escoffe.
                                                14.
              Principaux Princes du Sang, Grands Officiers, Ministres d'Estat,
                               co Fanoris de la Cour de France.
      Louis de France depuis Duc de Touraine, & enfin d'Orleans, frere du Roy.
      Louis de France, Duc d'Anien, Roy de Sicile, oncle du Roy.
      lean de France, Duc de Berry, & Oncles du Roy
                                                                                     Prin.3
      Philippe le Hardy Duc de Bourgogne.
                                                                                     ces des
                                      Charles d' Evrenx Roy de Nauerre.
      Pierre Comte d'Alençon.
                                                                                    Sang.
      Louis Duc de Bourbon, oncle maternel du Roy, & Sur-Intendant de fon
      education auec le Duc de Bourgogne, & grand Chambrier de France.
Ican de Beurben, Comte de la Marche & de Vendosme, Ansestre de nos Regs.
      Ican , dit de Montfort , Duc de Bretagne.
      Oliuier , Sire de Cliffon , Connettable de France.
      Pierre de Giac Chancelier de France.
      Iean de Mauquenchin , autrement dit Mouton , fire de Blainville.
      Louis de Sancerre, Seigneur de Charenton, &
                                                                            Marefibaux
       Ican fire de Rieux & de Rochefort.
                                                                             le France,
       Iean de Vienne, Seigneur de Rollans, Admiral.
       Ican fire de la Ferté Frefnel Marcfchal de France en Normandie
       Moradas fire de Rouuille, Lieutenant des Marefchaux en la mesme Prouince.
       Ican Comte de Harcourt, Capitaine General en Normandie.
       Iean fire de Saimpy Capitaine General en Picardie.
       Hugues de Chaftillon, grand Massire des Arbaldfriers.
Pierre de Villiers, sirc de l'Isle-Adam, grand Massire de France.
       Arnaut Amenion, fire d'Albret, grand Chambellan.
       Bureau fire de la Riuiere, premier Chambellan.
Enguerran Sire de Coucy Comte de Soissons, grand Bouteiller de France.
       Raoul fire de Raineual, grand Panetier.
       Eustache de Camp-Remy Cheuslier trenchant.
       Guillaume Chastelain de Beauuais , Queux de France,
```

Charles de Bouuille, Gouuerneur de Dauphiné. Enguerran de Dargies grand Fauconnier.



# HISTOIRE

DV REGNE DE CHARLES VI

> ROY DE FRANCE LIVRE QVATRIESME.

CHAPITRE PREMIER

Emeute des Tuchins d'Aunergne & de Poictou. 11. Leurs cruaute? & Brigandages.

III. Ils font on Chef.

IV. Leur deffaite par les Ordres du Duc de Berry.



E Reste de la France sut assez passible à eause de la Treue, & il ne se passa rien de considerable pour cette Histoire, Année que le voyage d'Auignon, que le Duc de Berry fit au mois de 1384. May, pour aller voir le Pape Clement qui l'en auoit conuié. Il paffa par l'Auuergne & par le Poidou qui luy apparteni pana par i nuuerpine ex par le roiceto qui iny apparte-noient, & fro to bligé d'y fair quelque fejou pour repimer l'eftrange fureur du petit peuple, qui s'eftoit fouleuc con-tre fa profetion, & qui opimiori e lea si Coule in om de Tu-cana, qu'on leur donna par mespris, & qu'ils rendrent redoutable par la fureur donn the marches.

dont ils fe ruerent fur tout ce qu'ils trouverent fans deffense. Le premier pretexte de leur vnion, qu'ils jurerent auec des fermens execrables, fut de deliurer le pais des imposts, & de le remettre en son ancienne liberté, mais quand ils se virent en si grand nombre, la liberté de tout entreprendre les rendit capables de toutes fortes d'excez & d'outrages, contre les Ecclesiastiques, les Nobles , les gros Marchands , & tous les bons Bourgeois.

Ils ne se contentoient pas de les piller, ils arrachoient les yeux à quelques-

Année 1384.

vns, ils coupoient les membres à d'aures, ils pendirent mefine beaucoup d'innocens, k'euréuer creifidat raucel en mobre il mirren en centres tour ce qu'il y eut demaisons à la campagne qu'on ne voulur pas racheter à leur mot. La craine de la mort ou du fre les failoit recevour par tout, « là ine fe soncioient gueres pour cela de violer l'holpitalité non plus que le droit des gens, de dispoér de coutes chofes à disferction. Cela mit lafrayer dans tous les pâivolins, cela rompit le commerce, « là fillur que ceux qui voulvrent hazardete de le continuér, prificardies rontes décounnées, ou qu'its s'habiliafien en paisins pour passer parmy ces coquins sous le masque d'un Tuchin & pour cuiter la mort fouls la figure Ré l'hameur contre-faire d'un crimine de d'un hom-

me à pendre. Cela ne se put si bien faire que les coquins ne s'en apperceussent, & dans le foupçon qu'ils en eurent, ils creurent auoir besoin d'vn Chef pour les garder de furprife, qu'ils trouuerent tel qu'il leur falloit en la personne d'vn nommé Pierre de la Bruyere. C'estoit vn follastre en apparence, mais en effet aussi méchant & aussi malin barbare qu'aucun d'eux tous, qui signala son authorité d'abord par vne tres-cruelle Loy. Il ordonna qu'on eût à tuer dés l'heure-mesme fans differer tout ce qui se ttouveroit de gens dans les trouppes ou par les chemins qui n'auroient pas les mains dures & calleufes comme eux, ou dont la mine, la contenance, les façons, le geste, ou la parole, témoigneroit quelque chose de plus poly ou de moins grossier que n'estoit cette multitude. Tous jurerent d'observer cet Edict dans toute sa rigueur, & entre plusieurs personnes qu'ils assassinerent, & dont on ignore les noms, i'ay apris que ce mal-heur tomba particulierement sur la teste d'un noble Escuyer du Royaume d'Escosse nomme Iean Patern , qu'ils prirent en paffant pour aller vets le Roy d'Arragon, & lequel ils mirent mechamment à mort apres l'auoir couronné d'vn tripied de fer tout rouge, & d'vn Religienx de la fainte Trinité. Ils découurirent celuv-cy sous yn habillement de païsan par le moyen de la Croix qu'il portoit pour marque de son Ordre & de sa Religion, ils le licrent à vn arbre, le trauetserent de part en part d'une broche de fer & le lendemain avans pris yn Prestre qui alloiten Cour de Rome, ils luy couperent l'extremité des doigts, ils luy écorcherent sa Couronne en haine de son caractere, & le brulerent.

Ces inhumanitez deuoient armer tout le païs pour les exterminer, & cela estoit assez facile par le mauuais ordre de leur marche, en trouppes éparses de tous costez, & par le peu de valeur de leurs armes, qui n'eftoient que de méchants arcs de cuir, des vilaines espées rouillées, des fourches ou de simples bastons de chesne. Toutefois on n'osa rien entreprendre à cause de leur grand nombre, jusques à l'arriuée du Duc de Berry, qui ne put souffrir que ces marauts fussent plus long-temps maistres de la campagne, & que leur cruauté demeurast impunie. Il fortifia ce qu'il auoit amené de gens auec luy quelques nouuelles leuées, & il commença de les defaire par la deffense qu'il sit de donner la vie à pas vn de cette faction, car cela rabaiffa leur orgueil & les rendit auffi poltrons qu'ils auoient témoigné de resolution & de temerité. Comme ils estoient incapables de tout ordre pour se seruir auantageusement de leur multizude dans vn combat, à peine purent-ils attendre le premier choc, ils se tourne. rent en fuite, l'on en fit vne sanglante boucherie, & ce qui put flechir la colere la sfée du foldat, fut sacrissé à l'exemple & perit aux gibets, ou bien dans les eaues, où l'on en jetta grande quantité pour esteindre & pour noyer la memoire d'vne emotion si funeste, & qui meritoit d'estre expiée de toute sorte de supplices.

#### CHAPITRE SECOND.

I. Arriuse du Duc de Berry en Auignon, & sa reception par le Pape.

II. Histoire du faint Cloud de l'Abbaye de faint Denis.

A Pres cele exploit qui rendie la campagne fibre, le Duc de Betriy continua a Tonde fon voyage d'auignon, de l'appe Clement n'oubbla rien de tout ce qu'il 1944. 
1990 qu'il aiont de fon artince. Il empora un deuan de lly deux Crafinaux auce va grand correge de Nobellet, le receut amoureufement au bailer de Pais, y fengueur de la micro, et l'accompany de la correge de Nobellet, le receut amoureufement au bailer de Pais, y fengueur de la micro, qu'il fei loger commodément au soller de Pais, y fengueur de la micro, qu'il fei loger commodément au murrons de fon Palais. Il y demeura platieurs iours qui le passièrent en diuers entretiens, tant en fecret qu'en Chappelle auce toutel la Cour Romaine, en routes fortes de bonnes cherce & de discritifemens, & mefinei auce platieurs regales de dons & de prefens Le Pape luy faitain monthe, ou platiol the faitant hailarte de tous les Tharfors, etc. Le Pape luy faitain monthe, ou platiol the faitant hailarte de tous les Tharfors, etc. Il en via auff fort magnifiquement & lufquet à la prodigilité ensern les Seigneurs de la luttre, & donna autant de rémoignages de da magnificance à leur

depart, qu'il y auoit de personnes considerables. l'ay feeu de quelques-vns d'entr'eux qu'il fit prefent au Duc entr'autres choses, d'vne perire parrie du saint Cloud de la Croix de nostre Seigneur, de la grosfeur d'vn grain de moustarde, lequel il fit attacher à vn cloud de fet, qu'il enchassa dans vn Reliquaire tout de crystal, d'or & de pierreries, où l'on voyoit l'Image d'vn Charlemagne affis fur vn Troine d'or. Il ordonna qu'on la donnat à bailer à ceux qui en auroient la deuotion , & huit ans apres , il en fit vn present au Duc de Bourgogne son Frere, comme de ce qu'il auoit de plus precieux. En effet il fut perfuade du merite de cette Relique par l'enqueste qu'il fit des anciens Religieux de l'Abbaye de faint Denis, qui auoient en leur Eglife le feul faint Cloud qui fut en France, pour sçauoir si cette perite portion en auroit esté tirée. Ils luy donnerent pour certain qu'en l'année mille trois cens soixante & dix , le Roy Charles son Frere l'auoit obtenue apres beaucoup d'instances, & que son Orfeure estant tout prest de toucher à ce Cloud, ce perir morceau s'estoit deraché de luy-mesme auparauant que de sentir la lime, & auoit sauté sur vn tapis de soye où l'on l'auoit recueilly. Il ne douta point que le Roy n'en entrait present au Pape , & cette merueille accreut encore fon relpect & sá deuotion.

### CHAPITRE TROISIEME.

### I. De quelques miracles du glorieux faint Denis.

IN cere année, Dien permit quelques minede a l'intercation de faint Denis Arreppire pour fiqualer di daire, le pour entressina la doutoin des praples de France enuerce Biencheureur Patron v. Applire des Gouten de premier que le décrire y arriue en la perfonne d'un Boulanger de la villemefine de faint Denis, qui fra posifiede du masuais répris, se qu'on vid cour à coup écumant de rage, crete Courir apres oute e qui le prefencior d'annat lay pout le déchicer des ongles de des dons auex cource la fureur d'une belte érroce. Se volins de cle anne senuer de chante de faits de crainer, y actrouperent pour le faute, de l'en anne senuer de chante de faits de crainer, y actropresent pour le faute, de

. .... Grougle

l'ayant abbattu ils l'enchaisnerent, le traisnerent en l'Eglise du glorieux Mara Année tyr, & d'abord le presenterent deuant le Crucifix , où apres quelques Oraisons il s'adoucit vn peu ; mais l'ayant transporté de là deuant l'Autel de ce saint Martyr, il y demeura quelque temps couché, & comme sans mouuement, & enfin il vomit vn foufile tres-puant, & dont toute la compagnie fut infectée, Auffi-tost il se leua debout, il reconnut publiquement la grace qu'il auoit receue & se mit à genoux pour remercier Dieu d'auoir accorde son salut & sa gue-

rifon à vue si puissante intercession. Vne pauure femme du village d'Herbelay ayant laisse son fils aagé de trois ans dans sa grange, au remps de la moisson, comme il se jouoit à des gerbes de bled, vne barbe d'espy luy sauta dans l'œil, qui luy sit vne grande douleur. Cela irrita quelques humeurs, qui luy descendirent sur la veue en telle quantité, qu'il sue trois semaines sans voir, & dans des souffrances si extremes, que les Chirurgiens mesmes conclusient à luy faire perdre les yeux pour l'en soulager. La mere fort affligée & ne sçachant à quoy se resoudre, eut recours à faint Denis, elle luy apporta fon fils, elle ouit deuotement la Messe en la Chappelle des Martyrs, elle luy fit toucher le faint Cloud, & apres qu'on en eut fait la benediction auec le signe de la Croix sur l'œil malade, elle se leua pour aller derriere le Chœur acheuer fon vœu deuant l'Image de la Vierge. Mais elle n'eut pas dit l'Ane Maria, que l'humeur qui s'estoit épaisse, tomba en crouste auec la partie de l'espy. La veue fut rendue à son enfant aussi belle & aussi saine qu'auparauant cet a ceident, & elle le ramena joyeusement en sa maison.

Ce ne fut pas la derniere merueille de cette année du triomphe des Bien. heureux Martyrs, plusieurs personnes morduës de chiens enragez, trouuerent leur guerison par leurs saintes prieres, qu'ils vinrent implorer deuotement, &2 toutes échapperent du peril incuitable de telles morfures , à la referue d'vn feul homme. Ce fut affeurément la punition de son manque de foy ; car ne voulant pas tellement s'abandonner au secours Diuin que de mépriser les moyens humains & les remedes naturels, il alla à la mer, & s'y plongea neuf fois: mais au lieu d'en sortir auec la santé, il fut surpris de la rage, & il en sur étouffé auant

qu'il pût estre de retour à Senlis, d'où il estoit originaire,

### CHAPITRE QVATRIESME

I. Du grand Turc Amurat , vulgairement appellé Lamorat Baxin. II. Et de ses conquestes, & de ses grands desseins sur la Chrestienté.

LE Roy se reposa des fatigues de la guerre tout le mois de Nouembre & le reste de l'Hyuer, dans ses Maisons Royales de Paris & de Vincennes, & autres Chasteaux d'alentour, & comme pendant ce temps-là il ne se passa rien dememorable dans le Royaume, i'en fortiray pour faire vn tour dans les pais étrangers. La main de Dieu qui estoit alors appesantie sur la Chrestienté, auoit mis le fottet de sa Iustice & de sa colere entre les mains des Turcs, dont il mamoit l'ambition pour nous chastier de nos desordres. Il leur auoit déja abandonné la conqueste d'vne partie de l'Empire d'Orient, & le reste estoit si facile, qu'ils ne le confideroient que comme vn passage pour aller enuahir les autres Estats de l'Europe, sous la conduire d'Amurat leur Souuerain: qui non seulement se rendit maistre de seize journées de pais en passant de l'Asse dans la Grece, & s'approcha de Constantinople; mais qui pressa de si prez cette grande ville, que de contraindre l'Empereur Jean de quitter le Sceptre qu'il auoit tenu quarante années entieres, & de le remettre entre les mains d'vn sien neueu du mesme nom que cette Armée des Insideles établit en sa place à condition de leur demeurer tributaire.

l'ay apris d'une personne bien instruite des affaires du Leuant, ausc qui i'ay

demeuré quelque temps, que rien n'auoit arresté insques alors l'ambition de Année cet Empereur Amurat, que la difficulté qu'il eut d'engager le Soudan de Baby. Anné lone à prendre part à vne entreprise que la division des Princes Chrestiens & le 138 43 Schifme de l'Eglise rendoit si fauorable. On dit qu'il appuyoit encore ses esperances du pronostiq auantageux qu'il tiroit d'vn songe, où il creut auoir veu yn Apollon qui luy presentoit vne Couronne fort brillante, dont les éclats se répandoient de l'Orient en Occident, & treize Cheualiers croifez à ses costez en posture de suplians, & de gens reduits à sa mercy. Cette vision fausse ou veritable avant esté consultée auec les deuins, qui jugent de l'auenir sur l'Estat present des choses, qui d'ailleurs estoient trop adroits pour ne le pas cajoller, & assez persuadez de son grand courage pour le flatter eux-mesmes des esperances de sa valeur, la réponse de tous fut, qu'il estoit destiné pour la conqueste de tout le monde Chrestien. Les insensez qu'ils estoient ne sçauosent pas que ceux qui cherchent l'aduenir dans l'explication de leurs fonges, & qui se fient à leurs promesses, dorment d'vn pire sommeil auec leur raison, tous éueillez qu'ils crovent estre, & que ces pretenduës inspirations, qui nous portent à des entreprises injustes, & a des pensées d'inuasion, sont des sumées d'ambition, & des illusions du Demon bien contraires à l'esprit de Dieu, qui se plaist à aueugler ceux qui adioustent foy aux predictions, & qui veulent contraindre sa Prouidence sous les loix imaginaires d'vne fausse destinée.

### CHAPITRE CINQVIESME.

Leon Roy d'Armenie chassé de ses Estats par les Turcs.

Sa femme & ses enfans faits esclaues.

Se retire en France qui estoit la Patrie de ses Ancestres. Et le Roy le resoit magnifiquement, & luy donne dequoy foutenir sa Dignité.

V Oicy yn exemple de cette Prouidence adorable & impenetrable tont en-femble, qui doit faire connoiftre aux Grands que c'est vne vanité de pretendre de se pouuoir maintenir, ny par les richesses, ny par les grandes Dignitez. C'est Leon Roy de la petite Armenie, qui vient dire à la France que ce n'est point en cette vie qu'on se peut asseurer de son bon-heur ou de son malheur, que l'éclat de la naissance & des titres n'y sert de rien, & que tout ce que la vertu peut faire meriter à vn grand homme, c'est vne juste compassion dans les disgraces qui luy peuuent arriuer. Celuy-cy estoit d'vn sang assez glorieux pour disputer de rang auec les premieres Personnes du Monde, son pere estoit Roy, sa mere estoit fille de l'Empereur d'Orient, il auoit toutes les vertus d'un grand Prince, il estoit tres-bon Catholique, & sa petite taille seruoit à faire admirer dauantage la grandeur de son ame & de son courage. Enfin l'on peut dire que si la Fortune luy rauit sa Couronne, qu'elle ne donna d'atteinte qu'à la figure de la Royauré, mais qu'il en conserua tousiours le caractere auec vne liberté d'esprit, qui sit connoistre que ce sut plustost par le don d'vne grace naturelle que par l'experience de ses infortunes qu'il fit admirer sa prudence dans les Confeils, son eloquence dans la proposition des grandes affaires, sa douceur & sa ciuilité dans les conversations privées.

Il auoit longuement & noblement regné, il auoit sagement profité des auantages de la Paix pour amasser de quoy soûtenir la guerre, & il auoit encore le bon-heur d'auoir plusieurs enfans d'vn mariage legitime ; qui auroient seruy à l'union de ses peuples auec luy, s'il eût eu besoin de ce moyen étranger, & s'il n'en eut este autant aimé qu'il estoit honoré des autres nations. La Fortune qui

M ii

n'auoit point de part à tant de prosperitez, fut sa seule ennemie pour parler se Année lon le monde qui l'accuse ordinairement de rous les mal-heurs qui arriuent auxgens de bien; mais pour en parler Chrestiennement, il faut reconnoistre dans cette cheute le doigt du Maistre de la Fortune, qui établit les Royaumes & qui les dérruit, & qui transfere les Sceptres d'une nation à une autre, felon les pechez des Princes ou de leurs Subiets. Il n'estoit que trop aisé de décourrir la cause de ce bouleuersement d'Estat, dans l'abandonnement des Armeniens à rout ce que les vices ont de noms les plus infames, & les plus vilains, & d'attribuer à leurs debordemens la punition qui est ordinaire à la Iustice Divine , laquelle a toufiours chaftié ceux qui ont abusé des lumieres de la Foy, par le cruel debordement des Gentils ou des Turcs , & des Sarrazins, Ceux-cy vinrent fondre sur eux auec vne cruauté qui ne se peut décrire, ils changerent le joug amoureux & paifible de la Religion en vne seruitude insupportable. & ce qui échapa le supplice dufer & du seruage, perit miserablement dans le desespoir de l'exil, & dans la longueur de la mendicité.

Tout ce que ce Monarque put conseruer dans sa ruine, ce fut l'honneur d'anoir genereusement combattu, d'auoir gagné plusieurs Batailles par sa valeur, & d'auoir tenu bon iufques à la derniere ; où il perdit toute sa Noblesse , & qui fur suivie de la ruine de tout son Estat, qui luy sut encore plus sensible par la perte de sa semme & de ses enfans, qui demeurerent esclaues, & qu'il fallut abandonner à la fureur des ennemis. Le voila donc, par le mal-heur d'vne seule journée , deuenu de grand Prince qu'il estoit , le plus pauure du Monde , Roy sans Couronne & sans Subiets, mary sans semme, pere sans enfans, & enfin con-traint d'obscurcir & d'étousser tout ce qui restoit de Royal en sa Personne pour se sauver auec plus de seureré. Ce ne pouvoit estre à Constantinople, parce que cette mere des Villes où il auroit trouué des parens, estoit assiegée par les mesmes Turcs qui le venoient de ruiner, & c'eût esté tomber d'vn écueil dans vn autre. Il falloit chercher des amis plus loing, & comme il se souvint que ses Ancestres estoient issus du sang de Luzignan, aussi celebre en France pour sa Noblesse que pour ses grands exploits, il ne creut point de retraitte, ny plus

douce ny plus affeurée. Il fe mit en chemin pour y arriver par mer , dans vn vaisseau qu'il eut le bonheur de rencontrer, mais ce fut yn bon-heur bien-tost trauerse par l'inconstance d'vn Element qui ne luy fut gueres plus fauorable que la Terre. La Tempeste le surprit peu apres, & les flots éleuez comme des montagnes, puis fondans tout à coup en abylmes comme pour l'engloutir, se jouerent long-temps de luy, pendant que les vents brisoient les cordages & tous les équipages, & qu'ils déchiroient les voiles auec tant de furie, que les Mariniers croyans que ce pauure fugitif estoit poursuivy du couroux du Ciel, ne desespererent pas sans raison de pouvoir euirer le naufrage. Enfin apres tant de secousses & de dangers, il ne laissa pas d'aborder à la coste d'Espagne, & sa disgrace commenca à s'adoucir par la ciuilité du Roy Ican, qui le receur en Prince genereux & magnifique, tel qu'il estoit, qui luy fit plusieurs presens, & le consola charitablement tout le temps qu'il voulut demeurer auprez de luy. Cependant le Castillan informa nostre Roy de la verité de la haute naissance, aussi bien que de la vertu persecutée de ce Prince affligé, afin de luy preparer vne reception dautant plus honorable en France, & l'affeura qu'il ne luy auoit rien dit de ses auentures qui ne luy eût esté confirmé par le rémoignage de personnes dignes de foy.

Nostre Monarque ne pouuoit qu'il ne luy fist paroistre l'estime qu'il faisoit de la recommandation du Roy d'Espagne son intime & perpetuel Allié, mais la generofité qui luy estoit naturelle, l'obligeoit affez à ne rien refuser à sa gloire dans cette rencontre singuliere, & encore inotive sous le Regne de ses Predecesseurs, de voir vn Roy venir de si loing chercher la France pour y trouuer vn remede à sa mauuaise fortune. Il ne voulut pas que rien manquât de tous les honneurs qui font deubs à l'arriuée des Souuerains, il enuoya toute sa Cour pour le receuoir, & du plus loing qu'il le vid arriuer dans la falle où l'on le conduifi, il felua de fon Siege Royal, il le vint embraffer, & lay témoigna & de Année vinfe & de paroles qu'il autoir un joye toute particuliere de le voir auprez de Année vinfe & de paroles qu'il autoir un grand Conficil pour luy donner uve Audience publi. 1944 que, & il y firm dificurs in un danat & fi parteique de fes mal-heurs, que toute qu'il ne fepur cenir de luy direz Le metir & la reputation de voftre perfonne, & de vortire nous Me Le recit et voir belles ations, no hobigent à vous aimer, & pour vous rémoigner que ie finis de voftre pary contre la Fortune qui vous perfettue, c'ett que le fuir réfolt de faire pour vous sour ce que vous pourrez defi-cre pour conferner l'honnerur de voir le carderer. Viet en Groy comme vous autre Royalement l'Ethat qui vous appartient.

#### CHAPITRE SIXIESME.

 Discours de la vie es de la mort de Louis de France Duc d'Anjou, Roy de Sicile.

II. Ses belles qualite? de corps & d'esprit.

III. Son awarice.

IV. Recit de son passage en Italie.

V. Il deffie Charles de Duras son Competiteur.

VI. Qui refuse le combat.

VII. Grande misere de l'Armée de Louis.

VIII. Infestée de la peste.

IX. Grand courage de ce Prince.

X. Et sa mort déplorable.

Si j'ay diran fijirt din Noy d'Armonie, que c'elt vne folle temerité de fiefier à Diafolidité du Throfine, & de le croire affermir contrela fecouffe de me peties. Com le danger des écueis, j'ay dequoy le prouver en la perfonne peties. Com le danger des écueis, j'ay dequoy le prouver en la perfonne peties. Com le compart de la compart de

reminimes Roys.

En ne faurois mieux faire connoiftre fa taille, que de dire qu'elle eftoite d'une fort julte proportion entre la plus haure & la medicore, & qu'elle eftoit d'une fort julte proportion entre la plus haure de la medicore, & qu'elle eftoit condition Il lais est obtée de toute le grace bien-feantes à un brince d'autorité de la condition Il lais est est éche de la condition Il lais est est éche de la condition Il lais est entre de la condition Il lais est expectation de la condition Il lais exercices des Ames la reputation du plus adroit Cheuslier de tous nos Princes aux fleurs de lys. Les qualitez de l'ame répondoient parfaire, mont à celles du cops ; al autorité périper prompté vir, fei il autori join d'a l'intelligence des affaires vinc eloquence fins pareille dans rout le refte de ceux du San grayl amis vill mégagoit ce talent pour gagner les ceurs ; la autorite conorcit a, grayla mis vill mégagoit ce talent pour gagner les ceurs ; la autorite conorcit a.

Anné

deuffie de les engregenis par van magnificance plutôt prodigue, que finoplement libernle, qui tecliorite attore des tiens. & tadmire de tous ses transgrs. Il eft vray que c'ethnit le remps des largefire & de l'Affabliut, mais quoy qu'on fit pour écuties et pour cultiers ces deux belles partics, il faut audure pour fa gloire qu'elles paroilloient toutes naturelles dans fes façons, & qu'il fembloir qu'il ent hentie de toute la generofie des Roys fes Anchetres, pour eller tout l'honneur de la Cour de fon temps. Il n'eur pas aufi moins d'affection paur les fondation & pour leur accroillement in fec contente pas d'effre le plus liberal pour leur fondation & pour leur accroillement en biens & en ornemens, mais encore fur-til e plus affait au freuier Dians.

ale pius amou su ierutez Jutur.

Auer taur d'austragge da une tra de la nature, il sur encore le bon, hau de Auer taur d'austragge da vier de la fancie de la canne de Blois, d'er de Bretagne, fille du grand Charles de Blois, Princeffe forr belle, qu'il épont danns la guaeffe, ée qui recompen la fieldire qu'il gent danns la guaeffe, ée qui recompen la fieldire qu'il ye garda inuiolablement, par la naiflance de deux fils. Enfin rien ne manqua 4 ex grand brince, que l'opinion d'efter affer punfiamment etably pour jourier repors d'une fortune suffi siègne d'enuie que la reputation qu'il s'effoit acquife, ex qu'il ternt mal-beureufement par ven foir infatiable des biens & de la fibraînce des peuples, qu'il affligea durant fa Regence de plus d'importis & d'exactions, qu'ils ne cocolocient de reteunt de leur patrimoin, de leur labeur, & de leurs trausux. Cela rendir fon nom fi odieux, qu'o n ne fut point fâché du peu de fuecre de fes grands deffeins, donn or attribula rient el handelichion qu'il auori 
attiré fur tout ce qu'il entreprendoir auer des richeffes fin judtement annaffees, 
y jouter celur de Roy de Sielle, qu'il fie ménages par l'adoption de la Reyne 
l'anne, & qu'il s'eltima capable de conquert auer les mellieures trouppes, & 
auer course les richeffes & les dyoulles du Royanne de France.

La Fortune qui indques alors l'auoit todjours fauorife, l'attendoit fur la frontiere pour changer de party, & afin de commencer le reci des trauerfes qu'elle luy fit fouffirs, ie reculeray de deux ans pour reprendre fon voyage depuis fa feparation d'auce le Pape Clement, qui luy donne tant de benedictions.

In the properties de la commence del commence de la commence de la commence del commence de la commence del la commence de la comm

dans vne terre estrangere & ennemie.

Le Roy Louis jugeant à propos de profiter decette vilècire, il en emoya la nouelle à fon Competiteur, par vol Heraut, qui est charge d'obferur fa contenance & l'eflat du pais & de l'Armée; & qui le fut rouuer dans la ville de Barlette. Puillan Prince, lan d'ital, l'ay charge du Roy Louis de Sielle mon Seigneur, de vous dire qu'il vous trouue bient emeraire de luy vouloir difputer qui l'emont une Couronne qui loy appartent par le droit d'une leignime adoit re en poffelion. Le fivou content et de mout de la vier profet, il vous donne ce chort datour de dileu pour combatter. & veu thies foument et de louis de la vier profet. Il vous donne chort de la veu de la vier profet. Il vous donne ce chort datour de dileu pour combatter. & veu thies foument et épi il des pretentions su hazard d'une bataille. Il lattend voltre réponfe auec impatience, & c'ét nout e qui me reciencauprez de vous.

Le Princé Charles parut d'abord affez surpris de ce message, mais il ne laiss pas de repartir, qu'il s'estononis frot de cet infolent appareil des François pour venir delà les monts troubler vn peuple qui n'auoit rien à deméler auce cux, & pour le trauerser luy-messe qu'in auoit aucun inneres auce le Due d'Anjou. Si c'est, luy dir.il, qu'il ait enuise de faire valoir se pretendue adopson, il ne dait pasignore que le droit de fincension pretuaux à cestire en matere de Royaumes, ét uluy apporentes que les affaires ne fons pas en estat que Antie
te doiue prendre la loy de lay. I em feruira y des occeasions que le temps me 1944prefenera, foit pour l'atenque rou pour me deffendre, ét quelque parqual me
rencontre l'ime trouvera toujours promiserant de la comparation d

Ainfait rouppes du Due ne parent marcher qu'en corpt d'Armée, & ce fur unce tant de faitignes & de differe qu'il arruivernal Bary, que ne trousuanspoint à viure dans la Campagne qui effoit toute déferte, le Roy eut le regret de le voir contraint, non feulement de vendre la Couronne qu'il auoir perparée pour la folennité de fon Couronnement, mais encore toute fa vaiifelle, fante no pousoir referreut qu'in feul gobelte d'argent pour la bouche. Auec tout cella în e pue qu'il grand peine trouure de l'orge pour fa table, & tous les patrys qu'il enuovoir aux champne ne pousans recourer de fourages, les cheauss de bagge qui ne mouroien point languilloient hors de feruice, & ces braues courfiers, auparant fi ploreux & fe fougueux, donne on fe promettoir de fig grande exploits, &

fur lesquels on fondoit toute l'esperance des Batailles, demeuroient comme des Rosses abandonnez dans les chemins,

Pour comble de maux, la pelle vint encore moissonner les reflex de la famine, en enre couste les personnes de qualité, qui mouroiner tous les ions issiques au nombre de feixe & de vingt, elle emporta le vaillant Comre de Sauoye, qui effoit le premier & le plus grand Capitaine de tous les Generaux. Parmy tant de malheurs & de funerailles, le Roy contraignoit affer son courage dans le public, il pleuroit ele mortavane de al també herolques, & consoliois les visuas auce ven extreme constance, mais il n'en estori que plus affigé dans son particuller, par la necessité de regretere tout feul des perces qu'il falloit edifinaler aux en ces treme constance, mais il n'en estori que plus affigé dans son particuller, par la rang, son courage qu'i demeura vour enter au milieu d'une Armée fidelbarée, & bien toin de remarqui d'édit dit foit son enneny tant par l'Écruse, que par Letres, induste à prouoquer par injuier ectol qu'il n'auoir pé piquer d'onneur, pour le sitre décendre en campagne & pour l'obliger à terminer cette guerre pur ve combat décisif.

C'edici audit la paffino de tous les François qui ne respirotent qu'apres l'honneur de cette iournée, mefine ause indifference de viancre ou d'effer vainen, pourneu qu'ils trousaifent vne morr plus digne de leur courage, apres laquelle vectoir ven piet de voir coursi à pain hance Nobletie de la plus noble. Chevaisno, les vas à piet de leur monitaire de la comme de la comm

Le Roy Louis se voyant ainfi mocque de son ennemy, ne put faire autre che-

## Histoire de Charles VI.

Année

fe que de recourner à Bary, & il y reunit recolbé de ann d'ennuy & de douleur, qu'il ne put long-tempre filterà la maladite qu'il edite, é qui ne luy dounate loife que pour maissiment fon corps, qu'il chibique le 11, iour de Sepnate loife que nombaufment fon corps, qu'il chibique le 11, iour de Sepplomb, & en luitre rous les Nobles & les Cheullers de fon Armée, qui elloient vennauer en figrand équipage, & suce rant d'argent & de heux cheaux, fe retirerent en défordre, qui cl, qui il 4, comme des Drebis fan Pafteur, auce de méchante habis, & le balton à la main, demandans l'aumofine par les chemins, pour feruir d'exemple à la poflerité du peu de durée des grandeurs de la terre, & de le vantire de ceux qui fennt à la pussifiance de Princes.

#### CHAPITRE SEPTIESME.

### I. De l'infidelité de Pierre de Craon enuers le Roy de Sicile.

I E nen epais pat dispenter d'ajontre au malheur de ce Roy , le mausais chair qu'il fied Mellite Pierre de Crono dana l'accablement de les affaires, pouvenir en France querir l'argenque la Reyne fa femme auois amafié auce grand ofin pour les retains. Elle luy donne de grandes fommes, maisau lieu de fiatte fon affécion , elles tencrene l'aurire de ce mausais Cheualier, qui prefera fe ancredità fon deuroir é d'ibnome uver qu'il aouit d'eltre aime de ce Prince qui le reconnolifoir pour fon Coofin, il s'arrettà à Venife à paffer le temps pendant que fon Matifre langulotie, e ayant erceu la nouelle de famort, il eur l'inn-pudence de renoumer à Paris, et d'affronter les yeux de la Cour auce un équit en format de la cour aute un équit de la comme de l'arretta de les de la cour auce un équit de la comme de l'arretta de la cour aute un équit de l'inne de l'inne de la cour aute un équit de l'arretta de la cour aute de la cour aute de l'arretta de la cour de mont et avoir et de caud é ce celle de mon frere, mais ayant dir tout haut qu'on me le prenne, perfonne nefe prefenta pour feconder fon reflentiment, & pour vager fi aitle colere.

#### CHAPITRE HVITIESME

Estrange seicheresse.

II. On obtient de la pluye par des prieres publiques.

III. Deputation sans effet, pour la tréne auec Angleterre.

L A (schereffe fut fir strade en certe année par tout le Royaume, que faute de pluse depuis el princerpas judque à la Myoult, la terre decume ferme comme le Roc., ne par faire grener les Bleds, & perdit auce les ceusés du Clel le fecours des fontaines & des ruifleaux, que la challeur deffeicha. Cela fut caufé de pluficurs maladies contagientes qui firent perri les trouppeaux, & comme l'en reconnur que c'éfloir uc hathiment de Dieu, le Prelata s'fimblez trouuerent à proposé de faire précher la penitence pour dispofer les peuples à féchir la colter duine, par de Procettions & desprieres publiques. On y obeit fective la colte de la comme de la colte del la colte de la colt

La Tréue estant preste d'expirer entre les deux Couronnes, l'Angleterre la premiere premiere deputa Iean Due de Lanchlite pour la continuer à certainne conditions, ou pour refoudre la guerre. Le Roy de fon cofté inte confeil à Paris, Andepour le melme fujer, & apres auoir efié en deuotion à faint Denis deman, 1984der foin interceffion pour la tranquellité du Royaume, il fit choix de Iean
de France Due de Berry fon oncle, pour aller à Boulogne auce vue grande
fuitre de Seignenn. Les deux Pineca voulans ejalement faire pareifire leur
magnificence, choiffrent pour lieu de roit de la production de la contraction de la contract

Les ciuilitez & les presens que les Dux s'e firent, sembloient prometre de cette entreueue vne fin heureuse & pactique, selon le souhait des petipes qui la demandoient en prieres, mais les Anglois ny apporterent qu'une vaine apparence de bonne volonté. Ils consimerent deux mois entiers en demandes excessives de noi discons ambigus à leur ordinaire; le Duc de Berty retint à la Cour s'anstrien conclure, & il alla austi-tost sur fest serres faire des trouppes pour la prochaine campagne.

Fin du quatriéme Liure.



### TABLE CHRONOLOGIQUE POUR L'ANNEE INSC

Charles V I. en France 5. De Nostre Richard If. en Angleterre: 8. Seigneur lean I. en Effent, autrement Caffille & Pierre en Arragon. 49. Du Schifme. Ican Baftard de Peringel, Couronné Roy le 6. Avril, rbain VI. à Charles le Manueis en Nanarre. 35. De Sigismond de Luxebourg dit de Bohe-Clement VII. me , & de Marie d'Anjou dite de Hongrie. sa femme, 42. Papes En Hongrie, i. Charles d'Anjou dit de Duras, & de la Paix; vsurpareur de Hongrie y est affassiné le

De la vacance de l'Empire d'Occident en Allemagne. 7. Wencestas de Luxembourg Roy de Boeme , fils de l'Empereur Charles IV. mort 1378. ileu R. y des Romains,

G non reconnu pour Empereur.

de l'Europe.

ANNE'ES

4. de Iuin. HedWige fille de Louïs d'Anjou, dit le Grand 1. Louis Duc d'Anjou en sicile, 1. Charles d'Anjou dit de Duras & de la Pala. vsurpateur du Royaume. 5. & dernier,

d'Olaus V I. Roy de Nornegue , Regnamanes Du Regne des Rois Chrestiens Marqueritte de Dannemarck fa mere en Dannemarck. 8. d'Albert de Meckelbourg en Suede, 24. De Robert Stuart 1. du nom en thoffe.

de France.

Principaux Princes du Sang, Grands Officiers, Ministres d'Estat, er Fauoris de la Cour de France.

Louis de France depuis Duc de Touraine, & enfin d'Orleans, frere du Roy, Louis Roy de Sicile, Duc d'Anion , coufin du Roy. lean de France , Duc de Berry , & S Oncles du Roy Philippe le Hardy Duc de Bourgogne. Prin. Charles & Evreux Res de Nauarre. ces du Pierre Comte d'Alencon. Sang. Louis Duc de Bourbon, oncle maternel du Roy, & Sur-Intendant de fon education auec le Duc de Bourgogne, & grend Chambrier de France.

Ican de Bourben , Comte de la Marche & de Vendolme, Ancefre de nos Roys. Ican, dit de Montfort, Duc de Bretagne.

Olivier , Sire de Cliffon , Connettable de France. Pierre de Giac Chancelier de France.

lean de Mauquenchin, autrement dit Mouton, fire de Blainville. Louis de Sancerre, Seigneur de Charenton, &

Iean fire de Rieux & de Rochefort. Iean de Vienne, Seigneur de Rollans, Admiral.

Ican fire de la Ferré Freinel Mareichal de France en Normandie Moradas fire de Rouuille, Lieutenant des Mareschaux en la mesme Prouince. Ican Comte de Harcourt, Capitaine General en Normandie

Guillaume Sire de Saucuse, Capitaine General en Picardie, Hugues de Chastillon, grand Maistre des Arbalestrers. Pierre de Villiers, fire de l'Iste-Adam , grand Maistre de France, & Port-Oriflamme;

Guy Sire de Coufant grand Eschangon , par lettres du 15. de May. Arnaut Amenion , fire d'Albrer , grand Chambellan. Bureau fire de la Riuiere, premier Chambellan.

Enguerran Sire de Coucy Comte de Soissons, grand Bouteiller de France. Raoul fire de Raineual, grand Paneiser.

Eustache de Camp-Remy Cheualier trenchant. Guillaume Chastelain de Beauuais , Quenx de Frante. Charles de Bouuille, Gouverneur de Dauphine, Enguerran de Dargies grand Fanconnier.



# HISTOIRE DV REGNE DE CHARLES VI

ROY DE FRANCE LIVRE CINQVIESME.

### CHAPITRE PREMIER.

- Edit pour l'établissement d'une nouvelle Monnoye.
- Pernicieux au peuple.
- III. Deliberation touchant la guerre auec les Anglois.
- IV. Resoluë au Conseil du Roy.
- V. Ordre donné au Duc de Bourgogne pour preparer une Armée navalle

E commenceray cette année par la publication d'une nouvelle Monnoye d'or & d'argent que le Roy fit battre à son nom & à son coing, pour porter son Image & sa reputation par tout le monde 1385. aussi loing que les autres Roys ses Predecesseurs; mais pour luy donner plus de cours, on décria toutes les vieilles especés. Ie ne pretens pas nier que le Roy n'en eût le pouvoir, & ie blasme encore moins cette noble enuie de fignaler sa memoire , mais qu'on ne se seruit que de celle-là dans le Royaume, & qu'on abolit celle des Roysanciens, & particulierement nos écus d'or qui estoient en mise & en reputation parmy tous les étrangers , il y avoit de l'injustice, & ie ne puis que ie ne dise que ce fut vn tres-mauuais confeil des gens de la Monnoye. Ils en promettoient vn grand profit, mais quel profit d'vn Edit fait au grand dommage des peuples, & qui tourna presque tout à l'auantage de ceux qui preuirent cette Ordonnance, & qui se hasterent de payer toutes leurs debtes en vieilles pieces, auprez defuelles les pautres la-boureurs & les artisans sussent morts de faim, si l'on n'eût accordé pour vn

temps le cours de la Monnoye du feu Roy? Cependant le Roy qui commençoit à prendre connoissance de ses affaires, n'ignoroit plus que le Duc de Bretagne ne l'eût fort mal seruy au Traitté de

### Histoire de Charles VI.

Année

100

Bourbourg , il feauoit course les vieilles entreprifes des Anglois fur fa Conconec, étereficienci comme il deuoit de l'ur humeur inrattrable dans les negonarions, & de course les infractions des l'reues, & de tout ce qu'en auditacordé auce cars, dont ils viotent del diferction pour le pression des occasions de
cordé auce cars, dont ils viotent del diferction pour le pression des concessions de
pour auitér aux moyens de s'en vanger, il y manda tout les Grands, & aucun
y manqua des principaux Seigneurs de fois Sang, que l'estul Duc d'Alençon,
qui s'en excusfi fur les incommoditez de fon aage & fur la pefanteur de fa mille,
qui le rudoit incapable de voyager. Tous teniongierent en certes ellemblee,
qui le rudoit incapable de voyager. Tous teniongierent en certe silemblee,
de plus écouter aucune proposition de la part des Anglois, & de différerpita
long-temps der vonir à ure guerre ouverte, Dour Le Duc de Bourgogne Conle du
Roy, qui aooit plus de part à la conduite des affaires, il ne conclud pas fuelsentre la defenite, il remontative que le Royame chois affer putiliar pour porconficient de guerre, & caux Capitaines, de ferendre à la my-luiller à Arna, on
Officient de guerre, & caux Capitaines, de ferendre à la my-luiller à Arna, on

Il priraulli le foin d'une Armée nausle, qu'il fit équipper à l'Eclué, qui ceft up port de Mer fort celèbre, & en donna la conduire & le commandement à Meffire lean de l'issus. Admiral de France, perfonnage ausli plein de vaillance que d'ambition de d'honner, qui deuoit autri fous lus quinze cens hommes d'dite & armez de pied en cap. Et cependant, afin de commencer la eccoultume les Anglois autoir les ennemis cher eux, & afin de les tenir en haleine en attendant le reftee de la florte, qui deuoit entre commandé par le Connellable de France, par le Marcfelal Louis de Sauterre, & par Engerarus Brucé Cussy, il

l'enuoya en Escosse pour disposer le Roy qui estoit nostre Allié, à fauoriser l'entreprise, & pour tenir la Mer iusques à leur arriuée.

Commen fallett fire de recourcilet force, il fallut suff de nouvellet Finance; & on etta fite de pinied leuer va emprunt fire le Clergé de fit le peuple, fur la parole du Roy, qui troupa bien du monde quand il răcquitta de fa prom. fie, Mais ca mefine temps, l'on double toutes les Tallies & les impolis, tant des villes que de la campagne, & l'on via d'emprisonnement & de toute forte de rigueurs enuer secue qui refulerant de payer plus qu'illa epoulouien. Et cela fre des l'entre de la compagne de l'entre de payer plus qu'illa epoulouien. Et cela fer des l'entre de l'entre de parche de villes, qui abandonnerent de l'entre de l'

### CHAPITRE SECOND.

- Iean de Bourgogne Comte de Neuers épouse la fille du Comte de Hainaut.
- II. Le Roy afsifte aux nopces & fournit 9. courfes aux Tournoys. III. Le Roy de Nauarre enuoye pour empoisonner les Ducs de
- Berry & de Bourgogne.

IV. L'empoisonneur pris & puny.

E voyage d'Angleterre fut pour quelque temps differé, parce que le Roy.

Le voyage d'Angleterre fut pour quelque temps differé, parce que le Roy.

Le voyage de la prefere de des la companyage de la contra cont

tous les Princes & les Grands de la Cour, & où il y eur aussi grande assemblée de Seigneurs de Bauieres, de Lorraine, & de diuers Estats de l'Allemagne. Il s'y six Année de beaux tournois & le Royy fit admirer sa force & son adresse en neuf courses 1385. de lance qu'il fournit brauement contre vn Cheualier de Hainaut nommé Mesfire Colart d'Espinor. Les plus sages y trouverent à redire comme à vne chose sans exemple, qui n'estoit pas sans peril, & qui estoit au dessous de la Majesté; mais ils s'en confolerent par le fuccez d'vn si glorieux essay de sa premiere Cheualerie, qui accreut leur affection, & qui mit ce ieune Prince en grande eftime

chez tant de Nobles étrangers. Comme il n'y a point de joye dans le monde qui ne soit bien-tost trauersée, & qu'on ne paye presque comptant de quelque nouvelle inquietude, celle-cy fut fuinie d'un dernier attentat de la part de Charles Roy de Nauarre. La haine qu'il portoit à ses Cousins les Ducs de Berry & de Bourgogne, l'auoit fait resoudre de les empoisonner, & il se seruit pour cela du ministere d'un Anglois nommé Jean d'Elfrein, qu'vne longue confidence auoit rendu capable de toutes fortes de crimes pour executer ses passions. Les bienfaits qu'il auoit recens de luy, & la recomenfe qu'il luy promettoit encore , luy firent accepter cette detestable commiffion , sans en examiner ny la honte ny le peril, & il vint en France pour trouuer le moyen d'employer vne certaine poudre, que ce Roy luy donna; mais son asfiduité de quinze iours entiers, le rendit suspect auprez des Officiers de la bouche de ces deux Princes dont il s'aprochoit auec trop d'empressement. Dieu per-mit par vn effet tout particulier de sa protection enuers la Masson Royale, qu'on l'arretat & qu'on lemenat deuant le Preuoft de Paris, qui le fit mettre à la gehenne, & d'abord il confessa son malheureux dessein. Il dit mesmes que le poison qu'il auoit apporté estoit si cruel & si subtil, que pour peu que ces Princes en eussent pris, ils auroient esté saiss d'une subite chaleur, ou plustost d'un embrafement d'entrailles qui leur auroit confumé les parties nobles auec des douleurs inconceuables : qu'ils auroient este insuportables à eux mesmes , que tout le poil leur fut tombé, que c'eut esté redoubler leur suplice de les approcher auec quelque remede, qu'on leur eut emporté la chair par tout où l'on les auroit touchez, & qu'ils fussent morts dans les trois iours. Il fut puny comme il meritoit, son corps fut mis en quartiers qu'on porta aux quatre portes de la Ville, & sa teste au bout d'yne lance, pour donner horreur de pareils parricides. Telle fut la fin de ce detestable, que la seule passion d'une cruelle auarice auoit fait conspirer contre la vie de ces deux Ducs, qui dés le lendemain de cette execution furent en l'Eglife de Nostre-Dame de Paris, rendre graces à Dieu de les auoir si miraculeufement conferuez.

### CHAPITRE TROISIESME.

Deliberation pour le Mariage du Roy, conclud en faueur d'EliZabeth de Bauieres.

Ambassade enuoyée en Bauieres pour la demander.

III. Le Roy l'épouse à Amiens.

L E Roy estant en aage d'estre marié, & de donner des heritiers de sa Couron-ne, les Princes firent vne grande assemblée de tous ceux du Sang Royal pour deliberer du party qu'on choisiroit, & les auis furent assez differents. Le Duc de Bourgogne donna fon fuffrage à la fille d'Estienne Duc de Bauieres, dont il exalta fort la Noblesse, & la puissance de sa Maison, & d'autres qui luy vouloient donner l'exclusion en faueur d'vne fille d'Austriche, appuyerent leur auersion sur ce que ce Duc Estienne auoit depuis peu quitté l'obeissance de l'Eglise pour adherer au schisme. La troisséme qu'on proposa fut la fille de Iean Duc de Lorrai-N iii

Année

ne, & Don ioignat à fonmente celty de fes Ancestres dans le feruice de ou Roy, qui sa aoient non feulement finity dans toutes leurs Guerres, mais qui anoient facrifie leurvie dans les combatsauce van fidelité perpetuelle, qui s'embloit pre-fierble à toute foire de considération de bloss de d'autres auanzage. Cette di. restrible à toute foire de considération de bloss de d'autres auanzage. Cette di. restrible à toute le des leurs de la comme de la beautre d'entre le leur qui trait le pourtrais d'est roui Princesse, cette di. la pomme de la beautre écheux la Elizabeth de Bautres les sus greces ansi, qui s'embla plus agresable aux yeux du Roy. On depécha sufficion au Duc on prev nue belle anubasside d'illustres Cheusaliers, qui luy firent a demande, don prev nue belle anubasside d'illustres Cheusaliers, qui luy firent a demande, con prev nue belle anubasside d'illustres Cheusaliers, qui luy firent a demande, de la company de la fortune, & l'auanzage que ce feroit à fi Maifon, d'auné par at a gloricule posterite qu'on de couis artendre d'en mé grande alliance. Le Duc les est centre d'en le le grande alliance. Le Duc les est centre d'en de la president de la consideration de la consideration

Le Roy receut comme vn Prioce amoureux la nouvelle de son artiuse, il partit ausli. Coll de uxieme de l'ullet, passi par sinta Denys pour y faire se prieres, & de là pouts en toute diligence à Amiens, où il l'éposits le iour messime de nonartee. Si se ne crisignois d'estre trop long dans le crecit de la magnificance de cette felte, ie ferois voir qu'il o'y fut rien épargue de tout ce qu'on put inuente cette felte, ie ferois voir qu'il o'y fut rien épargue de tout ce qu'on put inuente tribute pour le la surface de la contracte, una surface de la contracte de la contracte de la contracte de la Duchellé douisiriere d'Orleans & du Comte é l'es, tous deux dipose d'un figretieux déposit par la collège attendant par la contracte de la Duchellé douisiriere d'Orleans & du Comte é l'es, tous deux dipose d'un figretieux déposit par la cossideration de leur grand age & de leur qualité, de

### CHAPITRE QUATRIESME.

I. La Flotte de France battue de la tempeste.

 Iean de Vienne Admiral de France Harangue les foldats pour les affeurer.

III.Et passe en Escosse.

IV. Le Roy d'Escosse le mécontente.

Y. Ses exploits sur les frontieres d'Angleterre & d'Escosse.
VI. Les Éscossos manquent à l'alliance & à l'affection qu'ils de-

uoient aux François.

Parmy les réjouisfiances de ce mariage, on fiaifoit par tout des Processions & des pricres publiques, pour obtenir de celuy qui commande à la Mer. & aux vents, va temps fauorablea up allage d'Angleterre, & la ferueur lut d'autane plus grande qu' on s'auorate que depuis le milieu du Priocemps, il regooit vue si uricueil tempesse (el le dur si algues an milieu de l'Hes que odhre Flotte de soix anne Vassificaus, qui estout à l'Aochte, estout presque ruine à sorce de s'execution confert, car le Anglois qui l'artaquerent, & que rosiours sirent repousler, employerent le reste de le urs soings à chercher tous les moyens de la bruiller, ils s'ausserier peut l'est de confert, car le concel de s'air ven Bruilea d'un Nauire plein de bois s'es, frotte de poix & d'autres mixtions d'artifice, mais nos Mariniers ou l'eurent pas stiot dédourné, qu'un nouel accident furuint qui occupa toute leur experience. L'apparence d'un beau temps qui leur auoit permis de s'e mettre en mer, se changes di oudainement contre toutes les consideurs de leur art, qu'on eut d'un que l'O-

cean s'estoit declaré contre leur nauigation, & que le Ciel mesme leur vouloit refuser sa lumiere pour les conduire. Il se couurit de tenebres, & n'éclairoit qu'a- Année uec des feux & des tonnerres épouventables, qui faisoient voir vn desespoir presque general fur le visage auffi bien que dans les trauaux inutiles des matelots, qui furent contraints de relascher & de s'abandonner à l'imperuosité des vents ; & qui regagnerent le Port auec tant de bon-heur, qu'ils n'oserent se vanter que leur adresse eut eu plus de part à leur salut que la Prouidence diuine.

L'Admiral sceut que la peur du naufrage auoit fait murmurer plusieurs de nos gens, & qu'il leur estoit eschappé parmy les vœux qu'on fait en de pareilles occasions, qu'ils ne s'exposeroient plus à l'inconstance des stots, mais il ne desespera pas de changer vne refolution qui ne deuoit pas durer plus que la tourmente. en des personnes qu'il creut trop engagées à maintenir leur reputation. Il fie mettre pied à terre à toute l'Armée, il assembla tous les Commandans, & ayant blâmé doucement d'abord ceux dont le courage auoit esté ébranlé d'vne fi petite contraste de la Fortune, il continua ainsi son discours. Vous ne scauez pas d'auiourd hay que tous les grands deffeins sont suiets au sort, & que si l'on conside- « roit le peril de chaque entreprife, qu'il ne se feroit rien ny de grand ny de gene- u reux, par la necessité indispensable qui rend tous les proiets soumis à mille forreux, par la necessite supper qui feme le grain, n'ignore pas que les oifeaux ne luy en dérobent, & si l'on ne consentoit à leur faire part de la moisson, il ne se trouueroit personne pour cultiuer la terre. Il se rencontre des difficultez à combattre, par tout, mais il n'y en a point mes braues Compagnons, qu'yne veritable « vertu ne doine affronter, s'il est vray que la parfaite generofité ne se plaise que et dans les perils, & s'il est deffendu de tirer de la gloire de son bon-heur, si cen'est qu'on ne l'ait acquis malgré des aduerfitez qu'on ait furmontées. C'est par ce moyen là que vos peres ont gagné tant d'honneur dans le monde, & fi vous auez « le mesme courage sous le mesme nom, sous les mesmes enseignes, & sous les mes-« mes armes, ie vous affeure d'vn mefine fuccez, & que cette expedition nous « reuffira auffi glorieufement. Mais que me seruiroit-il de vous exhorter dauantage : fi le Ciel mesme vous y cohuie d'vn visage si serein, si la Mer deuenuë tres pacifique, de tres furieuse qu'elle estoit auparauant, vous promet vne nauigation " tranquille, & finos Patrons & nos Matelots fi experts à la marine, & fi capables " de vous mener seurement au milieu des dangers, vous prient de vous fier à leur « parole, & vous pressent d'vser du temps & de l'occasion qui se presentent si fa- « uorables. Que reste-il donc que de partir? or sus courage suiuez moy, mais suiuez moy auec vne ferme creance dont vous deuez estre persuadez, que i'ay plus de passion de bien faire que de bien dire, & que ie seray toujours plus ialoux d'exe-" cuter & d'agir que de commander. Amesme temps il sauta le premier dans son Vaisseau, tous les autres en firent

autant à son exemple, & la flotte singla si droit & si heureusement, qu'ils arriuerent en moins de trois iours en Escosse. Ils prirent terre à Edimbourg, & afin que personne ne se pût flatter de l'esperance du retour, il renuoya ses vaisseaux en France pour amener le reste de l'Armée qu'on destinoit contre l'Angleterre. Il manda par mesme moyen la sterilité & l'incommodité de subsister dans vne terre, qu'il reconnut plus deserte qu'habitée presque toute couverte de Montagnes, & plus pleine de sauuagine que de bestail; & suplia les Princes de faire trouuer bon au Roy , qu'il hastat l'accomplissement d'vne entreprise qui ne pouvoit traisner en longueur sans de grands inconveniens. De là il alla filuer le Roy d'Escosse, qui s'enquit aussi-tost de la santé du Roy & de ses Oncles, & luy ayant donné audience pour parler du fujet de fon voyage, il luy dit eutr'autres choses. Ie vous ay amené des François, pour satisfaire au grand desir que vous en auez témoigné tant par lettres que par Ambassades . & pour seruir vostre Maic- « ste fidellement & genereusement contre les anciens ennemis de son Royaume. « Ils font tous pleins de cette noble volonté, & comme la tréue est sur le point et d'expirer, ils vous suplient, & moy ie vous en coniure, de les employer tout chaudement, auparauant qu'vn plus grand loisir refroidisse leur courage. Mon

## Histoire de Charles VI.

104

opinion seroit donc, Sire, qu'on ne perdît point de temps, & que marchans d'az Année bord auec ce que vous nous pourriez ioindre de trouppes presentement, nous 1385. " ferions dauantage que si nous attendions apres de plus grandes forces.

Tous les Grands de sa Cour là presens, surent de mesme auis, mais le Royne le pût gouster, & comme s'il n'eut point fait d'estat d'vn si petit nombre de François, il fit vne nouvelle Tréue de trois Semaines, fous pretexte de fortifier son Armée de nouvelles leuées. Cependant non content de tenir nos gens à rien faire dans Edimbourg, qui est vne coste fort infertile, il fit publier qu'on n'eut à ne leur rien donner qu'en payant comptant, & ils furent ainsi contraints de viure aux dépens de leur équipage infques au huictième de Iuillet, qu'il leur joignie trois mille Escossois. L'Admiral partit aussi-tost d'auprez du Roy, & apres vne folitude inculte de plus de vingt lieuës, qui fert de frontiere aux deux Royaumes, il entra comme vn Lion affamé dans l'Angleterre, & courut iufques au milieu fans trouuer de resistance, portant le fer & le feu sur tout ce qui se rencontroit d'hommes, de Villes & de maisons, & fit vne si cruelle Guerre qu'on pouvoit dire de ses trouppes, ils ont tué l'Habitant & l'Estranger, ils ont massacré pessemesle, le vieillard & les enfans qui pendoient aux mammelles de leurs Meres.

Apres huit iours de fac & de carnage, ils fe trouuerent deuant le Chasteau de Dovart, qui est tres fort de situation, & que les Anglois auoient abondamment muny d'hommes & de viures : & comme l'Admiral seut des Escossois qu'ils l'auoient plusieurs fois inutilement assiegé, il leur proposa de le prendre pour signaler leur premier exploit. Il leur promit d'en venir à bout, & il leur offrit melmes de mettre ses gens en vn Corps separé pour oster la difficulté des langues, & de leur laisser la droite, mais il luy fut impossible de les y faire consentir, & ce fut à luy à entreprendre cette conqueste auec ses seules forces, dans la necessité que fa valeur luy imposa d'attaquer la place. Il enuoya sommer le Gouuerneur , & fa réponse fut qu'au lieu de perdre son temps apres vne si folle entreprise, qu'il feroit bien mieux de s'en retourner plus vilte qu'il n'estoit venu, & qu'il l'estimeroit bien-heureux s'il pouuoit ramener les François auec cet auantage, de les auoir gardé des embûches & de l'infidelité ordinaire & naturelle des Escoffois.

Il receut cela comme de la part d'vn ennemy qui le vouloit épouuanter, il pourfuiuit fon fiege, & les affauts des deux premiers iours furent fort rudes & Janglans de la part des François, qui cherchoient de l'honneur en cette occasion, pendant que les Escossois suggoient des coups sans se remuer, comme s'il n'y eus-fent eu aucun interest. L'Admiral n'en sut que plus animé, & ensin les Arbaleftriers qu'il auoit rangez autour du Chasteau, firent si bien leur deuoir, qu'ils repousserent les assiegez & les emporterent de force. Toute la Garnison passa par le fil de l'épée à la reserve du Gouverneur tout seul , le seu succeda au pillage , & on traitta de mesme deux autres Chasteaux qu'on força, dont i'ay perdu les noms. La mauuaise contenance de nos Alliez, & le refus qu'ils firent d'assister nos gens, donnerent bien quelques defiances à leur General, mais cela n'empescha pas qu'il n'employat le reste du mois à courir le pays; sinon qu'il mit toutes ses trouppes ensemble, & qu'il se donna garde de quelque mauuais party : & à cela feruit beaucoup l'escorte & l'entremise du Comte de Duglas, qui demeura toujours auec les François, & qui leur rendit toute forte de bons Offices.

### CHAPITRE CINQVIESME.

I. Entreprise de François Acreman Chef des Flamends sur la flotte du Roy.

II. Décounerte & punie.

Ependant que l'Admiral met à feu & à sang la frontiere d'Angleterre, & que les trouppes Françoiles destinées pour le secourir attendent le vent pour s'embarquer s'embarquet, on eft tout effonné de la petre d'un Vaissau chargé de munisions, ke tout prelà faire voile, lors que fon s'en défoit le moins. On a pris quali-toit hand que c'eloit vue trahisón des Gantois, & on securitis continuoient leurs mau. suis desfeins solas le conduite d'un nouveau Chef chois dans la populace nommé Francion, qui passa la conduite d'un nouveau Chef chois dans la populace nommé Francion, qui passa à l'un qui est voi fameur port de Mer. & qui complotta secrettement suce que que sur sui dulte pour arise trahelle quelque until a florte de France. Il se rousua afice de gens mai metentonnez pour faire ettre entreprisé, & l'on la communiqua si quelquer me de Les claus l'entre se cute entre profis de l'anche de l'entre de l'entre l'entre soudrement pour donner passage aux Rebelles, que rien n'eu empeché d'executer ce permicieux des sens de l'executer ce permicieux de l'executer ce permicieux des sens de l'executer ce permicieux de l'executer ce permicieux des sens de l'executer ce permicieux de l'executer ce permicieux de l'executer ce permicieux des sens de l'executer ce permicieux de l'executer ce permicieu

Îl fă lăf aufi. soft des Chefs de la configiration, qui eftoient disperfex endiuers endoris, ke le lendemia au point dutour, il fa pratir va Courrer pour en donner aduis au Roy & aux Princes, qui luy manderent de leur faire coupper la crife pour donner va exemple de la vengence d'ven fig rande perfidie. La ville de Dam en eftant coupable, on prit aufii refolution de la ruiner, toute forre veille fit ip ar femaralliek par el nombre des histans, & pour emperher que les Configirateurs qui eftoient dedans, n'echapaffent à la coltre du Roy, on yemloya tout chaudement les trouppes definicés pour le passige d'Angleterre.

### CHAPITRE SIXIESME.

I. La ville de Dam assiegée par le Roy en personne.

II. Sa resistance opiniastre.

III. Elle parlemente.

IV. Les Habitans essayent de se sauuer.

V. La ville est forcée. VI. Clemence du Roy.

V I. Ciemence au Roy. V I I. François Acreman échappe au Connestable.

VIII.Le Roy donne la Ville de Lescluse au Duc de Bourgogne.

Le fege fut suffi. toft formé que commandé, & fut le refut d'outrir fet poèctes, la ville fut fortrement sartaquée, mais tiles fedéradit auce la méme viqueur & elle cut affez d'opinion en fes forces, pour defier auceinjures nos Chemilers François, que ceux de dedans latifiotien monter aux murailles pour les renuerfer de plus haut. Leur Artillerie fectodois les coups de main auce va tonnerre & ven geffet continuelle de carreaux & de toute forre de traits, elle n'épargonit pest mefine le quartier du Roy, où ils triotient faits aucun refiped des frat que plus traiteré, & qui iui rade en point partir de deuante la place qu'elle n'eur reduit les Rebelles. L'entreprife pour tant rur fi difficile, qu'on ne put dire au bout de quinze iours qu'elle finé beaucoup sauncée, & comme leurs machines failoitent de grands oblitacles aux aproches, le fiege auroit efté plus long, fi l'on a fe fru aux de drinc rectairs ingenis de bois qu'on appelle des Truyes, pour aboude ils murailles Expour renuerfer les pierriers. Cela fit va grand effect en current que s'aite de que le fru de leur imperundér n'étôti qu'une fauste valeur. Ils réolutern de s'aitembler pour prendre confeil entr'eux, & voic y que l'un le fentiment de s'aitembler pour prendre confeil entr'eux, & voic y que l'une l'entiment de s'aitembler pour prendre confeil entr'eux, & voic y que l'une l'entiment de l'aitembler pour prendre confeil entr'eux, & voic y que l'une l'entiment de plus longes.

Nous n'auons pas, dirent ils moins de cœur qu'auparauant, mais comme nos forces font diffipées & abbatues fous le poids d'vn fi log fiege, il eft de noftre prudence de confiderer que nous auons à faire à des gens qui ne demordent rien de !!

### 106 Histoire de Charles VI.

Année leurs 1385. & ba

leurs entreprifes,& de preuoir que la fin de celle-cy ne nous peut estre que funeste. Tout ce que nous poutós faire c'est de talcher a traitere pour fortir d'icy vies & bagues fautes,& il ne s'agit pasde pefer la laffront qu'il y a de se rendre, qu'ad n' il n'y a point d'autre expedient pour fauter la vie. C'est vne necessire il lus sens.

» ble que toutes les iniures, & peut-estre qu'en nous rendant au Roy, nous viurons ,, plus à nostre aise sous la loy qu'il nous imposera, que nous n'auons pui faire dans la occrendue obligazion de nous maintenir dans nos Coustumes & dans la jouy?

"Diss notre alle rous sa loy qu'il nous impoures, que nous a aous pu raire dans la pretendie obligation de nous maintenir dans nos Couftumes & dans la iouyf. fance de nos Priulleges. Ce confeil fur embraffé de tous les Bourgeois, on deputa auffi-toft vers le Roy, & il saccorderent d'abord de donner cinquante offige aschoix de fa Majefté dont la telle répondroit de la fidelité de leurs Concitoyens.

Ils ne meritoient pas fuelement qu'on les écoutat, mais on ne laifa pas de leur donner audence, de deibuerée fur leurs propositions, & mefine de faire ceffation d'armes. Toute la difficulté fut à refoudre la maniere de les receusir, ain de ne point commettre l'authorité du Roy, & comme cela donna lieu d'exas, gerer l'injure qu'elle en auoit receust, quelques vas de la Ville eurent le loufir de reprefenter l'horverar de leur faute. Il desfipererent de leur pardon, ils écondamnerent eux méfines, & se impensai midgies de miléricorde, ils aimerent mieux la dévobre par la fuirte, que del fartendre de le ciennece da Roy, ils s'enfairent de nut à trauer les Materits que les françois ne gardoient point, & committe de nut à trauer les Materits que les françois ne gardoient point, & comme de le point de la jour décounteil sur évrie de cette custoulon. On rechât hieta vifie ceux qui vouloient fuirer les premiers finyarts, & tout d'vu remps on vint atraque la ville, fina craindre de le tieter dans la bouthe des soffées pour approcher

des murailles. Lamais noftre Nobleffene fit paroiftre plus d'ardeur qu'en cette occasion, elle s'exposigenereus/ment à tous les perils de l'éclaide, & donna tant d'affaires aux affigers, que ne pouvans refiller aux coups de main, non plus qu'à l'accablement des ffeches & des carreaux qui romboient fur eux, ils perdirent rout courage, & abondonnernet leurs murailles. Cela arriua le vinge-huidième d'Auril, our memorable par le facé de cette mal. heureusé ville, où nos gens se c'hoit vue crirange prisé d'entendre les crys épouvenables de suite avoir, & les gemisfemens des vaincus, & de voir les frommes & les confisse courir, tannoît à l'vu, tannoît à l'autré de nos foldast, pour rouvener quelqu'un qui les pris à mercy, infques à ce que le Roy eur fair publier qu'on pardonnât au petit peuple qu'on rouveroir class armes.

Cétordre fut ponétuellement executé, & tout le massacre tomba sur cinq cents hommes qui auoient encore les armes à la main, mais le pillage fut vniuerfel , & la ville tellement abandonnée à la diferetion du foldat qu'il rafa mesmes vne partie des murailles. Le Connestable ne fut pas content de cet exploit, il se mit à la poursuitte des fuyarts, & les mena tuant & battant tant que le iour dura. Son principal dessein estoit de prendre Francion Chef des Flamends, & ayant découvert qu'il estoit dans vne maison forte à six lieues de Gand, il l'alla attaquer, il l'emporta d'emblée, & tua tout ce qui s'y rencontra, mais il n'y trouua point celuy qu'il cherchoit, qui s'estoit prudemment retiré dés le soir precedent en la ville de Gand : il démolit cette forteresse pour la rendre inutile aux Rebelles , & delà vint rejoindre le Roy, qui partoit pour Lescluse. Cette ville estoit vn des meilleurs Ports deson Royaume, autant pour la guerre que pour le trafic, & pour cette consideration, le Roy qui en vouloit faire vne des meilleures places de Mer qui fût en son Royaume, donna ordre pour y bastir vn fort Chasteau de pierre & de brique pour la feureté des Vaisseaux, & y laissa vne bonne garnison, mais à peine eut on fait les pillotis & ierté les premiers sondemens, qu'il sit present de cette ville au Duc de Bourgogne son Oncle, pour la joindre à la Comté de Flandres, qu'il possedoit à cause de sa semme.

#### CHAPITRE SEPTIESME.

I. Le pays de France pillé par les François.

 Furieus: auersion de quelques prisonniers Flamends contre nostre Nation.

III. Leur constance à souffrir la mort.

E Roy voulant continuer sa iuste vengeanee sur les Reuoltez de Flandre. fit paffer ses trouppes au petit pays du Franc, qui est affez proche de la Zelande , fort abondant en pasturages, & assez facile à garder à cause des Marests qui l'enuironnent. Nos gens n'y entrerent pas sans trouver beaucoup de resistance, & sans effuyer plusieurs embuscades, qui n'empescherent pas neantmoins, que tout ne fut mis à fae, pour chastier les Habitans de tous les maux qu'ils auoient fuit depuis cinq années de rebellion.Le butin fut tres grand, & on y joignit encore nombre de prisonniers des plus apparens, qu'on excepta du carnage pour en tirer de groffes rançons. Les Oncles du Roy qui en furent auertis les hrent reteniren fon nom,afin que leur suplice seruit d'exemple au reste des Flamends, & tous furent mis au fil de l'épéc, à la reserue de vingt-quatre seulement, qui estoiet tous parens, de mesme race & les plus riches de certe petite terre. Pluheurs Sei-gneurs intercederen pour eux, & le Roy qui les voulur voir, leur auroir aissemen accordé leur grace, si leur insolence ne les en auoir rendus indignes. Comme on leur eut demandé en sa presence quel sujet d'auersion contre la France les rendoit si enclins à la reuolte; le plus notable d'entr'eux répondit arrogamment. Le Royest affez puissant pour assujertir les corps des plus genereux hommes du Monde, mais il n'aura iamais le pouvoir d'asseruir les esprits des Flamends, & parlant trop hardiment du naturel opiniastre de sa nation , il eut bien le front de dire que quandle Roy les auroit tous fait tuer, que leurs os tous secs se r'assemble. roient pour le combattre.

Cela le piqua si viuement & tous ceux de sa Cour, qu'il commanda qu'on leur trenchât la teste, & pour faire voir qu'il y auost plus de bruralité que de grandeur de courage en ees rustres-la, c'est que l'vn d'eux fut affez dénaturé pour s'offrir de mettre cet Arrest à execution, & il le fit aussi auec autant d'adresse que de dureté de cœur, & fans donner plus de coups qu'il n'y avoit de patiens, sur l'esperance qu'on luy donna de luy sauuer la vie. Beaucoup de Cournsans qui furent presens à ce suplice, n'admirérent pas sans sujet la constance de ces misera-bles qui artendoient la mort sans fremir, & mesme sans tourner le visige pour conduire auec vne compassion qui est assez naturelle, le glaine de ce bourreau fur le col de leurs peres, de leurs freres, & de leurs proches, Mais quelle tendresse pour autruy pounoient auoir des gens qui n'estoient pas sensibles à eux mefines, & qui fans peur auffi bien que fans pitié, prestoient leur teste si franchement, que le conclurois en leur faueur pour vne reputation égale à celle des plus illustres Martyrs, s'ils auoient souffert pour le bien de leur patrie ou pour la veri-té de la Religion. Le recit en fut fait au Roy, & comme il sceut que celuy qui les auoir decapitez, estoit parent au troisiéme degré du plus esloigne, il detesta sa cruauté & commanda qu'on eut à extirper ce reste mal houreux d'une race si funeste, qui souffrit publiquement la inste recompense d'yne inhumanité si publi-

que & fi inouye.

Année 1385.

### CHAPITRE HVITIESME.

Menaces du Roy d'Angleterre à l'Admiral de France.
 II. Sa courageuse réponse.

III. L'Admiral tasche de disposer les Escossois au combat.

IV. Ils l'abandonnent.

V. Il se retire, & rentre en Angleterre par un autre endroit.

VI. Ses amours auec vne Cousine du Roy d'Escosse, l'obligent à reuenir en France.

A lehard Roy d'Angleerre prefil par les plaintes de se pouples, & par le rect.

Rentiment qu'il autoit des rauges que les François faissione dans son Royaume, sir un grand amas de trouppes pour les aller défaire, & sin de donner plus
d'éclat à cetre repedition il enuoy de deant un Trompeter auev un le terre pour
l'Admiral. Elle paroilior d'abord affer cuiule, & la fuicripat d'étoir. An ontre amé
coulaire de remine l'état de la François en la preta per til véchanifont, éc
coulaire de remine l'état de la François en la preta per til véchanifont, éc
un coun de connerre furieux & menaçant. Ne vour vancez pas mal la propos de
volter follerementé, luy mandoit-il, & ne croyer pas autor beaucoup étendu
pardeça la repusation de vos armes. Ce brigandage ne fera pas long-temps inn
puny, & vius Dieu, denant qu'il fois pred et emps, cout ce que vou commanproncomme des Arbres insuites, foit que voltre prefomption voui donne la harvonc comme des Arbres insuites, foit que voltre prefomption voui donne la harciellé de les atendre, on que le décréptior vous objet de venir chercherla more,

& de vous precipiter dans leurs armes. L'Admiral s'échauffa si peu de toutes ces brauades, que le Trompette ne s'aj perceut pas de la moindre émotion tant qu'en dura la lecture, au contraire, il le promena par tous les quartiers de son Armée, afin qu'il en put faire vn plus fidelle recit au Roy fon Maistre, il luy sit bonne chere, il le chargea de presens, " & le renuoya auec cette réponfe. Ic ne suis pas fort surpris du contenu en la lettre de ton Roy, on ne sçait que trop que le droit de la guerre, qui authorise tous " les maux qui se peuvent saire d'ennemy à ennemy, luy donne toute liberté de " m'offenser. Ie m'étonne fort peu de ses menaces, mais si les Escossois ne nous » veulent fecourir, & s'ils ne nous promettent de mieux faire qu'ils n'ont fait iuf-" ques à present, ie ne suis pas si presomptueux que de croire qu'il me suit possible de défaire toute son Armée auec si peu de sorces. L'ay pourtant beaucoup de pas-" sion de luy faire voir que les Frauçois sont capables de hazatder quelque chose hors de leur pays, & il ne tiendra qu'à luy d'en faire l'expetience dans l'occasion d'honneur que le luy propose. Qu'il fasse choix de trente des plus braues de son Armée contre dix des nostres, qu'il triple le nombre des siens contre cent Frangois, & ie ne refuieray pas encore d'en donner iulques à cinq cens pour combat-rer mille Anglois. Enfin quoy que ce foir offrir vn grand auantage & riiquer beaucoup de nostre part, nous luy tiendrons parole, & nous voulons bien mef-" me qu'il foit le Iuge du Camp & du combat.

Le Rwy d'Anglecerre perissian sina : resolution de romber sur l'Admiral auce toute son Armée, s'emocquad ace destiy sid a veju'il appartenois point aux François de luy rien pres'eriere; & cependant Messire lean de Vienne qui ne ref-priori qu'appare, sue Bazullie ticha d'y dispose les Escossius, sel veun alla faire la me priori qu'appare sur Bazullie ticha d'y dispose les Escossius, sel veun alla faire la "proposition en ces propres termes qui m'ont esté sidellement rapportez. La connonature presenten, m'oblige de massituere de vous just le signe de l'approche des Anglois, & de vous demander si vous voudrez attendre leur arrivée, & si vous vous reloudrez au hazard d'vne Baraille. Ils viennent en grand appareil, & Année tel que vous le scauez de longue main, mais cette multitude ne m'épouuante aucunement, & ce n'est point pour flatter ny pour forcer les suffrages de la " Compagnie, fi ie vous represente que vous auez aujourd'huy les mesmes forces " & les melmes auantages, pour acquerir la melme reputation que vos Anceltres « ont si glorieusement remportée par la defaite des mesmes ennemis, autant de fois qu'ils ont plus presume de la lustice que de la force de leurs armes, & qu'ils ont mis leur esperance en la protection de celuy qui fait autant d'une poignée d'hommes que de beaucoup d'armes. Si vous y voulez entendre , les François " que je commande prendront volontiers l'auant-garde pour fatisfaire à l'ardeur " ou'ils ont d'en venir aux mains auec les Anglois & de se fignaler dans vne terre " errangere, ils accepteront de bon cœur le party de souttenir le premier choe: « mais comme nous n'auons que ce iouricy pour deliberer, il n'y a point de temps " à perdre, & il faut que nous sçachions ce que vons auez enuie de faire, de crain-" te que venans à nous abandonner, les ennemis ne nous caueloppent sans nous « donner le loifir de nous mettre en seurete.

Tant de belles raisons furent mal employées enuers des gens qui estoient fourds à tous les confeils d'honneur, il n'y cut que le feul Comte de Duglas qui les appuya, mais il effoit trop foible contrevne multitude farouche, qui répondit qu'ils liureroient paffage aux Anglois par tout où ils voudroient, pourueu qu'ils leur promissent de ne rien entreprendre sur les places d'Escosse.L'Admiral fort furpris, leur demanda que feront done vos Alliez que vous aucz fait venir auec tant d'empressement , puis qu'ils n'ont aucun lieu de retraitte ? ils feront ce qu'ils pourront, luy repartirent-ils, & fur cela ils fe retirerent. Le lendemain, l'Admiral eutauis par sa garde auancée, qu'vn Camp volant de quatre mille Anglois estoit deja à deux lieues de son quartier. & comme il ne se sentit pas affez fort pour leur relister ny pour garder la ville où il estoit, il suiuit le confeil du Comte de Duglas, il fit commandement à ses trouppes de se tenir pre-Res à partir au premier fignal, & les avant affemblées. Nos affaires, leur dit-il, fonten vn estat qui ne me permet pas de mettre le point d'honneur en balance auec vostre salut. C'est à nostre addresse à nous tirer d'vn peril où nostre cou-rage nous 2 exposez, & qui n'est que trop consirmé par l'abandon de nos Al- « liez. Il faut fortir d'icy, & prendre le temps du fommeil des ennemis , pour paf. " fer à costé de leur Camp, qui n'est ny fortifie, ny assez bien gardé pour nous dé- « couurir & pour s'oppoler à nostre rétraite, pourueu qu'elle se fasse sant bruit. « Ce conseil fut loué de tout le monde, chacun songea à faire les prouissons

necedires & la propuer for a dujunge, su habitant la feropaire con temodate leginal du dilogement. Its collogorer foundment les Anglois andomin, & en moins de deux jours, ils eurent repatite la valte folirude qui fert de frontiere und care Novament e Angleirer de d'Éleoffe. Le Indendinia de lort depart, les courcent Anglois rapporerent à leur Roy que les portes de la Ville qu'on autre grate de la Ville qu'on autre grate de la Ville qu'on autre grate qu'insi cela procha qu'auce plus de precaution, & on la trouux enfin toure vuide de gent de grece une moi entre de l'étoient retiret à la plus prochia qu'auce plus de precaution, & on la trouux enfin toure vuide de gent de grece une moi enfin albustan, qui s'efoient retiret à la plus prochiaire forterefe auce cout ce qu'ils autoient debiens. Le Roy d'Angleterre bien floma de cerce furpfiel, y figourna quedque cemp pour repofer fon Armée qui efoit for fatiguée, mais il n'y fue pai quatre lours fais apprendre, que l'Admiral for de vou d'autre lour. Ellet par n'auce cotté, & qu'il y faifor plu d'holliste c'et qu'alors qu'il efoit fet de vou d'autre lour. Ellet par n'autre cotté, & qu'il y faifor plu d'holliste c'et qu'alors qu'il efoit fet c'et qu'alors qu'il efoit fet de vou d'autre lour. Ellet par n'autre cotté, & qu'il y faifor plu d'holliste.

Il mit le fou dans certe ville, pour le fuiure, il découurit la marche des Frâncois par millemonceaux de cendres des villes brûlées, & par les corps morts dont ils auoient jonche la campagne, & il eut l'affiliètion d'auoir efte temoin de tant de ruines & de degafs sans en pouuoir vanger aucun, parce que les François Gachans son arriude se contenterent de equ'ils auoient fait, ils repassement

O iii

4385.

. Escosse pour se rafraischir en la ville de saint Ican , & dans la Comté de Duglas. Année & l'Hyuer qui approchoit contraignit les Anglois à se mettre en quartier, auec le dépir d'auoir fair vne si grande leuée de Bouclier, & d'auoir tant fatigué, sans auoir pu seulement voir l'ennemy. L'Admiral cependant se divertit à la Cout d'Escosse, & comme c'est affez la coustume des Guerriers de se delasser des trauaux des armes dans les mollesses de l'amour , il se laissa prendre d'inclination pour vne Coufine du Roy qui ne luy fut point farouche, mais ce Prince & toute la Cour porterent fi haur cer affront fait à leur fang & à leur pais, que ce ne fut pas yn perit bon-heur à l'Admiral, d'éuiter les parties qu'on luy dressa pour l'affaffiner, & de pouuoir adroitrement recouurer des vaiffeaux pout luy & pour les siens, qu'vn vent fauorable ramena en France.

#### CHAPITRE NÉVFIESME.

Pierre de Courtenay Cheualier Anglois, defie en duel Messire Guy de la Trimouille pour l'honneur des deux Nations.

II. Et l'oblige d'accepter le combat.

III. Les Astrologues de la Cour choisissent un iour heureux.

IV. Font faire des armes au Sire de la Trimouille, & luy promettent la victoire.

V. Le combat empesché par le Roy.

V I. L'Anglois en tire aduantage , le Sire de Clary vange contre luy l'honneur de la France.

VII. Et en est mal voulu & exilé par l'enuie des gens de Cour.

TE n'autois pas fait yn Chapitre dans yne Histoite generale, d'yn incident Tparticulier comme celuy-cy, & d'autant plus que la conclution en fut austi ridicule que l'entreprise estoit vaine & presomptueuse; si ie n'estimois à propos de donner vn exemple du peu de creance qu'on doit adjouster à l'art de deuines & de predire les choses futures. Enuiron vn moisapres que le Roy fut reuenu du Siege de Dam à Paris, vn grand & norable Cheualier d'Anglererre, nommé Pierre de Courtenay, employa toute sa faueur auprez du Roy son Maistre, pour luv faite trouuer bon de deffiet au combat Mellire Guy de la Trimoiiille, & il l'obtint facilement d'en Prince qui n'y effoit que trop disposé par la recompen-fe qu'il auoit promise à celuy qui auroit le courage de soultenir en France, contre le meilleur Cheualiet du Royaume, que la nation Angloise nous surpassoit en valeur & dans le merite des armes & de Cheualerie.

Il passa la Mer auec ce dessein, & comme le Champion qu'il auoit chois. estoit Fauory du Duc de Bourgogne, on y apporra vn peu de saçon, & l'affaire balancée entre le scrupule de la Religion & le point d'honneur, on ne jugea pas que le sujet du combar deût estre admis. Le Roy mesme & les Grands de la Cour, qui ne pouvoient gouster que la seule vertu sans aucun pretexte de haine & d'animofire exposast deux Cheualiers si considerables, tascherent de les disfuader, & de leur faire connoistre que c'estoir vne entreprise contre les Loix de la Cheualerie, qui ne pouvoir estre agreable qu'à la curiofiré du petir peuple. Mais l'Anglois se rendit si importun, à force de rebattre que c'estoit pour voir lequel des deux Royaumes emporteroit l'honneur des armes, que le Sire de la

Trimouille craignit qu'il ne tirar auantage de son refus.

Il prit iour pour le fatisfaire, & ce iour luy fut marqué par quelques Aftrolo... gues iudiciaires, qui n'auoient pour lors que trop d'accez & de credit en la Cour des Princes: & comme il ne se faisoit rien de reputation & de consequence, que l'on n'eut confulté leur scauoir, ils ne manquerent pas à chercher dans ... le cours des Aftres quelle conftellation seroit la plus heureule pour l'euenement Annee de ce combat. Ic ne veux pas nier que l'Astrologie ne soit vne belle science; 1385, mais l'vsage en doit estre moderé, & c'est si bien vnabus de pretendre qu'on en puisse pouiser la perfection insques à trouner des regles certaines pour predire l'auenir, que l'Apostre qui taxe cette presomption de solte, nous enseigne parmy les ventez de nostre Religion, que cette forte de gens croyans magnifier leur mestier, tombent necessairement dans le mensonge. Pour moy ie diray qu'il y a tant de relation du futur au passe, que toutes les causes de l'auenir sont dans les choses passes, & que comme c'est le propre de Dieu seul, & comme il est de son essence de scauoir ce qui procede du liberal arbitre qu'il nous a donné, il n'y a queluy à qui cette connoissance appartienne parfaitement

Toutes ces considerations n'entrerent point en l'esprit de ces Docteurs en indiciaire, qui se chargerent insolemment de gouverner le succez de cette action. Ils firent trauailler aux armes de Guy de la Trimouille, en quelques aduantageux momens & à certaines heures fatales, & toutes particulieres, pour receuoir vne force furnaturelle de l'influence des Plancetes, & il leur e'chappa encore d'affeurer au Roy & aux Princes, que le iour du combat seroit beau & que l'honneur en demeureroit à la France. L'euenement fit bien voir la foiblesse & la vanité de leurs conjectures, & ils donnerent une belle occasion à la Cour d'en faire des railleries, & de tourner toutes leurs predictions en ridicule car non seulement il plut toute cette belle journée, mais encore les deux Champions estant entrez en lice, deuant les murs de faint Martin des Champs, & avans deja couché les lances pour courir l'vn fur l'autre, en presence d'vn nombre infiny de peuple, la puissance si inuincible & si necessaire des Astres, ne put forcer la volonté du Roy & des Princes ses Oncles, qui enuoyerent deffen-

Pierre de Courtenay qui scauoit bien que ce qu'on en auoit fait n'estoit point pour l'amour de luy, ne laissa pas de faire bonne mine, & de receuoir des preiens du Roy en prenant congé de luy , mais ayant arrefté quelque temps en Picardie auprés de la Comtesse de saint Paul sœur du Roy d'Angleterre, il ne se put empercher de dire, & de se vanter par plusieurs fois, qu'il n'auoit pû trouuer de Cheualier en France qui cut ofe s'eprouver contre luy. Le Sire de Clary, qui estoit-là present, & qui portoit vn grand courage dans vn petit corps, creut qu'il estoit de son honneur de faire sa querelle de l'injure qu'il faisoit à sa Nation, il releua la chose du consentement mesme de la Comtesse, il proposa le Camp pour le lendemain, & il s'y porta si vaillamment, qu'il mit son ennemy tout chargé de coups hors du combat. Il n'y a personne qui n'estime cette action digne d'vn parfait Cheualier, & qui ne demeure d'accord qu'il chaftia justement l'orqueil de cet Anglois, mais les jugemens de la Courne s'accordent pas toujours auec le merite des personnes, & il y a desinterests particuliers qui en decident tout autrement que le Public. Le Duc de Bourgogne qui envioit au Sire de Clary la gloire qu'ilauoit enleuée à vn de ses Fauoris, changea l'espece de l'affaire ; il dit que c'estoit vn crime impardonnable à vn particulier d'auoir ofé prendre vne journée sans permission du Roy, & il le fit poursuiure auec tant de rigueur, que ce braue Cheualier fut long temps en peine, & ie l'ay veu chercher sa seurce tantost deça, tantost de là, de crainte que ce qu'il n'auoit entrepris que pour la gloire de l'Estar, ne sut expié dans son sang comme s'il eut trahy fa Patrie.

1385.

#### CHAPITRE DIXIESME.

Oppression de l'Eglise Gallicane par Clement.

11. L'Abbé de S.Nicaise enuoyé pour leuer un aide sur le Clergé. III. L'Uniuersité de Paris s'y oppose.

I V. Edit du Roy en faueur du Clergé contre les Cardinaux.

V. Malgré lesquels il fait décharger l'Abbaye de saint Denis de

partie des Decimes.

Papauté, qui la tenoient fous l'éclauage d'un Schiffine faut papauté, qui la tenoient fous l'éclauage d'un Schiffine feandaleux, & que ie puis bien nommer pestiferé par le meurtre qu'il faisoit des consciences les plus Chrestiennes. Clement à qui la France estoit écheuë comme en Prouince & en portion du troupeau du Seigneur, la traittoit auec la derniere dureté, & il n'y auoit sorte de tributs & d'exactions, qu'il ne canonisat, pour se gorger de biens , & pour saouler l'auidité des trente six Cardinaux de son Party , qui s'estoient fait vne habitude d'amasser des richesses par toutes les manieres, & qui auoient tellement perdu celle de dépenser, qu'ils ne sçauoient que faire de leurs Trefors.

Il ne suffisoit pas à Clement d'auoir tiré neuf ans entiers le dixiéme denier de tous les Benefices du Royaume, l'obeïssance qu'il y trouua, & qui est d'vn dangereux merite enuers les Puissances auares, le resolut à pis faire. Il s'auisa de taxer tout le Clergé à proportion de ses reuenus, sous pretexte d'vn nouuel aide pour soustenir les besoins de la Dignité Pontificale, qui soûmit toute l'Eglise Gallicane à la discretion de l'Abbé de saint Nicaise de Rheims, homme artiscieux & rufé, & digne Ministre d'vne si cruelle Commission. Le pouuoir qu'il auoir de destituer tous ceux qui se voudroient dessendre de ce nouveau joug, le rendit absolu dans les Provinces vn peu éloignées du secours de la Iustice. La Bretagne & la Normandie n'oferent refister , mais quand il voulut passer outre, l'Université de Paris justement émeuë d'une si étrange persecution , en sit grand bruit, & en porta ses plaintes à la Cour.

Le Roy l'entendit fauorablement, & comme il reconnut qu'il estoit obligé par les sermens de son Sacre de maintenir les Ecclesiastiques de son Royaume dans la jouissance paisible de leurs biens & de leurs privileges, il manda cet Abbé, & apres l'auoir affez mal-traitté de paroles en presence de toute sa Cour, il luy commanda sur l'obeissance qu'il luy deuoir de s'en retourner commeil estoit venu, & de sortir de France dans trois iours. Apres cela il reuoqua par vn juste ressentiment, qui fut approuué des Seigneurs & des Prelats, tout ce qu'il auoit accordé au Pape, & statua par vne Ordonnance qu'il enuoya à tous les Sieges Royaux & aux Gouverneurs des Villes, que le Clergé ne pourroit plus effre contraint à payer aucun aide ny subsistance à la Chambre Apostolique par aucune voye de Cenfures.

Cela donna aussi sujet de remedier au desordre que faisoient les Cardinaux, par vne deputation de Commissaires intelligens & sidelles, qui furent enuoyez aux dépens des Eglises dont ils estoient Titulaires, auec toute authorité de faire faire les reparations, malgré l'opposition de leurs gens d'affaires, & de disposer du reste pour entretenir le nombre accoustumé des Religieux, selon qu'ils en seroient informez par les Prieurs Claustraux. On pourueur encore tout d'vn temps à ce que les Collecteurs & Sous-collecteurs du Pape ne miffent plus la main, comme ils faifoient en cas de mort & de vacance fur tous les meubles des Eucsques, des Abbez, & des Gouverneurs & Administrateurs des Hospitaux,

pour

pour les appliquer à la Chambre Apostolique sous pretexte de deuoirs non payez. Tout cela se site se fur public au mois d'Octobre, & Messire Arnaux Année de Coulée promiter President au Parlement, qu'ou enuoyà vers le Pape, luy 1385- fit ratisfer ce qui auoit esté ordonné, auec promesse de ne plus attenter à de pareilles exichons.

Encore que les Guerres, & vue longue mortalité, coffirm duminué l'erreueums de tous les biens, qu'on ne figuratei faire voloir que par la ilherté du commerce, & par l'abondance des peuples, on ne laisfoir pas de faire payer les Decimes fair pluid de Siedes la plus beuterux, & non ràusuit point en d'égird à toures les percès de l'Abbaye de faint Denis. Elle demeuroit toujours taxée à porter cette charge, que c'écloir von affiliciton rets-fendible pour mon, qui ay l'honneur d'eitre de fee enlans, de voir is flousent mettre en gages fon argenteie, & mefines valiques à ce qu'elle asoit de Reliques plus pretierdes. C'est ce qui obliges Monfeigneur Gay de Mostesar nostire venerable & pieux històries d'autor recons à l'entremité du Kay pour fin foulagement, & l'affaire fut mez à actroilère qu'il moderre la contribution des Egistes, pour mieux entretene leur eltat & pour faire paradé de leur Dignicé.

Le Pape out moire d'égard à leurs interefts qu'à l'interceffion du Roy, il confinit que l'Abbye fut abonnée? l'ancienne sucé de quarre cans liures parisis à perpetuiré, il en ennoya fes Bulles il Abbé, & pour reconnositre vne grantenann qui not se pounoir recompenier que s'printeuellemen, on refolut en plein Clapitet, qu'il l'eroit tous les ans fur vn Seruice folemend pour fa Sainter. L'Abbé bienopyeux d'autoribeneux equ'il nuite fisit été donner une Chaffe d'argent de grant poist à s'ins Espire, il l'affice de corre des l'images de relief de Noftre-Dame, de faint Nicolas, & de fainte Catherine, & y mit planfeurs belle Refiques des Saintes.

### CHAPITRE ONZIESME.

- Le Roy refolu de chaftier les Gantois.
- Qui deliberent de leurs affaires.
- III. Et siment les bons aduis d'un fidelle Bourgeois.
- IV. Ils ennoyent demander la Paix.
- V. Qui se conclud à Tournay au nom du Duc & de la Duchesse de Bourgogne.

I 'Approche de l'Hyure auoit terminé la campagne à la prife de Dany mais c'éloir l'intention du Roy de retoutrer au Printemps auce de plus grands déll'uns, & outre la recompenfe qu'il fix aux Chefs de fes trouppes, il leur donna textor de daque fix rede recrues. Toute la France fepreparoit à cave Gauerra, & les Princes du Sang parreculierement, qui effosient for i riveze contra de la companie de la contra de la companie de la contra del contra de la contra del contra de la contra d

Ils tinrent vn grand Conseil, où ils appellerent quelques-vns des princi-

### Histoire de Charles VI.

Année paux Habitans d'Ypre & de Bruges, & chacun dit fon aduis felon fon inclination, infques à ce qu'vn certain Orfeure de bon fens fur en fon rang de parler. Nous auons este tant de fois battus, leur dit-il, nous auons perduen rant de "miferables fortes, yn si grand nombre de nos gens, & l'estrancien de ce pais;

114

» autrefois si puissant & si storissant, est rellement change, que ie ne vous often-" seray pount de vous dire, que le premier mal-heur qui nous arniuera, sera le dernier coup de nostre ruine. Depuis tant d'années que nous combattons pour nosifre liberté, qu'auors, nous sait que d'urriere contre va petit Pais, va Royaume » puissant en armes, pleind'hommes & comblé de nichelis? En rêt. il pas vray

rer tiberte, qu'auons-nous rat que artirrer contre va peur rais, yn Royaume puillant en armes, pleind flommes & comblé de richelles En d'elt al pas vray que les François nous ont toújours battus, & qu'ils font en possellion d'accroinfre la honte des enfans qui voulans vanger la mort de leurs peres, n'ont pas feuglement o Gé soultenir ny l'épouvante de leurs regards, ny mesme leur approchet

Si la cause celoir plus juste, il y auroir au moins de l'honneurà la desfendre, mais quelle gloire de s'exposer, pour faire dur de nous que nous fommes des "écourdis & des temeraires, qui failons la guerre à noître Roy, & à noître Prince naturel, contre l'équels il ne nous s'eroit pas messimes permis de nous mertre en deffense, s'ils nous auoient attaqué il 19 x trop long-temps que cela dure, & deffense, s'ils nous auoient attaqué il 19 x trop long-temps que cela dure, &

fi l'en fuis creu, nous reparerons nostre faute, & nous tascherons à fléchir par des asseurances d'une fidelité desormais inuiolable, le ressentiment & la puissance du Roy & du Due de Bourgogne: & nous aurons recours à leur clemence,

" toûjours preste & toûjours ouuerte à ceux qui l'implorent, pour obtenir le par-" don de cette offense publique. Telle fut en substance la rémonstrance de ce bon Bourgeois, & elle fut lossée des Escheuins, des Doyens, & des Conseillers & des Notables de Gand, qui fuiuirent son Conseil, & qui resolurent de deputer au Roy & au Duc de Bour-gogne pour moyenner la Paix. Celuy qu'ils choisirent sut vn noble Cheualier parent du Sire de Guistelles , qui obtint Audience du Roy en presence du Duc & de la Duchesse de Bourgogne & des autres Seigneurs de la Cour, & voicy » le discours qu'il tint. C'est le seul zele du bien public qui m'a fait accepter cet-" te Commission, & qui m'oblige de me presenter deuant l'excellence de vostre Majesté Royalle, pour luy protester du tres-humble service de ceux d'Ypre & de Bruges, qui sont vos sidelles Subiets, & qui se promettent de vostre Cle-" mence qu'elle ne dédaignera pas de voir parmy eux & dans le mesme deuoir » d'vne parfaite foumission, les Gançois leurs anciens Alliez. l'aurois mauuaise " grace d'entreprendre de les iustifier, & de ne pas demeurer d'accord qu'ils ont " justement attiré sur eux les mal heurs d'vne longue guerre, qui comprend tout le general dans la complicité d'une mesme rebellion ; mais vostre Majesté sçait " mieux que moy, combien il est difficile de reunir les sentimens d'une si grande " ville, & que c'est un bon-heur presque sans exemple dans une si nombreuse af-» semblée d'hommes de tousestats, & dont les interests sont si mélez, qu'il ne

» temblee d'hommes de tous eltats, & dont les interefts font à meiez, qu'il ne s'y rencontrepas vne diucrific de conduire, diucrefs mucars, & diucries paffions. C'est ce qui a fait dire au Sage, autant d'hommes autant d'aduis, & c'est ce qui me donne la liberté de vous dire au lis, que tout ce qui s'est fait contre le refpect qu'in doit à vostre Majeldé, fadoit imputer à l'emportement d'une folle &

e temeraire populace. Cette canaille, barbare, cruelle, & fans pitté aussi bien, que sans pieté, & fanscrainte de Dieu, ny des Loix, a toute seule sait tous les crimes qui se sont peuterex, & les bons Bourgeois qu'elle opprimoit, ont eu autant de regret de ces desordres, qu'ils ont ressent de joye quand ees mutins

"font peris fous le glorieux effort de vos armes. Ils combattoient de cœur auec
"vous, & ils vous confideroient comme le vangeur de leur liberté; mais comme
leurs vœux effoient cachez, ils craignent, Sire, d'estre enueloppez dans la pu"nition publique d'un crime qu'ils ont abhorré, & ils vous suplient tres-humble-

ment, & Monseigneur & Madame la Duchesse leurs Seigneurs, de vous conrenter du sang des Chess de la reuolte que vous auez exterminez. Ils conjurent vostre Majesté, d'accepter los protestations qu'ils sont d'une etermelle fi-

» delité pour l'auenir, de les rétablir aux bonnes graces de leurs Seigneurs, &

d'obtenir pour eux qu'ils les remettent en possession de ce qui leur reste de biens: & pour seureté du Traitté qu'ils demandent, & dont ils se soumettent Anne à la discretion de vostre Majesté, ils promettent de donner des ostages dont 1385. les restes répondront de leurs intentions, & de l'infraction des conditions que vous leur aurez impolées.

L'Ambassade fut ailez volontiers écoutée, & quoy qu'on ne fist pas grand cas de leurs Ostages, parce que ce n'estoit que des personnes ignobles & de peu de confideration ; si est-ce que le Deputé , qui s'estoit retiré pendant la deliberation, ayant esté rappellé. On luy répondit de la part duRoy, qu'il vouloit bien donner vn exemple de sa clemence inépuisable à ceux qui l'auoient en-uoyé, & qu'il leur rapportat qu'ils deputassent à Tournay dans le dixième de Decembre prochain, pour receuoir ses ordres. Les Gantois se contenterent de cette reponse telle quelle, & firent choix de deux cens des Principaux de la Ville pour se rendre à la journée, mais on fut vn peu offensé du pompeux appareil de ces Deputez, tant en habits qu'en cheuaux, richement ornez & caparaconnez, & bien leur prit de ce qu'ils humilierent tout ce faste aux pieds du Roy, & qu'ils se mirent en posture de Suplians, pour luy demander pardon à genoux, comme aussi au Duc & à la Duchesse de Bourgogne, & pour leur jurer vne tres-humble & tres-fidelle obeiffance.

On employa quelques iours à regler les Articles de cette Paix, & le Roy voulut qu'elle fut seellée des Sceaux du Duc & de la Duchesse, comme Comtes de Flandres. Les Deputez ayant demandé premierement que les villes de Courtray, d'Audenarde, de Grand-mont, de Menetoye, de Tenremonde, de Ruppelmonde, d'Alost, de Vlst, d'Ackele, de Bieruliet, & de Deynse, anec tous les Bourgs & villages de leur dépendance, qui estoient sujets aux Loix & Couftumes des Gantois, leur fussent remises, selon leurs anciens prinileges; il fut dit que le Conseil du Roy y auiseroit : & cependant on leur accorda.

I. Que tous les Marchands, de quelque part qu'ils vinffent pour negotier, auroient toute liberté de paffer pour la seureté de leur trafic, tant à Gand qu'en tous les autres lieux de Flandres, en payant les vieux imposts &

peages.

II. Que nul des Gantois ou de leurs Complices ne pourroit estre desormais recherche ny inquiere, tant en France qu'autre-part, pour raison des troubles paffez : & que le Duc de Bourgogne s'obligeroit pour leur seureté. III. Que tous les prisonniers faits sur les Gantois, ou arrestez à leur occa-

fion, quelque part qu'ils fussent detenus, seroient deliurez à rançon, auec cette clause pour ceux dont les proches parens tenoient quelques places du Duc, qu'ils les rendroient presentement : & que les François, si quelques-vns auoient

esté pris durant la Guerre, seroient mis en pleine liberté.

IV. Que tous les exilez, proferipts, ou fugitifs, soit que le seu Comte et chailez, ou qu'ils se fusilent absentez pour quelque cause que ce fût, pourroient reuenir & r'entrer en possession de leurs biens & heritages, & mesme de ceux qui estoient arrestez, & mis en la main dudit Comte, en faisant serment de fidelité au Roy & à leurs Seigneurs naturels.

V. Que ceux de Gand & leurs Complices joulroient de la presente Amnistie, en reuenant, scauoir ceux qui estoient retirez dans les lieux prochains, dans deux mois: ceux qui eftoient en Angleterre, en Frife, ou de-là la M er, dans quatre mois: & ceux qui fe trouueroient de delà la Mer ou à Ro-

me, dans vn an, en faifant pareil ferment de fidelité.

VI. Que tous les exilez & proscripts, mesmes les bannis de la Loy de Gand, recouurerosent leurs patrimoines & reuenus; mais que des meubles qui auroient esté consumez en l'vsage, il ne s'en feroit aucune restitution par ceux qui les auroient pris. Et à l'égard des maisons des absens pour les causes susdites, que les detempteurs n'en pourroient rien ofter de ce qui tiendroit à fer & à plomb, & qu'ils les vuideroient dans le mois de la publication. du present Traité.

Année

VII. Que pour les maisons desdits absens données à loyer, que les deniers leur en seroient rendus dans les termes que les Iuges en ordonneroient.

Itum, Impolé, que pendan les déroficés precedens, les Gancios ou autres de Leur party, cullent frauduleufement fait hommage de leur l'arty, cullent frauduleufement fait hommage de leur l'arty, cellent frauduleufement fait hommage de leur l'êtré ou rentes feodales, à d'autres qu'aux Seigneurs dont ils releuent, ils en demeureront en politifion en rentrant dans leur deuoir, èt de mal falcité defits, Espegneurs legi-times. Enfin, que les Gancios renonceroient publiquement & volontairement, et sous Traiters, Alliances & promefics par ens fisies au Roy d'Anglierers ou à fes Miniferes, qu'its demeureroient à jamais obetifins, & garderoient fidellement homes present de leurs Seigneurs naturels.

A la finde of Traitet', que j'ay abbregé pour ne le point rendre ennuyeux, nadjoulta encore ce quilint, de la part de Due & de la Due helfe de Bourgogne. Et afin que nos Subiets puillent à l'auenir viure en pleine Paix & repoous? l'ocilitace du Roy noffre segiment & de nous, & pour ciurer tour fijer de 
troubles & de diuisions, Nous voulons & ordonnons que les articles ev-deuant 
apportez, foient gardez inuisibilistement : de défindons à tous nos subiets, de 
methatre ny médire à auxeun des Gantois ou de leurs Compliees, à l'occasion 
effettes duisions, ny de les injurier en quelque forte ou annairen que ce foir : & 
en esset contrauention, voulous qu'il foit contre eux crimitellement proceet 
effet, & le relte uppliqué a horte fits. Nous definadors en outre de oproceéer, & le relte papiqué a horte fits. Nous definadors en outre de donner aucun azule ny retraite audits mal-faièteux, contre la pourdire des Officiers de 
la luttice, & commandons qu'ils foient lutres & rendui à leurs luges ordinaires, 
pour eftre punis felon leur delit, comme dit-eft, Donné à Tournay le huitteme iour de Decembre.

Fin du cinquiéme Liure.



```
TABLE CHRONOLOGIQUE POUR L'ANNEE 1386.
                                              Charles VI. en France 6.
            De Nostre
                                              Richard II. en Angletere. 9.
            Seigneut
                                              Ican I, en Espagne , autrement Callille &
                                               Leon, 8.
                                              Pierre en Arragon. 50.
            Du Schisme.
                                              Ican en Portugal. 1.
                              Vrbain VI. à l
                                             Charles le Manueis en Navarre. 36. & der-
                                               nier, il mourut le 1. Ianuier & Charles IV.
                             Rome. 8.
                                               fon fils luy fucceda.
                             Clement VII. De Sigifmond de Luxébourg dit de Bohé-
                                               me en Hongrie, 1.
            Papes
                                             De lagellon Grand Duc de Lithuanie , auce
                                             Hedwige de Pologne la femme en Polo-
            De la vacance de l'Empire
                                             Louis Due d'Anjou en Sicile. 2.
            d'Occident en Allemagne. 8.
                                             Ladislas d'Anjou dir de Duras vsurparcur
            Wencefles de Luxembourg Roy de
                                               du Royaume apres Charles son pere. 1.
            B. home , fils de l'Empereur Charles
            IV. mort 1378. elen Roy des Romains, d'Olaus VI. Rey de Noruigne , Regnant ince
                                               Marquerette de Dannemarck fa mere en Dan-
            Or non reconnu pour Empercur.
                                               nemarck 9.
                                            d'Albert de Meckelbourg en Saede. 25.
ANNE'ES )Du Regne des Rois Chrestiens
                                            De Robert Stuart 1. du nom en Effeffe. 16.
            de l'Europe.
             Principaux Princes du Sang, Grands Officiers, Ministres d'Estat,
                              G Fauoris de la Cour de France.
     Louis de France depuis Duc de Teuraine,& enfin d'Orleans, frete du Roy,
      Louis de France depuis Duc ac 1 1857aint, & cumin d Oricans,
Louis Duc & Amio, Roy de Sicile.
lean de France, Duc de Berry, & {Oncles du Roy
Philippe le Hardy Duc de Beurgegne. {
                                                                                   Pris.
                                     Charles d' Evreux Roy de Nautre 3. du nom
                                                                                 ces da
      Pierre Comte d'Alençon.
      Louis Duc de Bourbon, oncle maternel du Roy, & Sur-Intendant de fon Sing.
        education auec le Duc de Bourgogne, & grand Chambrier de France
      Ican de Bourbon, Comre de la Marche & de Vendolme, Ancefre de nos Roys.
      Ican, dir de Montfort , Duc de Bretagne.
      Olivier , Sire de Cliffon , Connettable de France par lettres du 28. Noue : 10.
      Pierre de Giac Chancelier de France creé le z.Ottobre 1380 en la place de Mefire Pierra
        d'Orecmont demeuré Chancelier de France.
      lean de Mauquenchin , autrement du Monton , fire de Blainville erée le 20. Inin 1262.
      Louis de Sancerre, Seigneur de Charenton, &
                                                                          Marchhaux
      Ican fire de Rieux & de Rocheforr.
      Ican de Vienne, Seigneur de Rollans, Admiral.
      Henry Sire des Ifles Lientenant des Maréchaux de Dauphine.
      Iean Sire de la Ferté Fresnel Maréchal de France en Normandie.
      Moradas fire de Rouuille, Lieutenant des Maréchaux en la mesme Prouince.
      Ican Comte de Harcourr, Capitaine General en Normandie.
      Ican fire de Saimpy Capitaine General en Flandres.
      Guillaume Sire de Saucuse, Capitaine General en Picardie,
      Hugues de Chaftillon grand Muffre des Arbaleftiers.
      Guillaume des Bordes, Garde de l'Oriflamme.
      Guy, Sire de Cousan & la Perriere, grand Maiffre de France, apres Pierre de
         Vilhers.
      Arnaut Amenion, fire d'Albret, grand Chambellan.
      Bureau fire de la Riuiere, premier Chambell in.
      Ican Comte de Sarrebruche, grand Bonteiller de France des le 6, May 1364;
       Louis de Giac Grand Eschançon
       Criquet de la Crique, grand Panetier.
      Eustache de Camp-Remy Cheuster trenchant.
       Guillaume Chafte ain de Beauuais , Queux de France.
       Charles de Bouulle, Gouverneur de Dauphiné.
```

Emart de Poitiers & Charles de Sauoify Cheualiers d'honneur du Roy,

Enguerran de Dargies Fauconnier de France:

P iii

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

## HISTOIRE

## DE CHARLES VI

OY DE FRANCE.

CHAPITRE PREMIER.

 Deliberation au Conseil du Roy touchant la Guerre auec l'Anglois.

II. Aduis differends.

III. Sentiment du Roy d'Armenie.

IV. Que le Roy enuoye en Angleterre.

Année 1386.



A Trêue eflant expirée auec l'Angleterre, & le Printemps ayant ramené ven onuelle faidon plusagenble que l'Hyuer, qui auoir effe fort plusieure, la plufpart des Officiers d'Artmée vinnera la Rour pour rendre compre de l'étate de leurs rouvelles recreués, & on tint vu grand confiel pour debierer de la campagne. Li fe trouverent le Roy & le Due de Toursine fon frere, les Dues de Berry, do Bourgonge & de Bourdon (Es Ondes, & Ronn Geltement tous

les autres Princes de Sang, "mist metere le Roy d'Armente Ce, pinicient grands (Segreurs, qui lum en siliance Ce, lurs) Digniter domonien enveré dans les Con-felis. Tous les Principaus fineren d'aus qu'on ne parlàt plus ny de Pais ny de Treues, qu'on n'encedu acune proposition de la part des Anglois, qu'on fe vangest de toutes les infractions qu'ils ausient faires, & qu'on fe feruit de Popinion contraire n'effoient pass fi confiderables, sils prierent le Roy d'Armenie de Popinion contraire n'effoient pass fi confiderables, sils prierent le Roy d'Armenie de Popinion contraire n'effoient pass fi confiderables, sils prierent le Roy d'Armenie de Popinion contraire n'effoient pass fi confiderables, sils prierent le Roy d'Armenie de Grands (Parlament et Confiderables, sils prierent le Roy d'Armenie de Grandson, ainq u'elle ristient mieux effoures. C'elois n'el Prince for fortentient sur Confed dis Roy, jans pour référe pas affer verd dans noftre la gue, que parce qu'il crisgioni de «Valvey et au se un des limbilités d'informalés de l'indepart de la laiffa pas de trouver des termes jour s'expliquet de cette forte, & pour dire de grandse cholles ne paude motte.

Si ie ne suis pas de vostre sentiment, Ducs & Princes illustres, le ne suis pas pour celamoins obligé de le louer comme genereux, & le Roy me pardonnera Année bien, fi je prens la liberté de luy dire que le confeil que vous luy donnez, est vne 1386. marque aussi aduantageuse pour luy qu'elle vous est glorieuse, de la noble pas- " fion qui vous rend fi animez à vanger les iniures. Elle est fi iuste que ie n'y puis " trouuer à redire, mais trouuez bon, Messieurs, que le souhaitte que les choses se ... fissent auec moins de promptitude, afin que ce vous soit vn double auantage d'a-uoir mis vos ennemis dans leur tort, auparauant que de leur faire la guerre S'il est vray qu'ils avent tant de fois violé la foy des Traittez, comme ie n'en yeux " point douter, ie lesen voudrois auertir doucement, & ce procede scroit d'vn " grand poids pour la Iustice de vos armes. l'apprens par vos Histoires que tous les « Roys vos Ancestres, ont tousiours garde cette louable coustume, & pour vous oster tout soupçon de la sincerité dont le parle, le me charge tres volontiers de cet employ, & quoy que ie n'aye ny habitude ny amitié auec les Anglois, peutestre seray-ie plus capable de les ramener à la raison qu'aucun autre de vostre na. « tion, à cause de la haine implacable qu'ils ont contre la France. Cette proposition fut approuuée, le Roy l'en remercia, & on luy choisit vne

petris Cour pour l'accompègner, aucc laquelleil paffi à Mer four la conduire duve nen fanorable. Le Koy'd' Angeleterre, qui s'étimia tous glorieux de cette force d'Ambalfisée qui n'auoit point d'exemple dans tout les regues de fes Pre-decll'eurs, ne maniga pas de la part a tout ce qui la desoir rendre plus foliennelles, de la cette de la comme de la co

voyage de ce Prince.

#### CHAPITRE SECOND.

I. Belle Harangue du Roy d'Armenie au Roy d'Angleterre en son Conseil.

II. Réponse du Roy d'Angleterre.

III. Retour du Roy à Armenie sans rien conclure.

IV. Abouchement proposé entre les Roys de France & d'Angleterre.

V. Conserty en deputation.

VI. Que les Anglois entretiennent malicieusement.

Le Roy d'Armeniene fut que neuf iours en ectre Cour , & cour le fucetz de Jonn Ambeilhade, fiet que les Anglois ne luy purent faire mausaife mine d'asuoir trop parté à l'aunantage de la France dans l'Audence publique qu'on luy donna, & coui fit e cè beus difcours pour perfauetre leur Roy de viure en amitté, auce nofire Monarque. Ca ré la poine par flaterené, & c'est philotôt par vn « amour fraternel & vertrable, qu'il faut que it vous dife, que les peuples Oinen, « amour fraternel & vertrable, qu'il faut que it vous dife, que les peuples Oinen, « amour fraternel de vertrable, qu'il faut que it vous dife, que les peuples Oinen, « amour fraternel de vertrable, qu'il faut que le vous combine de louisque, que cette bante irreconcliable de deux plus grands Royaumest du monde. Hels mon mal-fauet el ben étaus. «

Const

Année **23**86.

ge, & la Fortune continue bien à m'outrager, de me contraindre à vous reprocher que cette cruelle dimfion est la cause de ma ruïne, par les armes paisiblement victorieuses des Infidelles & des ennemis de Iefus. Christ, & qu'elle m'a re-" duir dans l'eftar deplorable de dire : l'ay regné, & de grand Roy que i'eftois, ie n fuis vn pauure exilê, qui ne vis que pour genir dans l'orniere & lous l'oppression de la rouë de la Fortune, qui ne regarde la Couronne que comme l'ornement de mes funerailles . & qui n'enuifage le Diadéme que come le Bandeau de ceux que " leurs crimes enuoyent au suplice. O Princes tres puissans: si vous auiez voulu ren-" dre à Dieu le feruice que vos armes luy doinent, & dont vous auez esté tant de o fois conuiez, les pauures Chrestiens de l'Orient, qu'il a rachetez de son saug,ne e feroient pas fi affligez fous l'accablement du fer & de la mendicité ; les villes de ces pays iadis si denotes à la Foy Chrestienne, mais principalement Bethleem le lieu de la naissance du petit Iesus, & la diuine Sion qu'il a si particulierement es-" clairée & illustrée de ses miracles, ne languiroient pas aujourd'huy sous le joug " infuportable des Turcs, des Arabes, & des Perfans, Mais vous méprifez ces oc-. casions glorieuses & saluraires, de faire des conquestes & de porter la guerre con-" tre des Barbares, pour plonger vos armes dans les entrailles de la Chrestiente. Il yaplus de foixante ans que l'on prend, que l'on pille, que l'on rafe, que l'on brufle, & que l'on rauage les villes d'vn cofté & d'autre, que l'on fac-" cage le plat pays, que l'on rançonne le payfan innocent des querelles des Sou-. uerains, & qu'il fe liure de continuelles Barailles. Qu'est-il arriué de tout cela de " certain & d'effectif qu'vn épouuentable carnage ? & ie vous prie de me dire , lequel des deux partys y a le plus profité. Si l'on se rapportoit de ces pretendus auantages à des gens capables de faire vne iuste compensation du gain auec les perres, aucun de vous ne se glorisieroit de ses Victoires qu'il ne sur obligé d'a-" nouer qu'elles luy ont plus coufté qu'elles n'ont valu, & vous confesseriez vous " mesmes des vostres, qu'à la male-heure les auez vous gagnées ; si tous les fruits n'en ont duré qu'vne petite saison, & si de tant de places conquises à peine vous en reste-il vne pour recompense de tant de trauaux & de sang repandu. Les Francois se vanteront peut-estre d'autres merueilles, mais pour le faire court. & pour ne point entrer en discussion de tous vos interests, comme il est expedient de di-» re la verité plutoft que de flatter les passions des Souuerains qui n'y sont que trop indulgens, le prendray la liberté de vous dire, Prince Serenissime, que rien n'entretient cette guerre que l'ambition qui vous follicite à la conqueste de la France. Mais si les Roysanciens en ont de tout temps étably la possession en leur Race, & si la force des Monarques consiste principalement en l'amour & en l'obeyssance de leurs Suiers; le croy que cette Couronne est inébranlable à toutes vos atta-, ques . & que vous feriez mieux confeillé d'arrester tant de torrens de fang, & de vous contenter de vos domaines legitimes. Aussi bien toutes vos pretensions ne font elles en verité que des semences d'une haine pernicieuse, & de mille combats inutiles pour l'aduenir, ou pour mieux dire ce sont des obstacles à vn dessein, qui vous seroit plus glorieux & plus salutaire, si vous tourniez toutes vos arines o de part & d'autre à la confusion des ennemis de la Croix. Vous triomplieriez asseurément sous ce sacré signe de nostre Redemption , & vous briseriez le joug & les chaifnes de ce miferable reste des Chrestiens d'outre mer, qui vous tendent les bras, & quine peuuent esperer leur deliurance que de vostre commun secours, qu'ils attendent de jour en jour. La passible attention que le Roy luy presta fit affez connoistre que ce discouts

» ne luy estoit pas desagreable, mais il ne laissa pas de luy repartir. Le serois tout prest d'accepter la Paix, si vous me l'apportiez aux conditions que proposa le seu Roy mon tres-honoré Seigneur & pere. Le Royaume de France luy appartenoit du droit de samere, & il se contenta d'abandonner ses pretentions, pourueu " qu'on luy rendît les Duchez de Guyenne & de Normandie. Ie veux bien me fou-"> mettreau mefme party, & moyennant cela & non autrement, ie fuis tout preft deiurer la Paix & d'établir vne alliance eternelle auec la Couronne de France. Ainsi le Conseil se separa , il ne fut rien conclu, & le Roy d'Armenie repassa la

Mer auec vne infinité de rares presens, tant en pierreries, qu'en estoffes precieufes , & en cheuaux , de la part du Roy d'Angleterre , qui le pria secrettement de Année trouuer moyen de renouer le Traitte, & de disposer les choses à vne Conference, 1386. pour la quelle il auoit déja destiné ses Ambassadeurs, qui auroient tout pouvoir d'accorder les choses pourueu qu'on y voulût entendre : & il luy témoigna mesmes qu'il auroit grande passion de voir nostre Roy, & de s'aboucher auec luy.

Le Roy n'eut pas meilleure opinion de la proposition de cette entreueuë toutefois il ne voulut pas perdre vne seule occasion de témoigner qu'il n'en negligeoit aucune pour le repos de son Estat, & il creut qu'vne Conference entre deux parties qui disputent leurs interests de viue voix, & qui ont tout pouuoir d'en decider fur le champ, pourroit au moins disposer les choses à quelque accommodement pour l'auenir. Il se mit en chemin pour le voyage de Bologne auec vne grande suitte de la principale Noblesse, sans pourtant que cela eut aucune forme d'appareil de guerre; mais le terme de l'abouchement estant prest à expirer, nouvelles vinrent d'Angleterre que le dessein estoit changé en celuy d'vne deputation, que le Roy ne viendroit point à Calais, & qu'il y enuoyeroit de sa part.

Il fallut encore accepter le party, pour faire voir qu'on ne refusoit aucun ex-pedient pour le bien de la Chrestiente, l'on choisit des Ministres de la qualité de ceux qu'il enuoya, & il se fit vne secode Conference à Lelingueha entre Calais & Bologne, qui fut toute pareille à l'autre, finon qu'il fut encore plus difficile de mettre les Anglois à la raison, qu'ils furent plus arrogans & plus difficiles que iamais & qu'ils firent des propositions autant injurieuses que déraisonnables. Ils arrestoient ainsi malicieusement l'execution de nos projets, & nous aujons vne grande Armée fur les bras, qui ne faifoit rien pendant que leurs Pirates tenoient la mer, couroient nos coffes, prenoient tout ce qu'ils rencontroient, jusques à de fimples pefcheurs, & emmenoient hommes & Vaiffeaux aux ports d'Angleterre. Les Garnisons mesmes de Calais, de Brest, & de Cherbourg, rauageoient la Campagne, ils faisoient par tout des prises & des prisonniers, & reuenoient chargez de plus de butin qu'ils n'en auroient gagné en pleine guerre.

#### CHAPITRE TROISIEME.

- Resolution prise de porter la Guerre en Angleterre.
- Emprunts faits pour les frais de cette expedition. III. Belle Armée mife fur pied.
- IV. Ville de bois construite à Lescluse pour ce grand dessein.

A Pres que les Anglois nous eurent amusé six semaines entieres, sans vouloir A accorder ny Paix ny tréue, le Roy reuint auec le ressentiment qu'il deuoit auoir de leurs artifices & de tant de nouvelles incursions, il tint vn nouveau confeil, & tout le monde conclud qu'il falloit vne bonne fois montrer à ces Infulaires, qu'on pounoit aussi bien qu'eux passer la mer, pour leur rendre dans leur pays la pareille des maux qu'ils auoient fait soussir à la France. Comme cét armement estoit le plus grand de son regne, le Roy eut plus besoin d'argent que inminent error le puis grand action regne, le Roy et puis oction à argunt que inmais pour le faire fubifiée, et fon threfor effort tellement épuifé, qu'il failut en chercher par toutes fortes de moyens. On en empronta vne partie des Prelats & du Clerge , & le refte fut rejetté fur les peuples, qu'on cotiza felon fes facul-tez par le confeil & par le confentement de leurs Seigneurs. Le Duc de Berry Oncle du Roy fut enuoyé faire des leuées dans son Gouvernement de Guyenne, qu'il amena vers la fin de Iuillet, & l'Armée se fit si belle qu'on l'estimoit capable de la conqueste de plusieurs Nations.

Le Roy resolut de la mettre en trois Corps separez pour en tirer plus de fruit, & afin qu'elle pût agir en diuers lieux. Il en enuoya l'vn en Bretagne sous la conduite du Connestable Messire Olivier de Clisson, l'autre en Normandie sous

122

Année 1385.

l'Admirallean de Tienes, de l'autre commandé pau le fine de stinny, faix employé en les confermantimes de Pictatie, afin que de tous coêtre on su arreller les courfiedes Anglois. Ils curent ordre de groffir leurs trouppes de vont ce qu'ils pourroient faire de nouvelles leudes, mais principalement de trameller tout ce qu'il frencentreroit de Vaiffeaux, & de les tenuoyer au port de Lecfulic, qu'on aoist chois foomme le meilleur de Royaume pour la feuerté des ballières de pour l'équipage d'wne fig grande Armée. Cependant le Roy fit chercher les plus excel-les Maistres de Charpenterie, & il lieu va bandonnale choix des plus grandsarbres de fes foreits de Normande, pour confiruire vne grande ville de bois, qu'on put facilement porter fur les Vaiffeaux, qui fe put deriffe & affemble fer le rienage d'Angleterre & où son Armée eût moyen de se mettre à couver, quand elle iérois abordée.

#### CHAPITRE QUATRIESME.

I. Le Duc de Bretagne suspect d'intelligence auec les Anglois. II. Enuoye se instissier est demande ordre d'assieger Brest.

III. Qu'il obtient, & assiege la place.

Que le Duc de Lanclaftre fait mine de vouloir secourir.
 Le siege leué par la trahison du Duc de Bretagne.

P Endant tous ces apprefis de guetre, on parloit affez mal à la Cour de la con-duite du Duc de Reseagne & anni anni duite du Duc de Bretagne, & quelques. vns adiousterent aux iustes soupçons qu'on avoit de sa fidelité, que durant la Conference de Lelinguehan il avoit fi bien détourné les Anglois de faire la Paix, qu'ils auoient veu des Lettres de sa main & seellées de son Sceau pour les convier à faire la guerre. Le Roy le creut si aisément qu'il estoit tout disposé à commencer la Campagne par sa ruïne, mais comme ce Duc estoit heureux dans la pratique de toutes ses fourbes, il trouua non seulement le moyen de se purger de cette accusation, par les Ambassadeurs qu'il enuoya en diligence aussi-tost qu'il en eut le vent, mais encore de persuader le Roy qu'il auoit de tres bonnes intentions pour son seruice. Ses Deputez remontreret pour la iustification qu'il estoit si peu croyable qu'il fût si inconsideré que d'attirer les ennemis au milieu de son pays pour le ruïner, que quiconque di-soit le contraire en auoit faussement menty, enfin, dirent-ils, Sire, il est si mauuais seruiteur de vostre Majesté, & il a tant d'intelligences auec ses ennemis, qu'il ne souhaitte tien tant que de les chasser de son pays, & pour cela il vous suplie tres-humblement de luy permettre d'affieger Breft, qui est la seule retraitte qu'ils y ayent, pour la remettre fous vostre obciffance.

La proposition agrée du Roy & de ses Oncles, il ne manqua pas pour couuris foi teu d'une belle apparence, de faire nes gande Armée de les siere, & cen
effect la place fut inueltie, & se gensioints auec ceux du Connessable de Clisson,
y porterent auec tous les singis & couse la refolution que demandoir une entreprisé dificile. Ils s'ausoient que les Anglois à qui ce poste eftoir fort important, ne plaignoient aucune dépensé pour la maint & pour la rafracibir de
temps à autre d'hommes & de viures, & qu'ils introient affec souvent par faint
copiege, qu'il estoi bien ap pount de l'iraquois de madulte ceux en trent de
copiege, qu'il estoi bien ap pount de l'iraquois de madulte ceux en trent de
la voulurent brider par Met & par terre, ils fermerent le port de Vasifeaux qu'ils
accreent, illes le irect nes semble, les couvirent de grossifes poures auec de la
terre pardellus, b'astient des tours de bois, & eleurent des machines pour leux
défins, & de batteries pour rivaire les marailles de la Ville. Ceux de crete traunillerent en mefine temps à fortisfier leux camp, ils firent deux fort Causliers
pour éleur el reute gins de batterie, que cel Massie Na Naire. & se terranchepour éleur el reute gins de batterie, que cel de Naire & Re terranche-

rent fi bien, qu'il fut impossible aux assiegez de fortir, & qu'ils eurent besoin de Année toute leur valeur pour se dessendre des attaques & des assauts tant de iour que de

nuir, où il se fit de fort belles armes.

"Sur ca entrefaites, nouselle vincront acux de dedans que le Due de Landafre cour prefà fair voiel pour la conquele de l'Espagne autor pis congé da Roy, & commelis n'éprorité point d'autre (écours, ils le firent pire de les venir deliurer en chemin faisar. Il le promi, il y vinci, il pricerre, & atraqua vigoureulement les alliegeais, mais il y trous un group de réfiliance pour en éprerva prompt de heureulement les alliegeais, mais il y trous un group de refiliance pour en éprerva les autre plus de l'autre de l'autre de l'autre de l'autre de l'autre les metders autre plus de l'autre de l'autre de l'autre de l'autre de l'autre les metales de l'autre de l'autre l'autre

#### CHAPITRE CINQVIESME.

 Le Roy d'Espagne implore le sécours de la France contre le Duc de Lanclastre.

II. Sa lettre au Roy.

III. Manuais estat de ses affaires.

IV. Descente du Duc de Lanclastre en Espagne.

V. Que les François conferuent par leur valeur & par leur fidelité.

E Duc de Lanclastre continua son voyage d'Espagne, & le Roy Iean qui en \_fut auerty, ne se trouvant pas en estat de resister apres les pertes qu'il auoit faires, il mit toutes ses esperances du costé du Roy de France son plus intime & plus puiss't Allie, & il luy enuoya en diligéce ses Ambassadeurs auec cette Lettre. Mon rres aimé & rres-honoré Frere, vous connoiftrez par le recit fuccint que ... ie vous fais de mes affaires, qu'elles m'ont tres mal fuccede cette année, & que la Fortune a pris party aucc mes ennemis, pour me faire perdre ce que i'auois de " meilleurestrouppes. Parmy tant de mauuais succez, je viens d'aprendre que les « Anglois viennent fondre sur ce qui me reste de forces, & qu'ils sont déja assez « Anglos vienneur tomat in te quanto take the plus folides efperances que fur «
Palliance que nous auons iure entre nos Estats contre nos ennemis communs, je
Palliance que nous auons iure entre nos Estats contre nos ennemis communs, je fuis oblige de vous conjurer autant affectueusement qu'il m'est possible de m'enuoyer vn renfort de François pour releuer l'Espagne de l'extremité où elle se « eronne reduite; afin que nous puissions dire, que non seulement ils ont acquis « certe Couronne au feu Roy nostre pere par leur valeur, mais qu'ils nous l'ont en- « core conseruée insques à present par leur genereuse assistance. Dieu vous maintienne en bonne fanté & dans fa fainte grace, I'ay pris foin d'estre informé des disgraces de ce Prince par des gens dignes de

foy, & l'apris d'euxque le Roy de Portue d'auoit mis en cet eftàt l'année prole de coufia pourfuite d'une vieille haine entre ces deux Couronness, qui leur couffa beaucoup d'hommes, & qui mit les deux pays 4 feu & 2 fang. Le Roy d'Efpagne voulant faire vandernier effort pour fevanger, fit van Armée de dix mulle hömes qu'il fortifia de hut cens François qu'il n'e venir fous la conduite de Mellire Gosfroy, & de Mellire lean de 1917, Cheaulters ill utters & celebres par leurs grands fairs d'armes, & centra dans le Portugal auce cant d'auantage, qu'il

Lambert Stood

marcha prez de cinquante lieues sans trouuer de resistance deuant aucune place Année iusques auprez de Lisbonne, où est vn lieu qu'on appelle Iuberotte. Le Roy de Portugal le rrouus là auec tout ce qu'il auoit pû faire de trouppes, & il y ioignit non feulement quelques Compagnies d'Anglois, mais encore tout ce qu'il put faire venir de Sarrazins & de Maures de son voisinage, auec lesquels il resolut de tenter le hazard d'vne Bataille. Le mal-heur du Roy d'Espagne voulut qu'il y fût aussi disposé, & qu'il refusat le conseil des Chefs de son armée qui tascherent en vain de l'en détourner. Il en voulut passer son enuie, & il s'y porta auec tant de precipitation & si peu d'ordre, que la resistance des siens ne seruit qu'à rendre sa defaite plus fanglante, qui fut en effect si grande & si generale, que les Portugais le ramenerent battant iusques bien loing dans son pays.

Ses Ambassadeurs firent vn long recit de cette déroute au Roy, qui les receut auec toute forte d'affection, qui leur accorda ce qu'ils demandoient, & qui commença à les secourir par le choix de mille bons hommes sous la conduite de Mesfire Pierre de Villaines, & de Messire Oliwier du Gueselin, tous deux Chefs de grande experience, & pour tels reconnus du Roy & du Royaume d'Espagne, où ils s'estoient assez signalez. Le Roy Iean les receut auec beaucoup de ioye & d'honneurs, il leur fit de beaux presens, il les mit en quartier dans se meilleur pays de ses Estats, en artendant vn plus grand secours de France, & leur consia la garde des principales entreés de l'Élopane, pour les desfendre contre les ennemis. Cependant le Duc de Lanclastre aborda heureusement à la coste de Galice,

auec la Duchesse sa femme, dont la presence estoit de grande consideration pour la faire reconnoistre Reine d'Espagne, comme fille & seule heritiere du Roy Pierre, tué par Henry son frere pere du Roy Iean. Elle estoit grosse & il attendit ses couches qui fortifierent encore ses esperances par la naiffance d'un fils, all les Gouches qui fortunerent successes experiance par la manature a m ma, qu'on prit pour sheureux prefige de fa conquette & qui répandit vne iço yeni utrellel dans fon armée. Hen fit rendre publiquement graces à Dieu, & auffitto fil entra en action, mais il fruit bein falché de trouver des François à la deffence fedes aucenues, & il efferar fi peu de les forcer dans leurs poftes, qu'il employa tout ce qu'il scauoit de la guerre à les tirer en campagne, tantost en ruinant le pays, tantost en feignant de suir pour en estre suiuy. Toutes ces ruses ne seruans de rien contre des gens quin'estoient pas assez forts en nombre, il s'auisa d'attirer les principaux Chefs sous la scureté d'vn sauf-conduit, & il sit tout ce qu'il put pour les corrompre dans les secrets entretiens qu'ils eurent auec luy. Tout cela ne luy reuffit pas mieux enuers des gens fidelles & genereux, qui luy répondirent brauement que la plus lâche des trahisons estoit celle qui se faisoit par le seul interest du gain : & comme il leur demanda comme en riant, pourquoy les François prenoient à tasche de trauerser sa bonne fortune, ils luy répartirent qu'ils en auoient ordre de leur Roy, & qu'ils attendoient de jour en jour l'arriuée du Duc de Bourbon a uec vne armée complette pour mieux continuer à deffendre le pays, & pour l'en chaffer à force d'armes.

#### CHAPITRE SIXIESME.

Grandes hostilitel des Anglois en Espagne.

II. Qui obligent les Espagnols à faire la l'aix sans attendre l'Armée du Duc de Bourbon.

III. Articles de cette Paix.

IV. Grande mortalité dans l'Armée Angloise, mort de la Duchesse de Lanclastre & de son fils.

V. Naufrage de la Flotte Angloise à son retour.

E Duc de Lanclastre qui n'auoit point de temps à perdre, fit la reflexion qu'il deuoir sur cette menace de l'arriuce du Duc de Bourbo, il voulut profiter de

l'oceasion, & entra dans l'Espagne auec toute la cruauté qui pouuoit répandre partout la fraveur de searmes. Ses Coureurs mirent tout à sac, & ils surent si Année bien secondez de son arriere-garde, qu'il n'y eut consideration de sexe ny d'aage, 1386. qui pût faire échapper la mort à tout ce qui tomboit fous leur pouvoir. Les Castillans éponuantez de tant de massacres, ne creurent pas qu'il y eust de retraite affeurée contre vo mal fi pressant, & contre voe ruine si presente cils remontrerent à leur Roy que l'innocence des Vierges & des enfans à la mammelle n'ayans pù flechir la barbarie des Anglois, & toutes les esperances de secours pour y refister estant éloignées, il n'y auoit qu'vn Traitté de Paix qui les pût fauuer, & ce fur le Confeil des Grands d'Espagne, qui luy firent connoistre que c'estoit le dernier hazard qu'il seroit jamais capable de tenter, s'il s'exposoit auec si peude forces contre vne si grande puissance.

Il attendoit depuis le mois de May l'arriuée du Duc de Bourbon, & il l'auoit affez fouuent prie, tant par enuoyez que par lettres, de vouloir hafter fa marche , & de chover le temps qu'il confumoit à fon grand prejudice à de longs entretiens auec le Pape. Mais comme il n'arriua sur la frontiere qu'apres la Paix faire, auec les mille hommes qu'il amenoit, il luy enuoya quelques vns des premiers de sa Cour pour luy proposer de ne passer pas plus outre & pour le remercier luy & les Chefs de ses trouppes, des satigues d'un si long voyage, de-formais inutile par la conclusion de la Paix, qu'il auoit esté contraint derechercherapres vne fi longue attente. Ainfile Duc de Bourbon reuinten Fran-

ce fans autre fruit de cette longue marche,

Les Arbitres de cette Paix prirent serment du Roy & du Due qu'ils accompliroient tout ce qui seroit arresté entr'eux, & apres plusieurs Conferences, il fut accordé de part & d'autre.

1. Que le Duc de Lanclastre pourroit porter pleines & sans briseure sa vie durant, les Armes d'Espagne écartelées auec les Leopards d'Angleterre, II. Que le Roy luy payeroit vn tribut annuel pour le recompenser des frais

de cette derniere guerre.

III. Et pour les vnir d'vne alliance indissoluble, qui étouffit toutes les pretentions & tout fujetde troubles à l'auenir, & qui rendit une parfaire tranquillire à toute l'Espagne, on adjousta au Traitre, que Iean fils du Roy o'Espagne, & le Roy de Portugal, épouseroient les deux filles du Duc de Lanclastre. Tous les différends ainsi reglez au gré des deux partis, le reste du temps se passa en festins & en bonne chere, iusques au retour des Plenipotentiaires du Roy, qui reuinrent chargez de toutes fortes de presens de la part du Duc : qui ne se vanta pas sans sujet, à la honte des François, d'auoir joint mal-gré eux les armes de Castille & de Leon auec les siennes, & d'auoir rendu ces deux Couronnes tributaires à sa puissance, par la valeur d'vn petit nombre d'Anglois.

Ie demeure d'accord de cet aduantage, & j'auouë mesme que ce Prince ne pût imputer qu'à la feule inconstance de la Fortune, tous les malheurs qui vinrent fondre fur luy pour trauerfer sa gloire. Aussi-tost que ses interests furent en negotiation il commença à pleuuoir, & les pluyes deuinrent si grandes & si continuës, qu'il n'y eut plus d'abry pour tous les équipages de son Armée, ny pour les viures, qui pourrirent tous dans l'humidité, aussi bien que les habits des gend'armes, qu'on ne sceut où mettre seicher. La famine se mit ensuitte dans son Camp, & il furuint vne maladie d'apostumes dangcreuses & de dysenterie, qui firent tant de maux, qu'il n'y auoit point de jour qui ne fût remarquable de plus de trente ou quarante funerailles. Ce rauage continuant de plus en plus, il fe trouua plus de morts ou de mourans, qu'il ne resta d'hommes capables de les inhumer ou de les affister; la terre des chemins ne put fournir à tant de sepultures, & le Duc mesmes ennuyé de n'entendre que des cris & des recits funestes de la perte ou de l'extremité des principaux de ses Capitaines, vid le ducil dans sa propre maison, où cette contagion suy rauit tout ce qu'il auoit de plus cher, en la personne de sa femme, & en celle de son fils vnique Pour tout dire en peu de mots, la peste fille de la famine, consumant de iour en iour les tristes restes

126 de son Armée, il resolut de quitter le Champ de bataille à ces deux ennemis, il rentra dans ses vaisseaux, mais ce fut pour tomber de la mortalité dans vn nau-Année frage qui ne fut pas moins perilleux. Les vents & les tempestes dissiperent & fracafferent cette flotte, & ce Prince qui estoit entré si puissamment en Espagne, & qui auoit rauy l'Angleterre du grand succez de ses Armes, y rentra aucc besucoup de peine, tout en desordre, & aucc vne nouuelle affilètion, de n'entendre par tout que des gemissemens des peuples & des gens detoute qualité, pour la perte de leurs proches ou de leurs amis. Il sit inhumer le corps de sa femme dans l'Eglife de faint Paul de Londres , & choifit fa sepulture auprez d'elle , sous vn magnifique tombeau d'Albastre qu'il y siteriger.

#### CHAPITRE SEPTIESME.

- Mariage de Catherine de France auec le fils du Duc de I.
  - Le Roy vient à Arras voir sa belle Armée.
- III. Prieres publiques pour la prosperité de ses Armes.
- IV. L'on perd le temps de passer la Mer.
- Le Duc de Berry accusé d'auoir arresté les progrez de cette Armée par jalousie.
- L'Armée se dissipe, & fait de grands degasts dans le Royaume.

E la Flotte des Anglois le reuiens à celle de France, qui fe dreffoit en grand appareil au Port de Lefclufe pour le passage d'Angleterre. Le Roy eut enuic de la venir voir, maisil se trouva quelques affaires à terminer qui retarderent fon voyage infques au cinquielme d'Aoust, & la principale fut le mariage de Madame Catherine la fœur , lors aagée de neuf ans feulement , auec Monfieur Iean fils du Duc de Berry, qui l'épousa moyennant dispense en la maison Royale de faint Ouen, aussi tost cette Feste acheuee, le Roy vint à faint Denis, il entendit la Messe en grande deuotion , bassa les Reliques & prit le chemin d'Amiens. D'où il vifita à loifir toutes les Places de Picardie jusques enuiro la my-Seprembre, qu'il se rendit à Arras, où estoit le rendé-vous de tous ceux qu'il auoit commis à la reueue des Trouppes qu'on auoit fait venir de toutes les Prouinces du Royaume. Ils l'affeurerent qu'ils auoient bien trouué fous les armes huit au Koyamie. 115 renouterent qu'in adoitet outer froute tous les affines unit mille tant Cheulier's qu'Efcuyers, & qu'il y auoit vn nombre infiny de toutes forres de gens de pied, tous dans l'impatience d'eftre embarquez, & que déja neuf cens vailleaux effoient rous prefts au fameux Port de Lefclué, dont la plus.part effoient à deux voiles, & d'autres plus grands, pour charger les chenaux, qu'on auoit trouvé moyen de faire entrer de plein-pied par des portes qu'on auoit faires exprez à la poupe. Il y en auoit encore de plus larges qu'on chargea de viures & de toutes les munitions & machines necessaires à ce grand équipage, & tout cela fut dautant plustost preparé, qu'il tardoit fort à ces braues Champions de profiter d'vne si fameuse occasion de signaler leur courage.

Comme toutes les plus grandes entreprises ne sçauroient succeder que par le concours de l'affifiance diune, les Prelats du Royaume, qui s'affemblerent ex-prez, ordonnerent des prieres & des jeufnes publics pour fiéchir la mifericorde de Dieu en faueur de la France, & l'on vid tout le peuple auec vne ferueur ex-treme fujure les Enfeignes & les Eftendards de la milice fpirituelle dans tous les lieux de deuotion qu'on visita. Le Beau-temps qu'il fit, & qui l'espace de trois mois entiers rendit la mer fauorable, ne donnoit pas feulement de l'esperance, mais de l'imparience à rout le monde, & principalement aux Chefs & aux Officiers, qui prefferent fort le Roy de ne plus differer. Qu'attendons-nous, Sire, Iny disient-ils, & quel peut eftre l'entuit d'av fi long retardement, que le re- 1866. gret de voir expirer auec la faison, le temps d'vn fi grand explori, & puisque tout et per le rout eft preft, ne considerez-rous pas que fi vous negligez l'occasion, vous vous expofez à vene ecestifie induishinhé, de vous reprochet que vous auez abufé de

vostre bonne fortune.

Il y ethois affez dipolé, mais fi les confeils des Princesse s'accordent auce leurs inclusionis , e'elt en vain qu'elles font belle & genereufes, parce qu'ils agifient moins felon leurs peníers que felon l'efprit et ceux qui goueurenne. Le Roy pris pour preceste qu'il ne pousoir prendre me à grandereuernen. Le Roy pris pour preceste qu'il ne pousoir prendre me à grandereuernen. Le Roy pris pour preceste qu'il failous les iours à Paris pour le faire 
annecra uec fes trouppes, il la pui mandoit mefines roois just als find fee leutres, qu'il falloit choyer rous les momens en mateire de grands projets, & principalement en celuy-c, voi l'on assoit à dépendre de la Mer. Vous auer autresfois 
éproude fon incenhance, lay mandois-il, & vous deuer mieux connoilire que 
rour faifon fà suance & qui mondre à l'Hyuer.

Tout cela ne le prefii pas dausanzeg, & les diuen Enooyez qu'on luy deputa, ne rapporterentaure chofe à tous cux qui leu demandoient destouvelles, & à moy, mesme qui estosia d'oyage, sinon que le Duc n'auoit antre dessir à moy mesme et temps insuitement. Il se contenzioit de répondre an Roy qu'il ne se soute le des diuervite & de faire bonne chere. Aussi ne se pour voir il empechére de décourir sinoceux, & de dier qu'on ne luy auoit demandé son duis touchant cettre expedition que par maniere d'acquit, mais qu'il fequior bie les faire en forre à los tour que la chole passerior la tresultation.

qu'on n'esperoit.

Ce reardement ralentit l'affection & Jurdeur de nos François, ils joignirent alleur mécontentement celley den chier point payer de leur folde, & fous ce pretexteils prirent la liberté de faire des partys, qui se consertirent en guerre ouverte, tancen Flandre qu'en Picardie. Ils defolierent route la campagne, leur rencontre desint aufif funchle que celle det ennemis, les païlans gagnerent les villes fortes, & les Eglifes mefines etlans traitetés comme des lieux prophanes, les Curez & les Pretitres les abandonnerent, & l'vilge des Sacrements cells par rout anne le fertuice diann. Comme il n'y apointe pais is dhondant que la licente de foldant répuile en peu de jours, par l'abus syll'fait de rout ce de la licente de l'accite de l'accite

#### CHAPITRE HVICTIESME.

Naiffance de Charles fils aifné du Roy.
 Et sa mort.

III. Grande tempeste suruenuë en France.

IV. Miracle de la Sainte Hostie.

Pindant ce deforde, la Reyne accoucha en la Maifon Royale de Beutet, & faithfaux veux de tout le Royaume par la Naiffance d'yn fils, qui fut baptifé par l'Archeuesque de Rouen, & cens fin les fonds par le Comte de Dammartin, qui luy donna le nomàu Royfon pere. On dépécha sulfis-tôl les Chèwaucheurs d'Élcurie pour en portenja nountle par toutes le Villes, felon là

1386.

Année coustume de tout temps pratiquée en France quand il naist vn fils aisné, & cela répandit une joye universelle en toutes les Provinces, où les Courriers furent bien receus & magnifiquement recompenfez aux dépens des Communautez. Il eftoir de la bien feance qu'il en coustar aussi au Roy, & qu'il acherar ce don du Ciel & ces heureux premices des fruicts de ses nopces, de quelques largesses proportionnées à sa grandeur : toutefois il ne se fit ny aumosnes aux pauvres , ny offrande aux Eglifes, & le peup le mesme ne se sentit en aucune façon du soulagement qu'il en ciperoit.

Cét heritier presomptif de la Couronne, fut vne petite fleur de peu de durée, la veille des Saints Innocens fut le dernier jour de fa vie, & le premier du Regne eternel de cétautre Innocent, qui dés la mesme nuit sut porté à S. Denis en la sepulture de nos Roys, auec vn illustre Conuoy des plus grands de la Cour, accompagné d'un grand nombre de torches, & inhumé deuant la Chappelle du

Roy Charles V. fon ayeul.

Pendant tout le mois de Septembre, les vents déchaisnez firent des rauages qui furent tous nouueaux à tout ce qu'il y auoit de plus vieilles gens dans le Royaume. Les arbres les plus fermes fur leurs racines furent renuerfez, & les riches éprouuerent par la ruine de leurs Chasteaux & de leurs Palais, qu'il n'y a rien de solide contre la colere du Ciel, qui se jouë des masses de pierre comme de la poudre. Si vn coup de vent sembloit dissiper vne nuée, ce n'estoit que pour en étendre vne aurre plus épaisse, pour rendre l'air plus obscur, & pour nous donner des tenebres impenetrables à toute autre lumiere qu'à celle des foudres & des tonnerres, qui ne donnoient pas des momens de clarté moins épouuantables que cette obscurité estoit affreuse. On dit qu'il en mourut grand nombre d'hommes & d'animaux, mais il en arriua particulierement vn accident fort confiderable au lieu de Plassance sur la Riuiere de Marne, qui fert à la verité de nostre Religion , & à faire admirer la grandeur de Dieu. Le tonnerre tomba fur l'Eglife, il entra dans le Sanctuaire, il y confomma tout ce qui auoit vn corps capable de resistance, & on remarqua cet effet sur vn encenfoir & sur vn ciboire de cuiure doré, qu'il deuora sans toucher à l'Hostie qui estoit dedans, & qui demeura toute entiere au milieu de cet embrasement sans en receuoir aucune atteinte. Ces desordres furent deuancez durant l'Esté de diuers prodiges iusques alors inouys, & particulierement à Laon & dans la Thierasche, où l'on vid beaucoup de Corbeaux auec des charbons ardens à leur bec qu'ils portoient comme à dessein sur certaines granges couuertes de chaume, & qu'ils sembloient choisir, lesquelles ils reduissrent en cendres.

#### CHAPITRE NEVFIESME.

Arriuée du Duc de Berry à l'armée.

II. Le voyage de Mer rompu par la tempeste.

III. L'Armée licenciée.

IV. Le Roy donne sa belle Ville de Bois au Duc de Bourgogne. V. Les Anglois ruinent nostre flotte.

Le reuiens à nostre flotte, toujours immobile au Port de Lescluse, par le re-tardement du Duc de Berry, & ie passe volontiers au sentiment de ceux qui s'attendoient que son arriuée changeroit le beau temps qu'il auoit negligé, & que cette entreprise saite auec tant d'éclat, n'auroit qu'vne fin desauantageu-se à l'honneur de la Nation. Il se ressouint enfin de son deuoir, il se rendit auprez du Roy le quatorziéme de Septembre, & le lendemain qu'il employa à faire sa Cour, fut suiuy d'vne horrible tempeste, comme si la Mer irritée de l'auoir tant attendu, se sut souleuce tout soudain pour fermer la nauigation, & pour pour luy en faire les premiers reproches par le bruit épouventable de ses flots Apprés irritez, des le soir mesme le Ciel perdit sa serenité, les vents souflerent de toures parrs, & on vid les vagues éléuées en montagnes, faire des precipices pour 1386. nos vaisseaux dont elles se tottoient, & dont elles se jouerent vn mois tout entier, fracassans ceux qui resistoient, & engloutissans ceux qu'ils détachoient du Port auec leurs violentes secousses. Si les vents relaschoient quelque chose de leur furie, c'estoit comme par intelligence auec la pluye, qui tomboit à seaux, & aucc vne imperuosité, qui ne trouue point de comparaison depuis ce temps.là infques au Deluge, & qui ne se peut mesme exprimer que par les termes de la Fable de Deucalion. Elle pourrit les Magazins des viures & les équipages, & on ne trouva point de lieu hors des nauires pour les faire feicher, à caufe de l'humidiré de la faifon.

Comme tant d'incommoditez lassoient & fatiguoient l'Armée, on consulta les gens de Mer , pour scauoir d'eux ce qu'on auoir à faire , & ils dirent rous qu'il estoit desormais impossible de passer la Mer. Le Roy luy-mesme en sit l'experience en propre personne auec ses Oncles, vn certain jour plus tranquille qu'ils s'embarquerent exprez, mais ils n'eurent pas fait vne lieue que le vent les rechassa dans le Porr mal-gré la resistance des Mariniers. Sibien que c'estoit perdre du temps & de la dépense sancun fruit ; c'est pourquoy l'on donna congé à toure l'Arince, & la publication qui s'en fit, fut receue des vns auec joye, & des autres auec deplaifir, selon la diversité d'auis & selon les passions différentes qui se trouuent dans vn si grand assemblage de gens de toute sorte de qualitez, d'aage & de passions. Si quelques-vns regretterent la honte & la perte d'vn si grand armement, d'autres moins curieux de l'honneur que de leur inte-

d'yn it granu'n meurch, a autres monte curea y noberen y cerfe, & qui cullent moins gape auce vue folde reglée, furent bien aifes de certe occasion de r'entrer en France pour continuer leurs brigandages. Le Duc de Bourgong n profin de la ville de Bois qui deuoit fruit delà la Mer, il la demanda av Roy, & la fit dreffer deuant l'Efcluse pour feruit d'Arfenal & de Magazin, & pour y bastir & retirer toutes fortes d'engins & de machines de Guerre : & ainsi prit fin cette grande entreprise dont le Roy fut affez déplaifant. Il donna ses ordres en partant pour la garde de la flotte, & laissa quelques Compagnies pour ramener les vaisséaux qu'on auroit déchargez, & pour les mettre en lieu de seureré, mais d'abord que les Anglois purent se hazarder sur Mer, ils vinrent fondre dessus, ils en mirent vne partie en fuitte, & brûlerent de l'autre ce qu'ils n'en purent emmener aux Ports d'Angleterre ; où l'on compta infques à deux mille tonneaux de Vin, qui vinrent fort à propos pour le beloin qu'on en auoit pour lors en ce Royaume.

#### CHAPITRE DIXIESME.

1. Duel de Iean de Carrouges contre lacques le Gris. I I. Qu'il accusoit d'auoir violé sa femme.

III. Le Roy assiste au combat.

IV. lacques le Gris tué & traisné au gibet:

V. Son innocence reconnue, depuis.

V Oicy vn incident qui fera voir à la posterité combien il est perilleux d'auoir Poreille encline & facile à toutes sortes de rapports, & particulierement à ceux qui touchent nostre honneur, & qui nous portent à la vengeance. C'est le duel de Meffire Iean de Carronges contre Lacques le Gris, qui auoit pour pretexte le violement de sa femme, qu'il entreprit d'expier dans le sang d'vn Gentilhomme qui estoit Normand comme luy , & qui dés leur premiere jeunesse faifoit profession auec luy d'yne amitié tres intime qu'ils auoient encore continuée

Année 1386.

dans le femice domellique du Come d'Alençon leur Maifre. Cette confideration fembloit remer le terffentiment dumary deutaux plus jufte x plus ventable, & il y auoit de fi étranges conjectures dans l'affaire qu'on ne croyote pas feulement la femme, mais qu'on auoit de la compañion pour elle & de l'indignation pour l'Acculé, contre lequel rous les fuffrages combaccient. & donte la defaite donna de la joye infigues à ce que fon innocence fur reconnue, & qu'on cut apris depuis ce duel finglant, qu'il auoit porte la peine & la honte du crime d'un autre Elevair.

Ce trailtre s'elois giuffe comme va larron fous le mafque de l'aminier qu'il mepratus de la patifion brusule, dans la maifon de certe Dame, qui le receut auce dautant plus de ciuilité, qu'elle citolip leine d'honneur & de vertu. Elle fouppaauech ye, lelle mens métine i ufque à la Chambre qu'elle ley avoir fair preparer, & ce fui là où il 10 y porta les premierse paroles de fon mausais défin, preparer, & ce fui là où il 10 y porta les premierse paroles de fon mausais défin, les reproducts qu'elle luy fir, il emportar par volonce ce qu'il à une pui obrenir par tout ce qu'il put tenner de perfusifons. La Dame aueuglée de céroutrage, pet pie pour van autre, & le retoru de fon mary redoubaire fon affiliation au lieu de la confoler, elle ne pur autrement répondre au premier compliment qui effondaire, de s'enquerire de Linde, finon que éten ne posmoie ettre d'ân en vra confinaire, de s'enquerire de Linde, finon que éten ne posmoie ettre d'ân en vra confinaire, de s'enquerire de Linde, finon que éten ne posmoie ettre d'ân en vra

" femme qui auoit perdu l'honnenr. Vn étranger, s'écria-t'elle, a fouillé vostre " couche, & ce Jacques le Gris, ce bon amy de tant d'années, vous doit estre au-

jourd'huy le plus mortel & le plus irreconciliable de tous vos ennemis. Ie fçay bien que l'efiprit eftinnocent de la force & de l'oppreffion que le corps a fouty ferre, mais c'eft vne innocence que ie ne fçaurois mieux prouuer que par ma mort, & c'eft vn veritable Adultere fi i'y furuis, ou fi vous he me prometre.

" de lauer dans le sang de cérinsame, vne rache qui ne se peut effacer que par le

" mien , ou par vne vengeance publique.

Le mary également outré de l'affront & du malheur de la femme, employe vainement el fectours de les parens pour la confoler, cout e cqu' on luy peut dire ne ferre qu'à riviter fa douleur & fes larmes, if laut qu'on la vange pour l'appailer, & lean de Carrouge vient expare; à la Colur. Il demanda plusiense Audiences au Roy, & repera toujours autant de fois le recit de cette mal. heureufe auantur equi controit datout le monde, & centiful prefix tante le Noy de luy permettre equi controit datout le monde, & centiful prefix tante le Noy de luy permettre pouveau que l'affaire remouyte au Parlemen, il fur jurgé qu'il y edit les d'actories de fa demande. Le acufé rep taloité par de ducast fans production de témoins, il fut die que ce que fa Majellé en auoit ordonné fortiroit fon effet, & le combaff us affigue à jour de faint l'homas vingt-deuxième de Decembre.

Le Roy s'y trouua auec les Grands de sa Cour, & tout ce qui resta de place hors du champ, qui fut choifi proche les mars de faint Martin des Champs, fut remply d'vne multitude innombrable de peuple de tout aage & de toutes conditions. Les deux Champions ayans encore vne fois fouftenu la luftice de leur cause, on les fit entrer en lice, & austi-tost que le Juge du Camp eur donné le signal, ils partirent au pas de leurs cheuaux, & s'estant joints ils mirest l'épée à la main, & commencerent vn rude combat. Messire lean de Carrouges sut le premier bleffé d'un coup dans la cuiffe, & si son ennemy eust tenu l'épée dans la plave, il eust esté bien plustost affoibly de la perte de son sang, qui ne laissa pas de couler auec tant d'abondance que tous les spectateurs épouuantez commençoient à craindre pour luy, quand reprenant de nouvelles forces & de nouveaux esprits de la fureur qui l'animoit, il rendit l'auantage égal, & persistant en ses efforts, il s'écria nostre differend sera tout presentement terminé, alors se jettant fur Iacques le Gris, il le prit par la creste de son casque, il le renuersa tout armé qu'il eftoit en terre, & à force de le tafter de l'épée trouua le defaut de ses armes pour le tuër. Il tascha en vain de l'obliger en cet estat, à confesser le cas, il le nia roûjours opiniastrement, mais il passa pour conuaincu par le succez du duel, fon corps fut traifié au gibet felon la coustume de pareils euenemens, &

il pays 46 on fan ge de fan honneur le crime d'ymnal-heureux qui fut depuis execute à mort pour d'autres mélisis, ge qui succute à mort pour d'autres mélisis, ge qui succute à de ce voidement. La Da Année carrouge en eu va remordis erernel, fa suffi-coft que la perre de fon mary 116. Ingréanne le moyne de reparre le tort qu'elle autorit ait à la perfonne de kâ la menioire de l'Accufé par voit mal-heureux sueuglement, elle fejerta dans vn Cloi-fite pour acheure fei sours dans va parfaire pentieux des la menione de l'Accufé par voit mal-heureux sueuglement, elle fejerta dans vn Cloi-fite pour acheure fei sours dans va parfaire pentieux pentieux.

#### CHAPITRE ONZIESME.

 Mort de Charles le manuais Roy de Nauarre, & son eloge.

II. Dissers recits du genre de sa mort.

Il ternit mal-heurensement tous ces beaux auantages de la naissance & de la nature, & il iustifia par son exemple ce que dit vn Poëte Satyrique , plus vn homme estillustre, plus il est blasmable, s'il abuse de son rang & de sa reputation pour commettre de mauuailes actions. On parla diversement de sa mort, mais voicy comme l'Euefque d'Acqs son principal Ministre la raconte dans vne lettre que l'ay veue, & qu'il en écriuit à la Reyne Blanche la fœur ( vefue du Roy Philippes de Valois) Ma tres-redoutée Dame, apres m'estre humblement recom- " mandé à vos bonnes graces, le vous annonceray la larme à l'œil & auec affliction, « des manuaifes & triftes nounelles, & qui sans doute perceront le cœur de vostre ... Majesté, puisque c'est la mort du Roy mon bon & sage Maistre: mais vous de-uez laisser vaincre vostre douleur à la grace que Dieu luy a faire, de rendre l'espritauec tant de refignation, & parmy des témoignages si publics d'une par- " faire santeté. Dés le premier tour qu'il se mit au lit, ce sut la veille de saincte « Luce, ils employa tout entier infques à my-nuit à faire vne ample & exacte con- « fession de tous ses pechez, & depuis il ne s'est point passé de sour qu'il ne se soit encore confessé, il a receu insques à sept fois l'absolution, & il a esté autant de fois Communié durant huit iours demandant le faint Sacrement pour peu qu'il " se sentit plus mal que de coustume. Pout cela s'est fait auec vne entiere contrition, & il en a meime laisse des marques, tant par écrit en des actes publics, « que par toutes les autres preuues qu'on pût attendre d'vn Prince vrayment Ca- u tholique, auec vne édification extreme, ou plustost auec vne admiration generale de tous ses Subiers, & principalement de ceux qui l'ont veu, & qui l'ont entendu dans ses souffrances. Il est vray qu'on patissoit beaucoup de le voir " dans ses grandes douleurs, mais tous ceux qui l'assistoient, estoient si consolez "

.

Histoire de Charles VI.

Année de la confiance, qu'ils s'écrioient entr'eux quelle merueille est ce cy mon Dieu, chaem croyant entendre parler le fain Elprit. Explique qui pourra cette de la cette de

manque de termes & de penfees, aussi bien que pour vous faire entendre de " quelle maniere il a difpoté ses dernieres volontez, & de quelle grace il a recon-" nu les seruices des siens. Quelque iour vous apprendrez de bouche auec plus de " loifir & de commodité tout ce qu'il a fait ou escrit dans cette maladie, & c'est " affez , Madame , de vous dire icy qu'il a toûjours conferué auec vne parfaite me-" moire, vne entiere connoissance, vn entendement fort fain, & vne deuotion tres-ardente & toute de feu iusques au dernier soupir, car autant qu'il a cû de " vie il a connu, autant qu'il a eu d'esprit, il a brûlé de charité. Enfin, on l'eut " creu plus fain que malade, tant il affectoit à se rendre plus paisible, quand ses » douleurs eftoient plus aigues, tant il se plaisoit à faire paroistre vne joyeuse pa-" tience, & à se montrer tranquille dans les plus cruelles atteintes de son mal. "N'entendez pas parce que se vous ay dit de sa memoire qu'il l'employast dans les embarras qui font tous les foins des Souverains, il ne s'appliquoit point " à penseraux moyens de maintenir son authorité, & s'il y pensoit ce n'estoit que » pour faire des reflexions Chrestiennes sur la vanité des grandeurs de la terre. » Pour ce qui est de sa charité, l'entends par là vne genereuse indifference pour la " vie, c'est l'auoir témoignée dans le dernier dégré d'auoir negligé les remedes

we'r e'r vaulo'r enolyghe'r un'n se wen'n teg'r e'r awn'n reging'e ser remees an eo op pour chercher is fartischion de't fight is de is configured as an eo canno enolyghe and a configured and a configured and a configured as an eo can"Consent de ce qu'il sout ellé, ac contre course le faulte douceurs Al les dels.
"Consent de ce qu'il sout ellé, ac contre course le faulte douceurs Al les dels.
"préque fans plainte, a'il elt mort fans douleur & fans peine, dans des feminens
Cheffiens, a'k dans ven le freuence contrition, que'e croy fermement qu'il
efloit dans va auxn. gould de la joye des Bien-heureux, & qu'il n'a fait qu'un
paffage de la terreau d'el, qu'il peir Dien qu'il nous faffe la garce de nous con-

" duire, pour iouïr auec luy de la mesme immortalité.

Quédques-was fe font ethonnez du contenu en cette lettre, qui m'ont voulasfleurer tous au contrare qu'il lau aoiena paris de gent dignes de foy, & de Ces domethiques melines, qui le fersionne alors, que ce Roy n'ayant plus gueres d'esperance en la vie, casife qu'il ethots d'une longue veilellés, & demue de la de Vie, on feait qu'elle est fi naturellement dispose à s'enstammer, qu'il ne det vie, on feait qu'elle est fi naturellement dispose à s'enstammer, qu'il ne stut que l'approche du feu, ausli disfencis que s'esfant ains fiait emmisliorer von unit, l'indiferetion du valet de Chambre qui le venoir de coudre, luv fie prondre la chandlelle pour briller le fil qu'il faliott coupper, & qu'il hintant prondre la chandlelle pour briller le fil qu'il faliott coupper, & qu'il hintant flammer, & qu'il expira dans des tourmens horribles, & dans des crys continuels.

Fin du sixiéme Liure.

```
TABLE CHRONOLOGIQUE POUR L'ANNEE 1387.
                                             Charles VI. en France 7.
             De Nostre
             Seigneur
                                             Richard II. en Angleterre, 10.
                                             Ican I. en Effagne, autrement Caffille &c
                                              Leen, 9.
             Du Schisme.
                                             Pierre IV. en Arragen. 51.
                                             Ican en Portugal. 3.
                              /rbain VI. à
                                             Charles III. en Nauarre, 2.
                            Clement VII.
                                             Sigifmond de Luxembourg dit de Bohé:
             Des pretendus
                                              me en Hongrie. 3.
             Papes
                             en Auignon. 9.
                                             De Iagellon en Pologne. 2.
                                             Louis Duc d'Anjou en Sicile, 2,
             De la vacance de l'Empire
                                             Ladiflas d'Anjou dit de Duras vsurpareur
             d'Occident en Allemagne. 9.
                                              du Royaume, 3.
             Wencestas de Luxembourg Roy de
             Biheme , fils de l'Empereur Charles
                                             d'Olaits VI. Rey de Noruegue, Regnant auce
             IV. mort 1378. élen Roy des Romains,
                                              Marqueritte de Dannemarck fa mere en Dang
            G non reconnu pour Empercur.
                                              nemarck. 10.
                                            d'Albert de Meckelbourg en Suede. 20.
ANNE'ES Du Regne des Rois Chrestiens
de l'Europe,
                                           De Robert Stuare 1. du nom en Effoffe.17;
             Principaux Princes du Sang, Grands Officiers, Ministres d'Estat,
                             er Fauoris de la Cour de France.
      Louis de France depuis Duc de Touraine, & enfin d'Orleans, frere du Roy.
      Louis Duc d'Anton, Roy de Sicile.
lean de France, Duc de Berry, & SOncles du Roy
                                                                                 Prin.
      Philippe le Hardy Duc de Bourgogne.
                                                                                ces du
      Pierre Comte d'Alençon.
                                    Charles d' Fureux Roy de Nauarre 3. du nom
      Louis Duc de Bourbon, oncle maternel du Roy, & Sur-Intendant de son
        education auec le Duc de Bourgogne, & grand Chambrier de France.
      Ican de Bourbon , Comte de la Marche & de Vendosme, Amefire de nos Roys.
      Ican, dit de Montfort , Duc de Bretagne.
      Olivier, Sire de Clisson, Conneitable de France.
      Pierre de Giac, Chancelier de France, mort le 17, Aoust.
      Iean de Mauquenchin, autrement du Monton, fire de Blainville.
      Louis de Sancerre, Seigneur de Charenton, Lieutenant General en
        Limofin, la Marche, Xaintonge, Angoulmois, & Perigord, & Marefihaux
                                                                        de France,
      Iean fire de Rieux & de Rochefort.
      Ican de Vienne, Seigneur de Rollans, Admiral.
      Henry Sire des Ifles Lieutenant des Maréchaux de France,
      Iean Sire de la Ferté Fresnel Maréchal de France en Normandie.
      Moradas fire de Rouuille, Lieutenant des Maréchaux en la mesme Prouince.
      Iean du Buc Admiral és parties de Flandres.
      Iean Comte de Harcourt, Capitaine General en Normandie.
      Iean fire de Saimpy Capitaine General en Flandres, mort cette année eut pout
         fuccesseur Riflard de Flandres.
      Andrieu Sire de Rambures, Capitaine General de Flandres au pays de west & à Gra-
         uclines.
      Hugues de Chastillon grand Masstre des Arbalestriers.
      Guy, Sire de Cousan & de la Perriere, grand Maillre de France:
      Guillaume de la Trimouille Chef de l'Armée ennoyée en Brabant.
      Arnaut Amenion , fire d'Albret , grana Chambellan.
       Bureau fire de la Riuiere, premier Chambellan.
      Jean Comte de Sarrebruche, grand Bonteiller de France des le 6. May 1364.
      Louis de Giac Grand Eschançon.
       Raoul Sire de Raineual, grand Panetier.
      Eustache de Camp-Remy Chemalter trenchant,
      Guillaume Chastelain de Beaugais , Queux de Frence.
       Charles de Bouuille, Gouuerneur de Dauphiné.
       Ican Sire de Blaizy & Gaucher de Passac, { Capitaines des Gendarmes de la Garde du corps du Roy.
```

Rıj



### HISTOIRE

#### REGNE DE CHARLES ROY DE FRANCE

LIVRE SEPTIESME.

#### CHAPITRE PREMIER.

- Grande mortalité en France.
- II. Qu'on fit cesser par des prieres publiques.
- III. Défaite des Anglois sur mer par les Normans.
- IV. La mort & les Miracles du Bien-heureux Pierre Cardinal de Luxembourg.

Année 1387.



'Hyuer dernier avant esté fort froid & suiet à la neige, le Printemps qui succeda à cette triste saison se passa tout en chaleurs molles & en humidité, & de cette fausse sernité ou de quelque autre cause cachée, suruint vne corruption sur tous les biens de la terre, & vne sorte de pestilence sur les troupeaux, fur les bestes & sur les hommes mesmes, qui re-

gna cruellement depuis le commencement de l'Esté jusques au mois de Decembre, & qui sit vne moisson épouventable de vieillards & de ieunes gens. De puantes aposteumes remplissoient de funerailles les plus grandes villes du Royaume, les maifons les plus confiderables & les plus nobles en estoient desertées, le dueil estoit general dans toutes les familles, & la terre estoit couverte de sepultures, & on ne trouvoit point de remede dans

la medecine contre la malignité de ce mal.

Cela fit croire que la cause en estoit en nous mesmes, ie veux dire en nos pechez, & que c'estoit au Medecin inuisible à nous en preseruer, c'est pourquoy le Clergé affemble resolut qu'on auroit recours à la Penitence, & que le penple seroit presché publiquement de slechir la colere de celuy qui demande plutost la conversion que la mort du pecheur. Les Prelats firent des Litanies à cette fin & Dieu laissa si visiblement tomber ses verges dans les pleurs des fidelles, que les corps se sentirent incontinent fortifiez & dans vne santé si generale & si soudaine, que la maladie qui s'estoit renduë si redoutable dans son progrez, se rallentit tout à coup, & devint moins dan gereuse dans sa fin, qu'elle n'auoit esté dans son commencement.

La douce ferenité du mois de May n'eur pas plûtoft ouvert la mer qu'il fortie de port de Harfieq uquare cens branes ét derenimer. Normands, acconflumez à chercher fortune dans les perilleux hazards de la Piraterie, pour aller au de-un de quelque Vailfaux d'Angleeterre charge de marchandifee. L'audité du gain, & la necufité de conferuer les biens & la vie les fir fondre les vns fur les aurres d'une égal frieure, & le combant fut fort chaud, injunes à ce que les Anglois euren employ é tout ce qu'il auoient de prouifions d'Artillerie. Le courage commença loirs leur manquer, & les Normands continuans leurs décharges & leurs attaques auce la méme impetuofite, ils fe rendireur maitires de certe priter floure, par la petre de cate confinement and eurez que de pritominer propriet de leur par le petre de cate de mois mois and eurez que de pritominer de la certe de la commença de la factura de aute de richeffe. Ils frent prefent au Roy du General de ces Valifeaux, qui elloi vu Cheualer affez renomme de la familie des Spencers, musi la eccorda de deliurance à la pariere de

quelques Seigneurs de la Cour & le renuoyafans rien payer. Le quatrieme de Iuiller partit de ce monde, ou plutost passa, comme l'on eroit, de la terre au Ciel, Pierre de Luxembourg, ieune Seigneur de haute Nobleffe, & frere de l'illustre Enguerran Comte de S. Paul ; que le Pape Clement son cousin auoit n'agueres fair Cardinal à l'aage de dix-huit ans. La quantité des Miracles qu'il pleut à Dieu d'accorder à son invercession, sont des marques certaines de fa beatitude, & ces marques sont publiques par les informations qui en ont este faires, & qui iustifient la guerison d'vn nombre infiny, d'aueugles, de boiteux, d'impotens, de perclus, & generalement de toutes fortes d'autres malades, qui reprirent leur santé sur son tombeau. Aussi estoit-il si plein de verru, qu'on le peur proposer pour vn exemple accomply de la derniere sainteré, car non seulement il n'eur pas vne ieunesse pure & innocente, non seulement il ne tomba pas dans le moindre des relaschemens ordinaires dans un aage si tendre, mais non pas mesme dans les pensées qui peuvent surprendre la prudence d'un ieune homme. Enfin fi l'on confidere la pieré, la chasteré, & la sobrieré, elles estoient en luy comme en leur propre suier, & si l'on y adjouste sa prodigalité dans les aumofnes, sa perseuerance dans la charire & dans l'oraison par tout le temps de sa vie , il ne saut point d'autres merueilles pour demeurer d'accord que c'estoit vn veritable Saint parmy les hommes.

#### CHAPITRE DEVXIESME.

 Nouueaux preparatifs pour porter la Guerre en Angleterre fous le Connestable de Clisson & l'Admiral de Vienne.

 Le Duc de Bretagne prié par les Anglois de détourner cét orage;
 III. Inuite le Connestable à un festin, et le retient prisonnier en danger de sa vie.

Si le honceux retour da Roy apres l'armement du port de Lefciufe nanqué, fuir finible à toute la France, et incou fai fi particulerement les deux vaillans du Royaume le Conneflable Olivier de clifje & El'Admiral Isan de Fienne, qui'bi firent rous deux partie pour paffer en Angleterre afin de vanger l'honneur de la nation. Le Roy approuua leur defficin , & déja rour efloir fi preft en hommes & Ar Vaiffeaux firels cofres de Brezape de de Picardie, qu'ibi n'éloirent en peine que du choix des gens, pour reduire ce grand nombre, qui auroit efté de plus de dépende que d'érraite, à trise mille le hat d'élite reitz de toures le Prouinces, 1387.

de France, qui seroient rous prests à monrer sur mer au premier vent fauorable. Année Outre la reputation & l'experience des Chefs, il arriua encore pour donner plus d'opinion de ce grand project, que l'Angleterre estoit diuisée : aussi reconnut-elle sa foiblesse de besoin qu'elle auoit encore en cette occasion de la malice du Duc de Bretagneson ancien Allié, qui fut prié de rompre ce coup & de détour-

Il le promir, & s'auisa pour cela de seindre l'enuie de se reconcilier auec le Connestable de Clisson qu'il haissoit à mort, & qu'il amadoua de tant de ruses & de louanges sur sa franchise, de l'estre venu voir confidemment sur le desir d'yne entreueue qu'il luy auoit témoigné, qu'il l'engagea encore à luy promerrre de venir à Vennes, où il le vouloit regaler auec les autres Grands de la Prouince. Ce fur là où le Connestable reconnut que toutes ses ciuilitez n'estoient qu'vn perfonnage de theatre, car il ne l'eur pas si tost en son pouvoir, qu'arrachant de son visage le masque de l'hospitalité, il sit sortir des gens armez qu'il avoit cachez dans l'appartement où il l'auoit receu, qui se ietrerent sur luy comme sur vn malfaicteur. l'entraisnerent auec iniure dans vne salle en prison, luy mirent les fers aux pieds, & luy firent tous les reproches qu'on peut faire à vn perfide & à vn traiftre. Cela fait à la veue, à la honte, & au grand étonnement de toute la compagnie, qui detesta cette cruauté indigne d'vn Scythe, il fit fermer la Ville, mit de gardes par tour, & donna tant de terreur à tous les Seigneurs là presens, qu'il n'y en eut aucun qui ne creût estre oblige de luy accorder par serment de ne rien reueler decette violence, tant pour affeurer sa liberte, que pour auoir permission de se retirer.

Ainfi rien ne le put empescher d'exercer tout ce qu'il put de rigueur contre son prisonnier, & toute la difficulté fut de le rendre coupable pour le faire perir aucc quelque ombre de Iustice. Il luy fit donc faire son procez, & il le fit plusieurs fois interroger fur l'accusation qu'il forma contre luy, de luy auoir toujours esté rebelle, & de luy detenir iniustément trois places au prejudice de la fidélité & de l'hommage qu'il luy auoit presté comme son Suiet. Pour cela il concluoit à la mort, s'il ne les remetroit, & il n'estoit en peine que de la qualité du suplice, deliberant tous les iours en son Conseil s'il ne meritoit pas, tantost d'estre brussé, tantost decapité, tanrost pendu, tantost ietté en mer. Enfin il vsa contre luy de termes si rigoureux & de tant de menaces, qu'il ne se faut pas étonner si le Connestable reduit à l'extremité de ne rien esperer & de tout apprehender d'vn furieux, ne refusa point de iurer qu'il luy remettroit absolument ces trois Chasteaux, auec tour ce qui y estoit de meubles & de richesses, & s'il s'y obligea par des Lettres patentes qu'il luy en donna.

#### CHAPITRE TROISIESME.

I. Le voyage d'Angleterre rompu par cette trahison.

II. Le Roy commande au Duc de deliurer le Connestable & le fait adiourner en Parlement.

III. Le Connestable deliuré.

IV. Vient demander Iuftice au Roy.

A nouvelle de cét attentat s'estant répandué par toute la Prouince, toutes les trouppes qui estoient sur les costes prestes à faire voile à l'arriuée du Connestable, creurent l'entreprise manquée ; elles se dissiperent, & l'on dépécha des Courriers au Roy & à ses Oncles, pour leur donner auis de ce qui s'estoit pasie. Le Roy sentit comme il deuoir l'injure qui luy estoit faire en la personne du premier Officier de ses Armes, & qu'on pouvoit appeller le Protecteur & le bras droit de son Ettat; il tint vn grand conseil auec ses Oncles, & la resolution fur d'enuoyer d'enuoyer promptement de sa part declarer au Duc qu'il eut à deliurer le Sire de Cliffon qu'il auoit méchamment & traistreusement fait emprisonner, que le Roy Année reputoit fait à sa personne l'attentat qu'il auoit commis, & qu'il luy comman- 1387. doit de remettre entre ses mains par manière de dépost & comme par sequestre les places qu'il auoit extorquées, iufques à la fin du procez, qu'il vouloit estre poursuiuy selon l'ordre de la Iustice, pour estre fait droit à celuy à qui elles deuroient appartenir.

En cas de refus il y auoit ordre de l'ajourner à comparoistre au Parlement our estre ouy par sa bouche sur les causes de cette entreprise, & c'est ce qui fut fait, mais il refusa d'obeir qu'il n'eut vn bon saufconduit pour aller & reuenir en toute seureté. Cependant il persistoit toujours sur la detention du Connestable, & il ne le relâcha qu'à regret à l'instante priere des plus grands Seigneurs du pays, aussi leur dit il d'un esprit moins humain que prophetique. Hé bien vous l'emportez, mais ie veux bien que vous sçachiez que c'est malgré moy que ie me rends, & fouuenez vous d'aujourd'huy que le vous fais vne grace qui vous couftera bon . & que vous intercedez pour vne vie qui vous sera quelque iour fatale,&

à moy, & à toute la Prouince. Le Connestable deliuré de prison n'arresta pas dans la Bretagne, il vint en diligence à la Cour, & comme auec vn fi grand courage il ne pouvoit differer le reffentiment d'vne fi grande iniure, il alla d'abord trouuer le Roy, & apres luy auoir fait le recit bien au long de tous les outrages qu'il auoit scufferts. Le vous fuplie. Prince tres-excellent (luy dit-il)& ie vous demande cette grace à deux genoux, deme vouloir faire Justice, & de m'assister de vostre autorité, afin que la vengeance de ce dernier attentat emporte auec elle la punition de toutes les trahisons de ce lâche & perfide Duc, toujours desobeiffant à vostre Maieste, tou-

jours infidelle, & toujours ennemy de vostre Royaume.

Ses plaintes furent si bien receues du Roy qu'il n'estima point que le Duc deut eftre auerty de sa faute, ny de se remettre en son deuoir, il creut que c'estoit vne grace dont il estoit indigne, apres vne si grande suitte de conspirations, & il témoigna dans son Conseil qu'il prenoit sur sa personne & sur sa dignité l'iniure faire à son Connestable. Il n'est que trop constant, dit-il, que le crime de leze-Majesté ne se restraint pas à la seule conjuration d'vn Sujet contre son Prince , & qu'il s'étend encore sut tous ceux qui sont affez insolens pour entreprendre sur la personne de leurs premiers Officiers : & entre ceux là il n'y en a point de plus " confiderables que ceux qui ont la conduite & le Gouvernement de leurs armes, « parce qu'ils sont plus necessaires, & parce que l'Estat se gouverne par leur vacur & par leur bon conseil. C'est la raison qui m'oblige de prendre les armes pour aller chastier le Duc de Bretagne de sa temerité, mais puisque mon honneur y est plus commis que celuy de mon Connestable, ie veux bien deferer à " l'yfage qui deffend d'enuahir la terre d'yn Sujet auparauant qu'il ait esté ouy. « Ie veux bien dif-ie, qu'il foit encore vne fois adjourné à comparoître deuant « Nous, & ie luy accorde toutes les graces de la Iustice, afin que les formes soient gardées & qu'il n'ait à se plaindre que de l'enormité de son crime. Le Connestable fort content de cette resolution du Roy, qui passa pour Arrest, l'en remercia tres humblement, & incontinent apres il prit congé de la Cour pour s'en aller en Bretagne auec vn bon nombre de trouppes, tant pour visiter ses terres en seureté, que pour estre en estat d'empescher que le Duc ne fist quelque nouuelle entreprise pour les places contentieuses qui auoient esté remises entre les mains du Roy.

Année

#### CHAPITRE QUATRIESME.

Le Duc de Bretagne mandé à la Cour.
 Sa réponfe.

N enuoya en melme temps au Duc de Bretagne pour luy lignifier de la part du Roy qu'il eut à comparoir à certain iour pardeuant luy à Orleans , pour se purger des cas dont il estoit accusé : & quoy que l'Ambassade luy dépleut afsez, il ne laissa pas de faire bonne mine & de leur dire. Mes bons ansis, vous asseurerez le Roy Monseigneur, que le Duc de Bretagne luy rendra toute sa vie vne tres sidelle oberssance, & qu'il le suplie de croire qu'il aimeroit mieux relâcher du traitté qu'il a fait auec le Connestable, & en abandonner tous les auantages. que de luy deplaire. Mais comme il ne luy estoit pas possible de cachet son esprit hautain & superbe, il ne se put pas empescher d'ajouster: Vous luy direz pourtant que s'il s'est passé quelque chose de rigoureux, qu'il n'y doit point prendre part, que cela ne s'est point fait par aucun mépris de son autorité, & qu'il a traitté Olivier non comme Connestable de France, mais comme l'vn de ses Barons, fon Vaffal & fon Suiet, für lequel il a vfé de fa puiffance Seigneuriale, & bien plus doucement qu'il ne meritoit, quoy qu'on talche de luy perfuader le contraire. Enfin, bien que ie puisse dire auec railon que leRoy ne deuroit pas proteger contre moy , vn mien Sujet rebelle à la fidelité qu'il me doit , ny s'offenser que ie l'aye chastié, ie ne laisseray pas de me presenter deuant sa Majesté au commencement de l'Effé prochain, pour répondre à rout ce qu'on voudra m'impofer. Et i'espere de donner de si bonnes preuues de sa desobesissance & de sa rebellion, que ie me promets de la prudence de ceux de son Conseil, s'ils pe sent égalemene mon droit & sa mauuaise conduite, qu'ils n'estimeront pas que ses crimes & ses forfairs se puissent dignement reparer que par la honte du dernier suplice. C'est ce qu'il dit en substance, & qu'il étendit en beaucoup de paroles : & apres cela il renuoya les Deputez auec de beaux presens. Le Roy qui aimoit la Paix & la Iustice, parut assez content de cette réponse, & promit de se rendre precisément au lieu designé quand le terme expireroit,

#### CHAPITRE CINQVIESME.

- I. Diuision entre l'Université & les Freres Prescheurs, au suiet de Iean de Monçon.
- Qui foutenoit que la Vierge auoit esté conceue en peché originel.
   III. lean de Monçon se retire en Auignon, Sentence contre luy de l'Archeuesque de Paris.
- IV. Haine du peuple contre les Freres Prescheurs à son occasion.
- V. On les appelle Huets, & on fait des placards contreux.

En R ce temps icy , l'Vniuerfité de Paris qu'on peut appeller l'honneur de l'Eccur le mal-heur de réconomité authibien que la fource mépuidhble des feinces, cur le mal-heur de reconomité parmy les plantes qu'elle auoit produites & curicuément éleuées, voe miérable lambruche d'autant plus digne d'étre arrachée qu'au liue d'étre inferrile elle produitoit des fruits amers & dégreux. C'ét ainfi qu'il faut parler de lean de Monçon Dockeur de l'Ordre des Fereis Prefcheurs, qui trait les foins autili bier que les répranced vne fi boann mers, & que

& fon orgueil l'abus des honneurs qu'elle auoit accordez aux apparences de son merite, détournerent du chemin qu'elle auoit battu à ses Disciples. Il découurit son venin des sa premiere action de Professeur, & il fut si teme- 1387. raire que d'avancer contre la creance commune de l'Eglife & au scandale des

Seruireurs particuliers de la Vierge, qu'elle auoit esté conceue en peché originel. On tâchaen vain de le remettre en son bon chemin,& de le faire retracter de son opinion, il fallut des conseils amis en venir aux plaintes, & le deferer à l'Eglise, & comme il ne doura point du fuccez d'vne si mauuaise cause, il preuint le jugement de l'Eucsque & la peine d'vne longue prison par vne retratte volontaire en Auignon, pour estre appuyé de pluseurs de sonOrdre & de la mesme se de, qui estoient puissans en Cour de Rome, & qui remphisoient les premieres Charges du Palais Pontifical.

Sa fuirre n'empescha pas que l'Euesque de Paris ne continuât son procez par le confeil des Docteurs en Droit Canon, & qu'il neprocedat contre luy comme present pour l'execution de sa Sentence, qu'il fulmina en ses habits Pontificaux dans le Paruis de nostre Dame, en presence d'vn grand nombre de Docteurs & de Regens en Theologie, & d'vn nombre infiny de peuple. Il declara publiquement les propositions & les opinions erronées & contraires à la Foy, & comme tel croit vanger sa honte qui l'accross, l'appel qu'il en site en Cour de Rome, ne feruit qu'a rendre le (candale plus grand, & 2 répandre si generalement su tout l'Ordre des Dominiquains la haine qu'il auoit attirée sur sa personne, qu'il ne se presentoit aucun de les Confreres dans les Escoles, & non pas me me dans les rues de Paris, à qui l'on ne chantâtiniures, qu'on ne montrat au doigt. & qui n'excitat fur foy la huée de tous les peuples,

Il leur arriua encore pour comble de mal-heur, & pour les punir du peu de foin qu'ils eurent de rétablir leur reputation , qu'vn autre Docteur de leur habit toin qu'is curent de rectatoir éun teputation, qui autre Docteur de certanaire préchant à Roite, voulut foitenir la mefine erreur, & il échappa à ce pasura homme, de dire qu'il vouloit qu'on l'appellàr Huer, 3'îl ne l'emportoit dats la dispute contre quiconque oferoit l'impugene. Ceft le nom que le vulgaire donne au Démon qu'il croit gouverner l'air, & qu'il accusé de prouoquer & d'enne au Démon qu'il croit gouverner l'air, & qu'il accusé de prouoquer & d'enne de l'entre de l'ent tretenir le mauuais temps , & c'est vn sobriquet qui demeura à ce bon pere apres qu'il eut succombé en vn deffy d'vne demonstration impossible. Le Peuple que cette fotte gageure fitrire à gorge deployée, ne luy garda pas plus long-temps le furnom qu'il meritoit, & la renommée le porta si viste à Paris & par toute la France, qu'il se répandit sur tout ce qu'il y auoit de Religieux de l'Ordre de S. Dominique. Iufques-là mesme qu'il s'afficha par placards aux coings des rues à leur confusion, & c'est ce qui donna sujer à vn Poete ou Rimeur du temps de faire ces Pasquils.

Prima imprecatio cotra Harcticos.

Per te lesa fides veri contemptor Huete, Teane, tuos resides, rodant maris horrida este.

Secunda imprecatio.

Praco loquax feeleris , nomen fortiris Hueti . Enfe ruas sereti qui plebem fallere reris.

Lamentum Virginis.

In quo Virgo Dei te f llax lesit Huete, Huius vt & fidei referantur turpia de te.

Argumentum à fortiori.

Insus abundabas h refi, qui falfa fonabas. Aures ad Cleri confuesi vera tueri.

Brauium gracedentium,

Hac tibi fit merces , qui credere falfa coerces , Ignis finarum , tandem domus & tenebrarum; Amen.

Fingens sincera de Virgine dicere vera, Falfus Doctor Huet, ignis ad ima ruet. Année 1387.

#### CHAPITRE SIXIESME.

- Troubles en Angleterre entre le Roy & ses Oncles au suiet de ses Fauoris.
- II. Guerre Ciuile entr'eux.
- III. Le Roy mis en fuite.
  - IV. Qui énuoye ses Fauoris en France pour les sauuer. V. Ou le Roy les reçoit fauorablement.

'Vniuerfité n'eftoit pas seule en diuison, l'Angleterre estoit bien autrement troublée par le mécontentement des Oncles du Roy, qui trouuoient mauuais qu'on traittat les grandes affaires à leur insceu, & par le ressentiment des Nobles qui ne pouuoient souffrir qu'on leur preferât dans la conduitte de l'Estat. vne cabale de gens de basse estoffe, qui s'estoient emparez de son esprit & qui abusoient de son authorité pour se maintenir. Les remonstrances qu'ils luy en firent n'ayant produit que de justes soupçons de quelques entreprises contre leurs personas, ils resoluterat de les preuents, apparocherêt de Londres auc ev ng grand amas de trouppes, & le Roy ne seignit point de les aller rencontrer en campa-gne aucc ce qu'il put ioindré de milice de la Ville auce les Officiers de sa Malion. La chaleur des deux partys sit qu'on en vint d'abordaux épées pour se ioindre de plus prez, au lieu de commencer par les Arcs, & le combat fut également fanglant entre deux Armées égales en nombre , mais enfin la valeur & l'experience des plus aguerris en decida, les Bourgeois perdirent cœur apres leur premier feu, on les mit hors de combat & ils ne trouverent de salut que dans la fuite

Le Roy mesme se saua à course de cheual dans les places prochaines, & com-me il ne douta point que ses Oncles ne suffent en estat de perdre tous ceux de son Conseil qui leur estoient suspects, il ne trouux point d'autre expedient pour les dérober à leur puissance, que de les enuoyeren France auec des lettres de recommendation à nostre Roy, qu'il tâcha d'interesser à leur donner seureté dans son Estat. Cette compagnie d'exilez estoit coposée de plusieurs Cheualiers de grande consideratio, mais le plus notable & le plus aime de son Maistre, estoit le Duc d'Irlande qui le premier d'eux tous salua le Roy, qui sut conseillé par ses Oncles de les bien receuoir, & qui les traitta plusieurs fois & leur sit toutes sortes de pre-sens & de bonne chere. Il ordonna mesmes à leur suiet plusieurs iousses & tournois dans la place de sainte Catherine de Paris, & le Roy d'Angleterre s'en tine si fort oblige, qu'il l'en enuoya remercier par vne Ambassade expresse, qui eut ordre de continuer la tréue insques au mois de Mars ensuinant.

#### CHAPITRE SEPTIESME.

 Mariage de Iean de Bretagne Comte de Pentyeure auec la fille du Connestable de Clisson.

I.l. Courfes en Guyenne de quelques Compagnies sans aucu, qui prirent Montferrand.

E iour de S. Sebastien se fit le Mariage de Jean de Bretagne fils de Charles de Bretagne, comme nous auons remarque en l'Histoire de son troict sur le Duché de Bretagne, comme nous auons remarque en l'Histoire de son temps, auec Marguerite de Cliffon fille du Connestable. Il auoit esté prisonnier en Angleterre l'efpace de trente fix ans, & auoit esté mis fraischement à groffe rançon.

En ce temps-là la Guyenne estoit fort infestée des courses de quelques Compagnies de gens de guerre, la pluspart Gentils-hommes ou bastards de bonne maifon, qui professoient vn brigandage declaré, & qui s'auoüoient du party d'Angleterre pour surprendte des Chasteaux, & pour y serrer le butin qu'ils

faisoient dans toute l'étendue de la Prouince, & des pais voisins.

Le Principal Chef de ces voleurs, & le plus cruel d'eux tous, elloit vn nom it 75fs-mér, quine ferebuts point due pué de locce. de toutes les eutreprifs qu'il fix fur Montferrand en Ausergne, & qui prist fon temp pour s'enrichir du pullage de cette riche Ville, & pour executer par adreffe ce qu'il ne pouucip puis tentre par force d'armes, ann que les trouppes de Medire Louis de Sanctere Leutenann General pour le Roy dant la Prounte tiendroient la campagne. Audit-toth qu'il (cett qu'on les auoit mifesen pauritei et l'ayeu, a livre my can dant le control de la control fergen detrice quelques vielles muraulles pour atrendre l'euencment d'une rafe qu'il inuocus.

Dix des fiens déguisez en païsans & chargez de sacs de Marchandises , vinrent au Pont-levis de bon matin, ils crierent hardiment, comme c'est la couftume des gens de village, qu'on les fist entrer, les Gardes quinc se déficient de rien baifferent la planchette, & paffans l'vn apres l'autre, ils mirent leurs fardeaux par terre , & firent mine de sevouloir reposer. Maisc'estoit pour jetter leurs fayes de toile, pour mettre l'épée à la main, & pour tuer, comme ils firent fort aifément, tous ceux du Corps de garde & les voilins qui accourtemen à leur fecours. Alors le Chef de l'entreprife sonna du Cor pour faire sortir ceux de l'embuscade, ils accoururent, ils se rendirent Maistres de la porte, & il se fit vn grand bruit qui cueilla en mesme temps, & qui étonna fort tous les Habitans. On courue aux armes, mais comme on n'ofa pas aller à la porte ny aux murailles, & comme les places estoient gagnées, tous les petits combats qui se sirent dans les ruës, futent fi foibles & fi inegaux, qu'il n'y eut point de Bourgeois qui n'y demeurât, ou qui ne s'enfuît chargé de coups. Cela redoubla les crys & la clasmeur des femmes & des petits enfans, mais ce sont des armes inutiles contre des voleurs. Ceux-cy enfoncerent toutes les maisons, ils pillerent pendant trois iours tout ce qui se pouvoit emporter, ils en chargerent leurs Chariots, & les mirent en seurcté auparauant que le Mareschal de Sancerre put arriver pour les inuestir dans cette place; qu'ils laisserent vuide de toutes sortes de biens & pleine de defolation & d'affliction.

#### CHAPITRE HVITIESME

#### I. Le Cardinal de Rauenne trompe le Pape Clement.

Yes ha fin de ceute année l'Archourque de Rauenne Italien de Nation; homme inventiblement no fin e sude; qu'estuair fits Cardinal par l'Ansippe Vrbain, puis Legat en Allemagne, où il auoit foultenu que fon election elicitárine ét canonique, changes rous frodatin de party 8 fe vint ranger à celuy de Clement. Tout le monde en fur fort furpris, ie ne pus pas m'empécher moy, mefine de demander à diuers. Officiers du Page quel pounoit effert le mosif de la décretion, ét cous in avoiterent franchement que c'eltot van tour de Regrands biens qu'il auoit anuffer dans fa Legature, avoiene plutifici tririt que faturfat la foif infariable des richeffes qui le tourmenoit. C'eft ce que la fiutre fi 
bin-not paroitire aux dépen des Cardinaux d'Auginon, qui apprimen encetteoccasion, qu'il ne fe faut pas trop fier à fes hoftes. La joye del evoir dans leur 
party le fir eccuroir d'eux aux de grands honneurs; plus le menerne au Page, ils le 
hapiterent tres humblement & tres infarmment de l'ablourée du patic & de 
uolus, que le galand comblé de dous, ven la flant fire à Diou, R'entra dans le 
party d'Vrbain auce aurant de gloire, d'auoit ainfi joûc celuy de Clement, que 
le duct fait l'ablour de fon fiecle la plus heroique.

Fin du septiéme Liure.

```
TABLE CHRONOLOGIQUE POUR L'ANNEE 1388.
                                               harles VI. en France 8.
            De Nostre
                                               Richard II. en Angleterre. II.
                                               Ican I. en Effagne, autrement Caffille &
            Seigneur
                                                Leen, 10.
                                               Pierre IV. en Arragon. 51. & dernier par
            Du Schifme.
                                                sa mort arriuée le 8. de Janvier, & de Jean
                                                fon fils le r.
                              Vrbain VI. a lean en Portugal. 3.
                                               Charles III. en Nauarre. 3.
                                              Sigifmond de Luxembourg dit de Bohé-
            Des pretendus
                              Clement VII.
                                                meen Hongrie. 4.
            Papes
                            Cn Auignen, 10.
                                               De lagellon en Pologne. 3.
                                               Louis Duc d'Anjou en Sicile. 3.
            De la vacance de l'Empire
                                              Ladiflas d'Anjou dit de Duras viurpateur
             d'Occident en Allemagne.10.
                                               du Royaume. 4.
             Wencestas de Luxembourg Roy de
                                              De Margueritte Regnante en Dannemarck
            Bohéme , fils de l'Empereur Charles
                                                auec Eric fon neueu. 2.
             IV . mort 1378. éleu Boy des Romains,
                                              d'Albert de Meckelbourg en Suede. 25.86
            de non reconnu pour Empereur.
                                                dernier par fa destitution.
            Du Regne des Rois Chrestiens
ANNE'ES
                                             De Robert Stuart 2. du nom en Escoffe. 18.
            de l'Europe.
             Principaux Princes du Sang, Grands Officiers, Ministres d'Estat, & Fauoris de
                                         la Cour de France.
      Louis de France Duc de Touraine, & enfin d'Ofleans, frete du Rov.
      Louis Duc d'Anien , Roy de Sicile.
     lean de France, Duc de Berry, & Oncles du Roy
Philippe le Hardy Duc de Bourgegene.
                                                                                    Prin 2
                                      Charles d' Evreux Roy de Nanarre 3. du nom.
      Pierre Comte d'Alençon.
      Louis Duc de Bourbon, oncle maternel duRoy, & grand Chambrier de France.
Ican de Bourbon, Comte de la Marche & de Vendosme, Antifire de nos Roys.
       Ican , dit de Montfort , Duc de Bretagne.
       Olivier, Sire de Cliffon , Connellable de France, Ministre d'Estat auec Bu-
        reau de la Riniere , Pierre de Villaines , dit le Begue , Iean le Mercier , Sire de
        Noviant, & Iean de Montagu.
       Arnaud de Corbie, Chancelier de France.
       lean de Mauquenchin , autrement dit Mouton , fire de Blainville.
                                                                            Mare febanse
       Louis de Sancerre, Seigneur de Charenton.
                                                                            de France.
       Ican fire de Rieux & de Rochefort.
       Ican de Vienne, Seigneur de Rollans, Admiral.
       Gonzalo Terreno , Admiral de six Galeres Auxiliaires de Castille.
       Moradas fire de Rouuille, Lieutenant des Marechaux en Normandie auce Iean
```

d'Aurichier.

Guillaume Paynel S. de Hambuye, Iean Sire de la Ferré-Fresnel, & Herué de Manny, Capitaines Generaux en Normandie.

Riflard de Flandres , Capitaine General en Flandres. Guillaume de Neillac Capitaine General en Guyenne decà la Dordogne au lieu de Louïs de Sancerre.

Andrieu Sire de Rambures, Capitaine General de Flandres au pays de West, & Gouuerneur de Grauelines.

Guillaume des Bordes, Porte-Oriflamme. Guichard Dauphin , grand Maiftre des Arbaleftriers. Guy, Sire de Cousan & de la Perriere, grand Maistre de France.

Arnaut Amenion, fire d'Albret, grand Chambellan.

Bureau fire de la Riuiere, premier Chambell in. Enguerran Sire de Coucy, grand Bonteiller de France. Louis de Giac Grand Eschançon.

Raoul Sire de Raineual, grand Panesier. Le Sire d'Yury , Cheunlier trenchant.

Guillaume Chaftelain de Beauuais , Quenx de France.

I du Corps du Roy. Charles de Bouuille, Gonnerneur de Dauphiné. Iean Sire de Blaizy & Gaucher de Passac, Capitaines des Gendarmes de la Garde Aymar de Poitiers, & Mathieu de Montmorency, Chenaliers d'honneur du Roy. Charles Sire de Sauoify, Grand Maiftre d'Hoftel de la Reyne.

Audouin Chauueron Preuost de Paris retenu à cent hommes d'armes pour la garde de la Reyne & de la ville de Paris pendant le voyage de Gueldres.

## HISTOIRE

# DE CHARLES VI-

LIVRE HVITIESME.

CHAPITRE PREMIER.

Le Roy va à Orleans pour attendre le Duc de Bretagne.
 Qui fait defaut. Le Connestable plaide sa cause.

III. Offre de le combattre & jette son gage de Bataille.

IV. Le Duc s'enuoye excuser.

V. Et vient enfin sous la faueur des Ducs de Berry & de Bourgogne.

VI. Le Roy est blasmé de trop de clemence.

VII. Et la Cour de corruption.

VIII. Iugement rendu entre le Duc & le Connestable.



E Roy qui auoit mandéle Duc de Bretagne à Orleans, ne manqua pas de s'y rendre incontent apres la Felde d'Pal. Année ques, k'afin que l'affaire fut retaircé auct toutes les folem. 1388. mire conuembles 1 à qualire, k'a celled desperfonnes qui y choient intereffèes, illé fit accompagner des perfonnes du Royaume les plus condiderables pour les Dignites Ecclefia-fliques ou Seculteres, ou pour leurdoctrine, qui pouuoient compofer na Parlemen parfait. Le Duc les fit fil ong-temps

artendre fans comparoir, ny en personne, ny sar Foccureux, quele Rey Joffe & mal-content, a Carlon et al. 18 fai long-temps and content, a Carlon et al. 18 fai long-temps and content, a Carlon et al. 18 fai long-temps and content, a Carlon et al. 18 fai long-temps and content a Carlon et al. 18 fai long-temps and content a Carlon et al. 18 fai long-temps and content a Carlon et al. 18 fai long-temps and content a Carlon et al. 18 fai long-temps and content a Carlon et al. 18 fai long-temps and content a Carlon et al. 18 fai long-temps and content a Carlon et al. 18 fai long-temps and content a Carlon et al. 18 fai long-temps and content a Carlon et al. 18 fai long-temps and content a Carlon et al. 18 fai long-temps and content a Carlon et al. 18 fai long-temps and content a Carlon et al. 18 fai long-temps and content a Carlon et al. 18 fai long-temps and content a Carlon et al. 18 fai long-temps and content a Carlon et al. 18 fai long-temps and content a Carlon et al. 18 fai long-temps and content a Carlon et al. 18 fai long-temps and content a Carlon et al. 18 fai long-temps and content a Carlon et al. 18 fai long-temps and content a Carlon et al. 18 fai long-temps and content a Carlon et al. 18 fai long-temps and content a Carlon et al. 18 fai long-temps and content a Carlon et al. 18 fai long-temps and content a Carlon et al. 18 fai long-temps and content a Carlon et al. 18 fai long-temps and content a Carlon et al. 18 fai long-temps and content a Carlon et al. 18 fai long-temps and content a Carlon et al. 18 fai long-temps and content a Carlon et al. 18 fai long-temps and content a Carlon et al. 18 fai long-temps and content a Carlon et al. 18 fai long-temps and content a Carlon et al. 18 fai long-temps and content a Carlon et al. 18 fai long-temps and content a Carlon et al. 18 fai long-temps and content a Carlon et al. 18 fai long-temps and content a Carlon et al. 18 fai long-temps and content a Carlon et al. 18 fai long-temps and content a Carlon et al. 18 fai long-temps and content a Carlon et al. 18 fa

#### Histoire de Charles VI.

1388.

fi j'osois rien auancer que ie ne pusse iustifier , mais cela est si vray , Prince tresexcellent & tres-redouté, que le m'offre de soustenir les armes à la main contre luy, & contre quiconque voudra maintenir le contraire, & d'exposer auec ma " vie l'honneur de vos bonnes graces & toute ma reputation; fi ie ne prouue qu'il » m'a méchamment & prodiroirement arrefté prisonnier, & qu'il m'a fait tous

" les affronts & tous les infults dont ie vous demande Iustice.

A l'heure mesme, comme c'est la coustume des deffis, il tira son gand & le jetta aux pieds du Roy pour gage de bataille, ce que firent ausi plusieurs Sei-, gneurs qui prenoient parr à la querelle , par interest d'alliance on d'amitié , mais personne de l'Assemblée n'en releua aucun , & sur cela le Parlement se rompit. l e Roy passa tout le mois de May à Orleans, & ne reuint à Paris que quand la Cour cut épuisé les fourrages des environs, & consumé inutilement tous les viures dans l'attente du Duc, qui fut blasiné comme il deuoit, d'auoir eu l'insolence de se jouer ainsi de la personne & de l'authorité de son Souuerain. S'il reconnut sa faute, ce sut moins pour la reparer que pour en détourner la juste vengeance, qu'il s'enuoya excuser par vnc Ambassade expresse, sous pretexte de quelque indisposition, & tous les procedez ne firent que trop connoistre, qu'il ne cherchoit que des defaites pour éluder le voyage qu'il deuoit à la Cour, & pour se derober à la colere & à la puissance du Roy.

Toutes ces fuites ne servans de rien finon pour menager le temps, il fallut à la fin prendre vne resolution, & le conseil de ses Barons fut qu'il obeist & qu'il employat ses amis pour adoucir l'esprit de sa Majesté. Les Ducs de Berry & de Bourgogne ne luy manquerent pas dans cette occasion, & ils se soucierent si peu de sacrifier l'authorité Royale au dessein de se conseruer vne creature, que non seulement ils firent mettre en deliberation de quelle maniere on le receuroit, mais qu'ils firent conclure qu'on envoyeroit au deuant de luy iufques 2 Blois, pour l'amener à Paris auec plus d'honneur. Ils le presenterent au Roy, & joignirent à leur interest tous les autres Princes du Sang, pour le supplier à genoux d'auoir plus d'égard à sa qualité qu'àlon crime , & den ele pas priuer seul des effets & des marques de la clemence qui luy estoit ordinaire. Commeil les eut desobligez de rejetter leurs prieres , il luy sit assex bon accueil , il receut fes foumissions, il rémoigna beaucoup de joye de son arriuée, & ordonna comme vne marque toute particuliere de ses bonnes graces, qu'on luy preparât vn appartement au Chasteau du Louure.

Ce procedé dépleut comme il deuoit aux ames libres & genereuses de la Cour, quine purent pas s'empescher de trouuer étrange qu'on en vsast ainsi enuers yn Sujet eleue en Angleterre parmy les ennemis, qui s'estoit nourry dans vne auersion toute declarée contre la France, qui auoit fait guerre ouuerte au Roy defunt, & qui venoit tout fraischement de trahir celuy-cy deuant Bourbourg & d'arracher à la Noblesse Françoise l'honneur qu'ils auroient eû de triompher de toutes les forces d'Anglererre. Ils l'estimoient plus digne de la honte du suplice que de tant d'honneurs; & il le témoigna bien luy-mesme par le foin qu'il prit de regagner tous les esprits, car sçachant bien que les Courtisans font plus esclaues de leur interest qu'ils ne sont affectionnez au bien de l'Estar, & curieux de la gloire & du seruice du Prince, il sit vne dépense extraordinaire en festins & en presens, & mania si bien l'esprit des Ducs de Berry & de Bour-

gogne, qu'ils se rendirent ses patrons.

Ils l'amenerent deuant le Roy, & apres l'auoir blasmé sort doucement d'executer ses passions auec trop de chaleur, ils le suplicrent de se contenter de la foumission où il estoir. Messire olinier de Clisson, se plaignit en vain de l'injuflice qu'on luy faifoit, ils luy parlerent de sa querelle comme d'une affaire parriculiere, qui pourroit porter prejudice au repos de l'Estat, & l'obligerent de souffrir qu'on entreprit de les accommoder denant le Roy, où l'on les fit venir tousdeux, & où l'on prit leur parole d'en passer par ce qu'il en ordonneroit le lendemain, voicy ce qui fut prononcé touchant leurs différends dans l'Assemblee de tous les Grands du Royaume en l'Hostel de saint Paul. Le Roy, de son autho-

rité, & de l'aduis des Seigneurs de là Cour, declare que l'a volonté eft que cette d'affaire cy-deaun pourfuiu c rammellement foit cuilifée, & enjoint recipro. Ande quement aux deux parties, d'oublier leis juires recevies, & d'abolir toute haine 1388. réflectionement de part & d'autre. Quant aux ville & place de la Rochederien, réflectionement de part & d'autre. Quant aux villes à place de la Rochederien, fon Domaine auez tour les meubles & les richeffes qui y font, fa Majetlé commande qu'elles foiten refliruées à Meffire Olluire de Cliffon, & condamne le Duc à luy payer cent mille francs d'or, au prix courant des Foires, pour le dedonnager des frais qu'ils faits, en la pourtiure du procez. L'Affenble fe fleux d'autre de l'autre d'autre de l'autre d'autre de l'autre d'autre d'a

#### CHAPITRE SECOND.

 Les DeputeZ de l'Vniversité de Paris en la Cour Romaine d'Auignon, contre Iean de Moncon.

I I. Bien receus par le Pape Clement & les Cardinaux.

 Confondent cét Heretique, qui est condamné & s'enfuis en Arragon.

Université de Paris continuant à desfiendre la Religion contre les persicicules opinions de tessa de Massen, voulut l'ante l'oullenir en Gour de Rome qu'il auost follement appellé de la Sentence de l'Euefque de Paris, & pour faire valoit foin merite par evely de les Depuez, elle fit choix de Maître pour faire valoit fon merite par evely de les Depuez, elle fit choix de Maître l'Ordre de faire Bernard, tour Professions en la Faculté de Theologie, & de Ferce Fierre d'Adaisvoile, Dodeure en Droid Canon de l'Ordre de faits Benoist. On leur fiv vn fonds fur le Clergé pour foustenir auce honneur la dépenté de cerce Ambassidae, de on les sit partir inconsinent appete le Carefine, aux es ferment de rejetter routes fortes de propositions, & de renoncer à cou les ausarages entire à leur ferencé, suit libre up d'el ser réolution de s'montre d'espace. Chanpions de la Foy Catholique, vrays Seruiteurs de la Vierge, & genereux Defeneurs de la puez leur de la vierre de la Vierge, & genereux Defenieurs de la puez de la contra de la vierge, & genereux Defen-

Ils ne tarderent point par les chemins, & eflans arriuer à Villeneuwellez Anignon, ils commencerent à recomolitér l'eltime qu'on findicité de lux Corps par
les respecté des Officiers du facet Palas, qui les y vincent rencontrer pour les
les réglecté des Officiers du facet Palas, qui les y vincent rencontrer pour les
respectations de l'entre de la facet par les vincent rencontrer pour les
respectations de l'anometré de familiarités, été le introduifirent al l'Audiencedu Pape, où lis expoirent le fujet de leur deputation, qu'ils firent encore
roufiter plus important à la Poy & à la Religion dans vn Conflicture de trois
sours en la prefence melime de la parrie aduerfe, qu'ils battrient de toutes les
arms da la Theologie, & qu'ils battrient par la force de leur adortine & de
arms da la Theologie, & qu'ils battrient par la force de leur adortine & de
cette Hitloire que d'eltre traiteze dans l'Éfoole, si le ne cersignois de m'engager
dans vue trop longue dégréficion.

Ie me contenteray d'one de remarquer le succez de l'affaire auss sinciente que l'en ay donné le sique, & de dier que ces illustres Perfonages tirerent esunt d'aduantages, & de leur eloquence, & de cette abyssine de science qui les rendoit intuincibles aussis. Dien qui ribeptiables, qu'il ne fru pas possible, ny au Pape, ny aux Cardinaux, de cacher leur admiration, & non pas messens d'ectrer en faveur de l'Vniueristé de Paris sha finames Compagnie, Vyspe pre-

or many County

Année 1388.

tieuse & fertile en fruicts doux & succulens, glorieuse mere de tant de Plantes excellentes, que tu es à benir d'vne si heureuse secondité, mais que tu es à louer du choix & des belles qualitez de ces Deputez icy, dont il n'y en a pas yn quine meritast d'estre reuctu de la pourpre du Cardinalat : Ce n'est pas que Iean de Monçon ne perfittat dans son opiniastrete, & qu'il ne fist ce qu'il put pour deffendre son erreur, tant en particulier qu'en public, tantost de bouche & tantost par cerit, mais cela ne servit qu'à illustrer la victoire de ces braues Champions de la Foy qui le terrasserent. Les Cardinaux le condamnerent à reconnoistre la verite . & le Pape meimes ayant ouy les raifons de part & d'autre , luy ordonna pour conclusion, sous peine d'estre tenu pour Heretique notoire, de retourner en France inceffamment, & de se soumettre à la correction de l'Vniuersité. Il le promit, & contresit le repentant, mais ce ne fut que pour cacher le dessein de sa fuite, qu'il executa la nuit suivante, qu'il prit le chemin d'Arragon, d'où il estoit originaire.

#### CHAPITRE TROISIEME.

 L'Vniuersité de Boulogne prend le party de Clement. . II. Nassfance de Ieanne de France fille du Roy & samort.

Nas le mesme temps de cette Deputation de l'Vniuersité de Paris , le Pape Clement en receut vne autre de l'Escole de Boulogne qui ne luy sut pas moins agreable, & à laquelle il accorda volontiers ce qu'elle luy demanda pour la recompenser d'auoir quitré le party d'Vrbain son Competiteur, qu'elle auoit touiours fuiuy. Il donna fauorable Audience aux Deputez, & conclud fort gratieusement à leur auantage, par l'application qu'il fit auec adresse des paroles de l'Euangile de la semaine courante, demandez & vous obtiendrez, pour les affeurer, commeil fit, de la conferuation de quelques Benefices, dont il prit le memoire pour y mettre le Fiat , les exhortant de perseuerer en seur obeiffance.

Le quatorzième de Iuin au matin en cette melme année, la Reyne Elizabeth accoucha en la Royale Maison de faint Ottin auprez saint Denis, d'vne fille qui fut baptifee & nommée leanne, mais elle mourut incontinent apres, & fut portee inhumer en l'Abbaye de Maubuisson lez Pontoise.

#### CHAPITRE QVATRIESME.

Raison particuliere du bontraittement fait au Duc de Bretagne.

Arriuée en Cour d'un bon Hermite & ses remontrances au Roy & à ses Oncles.

III. Qui entretenoient la guerre pour leurs seuls interests.

CE n'estoit pas pour la Paix du Royaume que les Oncles du Roy sirent l'accommodement du Duc de Bretagne, & qu'ils le reconcilierent auec le Connestable, c'estoit pour vn plus grand dessein de guerre qu'ils meditoient pour leur seul interest, & sur cela il arriua vn incident qui semblera peut-estre de peu d'importance, mais que l'estime à propos de rapporter icy. Vn Hermite vint de Prouence à Paris, qui força les Huissiers de le laisser passer pour parlerau Roy, & qui luy demanda Audience pour l'entretenir en présence de ses Oncles au sujet d'une vision d'Anges, qu'il disoit auoir eue, & qui l'obligeoit de les entretenir en particulier. L'ay apris de quelques-vns du Conseil qu'il auertit les Ducs de traitter plus doucement les Subiets du Royaume, & de relascher quelque chose des exactions insupportables dont ils les accabloient, & qu'il leur Anoée declara de la part de Dieu, que la Majesté divine en estoit tellement offeosée, 1188. que tous les enfaos qui naistroient au Roy ne viuroient point, que son peuple ne fût foulagé. Pour preuue de fon dire & de sa mission, il leur sit voir sur son bras l'empreinte d'une Croix rouge, qu'oo ne put soupçonner d'auoir esté faite de main d'homme, ny par aucun artisice; mais d'ailleurs c'estoir yn pauure homme, qui auoit fort peu en mioe & en babits, dequoy se faire considerer par des gens

qui n'ont des yeux que pour les richesses, ny d'estime que pour la fortune. Plufieurs s'arrefterent pluftoft à sa condition qu'à son signe, qui n'en firent pas grand cas , & quoy que le Roy ne prît pas plaifir à ce qu'il luy annonçoit , il fut le feul qui le traitta bien. Il luy permit de le retirer , il luy fit donoer de l'argent pour le recooduire, & soogeant à bon escieot à tout ce qu'il luy auoit dit, il auroit donné quelque marque de son respect enuers Dieu', & de l'affection qu'il auoit pour son peuple, il les Ducs de Berry & de Bourgogne oe l'en cus-fent detourné. Ils se soucierent si peude ses menaces qu'ils triplerent le reuena des Gabelles & des imposts sur toutes les Marchaodises, tant pour reparer le fonds de ses Finances qu'ils luy auoient fait épuiser en largesses & profusions,

que pour fournir au payement d'vne nouuelle Armée qu'ils auoieot leuée.

Comme l'estois en peine du sujet de cet armemeot, le sceus de boone part, & c'estoit aussi le bruit commun, que le Duc de Berry l'auoit promeu pour se mieux maintenir dans son Gouveroement de Guyenne, qui murmuroit de ses exactions, & qui eftoit tout prest à se souleuer: & le Duc de Bourgogoe prerendoit bieu aussi de s'eo seruir pour ses affaires des Païs-bas. La Duchesse de Brabant qui estoit fort aagée, luy auoit écrit comme à son plus proche & surur heritier du chef de la Comtesse de Flandres sa femme, que les Allemans couroient fon païs, qu'ils mettoient la Campagne à fac, qu'ils entreprenoient fur les meilleures places de fa frontiere, & qu'elle effoit dans le danger d'vne ruine eotiere, s'il ne venoit auec de grandes forces pour deffendre son bien.

#### CHAPITRE CINQVIESME.

Le Duc de Gueldres declare la Guerre au Roy.

Qui s'y prepare auec joye.

III. Le Duc de Berry tasche à l'en détourner.

IV. Le Duc de Bourgogne insiste au contraire.

La Guerre est resolue, & l'ordre donné aux Trouppes. Conseil tenu à Chaalons pour la marche.

V I I. Le Duc de Bourgogne, pour son interest, fait prendre vne mauuaise route.

VIII. Mécontentement de l'Armée, appaisé par ce Duc.

Qui donne ordre à sa subsistance par le pais des Ardennes, Verdun remis en l'obeissance du Roy.

Es Allemans qui faisoient la guerre en Brabant, auoient pour Chef le Dué de Gueldres , qui auoit joint à la confideration d'vne oaissance tres-illustre la reputation du plus grand Capitaine de sa Nation, & qui ne se fut gueres soucié du Duc de Bourgogne, qui n'eur ofé l'entreprendre de foo chef, s'il n'eust espere d'estre assisté de cette grande Armée que le Roy avoit mis sur pied. C'estoit bien son dessein de l'y engager, & il arrius par bon-heur vne chose aussi

#### Histoire de Charles

1188.

étrange qu'impreueuë, & dont la nouveauté surprit extremement rout le Con-Année feil, qui effoit occupé à refoudre où l'on employeroit les trouppes. Il furuint vn Heraut de la part de ce Duc, qui vint descendre en pleine Cour, & s'estant fair conduire vers le Roy, apres luy auoir fair excule s'il luy portoit des paroles qui ne luy plairoient pas , qu'il falloit pardonner à vn Sujet du Duc de Gueldres; a luy dit qu'il luy declaroit la guerre par sa bonche, & par les lettres qu'il luy presentoit séellées du propre Sceau de son Maistre.

La suscription portoit à Charles de Valois, mais l'injure estoit petite en comparaison de l'obligation que le Roy croyoit auoir à la temerité de ce petit Prince, de luy ouurir le chemin pour porter sa reputation & la terreur de ses Armes dans vn païs fi éloigné. Il fit bonne chere au Fleraut; & luy fit encore des presens pour faire également admirer sa liberalité & son courage. Le bruit de ce deffy s'estant répandu par tout, chacun en parla diuersement comme d'une chose tout à fait surprenante ; la pluspart ne pouvant souffrir cette galanterie des Allemans, fremissoient d'une juste colere, & s'emportoient aux injures & aux menaces contre cette Nation, & il y en eut qui creurent que c'estoit vne piece faire à la main & vn jeu du Cabinet, qu'on n'en autoit jamais detrompé, s'ils n'eussent veu cette declaration de guerre en bonne forme, & si l'on ne leur eût fait reconnoistre le veritable Sceau du Duc.

On s'affembla pour en deliberer, & comme les interests des Puissances estoient differents, les auis le furent aussi. On dit que le Duc de Berry vouloit mener le Roy en Guyenne où il estoit desiré depuis long-temps, & qu'il espe-roit par le moyen de cette Armée de chasser les Anglois du reste de leurs places

par force on par Traitté. Aussi traitta-il cet incident icy de Bagatelle, n'estimant pas qu'il fût bien-seant au Roy de partir si chaudement, & d'accepter vne partie inégale auec vn jeune étourdy, qu'il ne pouvoit mieux chastier que par yn injurieux mépris, jusques à ce qu'on eust disposé les choses en tel estat qu'on ne le pût attaquer qu'auec tout le succez qui estoit deub & à ses armes & à sa qualité. L'Aduis estoit assez sage & assez prudent, mais il estoit contraire aux desseins du Duc de Bourgogne, qui s'estoit preparé par vac belle & longue harangue, pour conclure à ses fins, en persuadant le Roy que l'entreprise d'Allemagne estoit plus expediente, & en itritant les grands Seigneurs la presens contre l'orgueil & contre la sierté insupportable des Allemans. Ie ne la rapporteray point icy toute entiere, & ie me contenteray d'en donner la conclusion. Tout cela consideré, Sire, dit il au Roy, ie ne me puis resoudre à consentir que l'af-" front vous demeure d'auoir souffert cette brauade sans l'auoir chastiée. Ils " s'accoustumeroient insensiblement à entreprendre sur la France, si on ne les te-» noit dans le respect & dans la crainte de perdre leurs places, & de voir entamer ,, leurs frontieres, & l'estime qu'il est si necessaire à la gloire de vos armes de tomber fur eux & de les pousser, que si vous en vsez autrement, les peuples de Ger-" manie traitteront de foiblede, ce qu'on appelle vn genereux mepris, pour vous " détourner d'vne resolution si digne de vostre courage & de vostre grandeur, & » ils en feront des railleries, pout étouffer la honte de nous auoir toujours tourné " le dos. Toutes les raisons qu'on apporte au contraire ne doiuent estre d'aucune , consideration : car ce qu'on dit de la longuenr & des incommoditez du voyage, & ce qu'on allegue meimes de la fierre ou de la puissance des ennemis, ne serui-" roit qu'à me rendre plus ferme dans le party que ie vous propose, d'y passer auec " vne bonne Armée; puis qu'il s'agit de conseruer ou bien mesmes de renouuel. » ler le Renom de vos Ancestres, dans vn païs dont la conqueste leur a tant cousté " de trauaux, de foins & de fang. C'eft vn honneur que cette grande Region mere de tant de peuples differents , ne peut pas contester , & elle demeurera " toujours d'accord que la Bauiere, toute la Saxe & l'Austriche, & beaucoup d'au-" tres Prouinces, n'ont pas seulement este conquises par nos armes, mais encore » victorieusement deffenduës & maintenuës sous nostre domination, sans qu'elle ait tâché de les regagner qu'à sa confusion & à nostre gloire. Cependant voicy

atioutd'huy le Duc de Gueldres tout seul, qui ne craint point d'entreptendre ce qui a roujours esté impossible à sa Nation route entiere, & il est si audacieux que de vous enuoyer des Lettres de deffy. le fçay bien qu'on en fait raillerie, & qu'il 1388. femble à quelques-vns que c'est vn feu follet qui ne durera point, & qu'il n'y a " point d'embrasement à craindre d'vne si petite estincelle, maisce n'est pas mon " aduis, & i'en preuois des suittes assez dangereuses si l'on n'y remedie. C'est vn : deffy, mais qu'eft. ce qu'vn deffy en Allemagne 1 que le figné d'vne prochaineir-« pupcion de tout vn grand peuple, qui ne cherche que la guerre fans faire refle-vion fi elle eft iufte, qui n'obeit ny à la raifon ny à la Kelgion, & qui fair tous se « delices des meurtres & des brigandages? & qu'est-ce que ce deffy, dif-je, foit " qu'il parte de la seule temerité du Duc de Gueldres, ou d'en concert de toute la « Germanie qui en attend le succez, sinon vn mépris injurieux, de vostre Majesté, « des Princes de son Sang, & des Barons de France, qui auront eu la lascheré de ... l'endurer lors qu'ils font plus en cîtat d'en tirer la vangeance? En cffect vous auez vne Armée sur pied, tous les viures & les munitions sont preparées, & il y en a autant qu'il en faut pour nous conduire chez ce nouvel ennemy, pour le preuenir, « pour chastier son audace, auparauant qu'il la puisse soûtenir par le secours ou par se la pitié de ses voisins, & ensin pour éuiter le reproche des Allemands, & pour 💂 les rendre plus cutieux de noître alliance par l'interest de leur propre consernation.

La meilleure partie du Confeil embrassa cét aduis, le voyage de Gueldres sut refolu, on donua tous les ordres necessaires pour l'executer en difigence, & le Rendé-vous de toutes les trouppes fut affigné à Montereau Fautyonne pour faire la monstre generale, & pour congedier tout ce qu'on trouveroit incapable de seruice. Ceux qui furent commis à faire la reueue, asseutent qu'il s'y trouua plus de quinze mille hommes d'armes en tres bel équipage, tous gens d'élite & choifis de tous les endroits du Royaume, & que la quantité des Arbalestriers & des autres Milices des gens de pied estoit comme innombrable. C'est pourquoy on eut moven de renuoyet tous les vieillards, & de caffer tous les ieunes gens sans experience, qui auroient fait plus de desordre que de seruice. Aussi ceux qu'on retint pafferet-ils la Champagne auec plus d'ordre qu'on en auoit encore obietué, & dans toute leur route, où ils se contenterent de leurs estappes depuis Montereau jusques à Rheims, & de Rheims à Mezieres, où ils attendirent l'ordre du Roy pour sçauoir par lequel ils entreroient, des Estats de Juliers ou de Gueldres.

Le Roy qui estoit party de Paris le huictieme de Iuillet, ne se rendit à Chaalons qu'enuiron le premiet de Septembre, & ce fut là qu'on delibera de la ma che, mais on cut moins d'égard à l'experience des mieux versez en la connoissace du pays, qu'à l'authorité du Duc de Bourgogne, qui fit vne Carte toute nouuelle, & qui pour épargner le pays de Brabant, où l'on fut entré par la route du Liege qui estoit plus commode pour les logemens & pour la subsistance aussi bien que pour la seurere des quartiers, la fit resoudre par les Atdennes. Cer arresté du Conseil de Guerre, ne s'executa pas sans murmure de la part des Officiers & de tous les Corps, & le mécontentement passant de l'vn en l'autre depuis le Cheualter infques au moindre foldat, on peut dire que ce fut moins l'affection que la honte du retour qui retint les trouppes dans le ternice. Il n'y en eut pas va quine craignit auec raifon de s'engager dans vn mauuais pays, & dans des Forafts incommodes à des Eftrangers, & tres fauorables à toutes les embuches que leur voudroient dreiser tous ceux des enuirons. C'est ce qui faisoie dire publiquement: Ce Duc icy est bien aise qu'on luy conferue vn pays gras, & de nous abandonnet vne terté sterile, il veut bien chasser hors du Duché l'Ennemy du Brabant; mais il ne voudroit pas que ceux qui l'accompagnent pour le deffeudre, tiraffent aucun rafraischissement d'en pays si fertile & si plein de viures, il loue nostre generosité de nous exposer aux dangers d'une guerre qu'on n'entreprend que pour les interests, & il ne se soucie gueres de nous exposer luy mesme au peril de mourir de faim, & de perit de milere dans les deferts.

Le Duc de Bourgogne qui fut auerty de cette rumeur, ne s'en mit guetes en

#### Histoire de Charles VI.

Année

peine auco le zalent qu'il auoit d'un cloquence toute finguliere qui le rendoit le Prince des nemps fe plus hereux & le plus als bion en tout ce qu'il voulcirentrependre. Il assemble plusieurs des Princepaux mai contens, & apres leur auoir fait valoir le meiret d'une fielde obstifiance, où il les cenborat de per deuverre, illes repent affize aigrement de la hiberte qu'ils arrogeoient de censiture les deliberat, dous als Considi, débitant en bei voire tout ce qui le poucutialiques de raisfons de considie de la debit de la destinations de la consideration de la consideration

pour leur perinader qu'il ne leur apparenoir point d'en prendre connoillance. Cen eft pas aux foldax, leur direi, à penfera su moven de bien conduire vne Armée, c'ett an Roy d'y amiér, & de donner les féninde la marche à des Cheft, qu'il effine capablei de prendre de bon logemens, de choinf des poltes & des qui efficie capablei de prendre de bon logemens, de choinf des poltes & des qui efficie capablei de prendre de bon logemens van che chief des poltes & des pour le capable de prendre van en que vous vous tourmentez d'van apprehension riducule, & d'une terreur panique. Ouy je vous le dis encore van fois, exn'eft point l'yfine d'un Cheustier ny d'un Etzuyer de vouloir commander &

"tre. On a preueu à tout, & c'elt en vain que voiu vous tourmentez d'vne apprebenfion rideule, & d'une terreur panique. Ou y et voule dis encore va foiu, et n'eft point l'affuire d'vn Cheuslier ny d'un Efenyer de vouloir commander & conduire leurs Generaux, c'elt acut d'obir & de les foiure, & c'elf entreprendre vn peu trop hardment fur la charge des Chefs, que de vouloir s'entremetrer des vuers & de la lishifiance des trouppes, comme vous auer fair, fans autre frarq que de c'égouite le foldat, & de commettre l'authorite du Roy, qui en et fournit toutes vou neceffices, de lie n'elfpiance pane que devolre boeilinne & de voltre courage. Vous luy auez donne luffeijet d'en douter par voltre mauaufic conduire, & fu vous voulet leur object certe manaite imprelion, il faue etire

" prests à décamper & pour mareher à la pointe du iour.

"Ce difcours rendit le calme dans toute! Armées, l'authorité du Roy l'empor, a, & l'ordre fur execute auce autant d'allegreffe que d'obelinne, emiss on ne ferrousa pas mai de cette petter réfifance, car cela obligea le Roy & les Princei prendre plus de foin à ceque rien en emaquel d'aus le pallige d'on pays flerile & dans une terre ingrate, el frangere, & ennemie. On manda plusieurs Marchanda de Para pour tratter des uners, & quo qu'il n'y celt que c'alm seulde marcha de l'arme pour l'autre de uners, à que qu'il n'y celt que c'alm seulcompant qu'on luy auança, & pat la connoillance & l'adreffe particulière qu'il autre in ce ne goce, que fes Commis trouverent une entirei liberté d'acheter dans tous les pays du Rhin, qu'ils chargeren de Barques pour conduire routre forçae de vieres & de forunque induces en Brabant.

Il futresolu d'assieger en passant la ville de Verdun, qui s'estoit soustraite de l'obesisance du Roy, mais quelques Seigneurs de l'Armée firent si bien enuers les Bourgeois, qu'ils yr'enterent de leur bon gré, & qu'ils promirent de se mieux gouverner à l'avenir, & de se souverner à l'avenir, de se souverner à l'avenir de l'

#### CHAPITRE SIXIESME.

 Le Roy attaque d'abord le Comte de Iuliers pere du Duc de Gueldres.

I. L'Archeuesque de Cologne vient demander la Paix pour luy.

III. Le Comte de Iuliers fe vient foumettre , offre l'hommage au Roy, est defaduouë le procedé de fon fils.

IV. Clemence du Roy enuers le Comte.

V. Soumission des Princes d'Allemagne,

VI. Arrivée en nostre camp de la Dame du Chasteau d'Amour.

Nostre Armée ne trauería pas le pays des Ardennes sans beaucoup de disficulté, mais ce sut sans y trouuer d'ennemis, & elle artiua ensin au pays de luliers, où le Roy enuoya de larer la guerre au Comte par yn Heraut, qui s'acspirit de fa chargeen prefence del l'Archeuefque de Cologne, & de toute la Nohelfer de pays, qu'il autor affemble pour deliberer des affaires prefensers de fon Année Entr. Noble Prince, luy die. il, vous fçauere, que vostre fils a defin è le Screntifine 1888. Charles Roy de France mon beigneur, par des Lettres feelledes de fon Geau, qui « l'ont oblige de venirier auce fon Année, & comme il y va de fa gloire de tiere « azido d'un procedé finiolène de la part d'un particulter qui n'a rien à demestre auce luy, l'ay charge de vous dire qu'il vous declare la guerre à rous deux, & qu'il « vaentrer en arme dans voire pays, pour l'emetrer da lex Expourle dévruire. »

Stimmel' Affemblee fur far (n'prific d'wne nouvellest impreueux). Fallarme in two plus haude le lendeman, qu'on nu't oute le ampagne en feu, & tout et qu'on pur resoudre, fut que le Comtre en personne ivoir lupiter le Roy de finite receive l'Archevique de Cologne de ley en preparer les voyse. L'aprehension du feu qu'il voyoir chez son voisin ly visipola bien vittle, il uter plus l'égrad la sonsfernation de son yas qu'il sa grande vieilless, & prin tenontment le chemin du camp du Roy, auex vue grandeire de Nobless. Il falta are s'henni du camp du Roy, auex vue grandeire de Nobless. Il falta are s'henni du camp du Roy, auex vue grandeire de Nobless. Il falta are s'henni de camp du Roy, auex vue grandeire de Nobless. Il falta are s'henni de camp du Roy, auex vue grandeire de Nobless. Il falta are s'henni de camp du Roy, auex vue grandeire de Roy de la compare de Celebrate el Paul Burder de Celebrate el Paul Burder de Celebrate el Paul Burder de Celebrate el Paul tellustre el Paul tel

guerre. L'Archeuefque fut receu du Roy auec tout ce qui le peut témoigner d'estime & d'affection, il luy accorda volontiers tout ce qu'il demanda, & luy promit de si bonne grace d'artendre le Comte tout le lendemain, qu'il luy donna tour lieu d'esperer qu'il ne seroit pas moins bien traitté que luy. Aussi ne perdit-il point de temps, il le manda, il vinr aussi tost, & il luy presenta ce bon vieillard, qui se mit à genoux & qui luy sit ses soumissions en tels ou semblables termes. Sire, " apres m'estre tres-humblement recommandé à la magnisi ence Royale de vostre , Maieste, le vous diray que vostre pauure Cheualier & Sujet, chargé de plus de maux qu'il n'en peur supporter, & qu'il n'en peut auoir meritez, vous vient protefter de fon obeiffance & de fes feruices,& vous fuplier de faire ceffer les eruautez qu'on exerce sur ses terres & sur les biens de ses Sujets. Ne vous offencez pas, " Sire, s'il se plaint d'estre mal traitté sans sujet, ny s'il ose dire qu'il n'a rien fair « qui air purvois irrier contre luy; car on feu ppeur tenfer cet Eloge fans luy vouloir ofter l'honneur qui luy elt deu, & fans faire tort à vae fidelité fans re-proche, qu'il n'air elté depuis fa plus tendre icunesse tres-affectionné à vostre « Royaume, On ne luy fçauroit imputer qu'il ait en rien fauorifé fes ennemis , &il " n'y a personne qui ose sourenir qu'il ne leur ait pas fair la guerre de toutes ses « forces , & qu'il n'ait pas combattu sous les Enseignes de vos Predecesseurs dans ,e toutes les occasions les plus importantes à leur service. C'est sous eux que i'ay honorablement employé tout le temps de ma Cheualerie, & ie n'en veux que des témoins irreprochables, ce font les Histoires de France, & principalement les " Annales de vostre Ayeul & de vostre Bisayeul. Si la pesanteur de mes années m'a « empesché de yous continuer les mesmes offices, elle n'a rien diminué, ny de mon « affection ny du respect que ie porte à leur memoire, non plus que de l'obligation .. que le dois à tous les biens que l'ay teceus de leur prodigue reconnoissance : & comme le vous considere apres eux comme le plus digne object de ma gratirude, " ie suplie vostre Majesté d'en receuoir tout ce qui me reste de moyens pour vous la " témoigner. C'est la bonne intention, le respect, & la voix, & c'est encore vn abandon de ce qui me reste de pluscher apres cela. Le mets entre vos mains ma femme & mon fils encore ieune enfant, & ie veux si bien tenir de vous tout ce que i'ay de biens, que dés à present ie vous en fais hommage lige, ce que personne n'a encore eu ny exigé de moy. Ie suis d'autant plus estonné de la temerité du

#### Histoire de Charles VI. 152

Année Duc de Gueldres mon fils aisné, que le ne fais que d'aprendre qu'il ait eu l'auda-ce de vous declarer la guerre. Ie vous proteste, Sire, par la sidelité que ie vous ay iuree, que ce qui est à present tout public par le sujet de vostre arriuée, m'auoit » esté jusques alors inconnu. Cela s'est fair à mon insceu, & je suis si peu dans ses

" fentimens, que ie ne vous puis nier qu'il merite d'en estre chastie, & que i'ay

, quelque honte de vous proposer de souffrir que i'entreprenne de le ramener en son deuoir par la voye de douceur : mais c'est à condition, Sire, & i'y engage mon "honneur & ma foy, si e ne puis amollir la dureté de son cœur, de vous aider de

" tout ce qui est en ma puissance pour le debeller, de vous prester mes places & de » fournir vostre Armée de tout ce qui sera necessaire pour l'humilier sous la force

" inuincible de vos armes.

Ce discours du Comte le fit d'autant mieux receuoir, qu'on n'en attendoit rien de semblable. Le Roy luyaccorda tout ce qu'il desira, il l'exhorta de luy oftre fidelle, luy fit de beaux prefens, & se contenta de retenir auprez de luy son ieune fils, moins par forme d'ostage, que pour marque d'affection & d'amitié. Voilà quel fut le premier succez de l'entreprise des François, dont on ne se promettoit pas tant d'auantages, car outre qu'on estimoit pas qu'il fût si aisé de porter si loing l'odeur de nos Lys sans qu'il en coutât beaucoup de sang, on faisoit courir le bruit d'vn armement general de toute l'Allemagne. Mais il est vray que nos Guerriers en furent si peu epouuantez, que leur braue disposition leur acquit autant d'honneur dans cette campagne, que si la Guerre leureut donné au-tant d'occasions qu'ils en souhaittoient. Cette valeureuse resolution mit vne si forte allarme dans tous les pays voisins de leur passage, qu'ils estimerent plus à propos de s'affeurer de la blen, veillance du Roy, que d'éprouver fa puissance, ils l'envoyerent complimenter, ils luy promirent toute forte d'obelisance, & plu-sieurs Princes & grands Seigneurs le vinrent en suitte saluer en personne.

Ce qui réjouit dauantage le Roy, fut de voir auec eux la belle & genereuse Dame du Chasteau d'Amour qu'vne chaste estime pour sa Majesté rendit capable de cette entreprise, qu'elle fit auec vn superbe équipage. Elle luy fit de beaux presens aussi bien qu'aux autres Princes & Seigneurs de sa suitte, luy recommanda la protection de ses terres, & luy promit de donner passage libre à toutes sortes de viures & de marchandises pour son Camp dans toute l'étendue de sa Sei-

gneurie, tant que ses trouppes seroient en pays ennemy.

#### CHAPITRE SEPTIESME.

L'Armée passe en Gueldres, & campe à Corantzyck.

Où elle souffre grande disette.

111. Le Duc de Gueldres abandonne la campagne.

IV. L'Archeuesque de Cologne le dispose à peine à demander la Paix.

V. Le Duc de Bourgogne s'entremet pour luy.

VI. Le Roy consent à le voir.

VII. Il vient saluer le Roy, & desaduoue son deffy.

VIII.Le Duc de Bourgogne le reconcilie auec le Roy.

Qui luy pardonne, & luy fait de beaux presens.

A Pres la Paix faite auec le pere, on entra dans le Duché du fils & le premier quartier fut à Corantzick qui estoit vn lieu fort salubre pour la pureté de l'air, agreable pour sa beauté, & commode pour la bonté du pays qui abondoir en toutes sortes de grains & de fruits On y demeura trois semaines pour voir quell-

qu'elle resolution prendroit le Duc de Gueldres, & l'on ne se fut pas ennuyé d'y demeurer dauantage, sans vne facheuse pluye de vingt iours entiers, toujours Année continuelle & toujours fi épaisse, que les tentes & les pauillons n'y purent refifter, non pas mefines les viures & les requipages, qui furent tous ou pourris ou corrompus & hors de seruice. Cela sut cause d'une grande disette, car l'ennemy auoit fait retirer tout le bestail dans les places fortes, & iusques au fourrage, qui manqua si absolument que ces beaux cheuaux auparauant si fringans & si glorieux, qui rongeoient le frein & le fer auec mépris, & qui faisoient gambades dans les plus cruelles rencontres de la guerre, deuinrent plus mornes & plus roffes que des bestes de somme & de labour. Ce n'est pas que la ville de Maestrick & quelques autres des frontieres du Brabant, ne fournissent de toutes choses en abondance, mais c'estoit pour ceux qui auoient de l'argent, & il y en auoit si peu dans l'Armée, qu'il fallut viute de grande épargne & bien ménager les prouissons qu'on auoit ramassées, pour se garantir de l'extreme misere de la famine.

Nos François n'en témoignerent que plus de courage, & ils s'acquitterent toûjours fi foigneusement de la garde & du guet de la nuit, qu'il auroit esté impossible aux ennemis d'enleuer aucun quartier, quand il eut esté vray qu'ils se fussen misen Campagne, comme on leur rapporta assez souvent, encore qu'ils n'en eussent aucun dessein. Il est vray que le Duc de Gueldres estoit homme à profiter de toutes les occasions, & outre qu'il estoit le plus vaillant & le plus grand Capitaine de tous les Princes d'Allemagne, il paroiffoit affez refolu pour teuter quelque entreprise, mais faute de forces pour y reussir & pour reparer les manuais succez, il ietta tout son seu en paroles auantageules. Il dit affez de fois parniy fes trouppes, qu'il s'étonnoit que les François qui ne pouvoient deffendre leur pays, entre prissent & pretendissent d'enuahir celuy d'autruy, & qu'ils fussent plus prests & plus capables d'attaquer leurs voisins & de leur faire infult que de repousser les injures qu'ils receuoient chez eux. Et auec tout cela il ne fur pas plutost auerty de l'arriuée & des forces du Roy, qu'il abandonna la Campagne, qu'il se retira daus les places fortes, & qu'il laissa tous ses sujets du plat pays à la mercy de nostre Armée.

Cependane, le Comte de Iuliers son pere faisoit tous ses efforts pour vaincre fon obilination , selon la permission qu'il en auoit du Roy , pour le rendre capable d'yn bon confeil & pour l'obliger à reconnoistre sa faute, & à la reparer. Le Ducse mocqua de ses lettres aussi bien que de ses Depurez, & les larmes de la Comresse sa femme, qu'il luy enuoya enfin auec vne belle compagnie de Dames & de Cheualiers, ne purent rien l'espace de quinze iours qu'elle l'en persecuta, fur le cour d'vn fils qui auoit aussi peu de respect que de prudence. L'honneur de certe negociation estoit encore deuë à l'Archeuesque de Cologne, qui y vint enfin luy mesme, auec autant d'interest que d'affection à cause du voisinage de fes terres, & qui luy remontra de bonne forte, qu'il estoit vn temeraire, de commettre les Estats & la fortune de ses voisins au danger euident d'une guerre faite à plaisir contre vn Prince si puissant que le Roy de France, & que rien ne pouuoit empescher d'accomplir le serment solennel & irreuocable qu'il auoit fait de l'exterminer, s'il n'auoit recours à sa clemence, & s'il ne luy alloit demander par-

don en presence de toute sa Cour,

Le Duc se laissa d'autant plus vaincre aux fortes raisons de ce Prelat, qu'il reconnut luy-mefme que les François s'eftoient rendus inuincibles contre toutes les rigueurs de la faim & du froid qui les auoient inutilement persecutez. Il eut encore pitié de ses Sujets, il consentitenfin de venir trouuer le Roy, & prir jour au treizième d'Octobre auec l'Archeuesque ; qu'il suplia de menager l'esprit de fa Majesté en sa faueur, afin qu'il cut la bonte de souffrir ses excuses. Le Roy receut la proposition de l'Archeuesque, & l'ayant fait retenir pour en deliberer aucc ion Confeil, tout le monde fut de l'aduis du Duc de Bourgogne, qui l'induisit à la Paix pour plusieurs raisons qu'il seroit peut-estre ennuyeux de reciter plus au long, puis qu'elles sont assez amplemet deduites dans la coclusion de son discours.

## Histoire de Charles VI.

154 Monseigneur, adjoûta-il, la faison de l'hyuer approche, si déja nous n'y sommes, Année puisque nous en auons ressenty les principales incommoditez par vne longue & fi 1388. "fâcheuse pluye que nous ne sçaurions estre à couvert dans nos tentes : & l'estime

d'autant plus à propos que vous acceptiez le traitté de Paix, qu'il n'y a que le point d'honneur qui vous ait engagé dans cette guerre. Vous aurez plus de gloire de vaincre l'enuie de combattre, que vous n'en tireriez de la défaite d'vn en-" nemy qui vous cft inégal, & ie croy que toute la Compagnie sera de mon opinion, " que vous n'auez que faire de fon fang, quand il y deuroit perir, & qu'il y a plus "de reputation à r'emporter d'auoir preferé la Paix qu'il vous demande, au carnage de toutes ses trouppes & à la desolation d'vn Estat que vous aurez genereuse-

ment conferué par voître clemence.

Ainsi l'Archeuesque de Cologne eut fatisfaction de son entremise, & l'on accorda la Paix au Duc, mais ce fut à condition de renuoyer dés le lendemain sans rançon le bien-aimé Cheualicr du Roy, le Seigneur Boucicant, & les Escuyers qui auoient esté pris auec luy en certains bois dont la charmante fraischeur les auoitattirez pour s'y aller ébattre, & pour se delasser des satigues de la guerre. Le Duc obeit à l'heure mesme qu'il en receut l'ordre, l'on prit cependant iour pour sa reception, & afin qu'elle se fist auec plus d'honneur & de magnificence pour l'honneur du Roy, l'on fit choix de Messire Olinier de Clisses Connestable de France, & de Messire Husin à Aumons premier Chambellan du Roy, pour luy aller au deuant, & pour l'amener plus seurement & plus pompeusement, auec six cens hommes d'élite parmy les plus braues & les plus leîtes de l'Armée, L'ordre fut aussi donné pour assembler les trouppes & pour les approcher du quartier du Roy, & on les disposa de sorte que le Duc eût à passer au trauers pour arriver aurez de sa Majeste, qui l'attendoit sous vne riche tente de fin lin toute semée de Fleurs de Lys d'or, richement armée de toutes pieces, fors la teste, mais comme preste à lasser vn armet doré qu'vn Escuyer tenoit derriere sa chaire. Les Ducs ses Oncles, les autres Princes du Sang, & les plus grands du Royaume, estoient dans le mesme équipage, & ils attendirent auec imparience iusques au Soleil couchant, que ce Prince arrivât, qui parut enfin auec vn gros de quatre cens de ses Gendarmes, qu'il auoit ioint à celuy des François qui l'accom-

pagnoient, Il estoit desarmé quant à sa personne & l'on voyoit sur son visage des marques certaines de l'admiration qu'il témoignoit de cette belle Armée, qu'il trauersa pour arriuer au Pauillon de nostre Roy. Du plus loing qu'il le vid, il sauta de son cheual à bas, il luy fit vne profonde reuerence le genouil en terre, & apres l'auoir reiterée iusques à trois fois, il se vint prosterner à genoux aux pieds de sa Majesté, qui le fit releuer par quelques-vns des Seigneurs de l'Assemblée apres le promier compliment qu'il luy fit en langue Allemande. En fuitte de cela , le Roy luy donna fauorable audience, & il s'excusa de sa faute par la bouche d'yn des siensassez versé en la langue Françoise, qui d'une contenauce assez humble, le visage baisse, & d'vn accent de supliant, dit en substance tout ce qui suit.

Sire , vostre fidel & obeissant Cheualier , se presente icy deuant le throsne de " vostre Royale Majesté, il reconnoist vostre puissance, & confesse qu'il n'y a poine " de rebellion qui luy foit indomptable; mais il admire, ou plustost il adore encore " plus particulierement cette genereuse clemence que vous signalez si ordinaire-" ment enuers ceux qui s'humilient deuant vous,& par laquelle vous triomphez en mesme temps,& de vos ennemis,& de vous mesme. Il a recours à elle das cette oc-

" cafion, & il luplie vostre Majeste de croire qu'il n'en est pas indigne, puis qu'il l'a " toujours honorée, respectée, cherie & redoutée autant qu'il a deu, jusques à pre-» sent qu'il a le malheur de la voir sur ses terres, toute preste d'exterminer son pays

auec des forces inuncibles, par ressentimet de quelques écritures non seulemet friuoles, mais qui sont absolument fausses. Comme les petits animaux ont cou-" stume de fremir & de trembler au simple rugissement du Lion, comme les Mari-

» niers ne redoutent rien tant que la rencontre du Carybde, & come leur principal

foin est de l'euiter : enfin autant que les hommes ont la mort en horreur, & qu'ils apportent de precaution pour conseruer leur vie, autant a-t'il eu de respect, au- Année tant a. t'il eu toûjours d'aprehension d'affronter la colere de vostre Majesté. Il est 1388. vray qu'on luy peut objecter pour preuue du contraire des Lettres de deffy . & il " est encore aussi vray qu'il ne les peut desaduotter, parce que veritablement elles « font feellees de fon feeau, & qu'elles font aussi pleines d'infolence que de temeri- « font leellees ur on teau, a qu'ele, & c'est le crime d'vn particulier, qui a trahy « té, mais il n'enest point coupable, & c'est le crime d'vn particulier, qui a trahy « fon deuoir, & qui a abusé de la garde de ses Sceaux. C'est vne verité qu'il assirme par son serment, & il la confirmera de sa personne & de son sang, & il exposera ".
son innocence & sa vie au hazard d'vn combat, contre quiconque osera l'ende. " mentir. Daignez donc, Prince Serenissime, receuoir desa part cette instification, " & fur le serment que le fais par le Dieu viuant, que les choses se sont passées de « la forre, daignez appaifer vostre courroux. Pardonnez à fon innocence, pardonnez à celle de ses Sujets, faires luy part de cette debonnaireté inseparable de voftre caractere Royal, & ne reiettez pas du nombre de vos conquestes, le cœur " d'vn Cheualier fidele, qui vous honorera toute sa vie, qui vous proteste vne af. " fection eternellement inuiviable, & qui s'estimeroit heureux de vous promettre « feruice enuers & contre tous, s'il n'estoit obligé enuers le Roy d'Angleterre. « C'est vne alliance iurée qu'il ne peut rompre aucc honneur, mais il accordera fi bien la contrainte du deuoir auec fon inclination, & auec la reconnoissance qu'il doit à vostre bonté, que s'il luy commande de faire la guerre à la France, il luy " declarera qu'il s'est obligé de vous en auertir vn an entier auparauant que de « rien entreprendre. Pour ce qui est de la Guerre & des differends qu'il a auec la .e Duchesse de Brabant, il s'en soumet à vostre Majeste, il offre de remettre prefentement la Ville de Greues & tout ce qu'il tient de places dans le pays, & ne vous supplie que de garder l'equité qui vous est ordinaire, dans la discussion des "

droits des deux parties. Le Duc s'estant retiré, le Roy appella ceux des Grands qu'il voulut pour prendre leur confeil, & tous suivirent celuy du Duc de Bourgogne, qui n'oublia rien pour fléchir la Majesté & qui la suplia plusseurs fois à genoux d'oublier zout fon reffentiment. Trouvez bon , Sire , luy dit-il , que ie ne ceffe point d'interceder pour le Duc de Gueldres enuers vostre clemence. Ie n'entreprendray pas de le lustifier d'vne action que i'ay toûjours blasmée & qui ne se peut excu-ser, mais ie prendray la liberté de vous dire, que cette clemence mesme que ie reclame, qui rend les regnes plus glorieux qu'vne Iustice seuere, seroit vne verzu aussi inutile que vaine, si la faute des hommes ne la mettoit en vsage ; puis qu'on ne scauroit estre debonnaire si l'on ne pardonne, & que l'on ne pourroit pas pardonner si l'on n'estoit offensé. Enfin, Monseigneur, adjoût a il encore, permettez que le continue de vous representer pour le bien de vostre seruice, que la faifon est fort auancée, & les pluyes si incommodes pour faire la guerre, qu'on ne peut pas mesmes estre à couvert sous les tentes. La Victoire en sera plus difficile, & quand elle feroit certaine, i'oferay dire auec le respect que ie vous dois, & fauf le meilleur a duis de ces Messieurs, qu'elle ne vous sçauroit estre plus glorieuse, que l'honneur d'auoir sacrifié vostre iuste vengeance à la conservation d'vn Prince & d'vn pays qui vous demandent la Paix.

Le Roy rémoigna fi bien qu'il agreoit les fentimens du Due de Bourgogne, qu'in evolut pas que lei our fe pallaftans que le Due de Gueldres fittafluerd de A reconciliation, & fans qu'il più tretourner chez luy auce la fanisfaction d'auoit obenu oute ce qu'il defiroit de la bount ! Il ée ôcteant a de luy dire en peu demott qu'il fe fousiant de fes promefles pour l'auenit, & afin de le rendre plus affeur de fon pardon & de fes bonnes graces il fit venir le vin Me les épices pour l'aire collation auce luy & auce trête des principaux Cheuallers de fa fuite. Cela fit dans des couppes toures d'or & de pierreires dot il luy frequelques prefen, & il l'e renuoya ainfi luy & les fiens, tous comblez de ioye de l'heureux ficecez de leur voyaeg, & rausi d'admiration de la magnificance & de la generôtife d'or l'grandfria-

,V 1

Année

ce, laquelle ils publicrent si avantageusement par toute l'Allemagne, qu'ils luy gagnerent l'affection de tous les Princes & des plus grand: Seigneurs du pays. Ils 138%. vinrent depuis souvent à sa Cour, & il les regala d'une liberalité toute prodigue, comme on verra dans la suitte de cette Histoire.

#### CHAPITRE HVICTIESME.

I. Retour de l'Armée du Roy auec beaucoup de fatigues & de

II. Par la faute du Duc de Bourgogne.

E Roy & ses Oncles ne furent pas moins aises que le Duc, de cette Victoire non langlante, & comme le mois d'Octobre estoit presque éconle, ils ne fongerent plus qu'à ramener les trouppes auparauant l'hyuer. Tout le monde qui ne demandoit que le repos, fut aussi-tost prest, on ne negligea rien de tout le butin qu'on put emporter, & l'on se mit en marche, mais on trouua en moins de deux iours, que la sortie de ce meschant pays estoit tout autrement difficile que n'auoit esté l'entrée, & principalement on s'en apperceut auprez d'vn ruisfeau qui paffoit au trauers d'un marais, & dont les pluyes & les torrens auoient fait vne grande riuiere. On ne le pouvoit plus passer à gué comme l'autre fois, il falloit des batteaux & l'on n'en auoit point on n'en pouuoit auancer,& on faifoit difficulté de retourner sur ses pas de crainte des Allemands, qui estoient trop encline au larcin pour ne faire pas conscience de laisser enleuer le pillage de leur pays, & pour ne pas donner sur la queuë des équipages. On aima mieux tenter de trauerfer à nage ou à gué,& comme les plus chauds à chercher des pafsages ne sont pas les plus prudens, il en cousta la vie à plusieurs des plus auancez, qui donnerent dans des fables & dans des abvimes où ils fe perdirent : & il y perit encore plufieurs chariots chargez de vaiffelle d'or & d'argent, qu'on auoit abandonnez à leur conduite, qui furent emportez par le fil de l'eau, qui tomberent entre les mains des gens du pays & qui les firent si riches qu'ils ne sçauoient que faire de tant de biens.

Le malheur des novez donna de la prudence aux autres, ils chercherent ailleurs vn meilleur passage, & les Caualiers ayans trouné vn endroit guéable, on mit les grands cheuaux à la teste des équipages, pour mieux rompré les flots, & pour ouurir le chemin aux autres. Ainsi la pluspart de l'Armée passa, mais ceux de la suitte du Roy eurentassez de peine à s'en tirer auec leurs cheuaux de toutes tailles, encore furet-ils plus heureux que les simples soldats & les autres gens de pied, qui furent contraints de s'exposer à la nage, & dont il en perit beaucoup, tant de ceux qui manquerent de courage ou d'adresse dans le besoin, que d'autres qui se hazarderent auec le poids de leurs armes ou de leurs hardes.

Ce qui se sauna du courant de l'éau ne fut gueres mieux sur vne terre, qui n'estoit à proprement parler qu'une solitude effroyable, & priude de tout ce qui peut soulager vne armée si harassée, & ils en eurent l'obligation au soin qu'eut le Duc de Bourgogne, d'épargner le pays gras & fertile de Brabant aux depens de la vie de ceux qui venoient de luy conferuer vne si riche succession. Si bien que ce fur auec des fatigues extremes qu'ilsarriuerent à Rheims, où le Roy passa la feste de la Toussains.

#### CHAPITRE NEVFIESME.

Grand Conseil tenu à Rheims pour le Gouvernement de l'Estat.
 Genereux Conseil du Cardinal de Laon au Roy, qu'il persuade de de Gouverner luy-mesme.

I E Roy lotis beaucoup la fidelité des Chesuliers & des Efcuyers qui l'ausoient feruy dans ce grand vorsage, il en recompenfia platieurs, il contenta les autres del Féperance de les reconnoilitre dans les occasions qui s'en prefenteroient, els les Fettles et lanta pasties; il tiur va grand Consici pourausire au Gousernement des finants. Tous les Princes de son Sang, les Connes; les Barons, & tous dans la Salle de l'Archesetchés, il les roujuras la tour enjoignis un Hobbittisse qu'ils luy deuoient, de luy donne leurs aduis pour la conduite des sifiaires puils luy deuoient, de luy donne leurs aduis pour la conduite des sifiaires puilsies, & pour quoinne si de les des les figures predictes de la configuration de la recommandation de leurs ferunque des plus inflitters de des plus fortifies de la recommandation de l'eurs ferunque de signalistic de la recommandation de l'eurs ferunque, la survey de lougens & des lougens & la recommandation de l'eurs feruncies, la repositation d'un des plus eloquens & lougens de louge de lougens de lougens de lougens de lougens de lougens de lougens de louge de lougens

des plus affectionnez feruiteurs du Roy, comme on verra par la refolution de ce Parlement, qu'il eut ordre d'ouurir, & où il fit ce beau discours,

Ie voudrois bien , Princes illustres , que Dieu m'eut donné la force & les ter " mes qui sont necessaires pour exprimer sidellement tous mes sentimens, & pour « auoir le bon-heur de vous satisfaire : mais si ie ne m'en acquitte pas assez digne- « ment pour le merite du sujet , pour le respect du Roy, & pour le bien du Royaume dont il s'agit, i'espere que vous y supléerez par l'experience que vous auez des affaires , & par l'excellence de vostre esprit. C'est ce qui me donnera la li- " berte de dire franchement ce que ie pense, & ie commenceray sauf le respect de " la Compagnie à louet l'vsage des Assemblées qui se tiennent pour auiser aux be. « soins du public. Il n'y a point d'homme vn peu versé dans la science de " l'Histoire, qui ne reconnoisse que c'estoit vne de nos meilleures coustumes, & " qui n'auoue qu'il la faut garder soigneusement, mais principalement afin que le peuple obeiffant & fidele se trouve d'accord de tous les desseins d'un bon " Prince, & que les membres & le Chef conspirent vnanimement au bien & à l'a- « uantage de l'Estat. C'est de la que dépend toute la perfection de la felicité pu. « blique, car comme toute la force d'vn Royaume consiste en l'entiere soumisfon des Subiers, de mefine ceux qui commandent ne doiuent point auoir de veritable palion, que pour les maintenir contre toutes fortes d'opprefilions, & "pour les entretenir dans la joye d'va plein repos & dans la feurer è deleurs per-donnes & de leurs biens. Les Eferitures Saintes nous en donnent beaucoup « d'exemples, & nous aprenons d'elles, que ce fut le feul motif qui porta les Hebreux à defirer vn Roy. Ce fut par le mesme instinct, que les restes des Troyens nos Ancestres, plusieurs siecles apres, choisirent le plus homme de bien & le " plus habile d'entr'eux pour les commander, & ce fut Pharamond, de qui font " issus rant de grands Princes qui nous ont laissé de si belles Loix, par lesquelles ce « Royaume chery du Ciel ne s'est pas seulement conserué, mais il s'est toujours « glorieusementagrandy iusques à nostre Serenissime Monarque icy present, son , legitime & veritable heritier. C'est sans flatterie que ie diray de luy qu'il est tres-digne de l'honneur d'vne si auguste succession; car si nous considerons ses " qualitez excellentes, nous deurons auouer que les fleurs d'vne si heureuse jeu- "

nesse, nous promettent asseurément tous les fruicts que nous auons cueillis dans Année la maturité de ses ayeuls & de son pere, dont il imite la conduite, & dont il suit les glorieux vestiges. Son visage répand de si brillans éclats de sa dignité, qu'il " n'y a personne de ceux qui l'approchent, qui ne confesse que sa Majeste l'e-"blouit, que le caractere Royal est tout entier dans son auguste front, & qu'il en imprime amoureusement tout le respect dans l'ame & dans les veux de tous ceux " qui le regardent. Il a toujours l'esprit en action , il ayme l'ordre & l'équité, il " n'entreprend rien inconsiderément, il fait tout par conseil, il pouruoit sage-" ment au present, il a la prudence de preuoir l'auenir, & quoy qu'il soit déja af-" sez accoustumé, & rout fait aux fatigues de la Guerre & au mestier des Armes. pour en faire ses delices, nous ne le voyons pas moins disposé à vaincre ses ennemis par la clemence & par la douceur, & moins curieux d'accroistre son Royau-" me, paradresse & par la seule reputation de sa vertu, que par le bruit & par la » force de sa valeur. Or puisque rien ne luy manque de tout ce qui se peut sou-"haitter en vn fi grand Prince, puifque nous auons en fa perfonne tout ce qui peur achcuer l'Adée d'vn Roy le plus accomply, ie protefte par le ferment de fi-delité que ie luy dois, qu'il ne refte rien à defirer, finon qu'effant ficapable de " gouverner , qu'il prenne luy seul la conduite de ses affaires , & qu'il dispose à sa " volonté de tout ce qui regarde le Ministère de la Guerre, & l'œconomie de sa » Maison. C'est à mon sens le plus saint & le plus veile Confeil qu'il puisse pren-" dre , & ie l'estime si necessaire , que ie ne voy pas que l'Assemblée doiue deliberer dauantage fur vnarticle qui ne reçoit aucune contestation , & fur lequel on " ne peut plus differer.

#### CHAPITRE DIXIESME.

 La genereuse proposition du Cardinal de Laon, approuuée & receiue au grand déplaisir des Oncles du Roy.

I. Que le Roy décharge de l'administration de l'Estat.

I I I. Le Duc de Berry témoigne en estre mal-content.

V. Mort du Cardinal de Laon, suspecte de poison.

A plus grande partie de l'Alfanhide, quoy que furpific Pun confeil à vigoucreas, qui laifi part d'appunger de focialifrages ce deville n'eau Gaussier. Le peu de perfonnes y trousérent à redire, finon les Duccès Berry & de Berry gogne, qui ne punerent le periduate qu'un fig rand renuerfement d'affaire vint du feul mouvement d'une perfonne particulière. Ils creurent que c'eftoir vue partie faire par les gens de Cour, qui fe prometetoine de plus grandes fortunes de la freilite du Roy, quandi l'éroit dans une puissance plus entiere d'exercer de la freilite du Roy, quandi l'éroit dans une puissance plus entiere d'exercer de la freilite du Roy, quandi l'éroit dans une puissance plus entiere d'exercer de la freilite du Cardinal.

partie enere qui relation ane canadoune par cette reponte qui nettru e canado par udicours di Cardinal.

au dicours di Cardinal.

le faut fuiure, mais pour n'eftre point ingrate enuers vous, nos tree-chers & treiaymez. Oncles, nous vous remercionis rej publiquement, & cauce tout ce qui fe 
peut remoigner de reconnoillânce, de l'amour & du foin que vous auez eu pour 
noître education & pour la gardé en noftre novaume, depuis le decede de nofire tres-cher & tres-honoré Seigneur & Pere, dont Dieu sit l'Ame. Vous 
vous en elts fibres acquitere, que cen el trep sain ration que le pour douter, fi 
par de fibres Turcur. C'eft par voftre confeil que nous auons fi henresiement 
regne. C'eft par voftre éducite & par volte frecueix que nous auons fi henresiement 
regne. C'eft par voftre éducite & par volte frecueix est que nous auons fi henresiement 
regne. C'eft par voftre éducite & par volte frecueix este que nous auons fi henresiement.

de tant de mal-heurs & de tant de tempestes qui ont troublé nostre repos , & la mesme assistance nous est encore si necessaire, que nous voulons continuer à Année nous en seruir dans toutes les occasions qui s'en presenteront. C'est pourquoy 1388. nous vous prions de perfifter dans la mesnie affection que vous auez eue pour " nous infques à prefent, & d'estre toujours prests à nous deffendre, quand les en- «

nemis feront quelque entreprise sur la tranquillité de cét Estat, Toute l'Assemblée parut fort satisfaite d'un sentiment si raisonnable, & le Duc de Berry qui prit la parole pour tous les Princes du Sang, ne put pas s'em-

pescher de l'approuver; mais il ne se put tenir aussi de dire au Roy, qu'il le su-plioit d'en deliberer plus meurement quand il seroit de retour à Paris.

Incontinent apres, & le Roy estant encore à Rheims, le Cardinal de Laon se trouua saisi d'ene violente maladie, qui l'emporta en sott peu de jours, & qui le deliura de la hayne mortelle des Oncles du Roy. On a toûjours creu qu'il auoit esté empoisonné, & l'on tient pour certain que l'empoisonneur fut découuert en la presence, mais que comme on le voulut traisner en prison pour en faire yne justice exemplaire, qu'il l'empescha tant par signes que par ce qui luy resta de voix, & qu'il demanda auec instance pour le repos de son ame, qu'on n'aprofondît point les foupçons de sa mort. Il satisfit ainsi fort genereusement au deuoir de la Nature & de la Religion ; & apres eftre entré dans la voye où nous le deuons suiure, son corps sur apporté à Paris enuiron la Feste de saint Martin d'Hyuer, pour estre inhumé dans le Monastere de saint Martin des Champs, dont le Pape luy auoit donné l'administration.

#### CHAPITRE ONZIESME.

Le peuple réjouy du nouueau Gounernement.

Les bonnes qualite? du Roy.

III. Ses defauts.

Sa demence fut la seule cause des mal-heurs de son Reone.

E fut donc à proprement parler en l'an degrace 1388, que le Roy Charles VI. commença à Regner, & nous pouuons commencer fon Regne au vingt & vniéme de son auge, qu'il prit luy seul tout l'honneur & tout le soin du gouvernement de ses affaires auec l'applaudissement de tous les peuples, qui firent des vœux à Dieu pour sa conduite, & qui le suplierent de l'affisser de ses graces pour passer vertueusement de l'adolescence à l'aage viril, à la confusion

de ses ennemis & à l'aduantage de sa Couronne. C'estoit vn Prince si bien formé de corps & d'esprit, que les plus sages estoient ceux qui se promettoient les plus grandes choses de ses bonnes inclinations, qui meriteroient d'estre icy parriculierement rapportées ; mais ie doute fi ie fuis capable d'en tracer yn pourtrait affez accomply. Ie m'en acquitteray pourtant le plus exactement que le pourray, & pour commencer par le dehors, ie diray qu'il estoit d'une taille si bien proportionnée, que s'il n'estoit aussi haut que les plus grands, qu'il estoit au dessus des mediocres. Il estoit robuste de membres, il auoit l'estomach fort, le visage beau & fain, le teint clair & delié, & le menron couvert d'un premier coton qui estoit fort agreable. Son nez n'estoit ny trop long ny trop court, ses yeux vifs, & sa cheuelure assez blonde; mais comme il craignoit de deuenir chauue, il s'accoustuma à rabattre ses che-ueux en deuant sur le front. Dans vn corps si bien forme logeoit vn cœur grand & genereux, & comme la Nature auoit épuifé en luy toutes ses liberalitez, il eut aussi toutes les inclinations pour les beaux exercices selon tous les degrez de fon aage, & dés qu'il fentit ses forces, il se fit admirer en l'adresse de tirer de l'arc & de lancet le jauelot. Il paffa auec le mesme succez dans tous les jeux des

#### Histoire de Charles VI. 160

Année 1388.

Armes & de l'Academie, il voltigeoit auec vne agilité nompareille, on peut dire messes que le cœur luy voloit quand il se presentoit quelque occasion de guerre; ensin il ne deuoir rien à sa qualité de l'estime qu'il remporta d'estre asfeurément le plus adroit & le plus accomply de son Royaume en tour ce qui dépend de l'arr miliraire & du mestier des armes. Il est assez ordinaire aux Princes qui sont possedez de certe noble passion, d'en estre plus siers & d'estre moins aymez & moins aymables, mais il estoir si benin & si accueillant, qu'il s'arrestoit deuant qui que ce fut qui l'abordar, il ne refusoit Audience à personne, que que part qu'il se trouuât, & prenoit plassir à s'entretenir auec les moindres gens, il les salüoit fort ciuilement, & pour les obliger dauantage, il les appelloir par leurs propres noms. Il vesquit toujours de cette sorte auec son peuple, & c'est ce qui luy acquit cet amour & cetre affection si generale que tous les malheurs de son Regne ne purent érouffer.

Il ne pouuoit oublier les seruices qu'on luy rendoit, & il est vray qu'il estoit aussi sensible aux offenses, mais il faut dire pour sa décharge, qu'il ne s'emportoit point rrop, qu'il estoit assez tardif à s'irriter, & qu'il ne mal-traitroit perfonne de paroles. Tous les Ambassadeurs qui venoient à sa Cour, se louoient de sa douceur, de son accueil & de son entretien, & il ne les renuoyoir pointsans les combler de toutes fortes de presens, & sans leur faire part d'une magnificence, qui en verité estoit vn peu plus prodigue que liberale, & dont on peut dire en vn mot , qu'il donnoit tout, & qu'il ne le rerenoir que le pouuoir & l'inclination d'adjouster faueur sur faueur. Cette qualité n'est pas la meilleure des Roys qui la satisfont par vn abus de leur aurhorité, mais il faur dire à son honneur que cela ne le rendoit point auide du bien d'autruy, qu'il n'exigeoit rien des Eglises, qu'il ne vexoit point les Ecclesiastiques, & qu'il n'estoit point de l'humeur de ces Princes, qui fous le pretexte d'vne fausse magnificence tourmentent leurs Subiets, & perdent leur affection pour faire autant d'ingrars qu'ils veulent enrichir de particuliers interessez, qui ne flattent leur authorité que

pour profiter de leur ruine.

Parmy tant de vertus, il se coula quelques defauts, qui comme des nuées roulantes en l'air, obscurcissoient quelquesois leur éclat, & qui estoient d'autant plus visibles, qu'il estoit comme le Soleil de son Empire. On ne le peut exculer d'auoir esté vn peu enclin à blesser l'honnesteté du mariage, aussi estoitce la seule marque qui fut en luy de la corruption de nostre nature dans sa premiere racine, & du mal-heur que le peché du premier homme a répandu sur route sa posterité. Encore s'est-il si bien comporté, qu'il ne donna jamais de scandale, & qu'on ne luy peut reprocher, ny qu'il ait abusé de sa puissance, ny qu'il air deshonoré aucune famille. On le blasme aussi de n'auoir pas gardé la grauité de ses Ancestres, qui ne se montroient gueres qu'en leurs habits Royaux, d'auoir pris à regrer se long manteau & la Tunique rraissante insques fur les talons, & d'auoir preferé aux marques de la Majeste Royale, la bigarrure de toures fortes d'éroffes de foye, qui ne le distinguoit pas assez de ses Courtisans, & qui le rendoit rrop atraché à leurs modes. On adiouste à cela qu'il se foir plusieurs fois déguisé, tantost en Boheme, tantost en Allemand, & pour ne luy rien pardonner, ie diray encore qu'on n'approuua pas qu'il se mélâr si sou-uent dans les Tournoys & dans les autres jeux militaires, où il se plaisoit trop, & qu'on croyoir que c'estoir déroger à sa dignité & à la coustume de ses Predeceffeurs, qui s'en abstenoient principalement depuis qu'ils auoient esté sacrez. Le plus grand mal qu'il ait fait est celuy dont il a esté le plus innocent, c'est cette infirmité austi étrange qu'incurable, qui inverrompir mal-heureusement le joyeux cours de son Regne & de sa vie , qui fur affligée d'vne demence par inrerualle, qui luy oftoit la memoire & le jugement ; mais il n'en estoit pas si-rost deliure, qu'il retournoit en fon premier bon fens, & qu'il n'entreprenoit rien auec precipitation, & fans prendre l'aduis de son Conseil.

#### CHAPITRE DOVZIESME.

Les Oncles du Roy taschent en vain de r'entrer au Ministere.
 Ils demandent de grandes recompenses & se retirent mal-

satisfaits.

III. Le Roy choisit un nouneau Conseil.

 Qui trauaille au foulagement du peuple.
 Iean Iuuenel fait par le Roy Preuoft des Marchands à Paris.

VI. Deputation pour la Paix auec l'Angleterre.

VII. Maiftre Oudart des Moulins fait premier Prefident au Parlement, dont on exclud les Ecclefiaftiques renuoye? à leur refidence.

VIII. L'Abbé de saint Denis y est maintenu comme Conseiller

né, & rappellé au Confeil du Roy.

IX. Ordre apporte pour le soulagement du Languedoc & de la Guyenne, vexel par le seu Duc d'Anjou.

X. Louange du Comte de Foix son successeur.

 Mal-heur des deux Prouinces fous le Gouvernement du Duc de Berry qu'on avoit mis à sa place.

XII. Ces Prouinces desertées pour sa Tyrannie.

XIII. Genereuse resolution de Frere Iean de Granselue.

XIV. Pris en la protection du Roy contre le Duc de Berry.

Diur recourner à la fuitze de mon Hiftoire, ie rameneray le Roy à Paris, ob.
Année ne pa plainde armué que les deaux Oncles de Berry & de Bourgopes, Année
Rhelmis, mais ne l'en pouvant décourner, il de amandéerne au moisson su'il les
recompenfat des perres & despeines qu'ils auoient foufferes dans l'adminifration du Royaume. Le Duc de Bourgoppes vouloir qu'on luy accordat pour vn
temps la jouillance du Duché de Normandie, le Duc de Berry pretendit qu'on
luy deuoir laillée le Guyenne à méme coordinos, du s'defrerent encore que
ceau qu'ils auoient mis dans toures les Charges de l'Éthiet & de la Cour, y fuffent
fuffent verifiere, cant pour leur homeur, que pour cettly de leur Minister. Le
Roy répondit que c'etioent chofes d'importance, qu'il failoit meurement examinier, & comment be reconnater que fon intention effoit que ce de passifis par
fon Confoil, ils cellérent de l'importuner daumage & prient congé de luy
pour ferretrer cheau en fon pais.

Le Roy les laiffa aller, il ne resint auprez de luy que le Duc de Baurbas fin Oncle maternel, « Quarter iours appresi manda Mellire Bareada le sisiere, Melfire Iean de Nasiari, ». Iean de Nasiare, Perfionanges de grande intelligence dans les affaires, qu'il choifit entre tous ceux de fa Cour pour ayder au gouuernement de fon Elbar, de pour eltre les Principaux de fon Confell. Leur premier foin daux nécabilitément it comié, fau de s'affeurer entr'ous d'une parfaite corrépondance, de fejurer ure amistic recipioque, se d'eftre toisjours d'un mefine Année

e fipit & d'une mefine volonté dans quelque ellat de bon-heur ou d'aduenfiré que la fortune les pouffit. Enin ils protefferent encore de s'uni rouscontre celuy qui feroit tort à l'autre, & pour fe fortifier de l'affection des peuples, en ramaillan pour l'honneur du Roy, & pour le fougagement de fe s'obbiers, ils fireta plufeurs Ordonances du gré de la Majefté & du confentement du Duc de Bourbon Onche, qui metritent bien leur place en certe Hiddon.

de Dominion ou vois la solution restrator de aler pace en extre efficient.

Coule is impost nouellement inneuerz pour accibler le paure & le riche, &
parce que rourse les graces, les dons & les Charges effoient fous le nom des creaparce que rourse les graces, les dons & les Charges effoient fous le nom des createres des Ducs, qui remphilónent course les Dignitez, & infiques aux moindres
Commilions, on ne marchanda point de defapointer des perfonnes qui deuoient
fete fulpedes. On commença parl Ville & Precudid de Drais, afin de faire vn
autres parties, il futujugé à propos, tunt pour la futifaction du peuple que pour
entrer de bonne grace dans la podificion de luy office le chois d'élire vn Preuoft
des Marchands, d'en choirfi vn qui luy fut agreable, & qui luy fit efperce de
l'authorité & de la futhe de Moy, ce qu'il a suoient peine à frouter dans la liberte des túffrages. On en pouveur vn bon de fige Aduocat du Parlement
cous les proces qui ansiftroient au fitte du Commercé.

Leur intention n'éloit pas d'en demeurer à la feule police de la Ville de Pairs, ils vouloine undiffremette l'Ordre de le repos dans les Prouinces, mais comme cela nelé pouvoit faire fans la Paix, ils confeillement au Roy d'y trausiller, de dedputer à certe fin aux frontieres de l'exactie, l'estigage de Bayes, Meffire ¿mans de certie, perfonage également accort & propre aux negotiations, de quelques auxes habiles d'Ecamans hommes, qui reunnern auce von Treue de

trois ans.

La reformation de l'Efatane le pouunt commencer ny établir auec fucces que par celle de la luftie; il fallu principalement rasuiller à en punifier la fource qui elt la grand'Chambre du Parlement, & remplir la place de premier le récident d'un homme qui en fit eligipe par foi grand [eauet, par la probité & par foin eloquence. On y promeut Mailtre Oudra des Muelles, qui effoit va cellent juincionilite, & parce qu'in considera que cette celebre Compagnie chou pleine d'Abbet & d'autres Eccléfaitiques, qui auoient quitre la foliu de li foi plaifoient rout autrement qu'i faire le meltire de leur voacion, il list re-foliu de leur faire dire de la part du Roy qu'ils le recitarden chez-cux, & qu'il fairle confidence de les tirer d'une reidence o di la floiten pour l'infrudion & pour la conduite des Ames qui leur effoient commifies. On chi autant à 1/48th de film penis, mais syant juffiée par le demoignage des plusanciens du Parlement qu'il elfoit de Corpe de la Cour, il y fur rappellé, con ley rendre conce la face que de Dignate (19) donnoit dante Confelis.

Aprés cela l'on trauailla au foulagement des Provinces (olignées, & particulierement a celle de Languedoc, qui on [sauvia auori effé innt irastiete des exadions du feu Duc d'Anjou Oncle du Roy, qu'il auori fair de la terrela plu graffie cha plus ferrelle, ja plus maigre el a plus na habeurelle de Noryaume. Le chinx digne de fa prudence & de la boncé par celuy du Connt de Faix, qui effoui No Seigneur valliant, genereux, & cel qu'il falloire en no mo pour réablir le pais, quil effoit. ce l'eliperance de toute la Nation, qui le recette auce rout ce qui le peut émoigner de joy e & d'aplaudifiement, & elle n'auroir point effet trompée s'il luy cult etlé plus long, temps confervé. Mais quoy, contes le choics de ce monde font daiss un perpetuel mousement, ki lin's y aport de Loy choics de ce monde font daiss un perpetuel mousement, ki lin's parint de Loy fances deleur Cour ne puillé enfraindre. Tout avy gouverne par amour ou par fances deleur Cour ne puillé enfraindre. Tout avy gouverne par amour ou par hayre, la Iultice n'y apoint de diffrage, & l'Interent des particulters y regne plesque tyranniquement sur le bien public.

La Mort de Charles V. n'eut pas si-tost mis son fils dans le Throsne, que le Année

Duc de Berry fon Oncle demanda ce Gousernement, qui luy fur facilement 1983, accordé, comme nous auons deja remarquet de fin fon Ambition en fur facilement 1981, accordé, comme nous auns did expouy gorge fon Austrice, & non feuilement let Villes, musi la campagne fur autinion fit outre plante de prefique couserré de touter force de autoient l'authorité entire d'eftendre les impolts, de faire des tailles annuelles de foisages, & tiufigues à prender encore le vingiteme de tous les Vins, des Trouppeaux de des Haras. Cette cruauté defois en peu de temps tout le pair, carechuy quo-beilofis fed dépoulleit de tous fes biens pour demacer geueux & miterable, & l'autre qui faiott refifiance effoit trainé dans vue faie prifon, of miterable, & l'autre qui faiott refifiance effoit trainé dans vue faie prifon, of me immenfe, le crim de la Rebellon, dont on auton fair beaucoup d'exem.

ples par le supplice de plusieurs innocens.

Ceft ce qui fit que grand nombre de familles de Languedoc & de Guyenne abandonnerent leurs biens, & qu'elles deserterent pour faire leur Patrie des leux où l'on les receuroit à mandier, & comme c'effoit le seul remede contre la persecution des Tyrans , il est sans doute que ce gouvernement composé de deux grandes Provinces, se fut peu à peu trouve aussi vuide d'habitans que de biens, fi le Roy n'y eustenfin pourueu, & l'on en cut l'obligation à la genereuse resolution de Maistre Jean de Grandfelne. C'estoit vn bon Religieux de l'Ordre de faint Bernard, natif du Diocese de Thoulouse, & Docteur en Theologie, qui ne put resister à vne si juste compassion, & qui entreprit vigoureusement le voyage de la Cour pour la deliurance de sa Patrie. Les creatures du Duc de Berry firent tout ce qu'ils purent pour luy fermer toutes les entrées, mais il ne fut que plus anime de tant d'obstacles, & sans se soucier de la presence mesme de ce Duc, il aborda hardiment le Roy & luy parla de tant de maux sans rien retenir de tout ce qui estoit à dire, auec vne affeurance qui rendit tout le monde fort furpris d'une entreprise si hardie. Le Roy l'écouta patiemment, il luy promit qu'il feroit vn voyage sur les lieux pour le soulagement des peuples, & parce qu'il y auoit à craindre que le Duc de Berry ne se vengeat selon son pounoir, d'vn homme qu'on scauoit qu'il haïroit à mort , le Roy le prit en sa sauuegarde.

#### CHAPITRE TREIZIESME

I. Herefie de Thomas de l'Apouille.

I I. Condamnée par l'Euefque & par l'Vniuersité de Paris.

N ce melme temps on condamna à Paris l'Herelie d'un certain étranger P natif de l'Apouille, nommé Thomas, depuis long-temps detenu dans les prisons de l'Euesché, qui se disoit enuoyé du saint Esprit pour confondre les erreurs & pour l'exaltation des veritables fideles. Il fit vn Liure de sa doctrine, qu'il asseuroit luy auoir esté dicté par le saint Esprit mesine, mais tout plein d'abfurditez, comme il parut par l'examen des Docteurs, qui le trouuerent farcy d'herefies & d'injures contre l'Estat Ecclesiastique & contre la Hierarchie. Il diffamoit principalement la Vierge, il tenoit tous les Saints pour Heretiques, & soustenoit que le monde ne deuoit plus d'oresnauant insques à sa fin estre conduit & gouverné, ny du Pere, ny du Fils, ny du faint Esprit, & que la Loy n'estant à proprement parler qu'vn amour veritable & simple, les hommes n'auoient que faire de Sacrements. Il se seruoit de la sainte Escriture pour appuyet ces sottes opinions, & en tiroit, pour ainsi dire, autant de passages par les cheueux qu'il faifoit de Propositions, en deprauant le sens & la veritable application pour faire desmonstres d'erreur & d'horreur des plus beaux témoignages de nostre Foy.

Annee

Il dogmatiza tant en public qu'en particulier ces criminelles réunries, & fur le refus qu'il fui obrier au Presol de Paris, qui luy commandois de "en abitenir, l'Euréque & l'Vniuerfité le firent prendre, & le condamnerent enuiron la Prête de faint Simon faint fued. On le mena en Grese où fon Liurre in bruffe en à prefence, & il auroir efte traitet de mefine, il les Modecins & les Apostnaires de vollme dépoid en faiteure qu'il eftoit inneffer mais pour empléher quaires de vollme dépoid en faiteure qu'il eftoit inneffer mais pour empléher Hommede grande Literature, à canfed et cant de paffages dont il l'orithus te folles imaginations, on fe contenta de le mettre en pution perpetuale.

#### CHAPITRE QVATORZIESME.

- Les Freres Prescheurs maintenans l'opinion de Iean de Monçon.
   L'Université de Paris les retranche de son Corps & leur interdit les Chaires.
- III. Et en poursuit la condamnation auprés du Pape où ils auoient grand credit.

IV. Le Pape condamne Iean de Monçon.

V. Ferry Cassinel Euesque d'Auxerre sollicite aupre 7 du Roy l'execution du Bref du Pape. Et plusieurs se retractent de cette opinion.

Ol la fuire de l'enne de Monson dont nous aucon parlé, fafcha le Clercé de Paris, il fue encore plus tritée de la jove que téchoigenen le Firete Précheurs, de ce que l'Vaniserficé aucò la liffé échapper le fruit de fa vicòrie. Ils neuerna pas feulement la hardieffé de dire que l'epape «boin retradé de la Sentence qu'il aori fulminée contre luy, mais encore qu'il lauoir abbous, & continuans aminentifon enreur par millé fortes de Commentaires, ils fe feuriente de termes fifales dans l'exageration des fectres de la nature que l'honnefteté ordonne de tenir cachez, que des Pechercifes les plus la adonnées auroinne et honre d'entendre ce qu'ils proferoient pour ternir le Mystere de la Conception de la Vierge.

Cela obligea l'Université de les rejetter de son sein & de son giron, comme des enfans mal nez, de leur deffendre les Chaires, & de leur faire perdre le droit d'aisnesse, & le premier rang qu'ils auoient entre les Religieux Mandiens, pour d'oresnauant marcher derrière & seoir apres les autres , tant aux Processions generales qu'en tous les Actes des Escoles. Elle resolut aussi d'implorer l'authorité du Roy & l'affistance du bras Seculier, pour faire emprisonner ceux qui prescheroient cette opinion, & en mesme temps elle sit si bien enuers le Pape, qu'il ne put refuser ses instances pour condamner Iean de Monçon comme criminel, contumax, & Heretique. Il se rendit à l'importance du sujet & à la force de fes raisons, & l'auantage sut en cela plus grand, que les Dominiquains n'auroient jamais creu qu'on le pût emporter sur le credit de leur Ordre , car quoy que Mendiant il estoit respecté par tout, & auec vn grand nombre d'amis ils se ficient encore à vn fonds de quarante mille écus d'or, qui ne pouvoit estre employé fans succez, si l'affaire se sust terminée par le cours ordinaire de la Iustice, dont ils auroient graffement payé tous les frais. Auec cela ils auoient fait vn Corps de soixante & dix Docteurs d'entr'eux pour defendre leur party, & c'eftoient à la verité des Personnes de grand sçauoir, & que rien ne rendoit indignes de la premiere estime des Lettres, que cetre tache d'irreuerence enuers la Merc de Nostre Seigneur. Que si la faueur deuoit seruir à la decision de l'affaire , ils anoient routes les principales Charges du Sacré Palsis, comme de Lecteurs, de Profeffeurs, de Penitenciers & de Confesseurs elle leur efficient passes comme Année and rout de laccession, ils estionent en meline consideration dans toutes les Cours 1988, des Souverains, & il y autor peu de Princes & de Grands en celle de France, dontils ne gouvernassistent es confesiones.

Toute cette oftentation de credit, ne seruit de rien, qu'à rendre plus esclattant le Triomphe de la Vierge, que l'Université suplia par des prieres publiques, de descendre en la lice & de venir deffendre son honneur contre ses ennemis. Ican de Monçon & tous ses Adherans surent excommuniez, & la Bulle enuovée d'Auignon pour estre sulminée à Paris & dans toutes les villes du Royaume. Elle fur presentee au Roy pour en sauoriser l'execution, & le choix que l'on fit en cette occasion de la personne de Messire Ferry Casinel Euesque d'Auxerre. originaire du Diocese de Paris, reussit selon les asseurances qu'on auoit conceues de la science & de l'eloquence de ce sameux Docteur, & de la inflice de la cause qu'il auoit à maintenir. Il l'entreprit auec vn grand zele, il y employa également toute l'experience qu'il auoit du monde & de la Cour, & toutes les plus belles lumieres de l'vn & de l'autre Droit & de la Theologie : il la poursuiuit auec chaleur & diligence, & la plaida tant de fois, & auec tant de force & d'impression, que le Roy ne refuía rien de tout ce qu'il demanda de son authorité. Il ne se contenta pas d'ordoner que les lacobins de Paris eussent à sester tous les ans la Conception de la Vierge au mois de Decembre, il commanda encore par tous les lieux de son obeiffance, qu'on arrestat prisonniers tous ceux qui seroient contraires à la bonne & faine opinion, & qu'on les amenat à Paris pour se retracter publiquement, & pour se soumettre à la censure & au sentiment de l'Vniuersité.

le rècois vae grânde little de tous ceux qui eurent l'affront de fe déditre deuant le Roy & la Cour, & qui fuente contraints à prendre abboltoune pour avour fuiuy certe herefie, mais il fuitt de remarquer que l'Euglique d'Eureux (Guillaume de Valen, Consfelier ud Roy, qui elliori lacobin, dels dealunois publiquement cour 
es qu'il ausoir profère contre la pureté de la Vierge, en fuitte dequoy il fur chaît 
de la Cour a use cinjure, & follorder exclus pour imais de donner aucun Confestier su Roy. Maistre l'aux Phonus Dockeur affec fameux fue forcé par l'Eusefgue d'Auxerre d'ais les la unifere recondance explaieur s'arroitifs de Paris, & 
un foire la brit, donn' l'ésparge la memoire pour ne point consuyer les Lecteurs, & 
pour forir de exter matere.

Fin du huitiéme Liure.



```
TABLE CHRONOLOGIQUE POUR L'ANNEE 1180
                                               harles VI. en France 9.
                                              Richard II. en Angleserre, 12.
             De Nostre
            Seigneur
                                              Ican I. en Effagne, autrement Caffille &
                                               Leon, 11
                                             Ican I. en Arragon, 2.
                                             Ican en Portugal. 4.
                                             Charles III. en Nanarre. 4.
                                             Sigifmond de Luxembourg die de Bohé-
             Des pretendus
                                               me en Hongrie. 5.
                                             Iagellon en Pologne. 4.
             Papes
                           Clement VII.
                                             Louis Duc d'Anjou en Sicile. 4.
                           Cen Auignon. 11.
                                             Ladislas d'Anjou dit de Daras vsurpareur
             De la vacance de l'Empire
                                               du Royaume. 5.
            d'Occident en Allemagne. 11.
                                             Margueritte Regnante en Dannemarck &
             Wenceflas de Luxembourg Roy de
                                              Suede auec Eric fon neueu. 3
             Bohéme , fils de l'Empereur Charles
             IV. more 1378. Heu Roy des Romains, Robert Stuart 1. du nom en Efcoffe. 19. &C
                                              dernier par fa more arriuée le 19. Auril
            on non reconnu pour Empercur.
ANNE'ES
           Du Regne des Rois Chrestiens
                                              & de Robert I II. fon fils auparauant ap-
           de l'Europe,
                                             pellé Jean, le n
             Principaux Princes du Sang, Grands Officiers, Ministres d'Estat, & Fanoris de
                                        la Cour de France.
      Louis de France Duc de Touraine, & enfin d'Orleans, frere du Roy.
      Louis I I. Duc d'Anien , Roy de Sicile.
      lean de France , Duc de Berry , & Oncles du Roy
      Philippe le Hardy Duc de Bomgogne.
                                                                                 Prin-
      Pierre Comre d'Alencen.
                                    Charles d'Evreux Roy de Nauerre 3. du nom.
      Louis Duc de Bourbon, oncle maternel duRoy, et grand Chambrier de France.
Iean de Bourbon, Comte de la Marche & de Vendosme, Antestre de nos Roys.
      Iean , dit de Montfort , Duc de Bretagne,
      Oliuier, Sire de Cliffon, Connellable de France, Ministre d'Estarauec Bu-
       reau de la Riniere, Pierre de Villaines, dit le Begue, Iean le Mercier, Sire de
       Noviant, & Ican de Montagn,
      Arnaud de Corbie, Chancelier de France.
      I ean de Mauquenchin, antrement dit Momon, fire de Blainville.
      Louis de Sancerre, Seigneur de Charenton.
                                                                         Marekhaux
      Ican fire de Rieux & de Rochefort.
                                                                         de France.
      Iean de Vienne, Seigneur de Rollans, Admiral.
      Ican Sire de Vé Lieutenant des Maréchaux de France.
      Moradas fire de Rossille, Lieutenant des Maréchaux en Normandie.
```

Iean Sire d'Aurichier, Lientenant des Maréchaux de France en Picardie. Guillaume Paynel S. de Hambuye, Iean Sire de la Ferté-Fresnel, & Herué de Manny, Sire de Torigny, Capitaines Generaux en Normandie Enguerran Sire de Concy Capitaine General en Guyenne, Xaintonge, Agenois,

Limolin, Perigord, Auuergne, Berry, Bourbonnois & Forests, & autres pays deçà la Dordogne & grand Bonteiller de France. Waleran de Luxembourg Comte de Ligny & de S. Pol, Capitaino General en Picar-

die & West-Flandre. Guichard Dauphin , grand Maiftre des Arbaleftriers. Guillaume Sire de Blequin Lieutenant du Grand Maistre des Arbalestriers.

Guy, Sire de Cousan & de la Perriere, grand Maiffre de France. Arnaut Amenion, fire d'Albret, grand Chambellan.

Bureau fire de la Riuiere, premier Chambellan. Louis de Giac Grand Eschançon.

Raoul Sire de Raineual, grand Panetier. Le Sire d'Yury , Cheualier trenchant,

Guillaume Chaftelain de Beauuais , Quenx de France, Enguerran d'Eudin Gonuerneur de Dauphiné.

[ du Corps du Roy. Ican Sire de Blaizy & Gaucher de Paffac , Capitaines des Gendarmes de la Garde Aymar de Poitiers, & Mathieu de Montmorency, Chenaliers d'honnenr du Roy. Charles Sire de Sauoify, Grand Maistre d'Hostel de la Reyne.

# HISTOIRE

# DE CHARLES VI

LIVRE NEVFIESME.

#### CHAPITRE PREMIER.

- Rècit de la Feste qui se sit à S. Denis pour la Cheualerse du Roy de Sicile & du Comte du Maine son frere.
- II. Grands preparatifs pour la ceremonie.
- III. Arriuée des deux ieunes Princes, qui gardent toutes les vieilles Coustumes de la Cheualerie.
  - IV. Ils font la veillée.
  - V. Recit de la ceremonie.



'Interest que le Pape Clement prenoit à la conferuarion du Royaume de Sicile en la Maifon d'Anjou, luy sit deputer à la Année Cour de France Melire Fierre Caminul de Thray, 2019 y arrius 1389-pour la Feste de Pasques, se qui remonrra su Roy que cette Coursonne festione grand dauger fous l'oppression des armes de la vestie de Charles de Duras. Il sit sussi le recei de se progreze à la Reyne Doutairre de Sciles vestie de Un de d'Anjou,

qui demeuroit ordinairement à Paris auce les deux ieunes Pinces, Louis & Charles fes nefans, dont le permier portoit la qualité de Roy, & la perjudad de faire un voyage en Italie pour tâcher à "affermir ce Thrône dejator t ebranle. Elle le creux, & le Roy mefine iugea necesfliare qu'elle y menât fes enfans, promettant de les affiftes autant qu'il pourroit; & pour donner à ce Princes une plus grande marque de fon oftime & de fon amirté, il refolut de les faire Cheualters de fa main, auce tout ce qui fe pourroit insuenter de pompe & de magnificance. Aufi peut-o, aire qu'il ne 'est la mais rien fait de pareil auce tant de déponfe & de majefté, & c'est va fujer affez singulier & affez diuertiflant pour en donner l'histoir tout entiers.

On fit scauoir par tout les nouvelles de cette Feste, qui sut portée insques en Allemagne & en Angleterre, tant par Lettres que par Courriers, pour connier Année

tous les Cheualiers & les Dames qui seroient curieux de s'y trouuer, & l'on cholfit la ville de S. Denis comme la plus spatieuse & la plus commode pour le logement des Estrangers. L'Abbaye fut marquée pour la Reyne, pour les premieres Dames de France, pour les Princes du Sang, & pour les grands Officiers de la Couronne & de la Cour : mais comme il ne se trouua point de lieu qui eût assez. d'étendue pour la pompe des festins Royaux, à moins de démolir quelques ba. filmens qui seruoient au seruice Diuin & dont les Religieux autoient est emcommodez; on iugea qu'il estoit de la grandeur du Roy de ne se point contraindre. & de ne point forcer la fimetrie. On affembla grand nombre de Charpentiers & de Menuisiers; & l'on fit dresser & Construire dans la cour Abbatiale une grande Salle de trente deux toifes de long & de fix de large, qu'on conurit par deffus d'une toile blanche bien cousue, qui traisnoit du haut en bas & qui se retroussoit par les coings, si bien qu'on y rencontra toute la forme, l'espace, & la commodité de la Salle du Palais Royal de Paris. La Charpenterie du dedans eftoit auffi cachée d'une toile rayée de blanc & de verd, & au bout d'en haut on éleua un double pauillon en maniere d'vn haut & large Thrône, tout couvert fur le marche pied de tapis de laine ou de soye, où devoit estre mis le couvert du Roy : & ce pauillon comme tout le reste estoit orné comme vne Eglise, de riches tapisseries à fonds d'or aussi pretieuses pour l'ouurage, que curieuses & dinertissantes pour les belles Histoires qui y estoient representées.

Le Roy fit encore choisif hors des murs de l'Abbaye, le live qui feroit le plus propre aux ionités & aux tournois, & ordonna qu'on applant fix vinger pas de chemin, qu'on ferma de barrieres, for vn coîté défiquelles on fit des galleres de bois en façon de tourelles pour y placer les Dames, afon qu'elles cuffient l'honneur de présder comme luges du Camp, & que ce fuffent elles qui donnaffern leprix & le los, aux Cheauliers qu'elles effunéroinet aux piu fusifiquel le ure cou-

rage & leur adresse.

Le jour d'aller à S. Denis ayanc efté affignéau Samedy premier i our de May, ke Roy y arrius à Solei conchain, e peu apres fuite i Reine de Sicile Duchefte d'Anjou, accompagnée depuis Paris de pluticurs Ducs & Princes du Sang, & d'wa grand nombre de Cheualiers & de Sajenus, ala ettle déquela marchoien les deux énune Princes feenfans, qui n'auoient pour lors aucen auantage que deleur bonne mue & de leur bonne met. Leur équipage eftoit aufil modéte qu'extraordinaire, mais c'éfoir pour garder les anciennes coufumes de la nouvelle fencaleire, qui les obligents à protiferent ieune Eteogres, vet avoi d'avolongue che le leur bonne met de leur bonne motife qu'extraordinaire, mais c'éfoir pour garder les anciennes coufumes de la nouvelle publication de la courage de

La Reyne leur Meire éann atriuée en octre pompe, ils allerent defeendre au prioré de l'Effré, oà leur bains effoient prépare en quelques lieus ferrets, & apres y eftre plongez tous nuds, ils vincent fur l'entrée de la muit faluet le Roy, qui les receut rort amoureufement, & quileur dit de le fuiture à l'Eglé auce leur nouuel habit de Cheualeire. Il effoit tout de foye vermeille fourré de menu vair, la Robe ou Tunique tailléen non traisfoit suid, vaix taions, & le manteur faire en façon de Chappe ou d'epiroge Imperial, defendoit infiques en terre, enfant ne les diffiques de autres l'étrinees & est Cheualeire, finon qui la routent ne ne leur de la comment de la comment de la comment de la comme che de la comment chevaliere finurs, effoient conduits, c'eft à (quoir le Roy Louis de Sciel gar les Dusc de Ascappes de de Tornier, e Ven à la droite l'autre à la gauche, & Charles fon frere tout de mesme par le Duc de Buerlosa, & par Melire Fierre de Nossors.

Apres la priere faite deuant l'Autel des Mattyrs, le Roy les remena dans le meme ordre à la Salle Royale où le fouppe avoir efté preparé, & appes luy prirent place à fa main droite, la Reyne de Sicile, les Dues de Bourgogne & de Tou-

raine

grande deuotion.
On les remena au logit pour le repoler en attendant la Meffe, qui fut chancée Pomiticalement par Meffire Ferry Caffaul Euequie d'Austrere, & oùle Roy arrura reuetu d'un long maneau Royal suce va paparell auffidigne de fa qualité, que de la magnificence d'ure fi grande ceremonte, il marchott à la cette de tous parties de la magnificence d'ure fi grande ceremonte, il marchott à la cette de tous parties de la magnificence d'ure fi grande ceremonte, il marchott à la cette de tous parties de la carde, qui de la partie en haut, d'où pendoient deux paires d'éperons d'or. Ils entrernet par la grade en haut, d'où pendoient deux paires d'éperons d'or. Ils entrernet par la grade comme le iour precedent, le fuiurient deuant l'Autel des bien-heureux Marrys, où l'on a retendir quelque temps l'arrisée des Reines de France & de Sicilé pour commencer la Meffe, qui fe chanta du Dimanche, & où l'on pre pour Intorite Miferiendu Domini, &c. felon l'ordinaire des fertes doubles. La Meffe finite, l'Eucque s'aprocha du Roy, & en fa prefence les deux internet Perus est miterta gles nous, pour l'aplet à Maglét de leur donner l'actionne Princes femient a gles nous, pour l'aplet à Maglét de leur donner l'actionne prince des changes de l'actionne de la baudrier de Cheuilerie, il commanda au Sire de Chouilere, de leur chauffe les ofperons, & la ceremonie s'accomplie par la Benedichion de l'Eucque, apres la quelle on les conduifs aux el Roy en la Salle des feltims, où toure la journée s'accheu an bonne chree, en bals, & en coute feroe dei eux & de rejouiffances.

#### CHAPITRE SECOND.

- Des ioustes & des tournois qui furent faits à cette Feste.
   Où l'on garda les Coûtumes de l'ancienne Cheualerie des Romains.
- III. Les Seigneurs & Dames du Tournoy.
- IV. Les Tenans & les Dames qui les conduissirent.
- V. Le prix donné aux Vainqueurs.
- V I. Course permise aux Escuyers.
- VII.Le ieu tourne en dissolution & en débauches.

Le l'endemain iour de Lundy, resisseme du mois de May, qui auois etté desdirié pour les Touronis, les vinget-deux Cheulières que le Roy auois choiss entre toute la Noblesse comme les plus braues & les plus adroiss, vinerne cob el équipage d'armes & de cheusas d'int les trois hearer apres mivinerne cob et dequipage d'armes & de cheusas d'int les trois hearer apres miunion l'éleu verd pendu su col aucet la deusse grauce en or du Roy des 
cares, & celtones fuisies chaeun de leux Escuyer qui portoit leurs Armes 
& leurs Lances. Etaña d'encherir platost que de rien oublier de rout ce qui 
proble de plus magnisque des outiles & despas d'armes des anceinarplatdiats &

1389.

· Cheualiers errans, ils attendirent les Dames que le Roy avoit destinées pour les Année conduire aux lices, & qui s'y estoient preparées auec des habits de la mesine liurée au eftoit d'un verd brun brode d'or & de perles. Elles les vinrent joindre montées sur de beaux palefroys; & s'il m'est permis d'emprunter les termes de la fable pour satisfaire en peu de mots à la description de ce merueilleux Arroy, ie ne diray pas qu'il sembloit que ce fussent autant de Reines, mais autant de Deefses ; car il n'y auoit personne qui ne pût dire à voir ensemble tant de beauté, tant de richesse & tant de majeste, que les sictions des Poètes n'en donnt nt qu'yne groffiere idée dans tous leurs ouurages, & que c'estoit quelque chose de plus au-

guste que toutes les assemblées des Divinitez du Paganisme. le remarqueray seulement entre les Principaux de la suitte du Roy, le Duc de Touraine son frere , le Duc de Bourbon son Oncle maternel , Messire Pierre de Nauarre , le Connestable de Cliffon , Mestire Henry de Bar , Mestire Renaus de Trie, & Messire Renaut de Nantouillet : & ie me contenteray de nommer entre les Dames qui eurent plus de part à la Feste, la Comtesse de S. Fol sœur du Roy d'Angleterre, & les Dames de Concy , de Beaufault , de Bry , de la Rivière , de Bretweil, de Heffeuille, & de la Cholesiere, qui marcherent à main gauche des Cheualiers iufques à la Barriere, & qui tirerent de leur sein diverses liurées de rubans & de galands de foye pour recompenser la valeur de ces Nobles Champions. Les Tenans estoient les Sires d'Tury, de La Roche, de Sanoify, & de Chambrillne, Meffire Robert de Beanchamp, Meifire Percenal d'Enneual, Meifire Renaut de Roye, les Seigneurs de Rivery, de Beaureuoir, de Craon, de Trie, de Boiffay, & le Seigneur Harpedane Breton (il faut dire Poiteuin.) Ceux-cy furent conduits dans la mesme pompe des precedens par d'autres Dames non moins illustres, qui furent, les Dames de Ferrieres, de Preaux, des Bordes, des Barres, de Soyecours, de Quisty, de Atilly, du Boulay, de Precy, de Bris, & de Chivré, la Vicomtesse de Meaux. & les Dames de faint Simon & de faint Saulien. Et tout cela marcha en bel ordre au milieu d'un grand nombre de Herauts, de Menestriers, des Trompetres. & de toutes fortes de Muliciens, qui firent vn parfait & continuel concert de tous leurs Instrumens depuis l'Abbaye iusques à l'entrée du Camp & de la Barriere.

On y combattit iufques au fort auec vne égale émulation de valeur & d'estime, & l'on y courut auec tant d'altreffe, qu'il y eur autant de Lances en éclats qu'il y eut d'approches & d'atreintes : & apres le soupper les Dames comme Iu-ges du Camp & de l'honneur de la lice , adiugerent le prix à deux Cheualiers, dont l'vn eftoit de la Cour, & l'autre étranger. Le Roy défera volontiers à leur estime, & de sa partil sit aussi des presens à ces deux braues Champions, aussi dignes de sa magnificence ordinaire que de leur merite , & de l'occasion où ils l'a-

uoient fignale.

Tout le foir se passa comme le precedent en danses & en Mascarades. & le iour fuiuant on abandona la lice aux vingt-deux Escuyers qui auoient seruy leurs Maistres, pour s'exercer auec les mesmes armes & les mesmes cheuaux. Ils furent conduits par autant de Damoiselles, auec pareille ceremonie. & pareille autorité de juger & de donner le prix à qui feroit le mieux, & apres auoir couru jufques à la nuit auec vn succez digne de leur entreprise, ils se rendirent au soupper du Roy pour subir le jugement des Damoiselles. Le troisième jour qui deuoit estre le dernier des joustes, on ne garda point d'ordre, les Escuyers y coururent pesse-messe auce les Cheualiers, & il s'y sit de tres belles armes, dont il sur encore decide par les suffrages des Dames. Iusques là tout alloit assez bien, mais la derniere nuit gasta tout parla dangereuse licence de masquer & de permettre toutes fortes de postures, plus propres à la farce qu'à la di-gnité de Personnes si considerables, & que s'estime à propos d'estre remarquées en cette Histoire pour seruir d'exemple à l'aduenir à cause du desor-dre qui en arriva. Cette mauvaise coûtume de faire le jour de la nuit, joint à la liberté de boire & de manger auec excez, fit prendre des libertez à beaucoup de gens aussi indignes de la presence du Roy que de la sainteté du

lieu où il tenoit sa Cour. Chacun chercha à satisfaire ses passions, & c'est tout dire qu'il y eut des marys qui patirent de la mauuaile conduite de leurs femmes. & qu'il y eut aussi des filles qui perdirent le soin de leur homeur. V oila en peu de mots le recit de toute cette Feste, que le Roy acheua de solenniser par mille sortes de presens, tant pour les Cheualiers & les Escuyers qui s'y signalerent, que pour les Dames & les Damoiselles, il leur donna des pendans d'oreilles de Diamans, plusieurs sortes de ioyaux & de riches étosfes, prit congé des principales qu'il baifa, & licentia toute la Cour.

#### CHAPITRE TROISIESME.

- Le Roy fait faire Royalement les funerailles de Bertran du Guefelin en l'Eglife de S. Denis.
- II. Recit de toutes les ceremonies.
- III. L'Oraison funebre faite par l'Euesque d'Auxerre.

A Vparauant que de partir de S. Denis, le Roy vonlut que toute la Noblesse qu'il y auoit assemblée, assistat aux funerailles de seu Messire Bertran du Guefelin, qui auoient esté iufques là differées: & iln'y eut personne qui ne fut bien aife de rendre ce deuoir à vne memoire si precieuse, & d'auoir vn exemple par la pompe Royale de cette ceremonie, qui put encourager les Gentilshommes à faire des actions qui les rendiffent dignes de tons les honneurs qu'on rend aux Souuerains. L'Eglise auoit esté preparée durant qu'on se diuertissoit aux Tournoys, & on auoit mis la representation de cet illustre Défunt sous vne grande Chappelle ardente toute couverte de torches & de cierges, au milieu du Chœur, qui en fut aussi tout enuironné & qui brûlerent tant que le seruice dura.

Le dueil fut mené par Mestire olinier de Clisson Connestable de France & par les deux Maréchaux Meffire Louis de Sancerre, & Meffire Monton de Blainnille, & ileftoit representé par le Comte de Longueuille, Olinier du Gneselin frere du défunt & par plusieurs autres Seigneurs de qualité, tous de ses parens ou de ses principaux amis, vestus de noir, qui firent l'Offrande d'vne saçon toute miliraire . & qui n'auoit point encore esté pratiquée dans nostre Royal Monastere. L'Euesque d'Auxerre qui celebroit la Messe Conuentuelle, estant à l'offerte, il décendit auec le Roy pour la receuoir, jusques à la porte du Chœur, & là parurent quatre Cheualiers armez de toutes picces & des mesmes Armes du seu Connestable, qu'ils representoient parfaitement, suiuis de quatre autres montez sur les plus beaux cheuaux de l'escurie du Roy, caparaçonez desarmoiries du mesme Connestable & portans ses Bannieres iadis si redoutables aux ennemis de l'Estat. L'Euesque receut ces cheuaux par l'imposition des mains sur leur teste, & on les remena en melme temps qu'il retourna à l'Autel; mais il fallut pour cela composer du prix ou de la recompense, pour le droict des Religieux & de l'Abbaye à qui ils appartenoient. Après cela marcherent à l'Offrande le Connestable de Cliffon & les deux Maréchaux, au milieu de huit Seigneurs de marque qui portoiet chacun vn escu aux Armes du défunt la pointe en haut en signe de perte de sa Noblesse terrestre & tous entourez de Cierges allumez. Puis sujuirent M. le Duc de Touraine Frere du Roy, Ican Comte de Neuers, fils du Duc de Bourgogne, & Meffire Pierre fils du Roy de Naudre, tous Princes du Sang, & Meffire Henry de Bar aussi Cousin du Roy, tous la veuë baissée & portans chacun vne épée nue par la pointe, pour marque qu'ils offroient à Dieu les victoires qu'il auoit remportées, & qu'ils auouoient qu'on les auoit receues de sa grace par la valeur du Défunt. Au troisiéme rang parurent quatre autres des plus grands de la Cour armez de pied en cap, conduits par huit Escuyers choisis entre la plus noble Ieunesse de la suitte du Roy, portans chacun vn casque entre les mains, puis quatre autres aussi vestus de noir, auec chacun vne Banniere déployée & armoyée des Armes de Guefelin, qui font d'argent à l'Aigle Imperiale de fa-Année ble. Tout cela marcha pas à pas auec beaucoup de graute & de marque de 1393 duell, & chacum en fon ordre s'agenouilla deuant l'Autel, où furent posses routes les pieces d'honneur, & fer teura dans le messime ordre, apres auoir baité les mains du Prelat officiane.

Il est vray que cette pompe ne se pratique qu'aux sunerailles des Roys & deplus grand à Prince, & que c'étoir vin honneur tout extraordinaire pour vin Gentilhomme, mais ce n'estoir point en abusér en celoy-cy, & tous les siecles produisen si peu de pareils sijees, que tous les Segneuns la prefen, dirent tout haut en faueur de la memoire du grand du Guesselin, qu'il en foit ters disper, autourem emfen faus contresse, qu'il et y asout point d'homme vitaant qu'on autourem emfen faus contresse, qu'il et y asout point d'homme vitaant qu'on sont peut de la contre de sont peut de la contre de sont en la contre de la contre de sont en la contre de la contre de la contre de la contre de sont en la contre de sont en la contre de la contre d

Apres l'offerte, l'Euesque monta en chaire deuant la Chappelle des Martyrs, pour faire l'Oraison Funchre, & il ne s'acquitta pas moins heureusement des louanges qu'il deuoit à la memoire de son Heros, que de l'obligation d'inspirer à toute la Noblesse là presente, la genereuse emulation d'aspirer à la mesme gloire. Il prit pour theme , Nominatus eft vfque ad extrems terra , fa renommée a vole d'vn bout du monde à l'autre, & fit voir par le recit de ses grands trauaux de Guerre, de ses merueilleux faits d'armes, de ses Trophées, & de ses Triomphes, qu'il auoit esté la veritable Fleur de Cheualerie, & que le vray nom de preux ne se deuoit qu'à ceux qui comme luy se signaloient également en valeur & en probité. Il prit sujet de passer de là aux qualitez necessaires à la reputation d'vn vray & franc Cheualier , & s'il releua bien haut l'honneur de la Cheualerie , il fit bien connoiftre aussi par le discours qu'il fit de son origine & de sa premiere institution, qu'on ne l'auoit pas iugée plus necessaire pour la destense, que pour le gouvernement politique des Estats , & que c'estoit vn ordre qui obligeoit à de grands deuoirs, tant enuers le Roy qu'enuers le Public. Il les exhorta à seruir sa Majesté auce vne parfaite soumission, il leur remontra que cen'étoit que par son ordre & pour son seruice qu'ils devoient prendre les armes ; mais sa presence ne l'empécha pas de dire aussi, qu'il salloit que l'occasion en fut iuste, & qu'il salloit encore que leur intention fut droite & équitable, pour les rendre innocens de tous les malheurs & des cruaurez de la Guerre, & afin que Dieu donnat vn heureux succez à leurs entreprises. Enfin il prouus par bonnes raisons, & par toutes fortes d'exemples qu'il tira de toutes les Histoires tant saintes que prophanes, qu'il falloit autant d'honneur & de vertu que de valeur & d'experience dans les armes, pour meriter dans cette condition la grace de Dieu & l'estime des hom-mes, & pour estre digne de la reputation du fidel Cheualier Messire Bertran, qu'il recommandoit à leurs Prieres, & pour lequel il alloit acheuer la Messe.

#### CHAPITRE QUATRIESME.

1. Le Duc de Berry se remarie.

11. Mort de la Duchesse d'Ashenes, inhumée à S. Denis.

Ean de France Duc de Berry Oncle du Roy ( very fet tenné e d'amegnas fe priviter frame merit en 1921. I fer emaissi cette année fur la fin du mois de May à Leans de Belogne nièce du Comre de Foix, fille de heritere de Iean Comre de Bologne, de Guern apoesse fierneria Bourges. C'étoir vare Princefie belle de ieune, mais qui ne luy donas point d'enfans, de l'on n'en fçair point d'autre raison finon la disproportion, de leur agent.

Le treizième de Iuillet ensuiuant mourut Ieanne Duchesse d'Athenes Princesse aussi, recommandable par sa pieté que par le rang qu'elle tenoit dans le monde (fité de Raud de Briense Comet é En , c' de Guines, Constituble de France d').

Gemme de Louy-Farran, Conne d'Ethampes, elfeu inhumée en l'Eglifé de Année faint Denis dans la Chappelle de la Reyne leanne, « toutre vue fomme de mill; 1389. teus d'or qu'elle ordonnac être employée pour la fondation de quelques Mesfes quotidiennes pour le falur de son anne, elle legua encore pour faire des chappes, letertoris riches habits qu'elle auoit fait faire pour la ceremonia de se premières nopces, afin d'obliger daurant plus les Religieux à se fouuenir d'elle en leurs prirets.

#### CHAPITRE CINQVIESME.

Le Roy conuié par le Pape d'aller en Auignon.

II. Fait une leuée sur le Clergé pour les frais du voyage.

III. Ses prodigalite Treformées par la Chambre des Comptes.

IV. L'argent du Clergé fondu pour faire vn Cerf d'or. V. Beaux preparatifs pour le Couronnement de la Revne.

VI. Mariage du Duc de Touraine depuis Duc d'Orleans Frere du Roy.

VII. Magnificences du Couronnement de la Reyne. VIII. Fait en la fainte Chappelle à Paris.

IX. Le Roy courut en personne aux Tournoys.

X. Les l'arissens mal-reconnus de leurs presens, nouueaux imposts & décry des Monnoyes.

E Pape Clement ritant la principale protection du costé de France, n'aunit point de plus grand interest que de paroistre parfaitement voy auce le
le de protection de la constitución de la distitución partición de la distitución partición de la distitución partición de la distitución partición de la constitución de la constitución de la distitución partición de la constitución de la constituc

Les principaux de la Chambré des Comptes s'en Caudaliferent dautun plus, qu'il elloit de leur deuis d'apporter quelque ordre à une fipermictant data fipation, & c'eftec qui leur fir refoudre de le rendre plus rigoureux à la verification des dons, aufil bien qu'il Fexamen des ferucies sir l'efquals ils efloient caufez, mais ne pouuans pas pour le prefent s'oppoférau couvrant d'une fi grancule prodigatif, la suiferent nert evus pour repeter en emps kile uc equ'il donnoir de luperflus, de coutre fur les Regisfres & far les comptes des Thireforiers, main habsti, ou respertar, c'eft à dire, la trop eu & foit recouuré. Cependant pour tirer les Finances des griffes de Fauoris, ils ordonnerent qu'on ne garderoir plas d'or monnoje au Tréfor, & qu'il ne frevior fond ver Cerf de la große un'et de c'et qu'il depuis fi long, etcapps paroifioir dans la Salie du Palais à d'ant, l'alta prefet qu'il ne fueur peraps paroifioir dans la Salie du Palais à d'ant, l'alta perte qu'ils ne fueur para pastice long, eccepts en charge pour ache-

### Histoire de Charles VI

174 uer leur entreprise, ils ne purent faire que le Corps de ce qui fut leué sur le Cletgé, & il s'en fallut la teste que cette figure ne fut acheuée.

1389.

Dans le mesme temps le Roy voulut que la Reyne sa femme, alors enceinte, fût Couronnée, & qu'elle fût receuë à Parisauec tous les honneurs & les triomphes qu'on pourroit inuenter pour la magnificence d'vne fi grande ceremonie. Il la fit publier dans toutes les Villes de France , & afin que toute l'Europe pût estre temoin de la Feste, il enuova conuier tous les Grands d'Allemagne & d'Anglererre, & il n'en voulut pas mesmes exclure les Criminels & les Bannie de son Royaume, ausquels il accorda va sauf-conduit pour quatre mois. Il se retira pour ce sujet de Paris à Melun le dix-septième de Septembre, & il yreceut incontinent apres Valentine de Milan sa Cousine, fille d'vne sœur de son pere, nouvellement épousée moyennant dispense, au nom du Duc de Touraine, Comte de Valois son Frere, dont il fit les nopces à ses despens dans la mesme Ville.

Pour ne rien oublier de tout ce qui s'estoit jamais pratiqué d'auguste & de somprueux à l'entrée des Reynes, le Roy eut recours à la Reyne Blanche, vefue du Roy Philippe de Valois, comme la plus ancienne Dame du Royaume, & la plus scauante dans les ceremonies. Il la pria de consulter sa memoire, & de donner tous les ordres qu'elle jugeroit necessaires, & pour en estre mieux informée elle fit chercher dans les Archives de l'Abbave de faint Denis tous les memoires qui s'y pourroient trouuet du Couronnement des Reynes precedentes: mais comme il ne s'y rencontra rien d'affez entier ny d'affez certain, parce qu'il y en auoir eû de plus & de moins folemnels 3 l'y fuppléeray pour l'auenir par vn rech particulier de cette pompe ley pour faire voir l'ordre, la marche 3 les rangs & la maniere des habits que la Reyne doit porter en pareille occasion.

La Reyne vint de Melun à saint Denis, où elle attendit deux jours que les Seigneurs & les Dames y arrivassent, & le troisième iour sur le mtdy, les Ducs de Touraine, de Berry, de Bourgogne & de Bourbon, qui auoient le principal foin de sa conduite, la furent prendre auec vne grande & pompeuse suitte d'illustre Noblesse. Elle estoit vétue d'une robe de soye toute semée de fleurs de lys d'or , & monta dans vne littiere à demy couverte d'vn simple archet pour la garder du Soleil, suivie entr'autres Princesses des Duchesses de Bourgogne, de Bar, de Berry, & de Touraine, chacune dans yn carroffe ou char peint & doré. En cét équipage elle fortit de la ville, & comme elle fut auprés de la Chappelle desaint Quentin, elle y receut les complimens du Duc de Lorraine & du Comte d'Ostreuant, qui l'y vinrent rencontrerà la teste d'un gros de Seigneurs etrangers, auec lequel ils se mélerent parmy la suitte. Vn peu au delà parurent à cheual les principaux Bourgeois de la Ville de Paris tous vestus de verd, sous la conduite du Preuost des Marchands, qui les rangea d'vn costé du chemin, & de l'autre estoient en grand nombre tous les Officiers de la Maison du Roy & des Princes, tous vestus de couleur de Rose, auec diuers Chœurs de Violons & de Musiciens, qui firent de beaux concerts qu'ils auoient estudiez pour l'honneur de la Feste.

Quand on fut deuant saint Lazare auprez de Paris, on découurit les carrosfes, la Reyne & les Duchesses prirent des Couronnes d'or & de pierreries, & les Seigneurs mirent pied à terre pour marchet autour de la littiere de la Reyne fous la conduite des Ducs de Touraine, de Berry, de Bourgogne, & de Bourbon, & des premieres Personnes de la Cour. Et ainsi on arriva à Paris, qui ja. maisne témoigna plus de joye, & jamais ne fit tant de dépense en aucune solemnité. Les rues estoient tapissées, & parmy les merueilles de l'Art, on voyoit aux fenestres des merueilles de la Nature parmy vn nombre infiny de femmes & de filles, toutes vestuës d'écarlate auec des guirlandes & des ceintures tiffuës d'or, & enrichies de perles & de toutes fortes de joyaux. Il v auoit autant de Concerts & de Cœurs de Musique, qu'il y auoir de portes à pesser, & en plusieurs endroitson voyoit des Theatres remplis de jeunes enfans de famille, qu'on avoit instruit à bien jouet leurs personnages, qui representaient diuerles Histoires de l'ancien Tellament. Il y austicencored quatrier en quartier des fontaines jal.

Année liffante n'eus, le tajet & et our, derlées forte indultrisufment, et, tour celt.

Année liffante n'eus, le tajet & et our celt.

Année le déroire at le beaute. Les truss en ofhoure it gleines que tourelle mode

a'y portoit, & c'efteit veneureuille que cettre oblithation de vouloir tour voir

& d'efter par noue. La Repen que'n avantoir que pas à pas, condicare toutes

thofes auce admiration, & apres auoir fair two priereaffer courte en l'Egific de

Nofter. Dame, ou elle n'arrius qu'i sour failly celvint defeendre au Palais,

oà le fouper choir preparé.

Lelendemain la ceremonie du Couronnement fe fit en la fainte Chapelle, & le Roy s'y trousa wellu d'une tre-fine écarbite aucc vue longue robé & vin manteau Royal tour broché d'or & de perles, la Couronne en cette. La Rey-manteau Royal tour broché d'or & de perles, la Couronne en cette. La Rey-manteau regulation de la companie de la com

Apres la ceremonie, l'on retourna difiner en la grande Salle du Palais, & de là la Repre fur conduire en la Maiño Royale de l'Hoffel de faint Palais (De viel demeurer fixiours, qui le palférent en toure forre de Tournoys, où les Ecusyers courraent indifferemment aune les Cheualiers. Le Rep meline y joint, & quot qu'il fe plut fort à cét exercice, il le fit principalement en faueur des Eftrangers qui effoneur venus à la Fefte, & your aggenre leur affection, mais comme les s'intiments font différents, beaucoup de gens y trouuerent à retire, & on juge; qu'il febte mal. Feat nde commettre ainfi la Majelé Royale, & de fe mélier dans la

preffe auec fi peu de retenue & de grauité.

Dans les trois premiers iours de cette Fefte, la ville de Paris fit prefent à la Reyne d'une table sue eva tapis de drap d'or, toute couverte auffi d'un feruice de nor, & donna parelliment aux Duchefuls de l'Orazino & de Berry de belle de nor, è donna parelliment aux Duchefuls de Touraine & de Berry de belle (Couraine de Berry de belle de l'autre de la couraine de la compart de la couraine de la compart de la couraine de l

Année

#### CHAPITRE SIXIESME.

Le Roy fait le voyage d'Auignon.

 Reçoit les plaintes du Languedoc contre les Tyrannies du Duc de Berry.

III. Son entrée à Lyon.

IV. Sa Reception en Auignon.

E Couronement de la Reyne estant la seule affaire qui retinst le Roy à Paris. il ne penía plus qu'au voyage d'Auignon, & aux moyons de le faire auec vne pompe qui éclatat dans tous les pais étrangers par le recit de sa suitte; pour laquelle il auoit retenu tout ce qu'il auoit pû de Noblesse. Le Languedoc & la Guyenne, qui estoient vnis sous vn mesme Gouvernement, se voulurent servir de l'occasion de l'approche de sa Majesté, & pour le disposer à joindre le dessein de leur foulagement auec celuy de conferer pour l'vnion de l'Eglife, ils luy depurerent fur le point de son depart, & leurs envoyez demanderent vne Audience secrette qu'ils obtinrent. Ils luy representerent à genoux & la larme à l'œil, l'estat miserable des deux Prouinces sous l'authorité pesante du Duc de Berry leur Gouverneur, & apres luy avoir fait voir qu'il n'y avoit point d'exaction imaginable qu'ils ne souffrissent de sa part, ou sous son nom, par la cruauté insatiable de ses Ministres; ils luy temoignerent enfin qu'ils ne parloient pas pour deux Prouinces entieres, mais pour le miserable reste d'vn grand peuple, que la seule affection de demeurer ses Subiets, obligeoit encore à cette derniere tentatiue, auparauant que destuiure l'exomple de plus de quarante mille personnes du pais, qui s'eftoient retirées en Arragon , d'où ils se vantoient d'auoir trouué vne veritable Patrie.

Le Roy en fur fort touché, & pour mieux vacquer à tous les foins qu'il leur promit de prendre pour leur fouilgement, il freisit atoute les offres que le Duc de Berry luy fit & par Lettres & par Ennoyez, del 'accompagner en fon Voryac de Berry luy fit & par Lettres & par Ennoyez, del 'accompagner en fon Voryac chait est plaintes des peuples , & ne donnai procection à ceux qui shotisent de tait faits faiton, & le deuxième de Septembre ; il femit en chemin, & pastig par l'E-gli'e de faint Denis pour implorer l'interceffion de ce bien-heureux Patron de France pour le bon fuecce de fon Voyage, comme c'effoit la couffam de tous les Royis fes Predeceffeurs. Il y fit préfent des plus riches habits du Couronnement de la Reyac, pour en faire des ornemens, & de la il pri fon chemin par Melun, Montargis, & la Cliarité, pour entrer dans le Niuernois, où le Comte Lean fon Coulin, fin slinée du Dece de Bongogne, le retirit quedque temps pour ville & Comte de Maicon, pour artiure de Royac gent par retire que pour ville & Comte de Maicon, pour artiure l'Ayon, qui n'épargos nen pour rémoigne la jou en ville du en dour fon frince.

gener in joy'e qu'il leut ac ever rois Prince.

Ceux de la ville luy auoient déja enuoyé leur prefent, de bœufs, de mouons
gas, & de ronneux de Vin, mais ils firent encore parofilre plus de magnificence l'entre en list per parecent. Les Bourgesis luy flatent audeunt tous
en les leurs per le list per parecent. Les Bourgesis luy flatent audeunt tous
en les leurs perfonnes de leurs biens pour fon feruice, ils le firent receuoir
offers de leurs perfonnes & de leurs biens pour fon feruice, ils le firent receuoir
arquare belles Damoifelles, coutes richement velbus & parée de perleix de
pierreire, auec vn daix de drap d'or, fous lequel ils le conduifrent grauement
grand recit du magnifique a palais de l'Archeuefché. Le pourrois firer vn plus
grand recit du magnifique apparell de cette reception, mais ie me contentes une
d'adojotier à ce que via y di, c qu'il y autoir plus de mulle Jeunse enfant diffribuse;

Par

par trouppet en diuers carrefours fur des Theatres & des Galeries de bois faites exprez, pour faite de Panegryiques à la loiange de ce grand Monarque, & que Année les quatreiours qu'il fejourna en cette Ville, fe pafferent en Bals, en Comedies, 189-& en tout ce qu'on par insuenter de jeux & de diuertifiemens pour exprimer la joye qu'on auoit de lon arrinte. On luy fire neore de nouse prefens à fa forre qui n'eft qu'à quarre lieux d'Augnon.

Le Pape de son costé ne voulut rien oublier de tout ce qui pouvoit témoigner la ioye qu'il ressentoit de la visite d'vn si grand Roy ; il commanda aux Cardinaux de l'aller receuoir en corps, mais par ce que le pont d'Auignon estoit trop étroit pour la multitude du peuple dont il estoit remply, ils y laisserent les Cardinaux de Male-Pierre & de Saluces, pour faire les honneurs du College, & reuinrent au Palais Pontifical, d'où le Pape fit partir tous les Officiers de la Chambre Apostolique auec vn grand Cortege de Noblesse. Ils receurent le Roy hors de la Ville, ils le condussirent au Chasteau, où le Pape l'attendoit auec impatience, & d'abord les Cardinaux se leuerent pour le mener au Pape, qui le salua fort amoureusement, & apres luy auoir donné le baiser de Paix, aussi bien qu'aux plus Grands de sa suite, le prit par la main droite, & le sit asseoir dans vne chaire de fort peu plus basse que la sienne , où il l'embrassa auec mille complimens , & auec tout ce qui se peut exprimer de tendresse, tant pour luy que pour les Seigneurs qui l'auoient accompagne. Apres cela ils eurent vn entretien secret, où le Roy n'admit que quelques-vns de ses plus Fauoris, & la conclusion en sut remife au lendemain, pour aller foupper enfemble, & pour acheuer la journée dans toutes fortes de recreations.

#### CHAPITRE SEPTIESME.

I. Louis Duc d'Anjou Couronné Roy de Sicile par le Pape.

II. Qui fait le festin du Couronnement. III. Et accorde au Roy la collation de plusieurs Benefices.

IV. Ferry Cassinel fait Archeuesque de Rheims.

V. Meurt peu apres & on en soupçonne les Dominiquains.

VI. Retour du Roy en France.

Comme le Pape auoit grand intereft à maintenir l'innefiture du Royaume de Sicile, qu'il auoit accordée à Louis Du cd' Anjou apres la mort du
Roy Louis son pere, il se voulut seruit de l'occasion pour le Couronner auce
plus de pompe, & ce la se fite le dendemain de l'arrivée du Roy, en présence de se,
Majethe, de la Reyne de Sicile Mere de Louis, du Prince Charles son Frere, &
des autres Pinness & Seigneurs de la Court. Le Pape celebra la Melfe, & ien ne remarqueray point d'autre particulairité de cettre belle ceremonie, parce qu'elle se fit à l'ordinaire, sinon qu'ayant ettlé ceint du baudrier Royal, à le Pape à
l'Autel luy ayant mis l'épée à la main pour marque de puissance & desiperiorité,
il luy fit faire le ferment et désidité en presence de couter Melmbles.

Le feruice finy, le jeune Roy fut conduiren la Salle preparée pour le feftin, jirpt place au dellous de notthe Monarque, & pour rendre la Fefti plus auguste & plus iolemnelle, les premiers de la Cour de France, & les Princes du Sang mémes, porcennele plaxe & les fermientes fu la Table. Mais i eme défignefiers y de donner le recte d'un si fuperbe appareil, & c'eft affez de dire qu'on facisit Page tres de la Court de la Cour

and the spin

1389.

auoient esté preparez à la Ville, pour y estre plus commodement auec toute leur Cour, mais on leur laissa routes les entrées libres du Palais, sans en reseruer les lieux les plus fecrets, & non pas mesmes les Cabinets où le Pape resserroit ce

qu'il auoit de plus precieux. Le Roy y demeura iusques apres la Toussaints, & eut plusieurs entretiens auec le Pape, tant en particuiler, qu'en Congregation auec les Cardinaux; où ils traitterent secrettement des affaires de l'Eglise, & pour obliger d'autant plus sa Majesté en tous ses interests, Clement accorda au Roy la nomination de sept cens cinquante Benefices à son choix, en faueur des pauures Clercs de son Royaume, qui en estoient excluds par l'auidité de la Cour Romaine. Il consentit auffi à sa priere, que Frere Jean de S. Anit Religieux de l'Abbaye de S. Denis, Personnage également recommandable pour sa pieté, & pour sa prudence, sur fait Abbé de S. Medard de Soissons , & peu apres Euesque d'Auranches. Il remit encore au Roy le droit de conferer les Eueschez de Chartres & d'Auxerre, & quelques autres referuez à sa collation, & promeut volontiers à l'Archeuesché de Rheims Messire Ferry Cassinel.

C'estoit vn Docteur fort celebre en droit Ciuil & Canon, & tres-excellent Theologien, duquel nous auons déja remarqué que l'on deut à son éloquence & à son grand sçauoir, tout le succez du différend que l'Université de Pariseur contre les Freres Prescheurs pour la deffense de la pureré immaculée de la Bienheureuse Vierge. Mais il n'en jouït pas long-temps, & le premier mois de son assomption en cette eminente Dignité, fut le dernier de la vie de cet excellent Homme. Il fut empoisonné. On soupçonna les Dominiquains de ce noir attentat, & tout ce que i'en puis dire pour ne pas juger temerairement d'vne chose cachée, c'est que s'ils ne le firent mourir , ils le haissoient à mort.

Auec tant de graces du Pape, le Roy en receut encore de grands presens en prenant sa benediction, & toute la Cour fut regalée de mesme le troisiéme iour de Nouembre, que sa Majesté partit. Il difina auec les Cardinaux à Villeneuue lez Avignon où ils l'auoient reconduit, & de-là il prit fon chemin par Montpellier, Narbonne & Carcassone, pour arriuer le vingt-neusiéme du mois à Thoulouse capitale de Languedoc.

#### CHAPITRE HVITIESME.

- I. Le Roy visite le Languedoc, & fait informer des exactions que les peuples auoient souffertes.
- Destitue les Officiers, & en met d'autres. ΙΙ.
- Signale sa Iustice par la déliurance du Bailly de Thoulouse, III.
- IV.Et par la poursuite faite contre Betisac sa partie.
- Brulé pour ses crimes dans Thoulouse.

E Roy y demeura iufques au 7. de Ianvier, & fit fa principale occupation des foins de purger la Prouince de plusieurs Tyrans, qu'il y sir adjourner, & aufquels il fit faire le procez auec autant de seuerité qu'il témoigna de compasfion de tant de miseres. Il retint la connoissance des causes qu'il n'eut pas le loisir de juger, il expedia les autres, & afin d'arrester le cours de tant de maletostes, de concussions & de violences de la part des Fermiers Royaux, des Ministres de la Iustice, & des Gouverneurs & Capiraines du Païs, qui auoient ruiné les meilleures familles, deserté les villes, & détruit les maisons dans la campagne & dans les meilleures places, il destitua tous les Officiers, pour en mettre d'autres en leurs Charges qui fussent plus soigneux de leur honneur que de leur profit. Il trauailla encore à proteger l'innocence contre l'oppression, & le rapporteray vn exemple tout particulier de cette vertu toute Royale en la personne de Maistre Ondart d'Attainnille.

C'échoir va homme d'honneur & de meirre, & qui ne deuois qu'i fon feul feavoir Honneur qu'i aois et de d'être par lay pourueu de l'Office de Bailly de Année Thouloufe, mais comme fa vertu ne l'auoir feus deffendre contre les atraques 1893. de l'enuie de la calonnie, il y aousi deux an qu'il languilloft dans les prifons. Le Roy Feu deliurs, mais ine crue pas effire en liberre l'i fa reputation demos de l'enuie de l'entre de l'enuie de l'

Charge de Iuge, & de concustion, par des témoins qu'on auoit subornez pour

perdre vn homme de bien. Ces témoins aprehendez & mis en Iustice, en demeurerent d'accord par leurs depositions, & declarerent qu'ils auoient esté pratiquez & induits à cette calomnie par le nommé Iean Betifac, Secretaire du Duc de Berry, qui l'auoit tiré du neant & de la lie du peuple pour en faire la principale personne de son Confeil. Ce Coquin d'autant plus cruel dans l'abus des bonnes graces de son Maistre, qu'il mettoit tout son appuy dans les richesses, en auoit amassé d'immenses, il auoit fait sa fortune de la desolation des Prouinces entieres, mais il seruira d'exemple à la posterité, qu'vne si inique eleuation n'est bien souuent qu'vn precipice, ou plustost vn échassauc plus d'éclat. Il sur arresté par ordre du Roy, & non seulement il ne confessa pas qu'il auoit suborné les rémoins, mais il en dit plus qu'on n'en attendoit, en ce qu'il a notta qu'il n'auoit conjuré la perte du Bailly, que parce qu'il auoit esté chargé du peché contre nature, par la deposition d'vn jeune Gentilhomme qui avoir esté par luy condamné à estre brûlé. Si bien que se voulant dérober de la recherche de la Iustice en la persecutant , il creusa pour luy le precipice qu'il auoit preparé pour y enseuelir son crime aucc celuy qui le pouuoit punir, si bien, dis-je, que luy-mésme hasta sa condamnation dans l'abandonnement où il se trouus loing du secours & de la protection de son Maistre, & au milieu des crys & des reproches d'une grande Prouince, appuyez de la presence du Roy & de son Conseil , qui le Mercredy deuant la Feste de Noël l'enuoyerent au supplice, pour expier dans le seu par le plus cruel de tous les tourmens, le plus vilain & le plus detestable de tous les vices.

#### CHAPITRE NEVFIESME.

Le Roy visite le Comte de Foix.

I l. Qui le reçoit d'une maniere fort galante. I I I. Le Roy gagne le prix à lancer le jauelot.

IV. Et reçoit l'hommage du Comte, qui le declare son heritier.

V. Histoire déplorable de la mort du fils vnique du Comte.

Bon succez du voyage de Languedoc.

A Presce chafiment exemplaire, qui furla derniere action de Iuftice quele Roy fist <sup>1</sup> Thouloufe, il en parit por naît en a pai de Fais, de l'omte rauy de ce n'eth past de Fais, de l'omte para de rein, de le bien recensir, que ce n'eth past fiel deide qui d'ent de le bien recensir, que ce n'eth past fiel deide qu'il chercha tous les moyers qu'en pount rinnen-cer pour témoigner vun parsiate joye, & pour faire valoir à magnificence auce vin grand Prince, fis n'en donne le recit. Le Roy aprochant de Materes, il l'enuoya réncontrer par cent des plus nobles de rous fec Chealiers, & ils luy prefetterent de fap rat quantiré de moutons, grand nombre de besufs gras, & enfin vne belle trouppe de fort beaux cheuaux de fon haras, rous portans des

1389.

colliers auec des sonnettes d'argent. Si ce Regale sut tres-agreable au Roy, il fut encore plus plaifant dans la mantere de le presenter, qui le fit riredebon cœur quand il le içeut ; car tous ces Seigneurs eftoient veftus de fayesde païfans. & en habir de Bouuers, comme fi eux-mesmes eussentesté les Pastres de ce Bestail. & la qualité du present & les haillons, preocuperent si bien les sens, qu'on ne prit point garde à la taille, non plus qu'à la bonne mine, & à la bonne phyfionomie de cette élite de Noblesse. Ces mesmes Gentils hommes estans venus saluer le Roy sous d'autres habits, auec des manteaux tous semez de fleurs de lis d'or, & auec des instrumens de Musique, il s'auisa de demander au Comte qui mangeoit auec luy qui estoit cette belle trouppe ,& ce fut alors que le deguisement fut découvert. Ce sont vos tres-humbles serureurs, Sire, luy dit-il, & » qui sont tellement disposez à tout ce qu'il plaira à vostre Majeste de leur comma-, der, qu'ils vous obeïroient comme des Bouviers & des Paftres sont à leur Maistre.

Voila le diuertissement du premier jour, & le lendemain les mesmes Cheualiers donnerent au Roy le plaifir de voir lancer le jauelot, qui estoit le jeu le plus commun parmy les Nobles du païs. Le Comte proposa pour le prix vne Couronne d'or, mais quoy qu'ils y fussent sort adroits, & quoy qu'apparemment ils le deussent emporter, tant par l'agilité du corps & par la sorce des bras qui leur estoient naturelles, le jeu pleut au Roy qui en voulut estre, & bien qu'il s'ût tout neuf à cette forte d'exercice, il s'en acquitta fi bien, que de l'aueu mesme de ces Cheualiers, il remporta l'honneur & le prix du defy: neantmoins il n'en voulut point profiter, il la leur abandonna genereusement pour satisfaire à sa liberalité accouftumée. Le Comte loua comme il deut l'adresse & la belle disposition d'vn si grand Prince en presence de toute la Cour, & peu auparauant son depart, a pres luy auoir rendu à genoux l'hommage lige de ses terres, il temoigna l'affection qu'il auoit conceue pour sa Majeste, par ce compliment officieux. l'ay passe toutes les premieres années de ma Cheualerie au seruice de vos Ance-" stres, & comme i'en ay receu des honneurs & des bien-faits que ie ne puis ou-. blier , ie m'estime si heureux de les pousoir reconnoistre en vostre personne, " que je vous supplie d'accepter pour vous & pour vos hoirs la succession de ma

Comté de Foix.

Il n'auoit plus alors d'enfans legitimes, & n'auoit eu de son mariage auec la seur du Roy de Nauarre, qu'vn fils vnique, jeune Seigneur de grande elperance, qu'il auoit peu auparauant fait mourir en prison, & l'Histoire est assez singulie-re & assez déplorable pour estre icy rapportée Le Comre luy auoir permis d'aller voir le Roy de Nauarre son Oncle, & sur ce qu'il luy arriua mal-heureusement de se plaindre de ce que son pere qui estoit si riche ne l'entretenoit pas dans vn eftar digne de sanaissance & de son rang, ce Prince perfide & malitieux, prit occasion d'abuser de sa simplicité pour luy faire faire innocemment le plus horrible de tous les crimes. Il luy dit qu'il luy vouloit donner d'vne poudre admirable, dont son pere n'auroit pas si-tost gousté qu'il le rendroit Maistre absolu & administrateur de tous ses biens, & ce jeune homme le creut si bien qu'il en prit, & qu'il proposa de s'en seruir: mais il estoit si éloigné de la pensée du parricide, qu'il ne feignit point d'en reueler le secret à son retour à son frere Baftard. Celuy-cy en aduertit le Comte son pere, il commanda aussi tost à son fils d'apporter cette poudre, & on reconnut que ce n'estoit point vne espece de Philtre, mais vn veritable poilon, par l'effay qu'on en fit sur vn morceau de chair, dont vn chien creua à l'instant mesme, en presence du Comte & de tous ceux desa suitte, & le pauure jeune homme fut aussi-tost mis en prison & condamné à mort, par vn pere irrité que le ressentiment de voir penir sarace & sa posterité ne put flechir.

Ce voyage du Roy en Languedoc fut de grande importance ponr son seruice, les peuples l'aymerent comme le Pere de la Patrie, pour le repos qu'il leur donna par le rétablissement des bonnes Coustumes & de la Iustice, qu'il rappella d'vn fi long exil ; les Comtes & les Seigneurs qu'il visita en passant conceurent de nouvelles affections pour son service, &il leur promit encore pour dernière satisfaction, de leur donner vn autre Gouverneur que le Duc de Berry, au premier Confeil qu'il tiendroit à Paris ; où sa presence estoit necessaire pour le bien Année de ses affaires.

#### CHAPITRE DIXIESME

I. Mort du Pape Vrhain.

Histoire plaisante d'un imposteur Grec qui se disoit Pa-II. triarche de Constantinop

III. Qui Couronne le Roy de Chypre en cette qualité & fait des Eueschell en son Royaume.

IV. Il est emprisonne à Rome où sa fourbe est décounerte.

Vient en Sauoye où il trompe le Comte. V.

Iouë le Pape en Auignon auec toute sa Cour.

VII. Sa belle reception en France.

VIII. Il enjolle les Moines de S. Denis.

En emmeine deux pour aller querir des Reliques & des œuures de S. Denis Areopagite. Il leur promet des EnefcheZ.

Il disparoist en chemin & les deux Moines obstine vont X. susques à Rome où ils sont détrompe7.

E N ce remps là mourut Vrbain foy difant Pape & feant à Rome, au lieu du-quel les Cardinaux de fon party firent election d'un Neapolitain nommé lean, qui prit le nom de Boniface. Celuy-cy pour gagner les affections des Romains qui profitent de la deuotion des Estrangers, & pour donner bonne odeur de sa pieté, accorda extraordinairement le grand Iubilé, qui u'arriue que de cinquante en cinquante ans, en faueur de ceux qui viendroient vifiter l'Eglife des Saints Apostres, & les peuples y accoururent en foule de tous les endroits de la Chrestienté, horsmis de France, qui tenoit pour Clement.

Parmy les incidens de cette année ie ne serois obmettre l'histoire affez plaifante des fourbes d'vn certain Grec nomme Paul, né de pauures parens en Liste de Tagar, & qui se hazarda pour deuenir riche en dépit de la Fortune , de contrefaire le Patriarche de Constantinople & de s'en approprier tous les honneurs dans les pays étrangers qui n'estoient pas frequentez de ceux de sa Nation. Il s'accompagna de gens de la forte & de fon intelligence, il s'embarqua auec eux, & le premier Theatre où il joua fa Comedie fut l'Isle de Chypre. Il y fit si bien son personnage, que le Roy de cette Isles'estima bien-heureux de n'estre point encore Couronné, pour receuoircet honneur de fa main auec toutes les ceremonies de l'Eglise Grecque, & cela luy valut trenre mille beaux écus d'or, qui seruirent bien à le mettre en équipage & à donner éclat à sa fausse qualité. On accourut à luy de tous costez comme au Souuerain Pontife, & la presse y estant d'autant plus grande qu'il estoit fort indulgent dans l'octroy des graces & des Benefices, il auroit leué les derniers scrupules par l'insolence qu'il eut d'attenter à l'ordre ancien, & de changer en Eueschez quelques dignitez Ecclesiastiques.

Le Royaume de Chypre ainsi dupé, il alla à Rome auec intention d'en faire accroire de mesme au Pape Vrbain & à toute sa Cour ; maisil trouua plus fin que luy, on fut vn peu trop difficile à persuader, & parmy l'embarras de mille queftions où il parut affez empesché, il suruint des gens qui luy soutinrent en face and the vanisme, de Greec, & que cente année mefine ils suoisme vesa le Patriar.

Année che qu'il presendout reprédente. Il fist consuince à Comme affonteur qu'il 1959.

Il crédie de fon Fontificat, s'issiques à l'Election de Bonsface, qu'il en fortis autor cou les autres prifonniers, felon la coultume qui s'oblerue à Rome de donner la listere à tous les printoniers au Consonnement d'un nousue Pape. Ce fut pour une de condition et au les printoniers au Consonnement d'un nousue Pape. Ce fut pour une de condition.

Le chaffinner, qu'il ne fert qu'il se rendre plus mailins, inne de fe corrige par le chaffinner, qu'il ne fert qu'il se rendre plus mailins, inne

ie entifiment, qui in c'ette qui se revende punimento.

Confinancio qui, il alla effinanciment laborder, il lay dei qu'il aussi l'hometar de luy apparente, à lia effinanciment laborder, il lay dei qu'il aussi l'hometar de luy apparente, & fur la difficulté qu'il fix de le coire, il lay fournit à point nommé van egneclacipie où tous leud edgrez efficient fi diffinalement correct qu'il ne feçur que dire. Apres cela il le mit lay mefine fur le dificours de ce qui luy ne foctor arried à Rome, & il countrit li ben le pretexte de firfino A de la confificacion de fes biens par l'Antipape Vrbain, à caufe de la liberté qu'il aussi principale de l'auerrie no conficience que l'Élection de Clemento fon Competiteur efforifeu le Canonique & fainte, que le Comret qui effoit du metime party fe laffa aller à tout ce qu'il voluit. Se premiers doute si écontre de l'Egif Grecque, & pour fon alle, il l'homes a comme red, il l'aims metime de l'égif Grecque, & pour fon alle, il l'homes a comme red, il l'aims anche de l'égif de Grecque, & pour long, etterparente m & felvor éche les, vi, il luy fir perfectior d'avegnent de fumme d'argent, & luy ordonna vu équipage de douxe cheuaux & d'autant de valets pour le conduire en Auigno.

Le Pape Clement & les Cardinaux perfuadez d'une apparence fi probable, ne firent point de difficulté de le reconnoiltre, lib le recourent en grand honnour, & il fut traitté auce grand appareil tant au Palair Ponnifical, que dans les maions particulteres de Mellients du Sarce College. Enfin il apayoit fi bien son écot parle recit de tout ce qu'il avoir fouffert à Rome pour le parry du Pape par pouvoir faitsfaire à ce qu'il avoir fouffert à Rome pour le parry du Pape pap pouvoir faitsfaire à ce qu'il avoir merité, & qu'on eftima qu'il effoit important de l'enagre rauce cut & de s'affuerre d'esp referentance pour le maintien de leux faition. Il le promit par ferment folennel, & parce qu'il effoit capable de les fraits par toutils le laifercent sellement en France, auce le benédi.

dion du Pape & leur argent. Cela parut affez nouueau à ceux de nostre Nation, mais il n'en sut que plus consideré, quand on sit restexion sur le lieu d'où il venoit & sur la maniere dont il auoit esté receu. Le Roy mesmes'y laissa surprendre, il ordonna qu'on le traittat le plus honorablement qu'il seroit possible, & il l'enuoya rencontrer par vn Cortege d'Euesques hors de Paris où ils le conduisirent en grand honneur iusques en son logis. Il y demeura long-temps, visitant auec soin & auec apparence de grande deuotion toutes les Eghses tant Cathedrales que Collegiales de la ville & des enuirons de Paris , & les maifons de Religion , où il eftoit receu auec d'autant plus de respect qu'il portoit vne Chappe Episcopale, auec le Pallium, & des fandales dorées, que le reste de son habit estoit tout autrement magnifique & riche que celuy de nos Prelats, & qu'il eftoit toûjours fuiuy d'vne belle & leste compagnie de Gentilshommes à cheual. Il estoit de mediocre taille, d'vn viiage passe vn peu mesté de noir & decoré d'une longue barbe, il estoit graue en fon marcher & en ses paroles, & parloit toujours par Interprete, endormant nos François des contes ordinaires à ceux qui viennent de loing, qu'ils ne croyoient que trop, à leur ordinaire d'ajoûter foy aux moindres vray semblances.

Entrautres Eghles de ce Royaume; il n'oublis pas celle de S. Denis, & ce fur la vu des plus beaux actes de la Comedie, ob l'Abbè & les Resigieux le receurent aucc toute forte de respect & de bonne chere, & luy firent voir toutes leurs Reliques qu'il honora aucc l'apparence d'vne parfaire deuotion, mais particulièremenc celles des D-enis & de fec Compagnons. Ce firs l'à qu'il parur le plus touché, & qu'il sembla que son zele luy faisoit violence pour faire le Panegyrique de ce bien-heureux Areopagite, qu'il dit auoir esté Archeuesque d'Athenes, & apres Année auoir par plusieurs fois témoigné qu'il estimoit la France bien, heureuse de jouir 1389. d'yn gage fi precienx , il en voulut donner à ses hostes pour les frais de leur reception. Il n'est, dit-il, que trop publie dans toute nostre Grece que le corps de ce glorieux Areopagite repose en ce lieu-cy, mais il nous en est resté quelque chose d'affez precieux, que ie voudrois qui fue icy, quo y que nous le conferuions aues autant de foin que de Religion. Ce font la ceinture, les fouliers & plufieurs liures de fa composition, qui sont d'autant plus chers à sa patrie qu'ils sont tous escrits de sa main. Il offrit en suite de les leur enuoyer, & leur proposa ponr cela de luy donner deux de leurs Religieux, promettant d'en auoir grand soîn, iusques à di-re effrontément qu'il ne desesperoit pas d'en voir quesqu'vn Archeuesque auparauant que de mourir. Cela aida beaucoup à luy faire trouuer compagnie, & l'on joignit à son Cortege deux bons Moines tous brûlans d'enuie de rendre ce feruice a leur Maifon qui entreprirent gayement ce beau pelerinage, garnis de bonnes lettres de recommandation de la part du Roy & des Princes , pour l'Empereur & pour tous les Roys & les Souverains des Estats où il auroient à passer. Les bonnes gens n'auoient que faire de tant de precaution, pour demeurer

suce plus d'éclas les demucres duppes de cet Empoffeur, que prit congé da Roy, qui en receut de grands prefens, & qui ne les mens que indique s'à la mer, oùilles fie long, temps attendre l'occasion d'un vent fauorable. Les Mariniers qu'il auois enrompus les remetorient de iour ainer, & Cepadonni le harges atout fon butin, & vue belle nuit, al'éra alla fans dire mot, & fans autrement recompenfer rous eco Officier qui auoient ferry au riomphe de fes fibuceries. Les pauters Moines comme ceus qui revojenne perdre daumrage, furent les plus difficieles de la la compensation de leur belle peregrination, dans les actes publics de fes forbers de de fes friponeries.

#### CHAPITRE ONZIESME.

Differend entre l'Euefque de Paris & l'Abbé de S. Denis , à
qui feroit le procel à vn Heretique.

II. Qui mourut dans les prisons de S. Denis.

Ette untée, y termina le precez qui duroit depuis huit ant entre l'Euséque de Pain te l'Abbé de S. Dinit, a dipté u'n Herreique nomme Lonna qu'il tennit dans les prifons de l'Abbay, & dont la mort les mis d'accord : l'Euséque yant percendu qu'il a p'apparenoit qu'il uy de cononitére du crime de l'herreiq, & l'Abbé foûtenant au contraire qu'il en étotic en politéfino en vertu de les principes, c'échoit va gueux, mal fait de fa personne, « encore plus contrefait de l'efprit & des mœurs, qui condamnoit tous les Arreitens ent de l'estipit de des mours de l'estipit de l'estip

```
TABLE CHRONOLOGIQUE POUR L'ANNEE 1390.
                                              Charles VI. en France 10.
             De Nostre
                                              Richard II. en Angleserre. 13.
             Seigneur
                                              Ican I. en Effagne , autrement Caffille &
                                               Less, 10 & dernier par fa mort arriuée le
                                                9. d'Octobre & de Henry fon fils le 1.
             Du' Schifme
                                              Ican I. en Arragon. 3.
                              Vrbain VI. à
                                             Icanen Pertugal. 5.
                            Rome. 12.
                                              Charles III. en Nanarre. 5.
             Des pretendu
                                             Sigifmond de Luxembourg dit de Bohé-
                            Clement VII.
                                               me es Hesgrie, 6.
                            Cen Auignen, 12,
             De la vacance de l'Empire
                                             Iagellon en Pologne. 5.
            d'Occident en Allemagne. 12.
Wencestas de Luxembourg Roy de
                                             Louis Duc d'Anjou en Sicile. 5.
                                             Ladiflas d'Anjou dit de Duras vsurpateur
             Bohême , fils de l'Empereur Charles
                                              du Royaume. 6.
             IV. mort 1378. elen Roy des Romeins.
                                             Marqueritte Regnante en Dannemarck &
            de non recenna pour Empereur.
ANNE'ES Du Regne des Rois Chrestiens
                                              Suede auec Eric fon neueu. 4.
                                            Robert Stuart I II. du nom en Escelle. 2.
           ide l'Europe.
             Principaux Princes du Sang, Grands Officiers, Ministres d'Eftat, & Fauoris de
                                        la Cour de France.
      Louis de France Duc de Touraine, & enfin d'Orleans, frete du Roy.
      Louis I I. Duc d'Anies , Roy de Sicile.
      lean de France, Duc de Berry, & Oncles du Roy
      Philippe le Hardy Duc de Bomgogne.
                                                                                  Prin.
                                     Charles d' Eurenx Roy de Nauerre 3. du nom.
      Pierre Comte d'Alençan-
                                                                                 ces du
      Louis Duc de Bourbon, oncle maternel duRoy, of grand Chambrier de France.
      Ican de Bourbon , Comte de la Marche & de Vendoline, Amefire de mos Roys.
      Ican , dit de Montfort , Duc de Bretagne.
      Oliuier, Sire de Clisson, Connettable de France, Ministre d'Estarauec Bn-
       reau de la Riniere, Pierre de Villaines, dit le Begue, Jean le Mercier, Site de
       Noviant, & Ican de Montagu.
      Arnaud de Corbie, Chancelier de France.
      Iean de Mauquenchin, dit Monton, fire de Blainville.
      Louis de Sancerre , Seigneur de Charenton.
Iean fire de Rieux & de Rochefort.
                                                                          Mare Chanx
                                                                          de France.
      Iean de Vienne, Seigneur de Rollans, Admiral
      Moradas fire de Ronnille, Lieutenant des Maréchaux en Norman-
         die auec Ican d'Aurichier.
```

Waleran de Luxembourg Comte de S.Pol & de Liney, Capitaine General en Picardie. Lancelot de Long-Villiers S. & Engandeffen , & de Saignewille fon Lieutenant. Guillaume Paynel S. de Hambuye, Iean Sire de la Ferti-Fresnel, & Herué de Mauny, Capitaines Generaux en Normandie.

Guichard Dauphin, grand Maifre des Arbalefriers. Guillaume Sire de Blequin son Lieutenant. Guy, Sire de Cousan & de la Perriere, grand Maistre de France.

Arnaut Amenion, fire d'Albret, grand Chambellan.

Bureau fire de la Riuiere, premier Chambellan. Louis de Giac Grand Eschangen,

Raoul Sire de Raineual, grand Panetier. Charles d'Yury , Chevalier trenchant,

Guillaume Chaftelain de Beauuais , Queux de France.

Charles de Bouuille , Gennerneur de Dauphine.

Charles Sire de Sauoify , Grand Maiftre d'Hoftel de la Reyne.

HISTOIRE



## HISTOIRE

DV REGNE

## DE CHARLES

ROYDE FRANCE

LIVRE DIXIESME.

#### CHAPITRE PREMIER.

Le Gouvernement de Languedoc donné au Sire de Cheureuse par la destitution du Duc de Berry.

Qui s'en prend au Connestable & au nouueau Constil du Roy.

PRES la Feste de Pasques, le Roy continuant dans la resolution de r'établir le Languedoc, prit les aduis de son Confeil, & pourueut de ce Gouvernement Messire Pierre de Chearense, lage & vertueux Cheualier, & capable par l'experience qu'il s'estoit acquise dans les affaires, de rendre à cette Prouince le repos que le Duc de Berry luy auoit ofté par

toutes les exactions ; qu'il promit au Roy d'abolir. En meime temps il fallut faire scauoir au Duc que le Roy auoit disposé

de ce Gouuernement, & sa Majesté luy en écriuit, pour l'obliger à souffrir qu'il fût publié dans les vingt-deux Villes qu'il possedoit en Guyenne, qu'on eut à reconnoistre le Sire de Cheureuse. On choisit pour cela le Sire de Harpedans Breton (il faut lire Poiteuin) neueu d'Oliuier de Clisson Connestable de France, qui fut témoin du reffentiment qu'il eut d'une destitution qui le priuoit de tant de biens, & de la haine qu'il fit paroiftre contre le Connestable & le Confeil. Il dit plusieurs fois qu'ils abusoient d'vn temps qui ne durcroit pas toûjours, & que la fortune se lasseroit bien-tost de leur estre si fauorable, & comme le Sire de Harpedane vid que nen ne le pounoit adoucir, il s'ennuya de tant d'injures & de menaces, & partit sans congé pour reuenit à la Cour en grande diligence.

#### CHAPITRE SECOND.

- Les Genois demandent secours au Roy contre les Barbares à Afrique.
- II. Le Duc de Bourbon s'offre pour le conduire.
- Dresse vne Armée, & prend vn Genois pour Lieutenant General.
- IV. Differend entre les François & Italiens à cause du Schisme.
   V. Les François épouvantel d'une tempeste, retenus par le Lieutenant Genois.
- V 1. Arriuée des Chrestiens à la Coste de Thunis.
- VII. Leur descente par force d'armes à Carthage.
- VIII. Qu'ils somment de se rendre, & qu'ils assiegent.

Vigoureuse resistance des AssegeZ. IXGrand combat. Noms des Nobles qui y moururent. X. Les Genois traittent secretement auec le Roy de Thunis. L A Nation infidelle des Turcs tirant de grands auantages du Port d'Afrique, qui eft le plus fameux de l'Vniuers pour la commodité de fingler de là en toutes fes parties, la Seigneurie de Gennes y eftoit la plus interedice, parce que ces Pirates trauer oient son trafic, & l'obligeoient comme la plus exposée à leurs Année 1390. courfes, d'estre perpetuellement en garde contre toutes leurs surprises. Ce n'est pas que les Genois manquaffent de courage pour les aller attaquer & par mer & par terre; mais ils se defioient de la durée de leurs forces dans la continuation d'une longue guerre contre vn si grand peuple, & considerans sagement que ce deuoit estre l'entreprise d'un Prince puissant, ils eurent recours au Roy, & luy. enuoyerent des Ambassadeurs, qui arriverent sur le point de son départ pour le voyage de Languedoc. Il les receut fort gratieusement, & leur ayant accordé. " l'audience, celuy qui portoit la parole luy fit ce petit discours Sire, la Republi-" que de Gennes, qui nousa depéchez vers voltre Majesté, nous a donné ordre de luy representer les justes apprehensions dont elle est tourmentée, de ne pouvoir " long-temps refifter aux courfes & aux incursions continuelles des Turcs, quiem-" ployent contr'elle tout ce qu'ils ont de forces sur la Mer, & qui exercent sur s'es " Sujets toutes les Cruautez des corfaires & des Barbares. Nous auons pris les armes " pour nous defendre, nous nous fommes affez fouvent rencontrez auec eux. & aflez de fois les euenemens en ont esté divers, mais toujours mal. heureux, comme "il est ordinaire à de petits Estats de s'affoiblir mesme par leurs victoires , par ce " qu'ils n'ont pas des reffources ny des moyens de se rétablir par eux-mesmes, " quand ils ont affaire à vn Ennemy puissant & qui peut toujours hazarder. Si bien " que c'est estre vaincus, que de n'auoir plus dequoy vaincre, & qu'il ne nous reste " plus d'esperance que du costé de vostre protection, qui est le seul port qui nous foir affeure, mais quoy qu'il y air vn peu de honre d'auouer fon impuissance, il y " a sujet d'en estre console dans l'asseurance que nous avons, si c'est meriter le se-" cours d'vn Prince magnanime & tres-Chrestien, que de luy reueler ses besoins, » que c'est encore vn sujet de n'en point douter quand on le reclame contre les n ennemis de Iesus-Christ. Nous vous demandons cette grace, & si vous nous l'accordez pour le salut de nostre Pays, nous offrons à vostre seruice toutes les forces que vous nous aurez conferuées, & nous vous protestons qu'elles seront toû-" jours prestes pour satisfaire à nostrereconnoissance, & qu'il n'y aura jamais de

n ---- Omigli

precesce my de ration qui nous en puillen édeourner. Mais naqua yous fuplions de vous feruir de locación de la treve que vous auex auex ovenements, & de nous Année affilter prefenement, auparaume que vos trouppes le dilipen & cir eslèchen, 1990-auparaume mêmes que not entennis (genhert que vous nous faize hénoques de la paparaume mentes que nou entenis (genhert que vous nous faize hénoques de divir que le temps el fauorable pour leur embarquement, & que nous autons , dedenoy fournis non feulement à leur foldemais a fout ce qui leur fera note faites, que dequoy fournis non feulement à leur foldemais à fout ce qui leur fera note faites, que

& a la recompense des seruices qu'ils nous rendront. On les fit retirer pour en delibeter, & la proposition ayant esté bien receuë. le Roy les fit rapeller & leur dit de sa propre bouche. C'est vne action digne d'un ... Roy de secourir tous ceux qui sont opprimez, & c'est encore le plus glorieux em- ... ploy d'vn Prince tres Chrestien, d'assister de ses forces tous ceux qui sont exposez à la fureur des ennemis de nostre Religion. Le souhaitterois de tout mon cœur de la pouvoir servir de ma personne dans cette occasion icy, mais puis qu'il ne m'est " pas permis de donner cet auantage aux Anglois, (çachez mes bons amis, que ie « ne laisseray pas de vous aider d'yn bon nombre de François. & l'espere de leur " valeur qu'ils vous feront connoistre qu'ils sont en possession, ie ne dis pas de deffendre feulement leurs Alliez, mais d'étendre leurs Estats & d'accroistre leur fortune. Le succez sit voir que le Roy n'auoit rien auancé à la gloire de nostre Nation qui ne fut veritable, car plusseurs de l'Assemblée futent aussi-tost épris du desir de se signaler en cette sainte & genereuse entreprise. Losis Duc de Bourbon Oncle maternel du Roy , s'offrit sur le champ , il témoigna qu'il s'estimoit bienheureux de suiure les pas du grand S. Louis son Ancestre, & de terminer le cours & la gloire de ses Armes dans le mesme pays, & plusieurs autres grands Seigneurs perfuadez d'vn fi bel exemple, promirent de l'y accompagner, & fuplierent le Roy à genoux de leur faire la grace de leur permettre. Les principaux furent Philippe d'Artois Comte d'Eu, Messire Charles d'Albret & le Comte de Harcourt, Cou-

fins germains du Roy, & Messire Jean de Vienne Admiral de France. Le Roy y consentit volontiers, il donna tout le commandement & la conduitte de cerre nouvelle Croisade au Duc de Bourbon son Oncle, comme au plus qualifié d'entr'eux . & renuova les Ambassadeurs bien joyeux de leur negociation, & comblez de sa maguificence & de sa bonté. Le Duc ne perdit point de remps, il mir fur pied en moins d'yn mois quinze cens hommes d'armes rous Cheualiers & Escuyers, aucc grand nombre d'Arbalestriers & autres gens de pied, & le Comte d'Erby fils du Duc de Lanclastre qui voulut estre de la partie, y ioignit vn petit nombre de trouppes, mais fott aguerties, qu'il amena d'Angleterre, & qu'il embarqua à Matseille , d'où le Duc & luy partirent pour Gennes. Ils furent receus & logez dans la Ville, & l'Atmée répandue dans le pays d'alentour, où ils attendirent quatre mois entiers que les quatre vingt gros Vaisseaux que la Seigneurie faifoit equipper fuffent profts à mettre en mer, & les trouppes auffy, qui le trouuerent au nombre de mille Arbalestriers & de deux mille hommes d'armes, sans y comprendre les Matelots & autres gens de marine, qui estoient prez de quatre mille sous le commandement de Ican d'Outre-marins tres bon homme de mer, nourry & endurcy à toutes les fatigues de la nauigation, & qu'on estimoit le plus capable de bien conduite celle-cy, par l'experience qu'il auoit acquife, & par la science de la carre marine qui luy auoit appris à éuiter les escueils & à trouuer les Ports & les riuages necessaires.

On le fit Licatenan general fous le Due de Berry, & l'embarquement é fit auce beaucoup d'étperance & doive, maisil y est differend à qui féroit à benediction quand on fut fur le point de demater, à caufe du mal-heureux Schiffne qui senoit l'Eglie en disorce. Les Genois la vouloient receour de leurs Ecclefafiques qui recomodifioire Boniface, & nos François maintenans que rela aperie de groff parleel, « le la plus fige e turne nafég de peine à trouuer vu exxpedien pour les mettre d'accord, qui fut que des Preliter choîfs dans l'une & Jaure obedience ferojent la ceremoit chacun pour ceux de fon pary. A pres Année

cela on lear le ancres, l'on mit la voile au vent, & ce fut par vn temps ii peu fanorable, que l'espace d'un mois entier ils furent le souet d'une tempefte continuelle, qui les poutla tantoft deça, tantoft delà, qui les mit fouuent en danger de s'aller buter contre des banes & des Rochers, & qui les contraiguit enfin de relâcheren Sardaigne & d'y moniller l'ancre pour s'y rafraitchit & pour attendre vne merilleure faifon.

Cefut là que le reffouvenir des perils qu'ils auoient courus, dégonfta tous nos gens de l'entreprife qu'ils auoient faite auce tant d'empressement, écil y en eut fort peu qui ne merausraffent & qui ne témoignaffent Lautement qu'ils ne s'exposeroient pas une seconde fois à la bourasque des vents & à la revolte des flots. C'est ce qui sit demander l'affemblée au Lieutenant Genois, qui craignit " d'estre abandonne & cela serut extremement à remettre tous les esprits. Vous feauez par vne longue experience, mes chets Compagnons, leur dit-il, que dans tout ce que les hommes entreprennent ils ne sont à loiter que de leur belle reso-" lution, parce que l'execution n'est point en leur puissance, & que tout ce qui est " grand est hazardeux & difficile. Ce n'est qu'à cette condition qu'on peut meri-» ter la reputation qu'on cherche dans le metier des armes , & ie ne connois point " la veritable generolité, que fous le nom d'une vertu constante, qui nous fait foustenir patiemment & vigourcusement contre tous les obstacles qui se presentent, & qui anime nostre courage contre toutes les trauerses qui nous surmen-" nent. Il les blafina fort doucement d'auoir fi peu de fermeté que d'eftre épou-

uantez d'une petite difgrace qui ne leur pouvoit eftre imprevene, & il les fit de nouncaur'embarquer, mais ce ne fut que pour courir vn plus grand danger. A peine les voiles furent elles mifes au vent, que voicy fur le hant du jour vue nouuelle tempefte qui fe leue, qui les bat, qui les écarte, qui les pourfuit, & qui met a bout tout l'art & toute l'experience des Pilotes: & l'av appris de quelques vins du Voyage, que la peut fut aussi grande de leur part que du coste du soldat, & que les Patrons eux-meimes, rémoignerent qu'il n'y auoit plus de falut à esperer que de la mifericorde de Dieu & du merite de la cause pour laquelle ils s'estoient expofez.

Tout le monde se mit en prieses, & ansi-toft le vent auparauant li furieux deuint paifible, tous les Vaisseaux se ratsemblerent, & il les conduitie gavement à la Coste de Barbarie, où l'on n'eut plus de peine qu'à retenir l'ardeur de nos François, qui vouloient aller prendre tout ce qu'ils voyoient de places. Mahometanes. Les Genois leur répondirent tonjours, Nous auons plus affaire de vous ailleurs, & vous agirez plus veilement quand nous aurons attent le porc de Carthage, mais le Roy de Thunis qui se defioit bien qu'ils n'en vouloient principalement qu'au lieu d'où leur effoit venu tant de maux, y anoit donné bon ordre. Ily aunit ennoye vne forte garnifon de fix mille hommes, & il anoit; encore vne Armée de quarante mille Combattans en terre pour s'opposer à la descente des Chrestiens, qui ne demandoient pas mieux que de venir aux mains pour fignaler leur courage & cette agilité de corps presque incroyable qui leur est natutelle & qui sert beaucoup dans les combats.

Il y en auoit vne partie fur le bord de la mer , tons prests à accabler nos gens à forces de fléches & de traits, & l'Amiral Genois qui confidera leur contenance l'espace de prez de six heures, trouva la descente assez difficiles. mais comme elle estoit necessaire, il n'oubliz rien pour encourager les Chre-" fuens. Ne vous étonnez pas, leur dit-il, de cette multitude confuse que vous auez à combattre, & si la chose vous semble difficile, considerez, que c'est la seule raison qui vous la rende gloriense, L'occasion presente ne demande " point de confeil que celuy de montrer ce que nous auons de courage & de " resolution, & de faire voir que nous sommes trop braues pour nous compter » auec ces Barbares, & pour croire que la Victoire depende plûtoft du nom-" bre que de la valeur des combattans. Tout ce que nous auons à faire, c'est d'inuoquer le fecours du Ciel , & de recommander à Dieu le fuccez de cet. " te action, auce quelque confiance qu'il ne nous refusera pas la grace qu'il a tant de fois accordée à de perites rrouppes qui one combattu pour la gloire de foin nom contre des Armées innombrables de Nations infidelles. Enfin Années apres leur auoir reprefence l'honneut qu'on y pouuoir acquerir, fais diffinuler 1150, que l'affaire n'efloir pas tons danger, al leur dit qu'il le falloir affronter hardi-

ment, & faire de necessité vertu.

Eu mefnie cemps il commanda quelques petits vaiifeaux d'approcher les Barbares, qui dejafaifoient voie épaiffe nuée de la quantité des fleches & des traits qu'ils tiroient, mais on leur rendir de mesme, & si le combat fut mortel de part & d'autre, il ne laiffa pas de nous estre auantageux, car les Anglois aborderent mal-gré eux & les premiers gagnerent la terre à la faueut de la décharge des pierriers & de nos Archers & Arbaleftriers qu'onauoit placez fur les Chafteaux des Naures. Le refte de l'Armée les fuivit, on donna la chaife aux ennemis, la descente sur generale, & apres audir lasssé ce qu'il falloit d'hommes pour la garde de la florre, on marcha du costé de la ville de Carthage qu'on avoir dehberé d'affieger. Eile eit fiquée fur la met, sa forme est comme triangulaire, elle effort ceinte d'vae bonne & forte muraille deffendue d'espace en espace de pluneurs tours, qui outre l'epatfieur des pierres eftoient encore comblées à la haureur des murs, & parce que toutes les maisons estojent basses & creusées dans le Roc, il estoit aussi aux Gens de cheual qu'à l'Infanterie de monter par tous endrotts for les murs, & de fondre par tout comme dans vne plaine pour les " defendre. Auec cer aduantage de la figuation & de la force, elle auoir celuy d'eftre bien peuplee , & comme elle eft le Bouleuart du Royaume de Thunis contre la Chreitieate, à qui la conquefte de cette Couronne feroit facile filles Tures l'auoient perdue, ils y auoient fait auancer toutes les forces de l'Affrique,

Les Habitans qui sont riches des depredations qu'ils font sur la Mer, n'eftorent pas moins intereffez à sa conferuation, pas vn pour puissant qu'il fut ne s'exemptoit de la garde & du guet tant de jour que de nuit, & cependant, l'Atmée des ennemis qui se renoit toujours campée prez de la nostre, profitois de toutes les occasions de la has celer par milles fausses attaques qui la renoient roujours en action. Ils n'y manquoient pas parciculierement, lors que la plus grande ardeur du Soleil qu'ils ne pounoient supporter, leur excitoit une soif qu'ils ne pouvoient afforuir & les rendoit moins capables de fatiguer & de se metere and chaps, & quand ils lepr quoient donné la peine de se mezzre en bataille & de matcher à eux, ils laschoier le pied auec vne agilité qu'on ne pounoit atteindre, ils les obligeoient à retourner à lour Camp, & ils se raffembloient en vn instant pour donnet fur la quenë & pour les ramener battant. La pesanteut des Armes qui secabloit les Noftres Jes rendant moins capables de se bien deffendre dans ces occasions, il faut auouer qu'on y perdoit beaucoup, & il est encore reritable que ces Barbares ne le fouctoient gueres de les affronter, quoy qu'ils fussent nuds, car cela fe peur dire de gens qui n'auoient point de chausseures, & qui portoient pour toute armeure des canns olles piquées de toile de cotton en maniere de cortes d'armes ou de curraffes. Auec cela ils firent fi bien voir que la valeur du foldat ne dépend point de la force & de l'éclat des Armes qu'il y en avoit plufieurs tous percez de fleches qui ne laifloient pas de tenir ferme insques à la dernière goutte de leur fang. D'autres tous trauerfez de coups d'espées, s'enferroient d'eux melines encore plus quant, pour joindre leurennemy, & pour le tuer auant que de moutir, et quand cela atrinoit, leurs Compagnons accouroient pour enleuer les corps, & pour honoret vne fi grande vereu de nobles funerailles.

Les Chrettiens ne l'ailèrent pas pour celade continuer le deffein de prendre la Ville, qui eftont le iujer de cette expedition, mas comme c'elt la coultume de fommer prenierement els places qui on veut adigecer, ils enuoy cerent dumander vin fauf-conduir pour deputer au Gouuerneur, & frent choit de gran qui fequotent la langue du Pais pour faire cette Gonmarion. Ceute-pé direct de la

A s iii

Année R

part des Genois, qu'ils estoient arriuez auec le Duc de Bourbon Oncle du grand Roy des Chrestiens, pour vanger les injures qu'ils auoieut receus des Sarrazins, & qu'ils luy faifoient îçauoir qu'ils mettroient tout le païs à feu & à fang, s'il ne rendoit aucc la Ville ceux de leur païs qu'on auoit pris injustement, & qui languiffoient fous les fers & dans toutes les miferes d'vne cruelle seruitude. Ils proposerent encore au Gouverneur de se faire Chrestien, & apres avoir témoiené par sa contenance qu'il souffroit ce discours fort impatiemment, il leur fit cette réponse en peu de paroles. Ien'ay jamais eu insques à present rien de com-mun auec le grand Roy des Chrestiens, le trouue pour tant bon que les torts faits » de part & d'autre entre nous & les Genois soient reparez, quoy que i'estime " qu'ils soient bien égaux. Mais pour les Chrestiens esclaues que vous redeman-" dez , ie pourrois bien soustenir que le droit de la guerre qui nous a permis de les prendre, nous authorife encore à les retenir : & quant à la proposition de rendre la Ville, il y a cinquante ans que le la gatde pour le Roymon Maistre, & ie la " deffendray pour son scruice susqu'au dernier souspir. Pour ce qui est de ma Re-» ligion, ie la tiens de mes Ancestres, ie l'ay obseruée depuis mon enfance susques " à vn aage decrepit, ie suis persuadé de sa verité, i'en respecte les mysteres & les ceremonies, & ses traditions me font abhorrer celle des Chrestiens, Enfin ie croy vn Dieu tout puissant, & mon intention est de le seruir toute ma vie, com-" me celuy à qui feul appartient de juger de toutes les Religions & des Loix des » Nations , & de condamner justement ceux qui les auront transgressées.

Cette réponse ayant resolu les Chrestiens à prendre la Ville de force, ils firent dessein de l'attaquer par le coste du Port, comme le plus difficile à deffendre, & en peu de jours on y liura quatre assauts, mais qui furent si bien soustenus , qu'il faut confesser qu'ils y furent fort mal menez , & que les habitans s'y porterent si vaillamment, mal-gré les fleches & les carreaux qu'on tira des pierriers & des machines qu'on auoit mis en batterie fur les vaisseaux, qu'ils les repoufferent. Le massacre y fut grand, & comme il estoit important de ménager le petit nombre des affiegeans, on s'auisa de mander tous les Ouuriers, & de leur commander vne forterelle ou Chasteau de bois également long & large de quarante pieds, & bien fermé de bonnes poutres de chesne dont on s'estoit muny fur les Navires, afin que coux de dedans fussent à couvert de l'artillerie des affice ez. L'ouurage s'acheua auec beaucoup de trauail & de l'épense, on le posa meimes fur ses roues, tout prest à seruir, mais les Ouuriers ayans differé de l'attacher promptemet à la muraille selon l'ordre qu'ils en auoient des Chefs , ils apprirent combien il est nuisible de perdre le temps en desemblables occasions, car les Carthaginois firent fi bien à force d'engins qu'ils ruïnerent ce grand edifice, & qu'ils le mirent hors d'estat de les incommoder. Il fallut auoir recours à quelque antre invention , & les mesmes Ingenieurs creurent reparer leur faute par la constructió d'une Tour de bois sur un Nauire qu'ils rendirent stable par le poids des ancres qui le retenoit. Du haut de cette Tour on deugit aualer va pont sur l'endroit de la muraille plus proche de la mer, & par ce moyen joindre les afficeez, combattre à coups de main & forcer la Ville, mais cela ne feruit qu'à mieux faire connoistre la difficulté de venir à bout d'vne si grande entreprife. De deux Normands qui en voulurent faire l'essay pour se signaler , l'vn fut pris, on le mit en pieces, & on en tira les morceaux fur nos gens à coups de machines pour leur donner l'épouvante, & le second faifant merueilles de bien combattre, fut renuerié dans les flots où il demeura fubmergé.

Si ce Siege, qui dura plus de das femaines, auoit mieux retificije croirois efre oblige d'en donner touse les particularizes, mais c'eft affez de dire pour l'honneur de noftre brauc Nobledie qui l'entreprit, que s'il efloit au deffits de leur focce, qu'il) n'efloit point au deffits de lur courage, & que c'étoit joindre la prudence la reputation de leur valeur, de ceder à leur experience & à la necellité du temps. Outre que l'affaire trioir en longueur, & que le fuécez en efloit trop metratin pour toújours hazarder tant de braues hommes, on commençotis amaquer de viares & de moyens d'en recouver, l'Hyave approchoit

pendant lequel la mer a de coustume d'estre orageuse, & tout cela consideré Amée dans le Confeil de guerre, l'onn'eut plus de penfée que de fignaler cette expedition par quelque bel exploit qui reparât l'honneur des Affiegeans, & qui leur preparat vn plus glorieux retour en leur païs. On fit obseruer l'Armée des ennemis qui n'estoit qu'à vne lieue de là , & scachant qu'ils ne se défioient de rien , & qu'ils passoint à l'ombre la chaleur du midy , l'on marcha aussi-tost en bataille & au petit pas, l'on se jetta d'abord sur les premiers qu'on trouua au quartier plus auance, & cela fe fit auec de grandes clameurs & auec vn horrible massacre,

Il arrive affez souvent que les plus vaillans Hommes perdent courage en de pareilles rencontres , & que l'épouvante d'estre surpris les mette en fuite , toutefois ceux-cy n'en furent que plus animez à se bien deffendre, & c'est ce qui rendit le combat plus sanglant, & leur defaite plus glorieuse. Ils resisterent fortement, & comme on les joignit de si prez qu'ils ne purent épuiser de fleches toutes leurs trouffes & leurs carquois, on en fit vn grand carnage auparauant que de les mettre en déroute, & on demeura maistre de leur Camp, où l'on ne trouua rien qui pût recompenser le soldat de la fatigue & des playes d'une si rude mélée. On y mit le feu pour apprendre à ceux de la Ville la défaite de leur Armée, & l'on reuint vers les vaisseaux auec moins de joye que ne meritoit vue victoire si entiere, à cause des braues Hommes qu'on y perdit, tels que Messire Guillaume du Garet, & Meffire Iean de Motecoe, qui ce jour là mefine auoient esté faits nouueaux Chevaliers , le Sire de Wailly , & vn Cheualier & vn Escuyer de sa suitte, mais principalement encore les nobles & vaillans Cheualiers & Escuyers dont voicy les noms, le Sire de Blot, Jean de Pierre Buffiere, le Sire de Bellefaye, Guichard de Malere, Gcofroy de la Selle, Yon Cholet, Guichard de Palerne, Guy Villain, lean Perier, Robert de Hangest, le Sire de Bours, Geofroy de Dinan, Guil-lume Andureau, lean des tstes, Mestire Jean de Trie, le Sire de Machesel; Eustache de Mailly , Meffire Bertrand de Chenac , Meffire Guy de Vareze , Estienne du Port, Fondrigay Gentil homme Anglois, qui ne fut pas le feul de sa Nation qui y demeura, Meffire Alain de Champigne, & huit vaillans hommes d'armes de la fuitte du Sire de Rienx dont l'ignore les noms, auffi bien que de plufieurs autres, à qui ie souhaite la mesme gloire au Ciel qu'ils ont meritée sur la terre.

Il y eut aussi beaucoup de blessez, mais on ne sçauroit dire si ceux qui moururent perirent plustost de leurs playes, que de soif & d'aridité entre les bras de ceux qui aydoient à les remener au Camp, & il s'en trouua mesmes que le seul poids de leurs armes accabla, & qui demeurerent sans mouvement & sans vie. Il est mal-aisé de les nommer tous comme ie le souhaitterois pour l'honneur de leur memoire, & i'ay seulement appris de ceux qui eurent part à cette action, que telle fut la destinée du Sire de Clairmaux, de Messire Robert de Bailledart, de Mellire Amaury de Craon qui avoit esté fait Chevalier ce jour-là, de Messire Charles d'Auxelles, \* de Messire Robert de Harcourt, du Sire de Creully, du Vicomte d'VZez, de Robert du Mont, de Mignotel, de Perducat de Souatre, du Borgne de Clais, de Philippe de Hodene, de Melfire Gaudry de Balente, de Melfire Robert de Berneuel, de Melfire Robert de Puillé, de Denis du Val-Anger, & de Philippe de

Channigny.

Ceux mesmes qui n'auoient point receu de blessures eurent beaucoup de peine à gagner le Camp, tous noyez qu'ils effoient dans leur sueur, & ne scachans où trouuer de l'air pour respirer parmy vne chaleur & vne secheresse mortelle, qui les tenoit hors d'haleine & dans le desespoir de trouver de quoy se rafreschir. Ils rendirent graces à Dieu de bon cœur quand ils se virent hors de cette fatigue, ils ne penserent plus qu'à leur retour, & dans trois iours apres, toute la flotte fut preste à faire voile. Cependant les Genois qui vouloient tirer quelque profit de cette expedition , trouuerent moyen d'entrer en Conference par vn Truchement auec le Roy de Thunis, & quoy qu'ils tinffent le Traite fort secret, on ne laissa pas de le découurir & de dire tout publiquement, que la defaite de ses trouppes, dont ce Prince sut fore affligé, luy faisant aprehender que les Genois ne dreffailent vne autre partie pour reuenir auec de plus grandes forces , il

Année conuint auce eux de la deliurance de tous les Esclaues Chrestiens, & leur donna dix mille escus d'or pour les rembourser d'vne partie des frais de cette guerre.

#### CHAPITRE TROISIEME.

I. Les Florentins & Bolonois offrent de se donner au Roy. II. Qui refuse ces deux Seigneuries, & leur promet secours.

P Army les euenemens les plus remarquables de cette année, le crois eftre obligé pour l'honneur du Roy de parler de l'Ambassade des Florentins & des Bolonois, composée de seize des plus excellens Docteurs de l'Université sameuse de Boulogne, & des principaux Citadins de Florence. Ils arriverent à Paris incontinent apres Pasques, & ayans esté admis à l'Audience du Roy en plein Confeil, ils remontrerent par vn fort beau discours, combien ils estoient injustement tourmentez par la Tyrannie ambitieuse de Iean Galeas Viscomte, Seigneur de Milan, qui les vouloit soumettre à sa domination, supplians treshumblement sa Majesté, comme estant le seul refuge de tous les Estats opprimez de les vouloir receuoir en sa protection, & d'accepter l'offre qu'ils auoient chargede luy proposer, de sedonner à luy & à ses Successeurs auec route l'éten-dud de leurs Seigneuries. On receut fort bien ce qu'ils dirent, on leur st grande chere & de beaux presens, mais apresauoir meurement deliberé sur leurs offres, il s'y rencontra deux difficultez, l'vne que le Roy estoit allié du Sire de Milan, & l'autre que ces deux Estats estoient du Domaine du saint Siege : si bien que tout ce que le Roy put faire pour la satisfaction de ces Ambassadeurs, fut de les remercier de la bonne estime qu'ils auoient euë de la douceur & de la felicité de son Empire, & de leur promettre de les secourir quand on entreprendroit de troubler l'ordre & le repos de leurs Seigneuries.

# CHAPITRE QVATRIESME.

 Entreprise celebre de Renaud de Roye, de Iean le Maingre dit Boucicaut, et du Sire de Saimpy, pour maintenir contre tous les Estrangers l'honneur de la Cheualerie Françoise.

II. Le pas d'armes aßigné entre Calais & Bologne. III. Les Anglois & autres Estrangers se piquent d'honneur &

y viennent en grand nombre.

IV. Ils refusent le Tournoy & acceptent le duel de l'espée.

. On donne cinq grands combats.

VI. Le Sire de Saimppy Souftient brauement en attendant la guerison de ses compagnons, et gagne la victoire. VII. Beau combat de Henry de Landasfire, Comte de Derby de-

V II. Beau combat de Henry de Lanclastre, Comte de Derby de puis Roy d'Angleterre, contre plusieurs Estrangers.

VIII. Autre combat de Renaud de Roye & de Boucicaut contre les Anglois.

IX. Combat particulier de Boucicaut contre un Anglois.

X. Ciuilité de nos François Victorieux.

Comme

Omme la liberté de la Treue , & l'esperance d'une prochaine Paix entre les deux Couronnes, permettoit aux grands Seigneurs d'Angleterre de fatis. Année faire leur curiofité de voir la France, ils ne se pouvoient tenir de parlerauec 1390. aduantage de la valeur de leur Nation parmy nostre Noblesse, & de se donner la gloire des principaux exploits de nos longues Guerres. Cela déplaifoir fort à nos François, & cela fit resoudre trois Scigneurs encore jeunes, mais deja fameux Cheualiers , Renout de Roye , Ican le Maingre dit Boucicant , & le Sire de Saimpy, d'en faire l'épreuue, & d'en decider par vne forte de joufte & de combat qui merite bien d'eftre cyrapportée pour eftre extraordinairement galante & guerriere tout ensemble. Ils creurent que c'estoit va moyen de relever le nom & la valeur de la Cheualerie Françoise, & ils ne se contenterent pas d'en faire l'entreprise contre les Anglois seulement, mais tout ce qu'il y auoit de vaillans Hommes & de gens curieux de leur reputation dans tout le reste de l'Europe. Ils propoferent l'affaire deuant le Roy, & le supplierent auec grande instance de leur en accorder la permission, mais parce que la chose importoit à l'Estat, & qu'elle pouvoit estre au dessus de leurs forces, les plus sages eurent de la peine à consentir que trois personnes particulieres exposassent l'honneur du Royaume par vne querelle faite à plaisir, contre vne élite de tout ce que les autres Estats pouvoient avoir de plus vaillans Hommes. On mit encore en queftion s'ils auoient autant de force pour executer que de courage pour entreprendre, & en effet le Sire de Saimpy eftoit petit, Boncicant n'eftoit pas plus grand, & Renaud de Roye n'estoit que de mediocre taille, mais plus alegre que les autres.

On fit entrer cette raison parmy mille autres qu'on leur allegua pour les en détourner, ils répondirent que la Nature ne donnoit pas la force & la vertu felon la grandeur des corps , & qu'elle n'en estoit pas moins liberale enuers les petits, qu'enuers les plus grands Hommes, & ils firent si bien qu'ils obtinrent la permission du Roy. Ils enuoyerent auss-tost publier leur desfy, tant en Angleterre que dans les autres Estats de la Chrestiente, & les Herauts conuierent encore de leur part tous les Seigneurs & Dames qui voudroient estre spectateurs de ce celebre Combat. Le pretexte de l'entreprise donna de nouucaux enuieux à nostre Nation, plusieurs Estrangers ne se purent empescher de dire: Voicy les François qui veulent faire paroiftre leur orgueil & leur vanité, Et cela interessa les plus vaillans à se rendre à ce pas d'armes, qui fut affigné auprez de faint Ydenard, qui est vne fort belle plaine entre Calais & Boulogne. Il y eut des Personnes de qualité pour receuoir ciuilement tous ceux qui y viendroient, & pour prendre les noms par escrit de tous ceux qui voudroient combattre, & afin que tout s'y paffat au defir d'un chacun , & que les Affaillans eussent le choix, nos trois Tenans trouverent à propos d'offrir deux fortes de combats, & firent pendre deux escus à vn Aubespin à l'entrée de la plaine, pour connoistre selon celuy qui teroit touché, de quelle forte d'armes l'Assaillant se voudroit seruir , & s'il voudroit courir cinq fois.

Il y vint grand nombre de Cheuliers & d'Elcuyen d'Angletere, de Hainaut, de Dravine, & d'aure psi piul foliogiere, mais comme ils nefaifoient pas de cas de l'écte qui fignifioti le Tournoy, parce que c'eftoir va exercice qui reflioti que joyeux & fort commus, on roucha de la pointe de verse de combar contre la François qui les auoient prouques. Il suois dequoy effonner des Braucs de la premier repusation & de la plus hauter proteffe, de voir arriuer tent de gens fi blen-faits, & qui porroient la mine d'auoir ru courage proportionne à la nobleffe de leur caille, & l'on le reprefenta encore par plaiteurs fous à ous trois Champions, mais in de cœura ne fe plaifierent qu'aux entrepriès grandes & difficile, & lis n'oublièrent pas l'exemple du jeune Dauid. Tout cela neammoin parut todjous plus temeriar que idudicioux, & les pradess cuentes thes de 1 petus à

# Histoire de Charles VI.

Année

194

en rien augurer de bon, iusques à ce que la bonne fortune de ces trois braues Cheualiers, changea l'estat des choses, & leur donna pour admirateurs & pour trompettes de leur renommée, les plus rigoureux Censeurs de leur conduite, & voicy comme l'affaire se passa.

Toutes les chofes preparées felon le bruit de l'entrepnife, les François fe rendrent aux Tentes, qui effoiten méublées à la Royale, & co l'on deuoir pendant trente iours traitter & feftoyer magnifiquement tous les Eltrangers qui y artiuretoinen. Ils firetu pendant trois tous grande chere aux premiers venus, & le vinge & vnicime de Mars, ils fe prefenterent en armes, richement sightez de tous les ornemens qui pounoient donner de l'éclar à leurs achous. Alors le duel fut accepté, & cette premiere journée fut employée par Mellire land & Hadinde, Comme de Huntingdon, freve verin du Roy d'Angleerre, par le Comte c'Haroffich, les Sires de semmont & de Ciffire, Pierre de Courrey, sean Caffr, Lean Anglé, & Thomas s'evilvature, qui combatient entrep, sean Caffr, I can Anglé, & Thomas s'evilvature, qui combatient Ciffire, Nicolas State, Guillaume tétren, Guillaume trais. Le la contraite de ville de Guines, & ceux-cy courtrent cinq fois l'épée à lamaintum of François, mais ils recourrerent à leurs Tenes fans aucune béléfuere.

Aprei eux paruenta su troificime rang tean Seuelfre, Bruyant de Stapletan, Guillaume Maegeri, lean Reidege, Mellir Lean d'Armedel, Nicolais le Long, Mellir Lean d'Ambertison, lean Saltur, Roger le Long, le Sire de d'érboure, I la composité de l'armedel, Nichart de Pere, de lean Clouder, l'Estrare alle en almemer, & s'effant serienze aucc beutoup de bleifeure, Henry de Long, le Sire de Merhoure, I lean Condition, l'Estrare alle en Manne, Henry Goid-purient la place, mais Remad de Ary, le bleiffou qu'ent conspirater, Ce loutre l'ail emporta le prix au jugement des Dames & aucres d'uner ne project a le prix au jugement des Dames & aucres d'uner ne project a l'estra de l'armes de l'armes

paffe-temps.

L'auxe journée ne le passa pas si heurevisement, seus de thétimé, le Comes Mergéhat, Nicolas Melys, Richard de Bresse, Andre Hegue, Huguet, Leurert, Carmel, & Wontespiis Heldt, menerent si rudement Banicious, & Renaud de Bryt, on le transpire que le Roy auoit ennoyez de la Cour pour les feruit. Cepengil leur fallus quarde neuvious; leidt, & qu'ille curent befoin de Medecins & on histories que le Roy auoit ennoyez de la Cour pour les feruit. Cepengapon, partie de la companyat, le Sire de Saimy Gentil-homme Picart, qui auoit requis les forces, refolus de supplier à l'ablence de ses Compagnons. Il eut affaire controllement de la companyate de course forcet de la dramp, avec le companyate de course forcet de la dramp and la companyate de la company

L'impatence du liè & bajlousé d'honneur less le lour fuiture rentre en lice, ils recureurs vuillamment les Bohenieus, les Allemans & les autres Anglois, quivouluren estre de la partie, & ils continuerent à fignaler leur valeur & leur aderille contre Merister Niques E sense; & Mellire Bohen de Bohene, Mellire Leun de It steinen Mellire Thomatic Catali, & Mellire Robert Famili, Mellire Leun de It steine Mellire Thomatic Catali, à Mellire Robert Famili, Mellire Leun de It steine Mellire Thomatic Catali, à Mellire (about 1) in the la contraction entre est contraction entre les Dames & les Cheualhers, & le fuiunts si voir qu'on aouit ur beloin de cerpo pour essite, "I hompecunie marient de steiner Mellire Henry de 1 verfs, Mellire Leunde Courson, Robert de Itimes", Mellire leunde Henry de Familie Parister, Mellire Leunde Courson, Robert de Itimes", Mellire Leunde Courson, M. Thomatille de Fantster, M. Heau de Henryter, Melline Leunde Fantster Mellire M. Thomatille de Fantster M. Heau de Henryter, M. Leun de Essessire Baltard de Lanclastre, M. Thomas de Sowinforde, & M. Robert de Quarrieres. La melée fut aspre & cruelle, & ceux-cy l'emporterent au jugement de tous les spect ...

teurs fur tout ce qui se presenta d'estrangers

Enfin l'autre combat se passa encore à l'aduantage de nos François . & l'abfence du Sire de Saimpy en donna la gloire à ses deux Freres d'armes, qui eurent affaire contre Meffire Richart & Aldeberry, M. Pierre Bocqueton, Guillaume Mouton, M. Ican de Chafteauneuf, M. Thommelin de Haft dam , M. Gautier de Bloat , M. Richart de Dancaftre, M. Ican de Cherin Hensfire, M. Simon & Robert Stanelle, & M. Guillaume Hurguelingue. Ils furent pour la pluspart démontez & abbattus, & Meffire Renaut de Roje y cassa quatre épées. La derniere action de ce fameux pas d'Armes répondir à fes heureux commencemens, & Messire Thommelin Breton , M. de Montenat , M. Thommelin Eion, M. Ican Cufat , M. Ican d'Aligringe, M. Robert Felleton Capitaine de Merck, M. Robert de Rocheforde, M. Richard de Saluain, M. Thommelin le Lorg M. Richard de Rechignes, & M. Ican Power, ne purent auec tous leurs braues efforts interrompre la possession qu'ils s'estoient acquise de vaincre tout ce qui s'opposoit à l'honneur qu'ils s'estaient proposé, & le mecontentement de Messire Robert de Rochesorde accreut encore la gloire du vailiant Boucicaut, Il se plaignit aux Iuges de n'auoir fait que quatre coups d'épées, & comme il les pressont fort de luy en sairc raison, Boucicaut qui n'auoit point remarque qu'il eut mieux fait qu'aucun autre de les Compagnons, se presenta pour le tatisfaire auec la permission des Juges, & luy donna vn coup d'estoc de si grande force, qu'il luy perça le bouclier & le bras de part en part. Ainfi le pauure mal-heureux porta la peine de son mensonge & de la vanité, & cette derniere victoire confirma nos François dans la reputation d'auoir genereusement accomply leur belle entreprise; où ils se porterent auec vne adresse & vne valeur si égale, que les Juges du Camp se contenterent de leuren donner l'honneur en commun, fans faire aucune comparaison des merites, & laifferent la question indecise, qui des trois auoit micux fait.

Les trois iours qui restoient à écouler du terme de l'entreprise, se passerent joyeusement entre les Cheualiers & les Dames; on chercha toutes fortes de diuertissemens pour se radoucir, & nos François vserent si genereusement de leur victoire enuers les vaincus, que non seulement ils leur rendirent leurs armes & leurs cheuaux, qui leur deuoient demeurer par la condition portée par le deffy, mais encore les renuoyerent chargez de toutes fortes de prefens. Ie ne eroy pas auoir mal à proposinterrompula suitte de cette Histoire par le recit d'une action qui doit estre agreable & divertissante au Lecteur, duquel je passeray à ce qui reste de remarquable parmy les autres incidens de cette année.

CHAPITRE CINQVIESME.

De certains empoisonneurs de puits & de fontaines, qui furent pris & punis.

On en accusoit les Dominiquains qui s'en purgerent.

V mois de Juillet de la presente année, l'on décounrit au P is Chartrain Avn attentat étrange & tout nouveau, qui se devoir estendre par tout le Royaume, & qui alloit à l'extermination generale de tous les peuples. Comme l'auarice est la source & le principe de tous les crimes, la mendierré les rend comme necessitire en la personne des Gueux, qui nerverteret aucune occasson de gagner pour insame qu'elle pusifé estre, & l'on se seruit d'eux pour empoifonner tous les puits&les fontaines de France d'autant plus ailément que la campagne est leur Patrie, & qu'ils sont en droit & en possession d'aller par tout. Ils prirent sur eux la poudre empoisonnée qu'on leur donna ils la mirent dans des chiffons de linge ou dans des petites bouëttes, & parce qu'il falloit entrer dans

les maifons des riches pour en jetter dans les puits, ils se firent soupçonner par Année l'importunité qu'ils failoient aux portes , & par la liberté qu'ils prenoient d'entrer où ils pouuoient. On en arresta quelques-vns qui en furent conuaincus, cela for caufe de faire prendre tout ce qu'on en rencontroit, fauf à voir par apres s'ils seroient innocens ou coupables, & plusieurs confesserent dans les tourmens la composition & la qualité de ce poison, qui estoit fait, ce disoient-ils, des ongles & de la chair de pendu détrempez dans du fang de crapaut, dont perfonne ne gousteroit qui ne tombât dans vne langueur mortelle, l'espace d'vn an , pendant lequel tout le poil devoit tomber du corps, & la peau devenir si tendre & orgueillie, qu'on ne la pourroit toucher qu'elle ne s'enleuat. Les Freres Prescheurs, autrement appellez Jacobins, furent soupconnez d'estre autheurs de cette drogue & de cette detestable entreprise ; mais ils s'en pur. gerent, ils en furent renuoyez absous par Sentence du Preuost de Paris, qui fit decapiter les principaux & les plus criminels de ces malfaicteurs, lesquels declarerenten tendant le col au glaue du Bourreau, & demeurerent toujours fermes en leur premiere deposition, qu'ils n'auoient autre connoissance de ceux qui auoient composé ce venin, finon qu'ils portoient vn manteau noir sur vne longue robe blanche, & c'estoit l'habit des Iacobins.

# CHAPITRE SIXIESME

Tonnerre & tempeste epouuantable.

Qui fit cesser la deliberation de faire de nouneaux imposts. SVr le milieu du mesme mois de Iuiller, le Roy & la Reyne estant allez pren-ier l'air au Chasteau de S. Germain en Laye, à l'heure que l'on chantoit la Messe deuranteux, & que le Conssel estoit assemble d'vn autre costé pour ausser à faire de nouveaux imposts, & à établir vne Taille generale, il arriva vn accident qui surprit d'autant plus toute la Cour, qu'il n'y auoit aucune disposition precedente qui pût empescher de croire que cene fut plustoft vn prodige & vn coup de mauuais augure, qu'vn effet naturel & ordinaire des meteores. Le Ciel auparauant tres-ferein, s'obscurcit en un instant d'épaisses tenebres, l'espace d'vne lieuë feulement qui faisoit le tour du Chasteau, & l'air se fendit tout à coup auec mille coups de Tonnerre si épouventables, qu'on croyoit que tout fût renuerlé. Le vent qui se mit de la partie arracha d'vne fureur étrange tous les contreueuts, brifa toutes les fenestres, & mit en morceaux tout le vitrage de la Chappelle de la Reyne, qu'il porta insques aux pieds de l'Autel: enfin l'effroy fut il grand qu'il fallut vistement acheuer la Messe & cesser le chant, pour auoir plustost fait, de crainte qu'il n'emportat la fainte Hostie.

Tant que dura cet orage inouy, tout le monde prosterné par terre n'osoit leuer les yeux, le Conseil mesme cessa, & le Roy par apres accorda aux prieres & aux justes scrupules de la Reyne, qui estoit preste d'accoucher, qu'on ne parleroit plus de tourmenter le peuple. Cette Princesse l'en estant venue supplier toute tremblante, & l'ayant asseuré que cette disposition desordonnée de l'air, n'estoit autre chose qu'vn coup du Ciel pour le soulagement de ses pauures Subjets. Les plus grands arbres de la forest furent arrachez, & on rapporta à la Cour, que le Tonnerre estoit tombé sur quatre Officiers du Roy entre S. Germain & Poiffy, qu'il leur auoit confommé tous les os & le dedans du corps, & qu'il ne leur estoit resté que la peau, qui estoit noire comme du charbon.

## CHAPITRE SEPTIESME.

I. Le Comte d'Ostreuant tombe en la disgrace du Roy pour s'estre allié auec le Roy d'Angleterre.

11. Et vient en Cour faire satisfaction de son crime.

N cette mesme année, le Roy Richard d'Angleterre sit des Tournoys en sa ville de Londres, où il reccut auec beaucoup d'honneur tous les grands Seigneurs, tant de France que des autres país qui fe rendirent à cette Feffe. 
Celley qui py arrivance pius dem gunificence, fur le Comet e ôpteuse fils duc Om. Ande 
te de Hainaur, parent de la Reine, de que le Roy auoir encore alhé dans fon fang 1390par lemariage qu'il auoir trairé carter i ye là fils de Duc de Bourgognes É couqu'on difoir tout communément qu'il elfort le Prince de fon temps qu'il auoir 
le mieux rairé i mais i le laiff à pade rendre fa reconnosifiance de la ôbelur four 
pcées de quelque confipration, tant par les conferences particulières qu'il eu 
taucil Anglois, que par l'affort qu'il fir suit Roy de quiter tout publiquement 
le ispan d'or qu'il fuit à lymbole de fon Oriet & de fonalilance, pour prendre 
la isprendre d'Anglecerre.

Les Segneurs de Francel prefens furent res suftement indignez de fon in «
onflance, & le Comme de 3. Pet, lay on fit de grandstreproches, man le Roy s'é «
mur fipeude la legerete de ce ieune efprit, qu'il fe contenta de dire; le ne fusipa, et l'appende sa que ie deuosi faire de la fichelre , «
i'ayme mieux l'auoir pour ennemy declaré que pour faux amy & mausuis allic 
(Cadonna leux aux plus fages de 16 edfier que cela feorir que que nouveau fujee de guerre, & cela fur pout-eftrearriue, illes Amis du Comme ne luy reflier 
connolire fa finet. Il vint en fullignear erouser le Roy pour luy faire festreshumbles exceles, & l'onoffit bien d'auoir promis feruice aux Roy'd Angleters, 
mettre, que c'étoir fant aucun defini d'être dans long arts, & qu'il ne l'anoir 
fairey au preiudice, ny en haine du Roy & du Royaume, qu'il feruiroir fidellemens judous au dernie fobjuir.

CHAPITRE HVITIESME.

 Aduis au Roy d'Espagne touchant le Schisine de l'Eglise, par vn Hermite qu'il sit emprisonner.

II. Et qui predit sa mort arrivée peu apres. III.Le Roy son sils envoye en France consirme

III.Le Roy fon fils enuoye en France confirmer l'alliance.

A Paix estoit assez bien établie par toute la Chrestienté, & les Princes auoient assez de loi sir pour mettre ordre au Schisme qui continuoit toujours; mais ils ne se soucioient gueres du reposde l'Eglise, & l'exemple suivant fera voir qu'on faisoir mal à sa Cour de leur en parler. Plusieurs personnes ayans vainement entrepris d'y resoudre le Roy d'Espagne; le plus ferme & le plus hardy de tous fut vn Hermire nommé André, reconnu pour homme iuste & craignant Dieu, par vne retrairte de vingt-quarre ans entiers dans vne vie solitaire : & celuy-cy ne cessa point de luy representer qu'il y estoit si obligé, qu'il deuoit craindre que Dieu ne le chastiar, s'il refusoit ses soins & son entremise pour vne affaire fi importante. Le Roy fir comme l'Afpic qui bouche ses oreilles aux charmes, & refifta toujours aux perfuations de ce lage & deuot enchanteur, iufques à ce que le fentant rrop importuné de ses remonstrances, il le fit arrester & mettre en prifon. Cette violence dépleut à tous les Grands d'Espagne, ils s'employerent pour sa deliurance & ils ne l'obrinrent quasi que parforce, encore fût ce à condirion de le faire iurer de ne plus iamais parler des affaires du Schisme. Ils remercierent le Roy de cette grace, ils luy demanderent le remps & le lieu où il auroit à comparoiftre deuarr luy pour faire ce ferment, & ils ne doutoient point qu'il ne le fift auec ioye pour le deliurer de l'ennemy de sa detention; mais il en arrius tout augrement. Cer homme pressé de satisfaire à la volonté du Prince, répondit librement, & touche commeie croy de l'esprir diuin, que le pouvoir luy estoit deflors ofté, & de le deliurer & de l'entendre, & cela fit croire qu'il eftoit deue-Bb in

nu fol, iufquet su lendemain, que la verité de fa pophetie parut publiquement.
Année au grand malheur dec Royame Le Roya illant d'un Villee my lente present de faitte suppose de faitte su faitte suppose de faitte suppose de faitte suppose de faitte suppose de fait

#### CHAPITRE NEVFIESME.

- Estat déplorable de l'Eglise & de la Religion durant le Schisme.
   L'Université s'employe pour l'union de l'Eglise.
- III. Mal receue du Roy à la suscitation des gens de Cour.
  - IV. Simonies de la Cour d'Auignon. Credit de Clement en France.
    V. Il abuse de la Dignité Pontificale & méprise les Lettres & les gens de sçauoir.

E terrible exemple toucha plusieurs gens de bien du Royaume de France. qui ne craignirent pas sans sujet que ce iugement de Dieu ne s'étendit dans les autres Estats, mais qui que ce fut pour cela n'eut la deuotion ny le courage d'entreprendre la cause de l'Eglise. On s'estoit tellement confirme dans l'habitude de n'en plus parler, que chacun endormy dans son insensibilité faisoit semblant de ne plus rien voir d'vn si grand scandale, & c'estoit perdre le temps & battre l'air de paroles inutiles, que de leur vouloir reprefenter qu'ils de-uoient ce feruice à la Religion. Cela donnoit de la tiedeur à tous les Chrestiens, la charité se refroidit, les passions qui n'estoient plus retenues, entretenoient la discorde & la guerre dans toute la Chrestiente, & la Foy Catholique estoit deuenuë la risce des Infidelles & des Heretiques, ceux qui deuoient l'exemple estoient eux mesmes les principales causes & les veritables autheurs du scandale Boniface de Rome & Clement d'Auignon, qui n'estoient paruenus à leurs Dignitez que par les voyes du monde, confacroient tous leurs foins à se maintenir chacun dans la partie de son obedience, par l'appuy des Puissances de la terre, & ils en iouissoient comme d'vn bien purement temporel. Clement obligeoie tous ceux qu'il éleuoit aux Prelatures à luy prester serment d'estre toute leur vie fidelles à son party, & ainsi les Principaux du Clergé demeuroient muets à tou-tes les clameurs de l'Eglise opprimée. D'ailleurs il ne refusoit point de graces au Roy & aux Grands de la Cour, il les combloit de presens, & leur tenoit les oreilles bouchées à toutes les remonstrances que la venerable Vniuersité de Paris fai-Soit pour l'vnion de l'Eglife.

Set Deputez auoient coijours efté mai reseus fur cette proposition, mas in et lassifients point d'éther cheutez, cloon le precepte de l'Apôtre qui ordonne de pourfuiure les sthaires du falut aucc importunité. Elle tint vue Allemblée generale en l'Ejélie des Benrandies, de l'Recheur 7 eftent reuvois à ta refle de plus de trois cent Dockeurs R. Professions, on résolut de retourner encore vue cois au Roy, d'hon fic hois d'hod es plus excellent Orsteurs pour rifire i aremonitance. On cut affez de peine à obtenir audience, de quoy que celuy qui port. Set ro heau d'hong dislours, d'ont i me construier y de donner l'ordet de les principaux poinds. Le premier fut de la necessité de l'vinon, qu'il établis de qu'il promus pat de massions, de consequence hon det oure concertaite, ni efec-

cond fut des malheurs du Schifme & desinconucines a de là durée, le troifiéme de l'obligation des Rois & des Princes à y mettre ordre & à l'appaifer: enfin il Année conclud qu'il n'y avoit ny fete ny condition qui put exempter aucun de tous les 1990. Fidelles en general d'y employer tout leur pouvoir, & que perfonne ne se remunn, l'Viviuerfie de Paris devoir l'exemple à tout l'Esglie Gellietne, & à

tous les peuples.

Toute l'Assemblée ne sut pas seulement persuadée de la verité de ce qu'il dit. toutes les consciences en furent si émeues, qu'on se ietta aux genoux du Roy pour le supplier de reunir l'Eglise ainsi, flottante & divisée, & de la ramener d'vn naufrage affeuré à vn port seur & tranquille. Il deuoit cette émulation à la gloire de ses Predecesseurs qui auoient fait des interests de la Religion toute la felicité de leurs Regnes : mais quoy que ce deût estre la plus belle action du sien . ie ne scay pas par quel conseil il en fut détourné, iusques à témpigner qu'il trouuoit maunais que l'Vniuersité s'entremit de cette affaire, & à luy deffendre, sur tant qu'elle devoit craindre de luy déplaire, de luy en parler iamais. Ainsi Clement triomphoit dans la Cour de France pat ses intrigues, le Roy & les Grands l'honoroient comme leur pere, & le Royaume luy obeiffoit aueuglement, anec autant de honte pour l'aduenir que de dommage pour le present, car c'estoit à ses dépens qu'il soûtenoit son Estat & la pompe vaiue des Cardinaux de son party. En recompense de cela il confera ou consentit, qu'on permutât de son temps presque toutes les Prelatures du Royaume, & l'auarice & l'ambition estoient si ien seruies qu'il s'en faisoit vn in digne trafic; de sorte que l'or & l'argent triomphans du merite, les plus petites gens l'emportoient à beaux deniers, & supplantoient la naissance, le scauoir, & la vertu des Personnes les plus illustres.

Il n'y auoit point de scrupule qu'on ne pût racheter, & les graces estoient à l'encan, il dispensa de la bigamie vn Aduocat du Chastelet de Paris qui estoit Diacre, & il consentit tout de mesme qu'on promeut à l'Ordre de Prestrife, vn homme qui comme luge auoit condamné des criminels au dernier suplice, & qui en qualité de soldat s'estoit trouué dans les combats & dans les batailles. Il permetroit communément les mariages au troisiéme degré de consanguinité, quoy qu'entre personnes ignobles ; & comme on n'auoit point d'exemple que cela se fut encore accordé, l'on n'entendoit pas sans murmure qu'il vsât d'vne si auare indulgence. Il n'éleuoit point aux Eueschez ceux qui repaissoient les ames des Sujets, de la parole de Dieu, cet honneur n'estoit que pour des gens de Cour, & pour ces laches Diseurs de beaux mots, qui flattoient les orcilles des Princes, & qui auoient l'impudence de soutenir à leur Sacrequ'ils estoient scauans dans l'Escriture. Aussi ce Pape ne faisoit-il point de cas de la Theologie, & ie sçay de fort bonne part, qu'vne personne fort puissante qui luy recomandoit deux de ses neueux, luy ayant dit que l'un étudioit en Droict & l'autre en Theologie en l'V. niuerfité de Paris, il ne se put tenir d'en faire vne raillerie. Quelle folie est-celà ... luy répartit il, d'amuser ainsi vne personne que vous aimez? Et qu'est.ce de tous ces Theologiens, que des fols & des fantasquess

## CHAPITRE DIXIESME.

# l. Tempeste épouuentable sur Mer & sur Terre.

A nuit de Noël, tous les vents déchaifines firent vn rauge qui de memoime d'homme n'auoir point e lon pareil, de quirépandit pat rout vne épouunnts fiérrange, qu'un croyoit eltre îla fin du monde. Mais ce qui ell encore
plus considerable d'une figrande empetle, c'eft qu'el le rait greentele, quelle
foufferte toute pareille dans cette fainte Cité, durant tout le fersice de la
meime noit. Cel a causa de grands déclordets de grandes ruisure pendant huit

# Histoire de Charles VI.

Annie

100

ciours, tant dans les forefts où tout ce qu'il y auoit de plus beaux arbres fut arraché, que dans les jardins & dans les vergers, qui en furent brifez & rompus,mais le plus grand dommage fut des clochers & des couvertures des Egifies, aufibier que des cheminées, dont la cheute enfonça les toichs de pluseurs maisonsqui tuétent beaucoup de perfonnes dans leursiliàs.

Si la terre fut affligée de cette tempeste, la Mer dont les plaines & les flots font exposées à toutes les imperuositez des vents, ne fut pas moins tourmentée, elle vomit dans sa fureur grand nombre de poissons sur les costes, qui les infecte. rent de la puanteur de leurs charognes, laquelle en chassa tous les habitans, elle rompit ses digues, elle passa toutes les bornes que la Nature luy auoit prescrites, elle arracha tous les Nauires des ports & des lieux de leur repos, elle les engraifna, elle en brifa beaucoup contre les Rochers & les écueils, & rendit inutile tout ce qu'elle n'en put engloutir. Elle submergea toutes les petites cabanes de les enuirons, & fort peu de gens le fauuerent sur le faiste des maisons, ou ils se licrent : & quand elle se fut retirée on y trouua encore quantité de petits enfans crians dans leurs maillots, qui firent compassion à tout le monde, & qui exciterent la charité des Riches:mais ie sçay particulierement qu'vn Seigneur de Normandie qui n'auoit point d'enfans, adopta vne de ces petites creatures, & que son exemple fut suity par deux autres Bourgeois fort à leur aise, si bien que ce malheur public fit la fortune particuliere de trois orphelins, qui trouuerent de nouueaux parens plus riches que ceux qu'ils auoient perdus.

Fin du dixiéme Liure.



TABLE

```
TABLE CHRONOLOGIQUE POUR L'ANNEE 1391.
                                               Charles VI. en France 11.
             De Nostre
                                              Richard 11. en Angleserre.14.
             Seigneur
                                              Henry en Elbarne , autrement Callille &c.
                                               Leon , 2.
                                              jean I. en Arragon. 4.
             Du Schisme.
                             Boniface IX. à
                                              lean en Portugal. 6.
                                              Charles III. en Navarre. 6.
             Des pretendus
                                              Sigifmond de Luxembourg dit de Bohé-
             Papes
                             Clement VII.
                                                me en Hongric. 7.
                            Cen Aurenon. 13.
                                              Iagellon en Pelegne, 6.
             De la vacance de l'Empire
             d'Occident en Allemaene. 13.
                                              Louis Duc d'Anjou en Sicile, 6,
             Wenceflas de Luxembourg Roy de
                                             Ladiflas d'Anjou dit de Duras viurpateur
             B. heme , fils de l'Empereur Charles
                                             du Royaume. 7.
             IV. mort 1378. éleu Roy des Romains, Marqueritte Regnante en Dannemarck &
            non reconnu pour Empereur.
                                               Suede auec Eric fon neueu. 5.
ANNE'ES )Du Regne des Rois Chrestiens
            lde l'Europe.
                                            Robert Stuart III. du nom en Ffeffe. 1.
             Principaux Princes du Sang, Grands Officiers, Ministres d'Eftat, & Fauoris de
                                        la Cour de France.
      Louis de France Duc d'Orleans, frere du Roy.
      Louis I I. Duc d'Anton , Roy de Sicile.
      lean de France, Duc de Berry, & Oncles du Roy Gouvernans le
Philippe le Hardy Duc de Bonrgogne, Royaume.
                                     Charles & Evreux Koy de Nauarre 3. du nom
      Pierre Comte d' Alençon.
      Louis Duc de Bourhon, oncle maternel duRoy, of grand Chambrier de France.
      Ican de Bourbon , Comte de la Marche & de Vendosme, Ancestre de nos Roys.
      Iean, dit de Montfort, Duc de Bretagne.
      Oliuier, Sire de Clisson, Connettable de France, destitué, eut pour succes-
        feur Philippe d'Artois Comte d'Eu.
                                                                l'année.
      Arnaud de Corbie, Chancelser de France.
      Iean de Mauquenchin, dit Mousen, fire de Blainville, mort cette
      Louis de Sancerre, Seigneur de Charenton.
                                                                          Marefchaux
      Iean fire de Rieux & de Rochefort.
                                                                          de France.
      Jean le Maingre de Boucicaux Maréchal par la mort du Sire de
      Ican de Vienne, Seigneur de Rollans, Admiral
      Moradas fire de Rousille, Lieutenant des Maréchaux en Normandie auec Iean
         d'Aurichier.
      Guillaume Paynel de S. Hambaye, Iean Sire de la Ferré-Fresnel, & Herué de
        Maunt, Capitaines Generaux en Normandie
      Waleran de Luxembourg Comte de S. Pol, Capitaine General de Flandres au pays
         de west, & Gouuerneur de Grauelines.
      Lancelot de Long-Villiers son Lieutenant.
      Guillaume des Bordes, Porte-Oriflamme.
      Guichard Dauphin , grand Maifire des Arbaleffriers.
         Guillaume Sire de Blequin fon Lieutenant.
      Guy Sire de Cousan & de la Perriere, grand Maistre de France,
      Arnaut Amenion, sire d'Albret, grand Chambellan
Enguerran Sire de Coucy, grand Bouteiller de France.
Louis de Giac Grand Eschangon.
      Raoul Sire de Raineual, grand Panetier.
      Charles d'Yury , Cheustier trenchant.
      Guillaume Chastelain de Beauuais , Queux de France.
      Charles Sire de Sauoify , Grand Maiftre d'Hofiel de la Reyne.
```

Prin.

# HISTOIRE REGNE DE CHARLES

DE FRANCE LIVRE ONZIESME.

#### CHAPITRE PREMIER.

Naissance de Charles fils du Duc de Touraine frere du Roy. II. Le Duc de Touraine achepte le Comté de Blois & autres terres, III.Le Roy luy donne le Duché d'Orleans.

IV. Les Habitans s'y opposent , & l'Euesque d'Orleans fait leurs remonstrances.

V. Le Roy n'y a point d'égard & leur ordonne d'obeir

Année 1391

E vingt-fixième jour de May, Valentine de Milan femme du Duc de Touraine frere du Roy, accoucha d'vn fils en l'Hostel Royal de S. Pol à Paris, qui deux iours apres y fut baptifé en grande 10lemnité, & nommé Charles par le Duc de Bourbon. Le Duc son pere, que la naissance d'vn fils rendoit Chef de famille, commença lots à penser à l'établissement de sa Maison, quoy qu'il fût en-

core ieune & adonné à tous les plaifirs d'vn homme de son aage qui ne releuoit que de ses volontez, & son premier soin fut d'induire le Comte de Blois, qui auoit perdu son fils vnique mort sans enfans de la fille du Duc de Berry, à luy vendre sa Comté. Il en vint à bout, & il acquit encore les Seigneuries de Fere en Tardenois, de Gandelus & autres grandes terres du Diocese de Rheims, à condition d'en laisser l'vsufruit tant à ce Comte qu'aux autres Seigneurs, qui luy en firent meilleur marché. Apres cela il fit si bien que le Roy consentit de luyeschanger son Appanage du Duché de Touraine en celuy du Duché d'Orleans,& les Orleanois en furent si mal-contens, qu'ils ne feignirent point de s'y opposer, & de deputer Messire Iean Nicot , pour en faire leuts remonstrances en plein Conseil du Roy, & pour le suplier de ne les point demembrer de son Domaine.

Ce Prelat, qu'on n'appelloit pas sans raison la perle des Legistes de son Siecle, comme le plus excellent de tous les Iurisconsultes, fit voir aussi qu'il estoit " grand Orațeur; mais sa Harangue ne seruit qu'à sa reputation particuliere. Iln'y a personne, dit-il, qui ne sçache que le grand onurier de tout cet Vniuers a fait

les premieres loix qui feruent à entretenir fon courage, & que c'est par ses ordres Année que la Republique est soumise à l'authorité Royale parce qu'il a voulu que ce fut le moyen de maintenir les peuples en paix & dans la jouissance de leurs trauaux & de leurs biens, fous la protection & fous l'abry du bras puissant & victo. " rieux de leurs Roys. C'est vn bon-heur dont ont presque toujours jouy les Ha- » bitans de vostre Ville d'Orleans, c'est une grace encore qu'ils ont meritée, &il a n'en faut point d'autres témoignages, que ceux de nostre Histoire ; où l'on ver. ... ra que leur fidelite a éclatté par dessus celle de toutes les autres Nations de cot-te Monarchie, par les services qu'ils ont rendus à tous ces anciens Roys qui regnoient dans leur Ville, quan delle auoit l'honneur d'estre la Capitale d'vn grand " Éstat, Si i'osois, Sire, ou plûtost si ie ne croyois qu'il vaut mieux l'esperer de vo- « ftre bonté que de la l'ustice de nos pretensions, ie dirois que ce n'est point vne a grace mais vn droit que nous reclamons, & ie le prouuerois incontestablement par l'authorité du plus fage de tous nos Roys. C'est Charles V. vostre Pere, dont la memoire se respecte auec admiration dans tout l'Occident, & dont la France ne peut encore parler sans donner des larmes à son ressouvenir. Ce grand Prince « ayant reuny à son Domaine le Duché d'Orleans par la mort sans enfans du Duc .. Philippe son Oncle, il receut comme vne marque de leur affection & de leur fidelité, la priere que luy fit cette grande Ville de ne plus permettre qu'elle en fût démembrée, il agréa la Requeste, il la confirma en presence & par le conseil " des Grands du Royaume, & luy promit qu'elle n'auroit plus à l'auenir d'autre " Scigneur que le Roy de France. Les Orleanois ont jouy de ce Privilege jusques à « prefert, c'est celuy qui leur est le plus cher, & c'est en peu de mots le sujet d'une « deputation qu'ils tiplient vostre Majetté d'autoir agreable, & de le considèrer comme vne marque deleur amour, de leur passion pour vostre sérvice, & de l'es. « perance qu'ils ont de voltre luftice & de vostre bonté.

Comme tout le Conseil estoit preparé à cette remontrance, & comme la resolution en estoit prise, on ne iugea point à propos de faire retirer les Deputez ny d'en deliberer, le Chancelier seul parla, qui leur dit: Personne n'ignore que « Dieu ne regarde d'vn œil benin & fauorable le doux & paifible Gouvernement " des Estats, où il ne se fait rien auec orgueil du costé des Puissances & où les peuples ne se peuvent plaindre d'un rigoureux mépris Si vos Bourgeois ont obtenu de demeurer fous l'obeissance des Roys, cela ne détruit point les exemples que " nous auons des Fils de France qui les ont dominez fous leur authorité, & le Roy " nostre Sire croit auoir dignement & louablement pourueu au bien de vostre « pays, de luy donner vn Seigneur dans le mesme degré, a qui toutes les qualitez ... de la mesme naissance. Mon Seigneur Louis son Frere qu'il veut éleuer au dernier comble d'honneur, est vn Prince déja fort éclairé, & qui ioint à toutes les belles lumieres de la politique, vne belle & naturelle eloquence, vne extreme bonté, " vne douceur & vne affabilité singulière & dautant plus louable que son port est « grave & maiestueux. Tout cela vous promet vn Prince accomply, & d'ailleurs ... vous ne deuez pas croire pour cela que vostre Prouince foit pour iamais demembrée du Domaine, puisque la loy de l'Estat & la Coustume des Pairries, vous en promettent la reuersion au Roy & à sa Couronne. 'a Majesté l'entendains, & " vous ordonne d'obeir à son Frere comme à vostre Seigneur naturel,

Toute la Compagnie approuua la réponfe du Chañcelier, le Confeil fe leua, les Deputez retournerent faire le rapport de leur legation, il fut refolu d'obeir, & pour faire les chofes auce plus de refpect. & de bienfeance, l'on donna ordre de ne rien épargner de toute la magnificence & de rous les honneurs ordinaires aux entrées Royales, pour la reception du nouueau Duc.

Année

#### CHAPITRE SECOND.

- Défaite du Roy de Hongrie par Baia Zet Empereur des Turcs.
- II. Bonnes qualite? de Baia?et.
- III. Le Roy desiroit de luy pounoir faire la Guerre.
- IV. Et pour cela depute en Angleterre touchant la Paix.

N cette année plusieurs Seigneurs de France retournerent du Voyage de la Terre Sainte, qui vinrent saluer le Roy, & qui luy annoncerent la nouuelle de la défaite du Roy de Hongrie dans vne Bataille qu'il auost donnée au Roy des Turcs nommé l'Amorabaxin, c'est Bajazet, où ils l'auoient seruy en passant dans son Estat. Le Roy s'enquit d'eux qui estoit ce Prince insidelle & quelles estoient fes mœurs, & il aprit qu'il estoit fils & successeur d'vn Monarque puissant & grand Capitaine, qui auoit fait de grands exploits en Grece & en Armenie, que celuy-cy auoit si heureusement continuées qu'il s'estoit rendu Maistre de la Walachie & de la Bulgarie, deux grandes Prouinces voifines & frontieres de la Hongrie. Pour ce qui estoit de sa personne, ils dirent que c'estoit vn Prince sage & discret, qui craignoit Dieu suivant les traditions superstitienses de Mahomet. & qui à la verité auoit beaucoup d'ambition, mais vne ambition de gloire & d'honneur seulement, qui le rendoit si humain enuers les Vaincus qu'il se contentoit de les rendre fidelles & foûmis, n'exigeant d'eux qu'vn mediocre tribut, & les laissant d'ailleurs en toute liberté dans leur pays. Ils le louërent encore d'vne fidelité inuiolable dans les Traitez, de ne manquer iamais à sa parole, & d'estre si accommodant aux Coustumes & à la Religion de ses Suiets & de ses Alliez, qu'il disoit affez souvent qu'il falloit que chacun fist son salut dans la Loy qu'il croyoit la plus fainte. Ce n'est pas là nostre affaire, repondoit-il aux zelez de sa Religion, c'est seulement de dominer sur le temporel, qui certainement nous appartient de plein droit, & à tous ceux qui gardent nostre sainte loy. Ils luy donnerent encore cet honneur affez extraordinaire chez les Barbares, d'estre benin & affable aux Estrangers & de leur donner toute seureté pour passer dans ses terres , pourueu qu'ils eussent vn passeport seellé de son Seau qui estoit en si grand respect dans fon Armée, qu'on ne le receuoit qu'à genoux.

Il significent à l'eur recit qu'il aunoir vu foin particulier de se faire instruire, ann par Truchemens que par Expoiraceur, se la puissince & des Elatu de cous les Princes Chrestiens, qu'il estimoit pardes flus tous le Roy de France, & qu'il estimoit pardes l'est particulier à l'est particulier à l'autorit particulier à l'est particulier à l'autorit particulier projects tant en Hongries que bien voir s'aut qu'il choit encore put un inbarnable qu'il îne profision contre de telles allarmes, Pleus Dire, répartic il, qu'il se profision an enuie de l'alter chercher luy-mefine iusques dans sis entre pour arretter ses Conquestes, & pour poulle se sense au cert de l'est particulier de l'est profision actuel de l'alter chercher luy-mefine iusques dans sis estre pour arretter ses Conquestes, & pour poulle se sense au cert de la cerveur et son mon dant source l'échend de s'on haipric de Confuent de s'entre de l'est particulier de l'autorité d'autorité d'éperance du voyage de ce

Duc, que les Anglois dirent en retournant qu'il auoit vne merueilleuse passion devoir nostre Roy, & qu'il se promettoit tout autre succez d'vne conference Année particuliere auec luy, que de toutes les longueurs mysterieuses qui ne sont que 1391trop ordinaires entre des Ambassadeurs.

# CHAPITRE TROISIESME

I. Le Comte d'Armagnac accepte la protection des Florentins & Bolonois, contre le Duc de Milan, & fait afsassiner Mesire Bernard de la Salle.

Il entre en Italie & asiege Alexandrie.

III. Il est défait & pris dans une embuscade.

Sa mort de ses blesseures & son eloge. IV. Florence & Bologne soumises au Duc de Milan.

Es Florentins & Bolonois ayans en vain imploré le secours de la France pour maintenir leur liberté contre l'inuation de Galeas Sire de Milan, Comre de Vertus, ils eurent recours au Comte d'Armagnie, à Messire Bernard d'Armagnae fon frere, & à Charles Viscomte, fils de Messire Barnabo, & dans le peril de se voir affujettis à vn Vfurpateur, ils aymerent mieux promettre leur Seigneurie aux plus grands ennemis de Galeas. Il auoit chasse & des-herité ce Charles icy. & vne sienne sœur femme de Bernard d'Armagnac, & comme il auoit violé le droit des gens en la personne de Barnabo leur pere, qui estoit son Oncle, & de plusieurs de ses sils & silles qu'il prit auec luy prisonniers en trahison, il viola encore celuy du sang & de la nature par le poison qui acheua sa persidie. Ainsi il ne pouuoit auoir de plus grands ennemis que ceux qu'il auoit si mortellement offenfez , & ils n'auoient garde de perdre vne fi belle occasion de s'en vanger , en acceptant les offres de ces deux peuples. Ils firent vn Corps de fept mille hommes, tant François qu'Anglois, des garnifons de Languedoc & de Gafcogne pour entrer en Italie, & le Comte d'Armagnac qui les commandoit employa fes premiers foins à gagner Messir Bernard de la Salle, & à le débaucher du feruice de Galeas. C'estoit vn Cheualier vaillant & de grande entreprise, qui auoit commencé sa reputation en Italie par beaucoup d'exploits d'armes, qui l'auoient rendu formidable aux Romains & à tout le party contraire à celuy de Clement qu'il auoit seruy. Il s'estoit depuis attaché au seruice du Seigneur de Milan, comme il estoit étranger & originaire de Gascogne, le Comte d'Armagnac ne douta point qu'il ne le pust corrompre, mais quelque proposition qu'il luy sist, & quelques raisons qu'il luy pust apporter pour luy rendre odieux le seruice d'vn Tyran, il luy fut impossible d'ébranler sa sidelité. C'est ce qui le refolur à le faire perir, & cela luy reuffit, par l'adresse qu'il eut de corrompre ceux de sa suitte, qui le laisserent donner dans vne embuscade en vn bois qu'il auoit à passer pour aller joindre Galeas, où il fut tué auec trois hommes qui demeurerent auprez de luy.

Apres cette lasche action, que le Comte d'Armagnac pretendoit d'illustrer par d'autres exploits, il entra en Lombardie, & fit d'autant plus d'hostilitez qu'il auoit affaire à vn ennemy apparemment plus foible en hommes, mais en effet plus prudent que luy, qui aymoit mieux abandonner la campagne que de dégarnir ses places; où mesmes ilauoit mis plusieurs braues Cheualiers de Fran-ce, que le Duc d'Orleans son gendre luy auoit enuoyez. Il sçauoit bien que tout le fruit de cette guerre dépendoit de quelque conqueste importante, & c'estoit si bien l'intention du Comte d'Armagnac apres auoir mis l'épouuante dans le païs, qu'il ne manqua pas de se venir planter deuant Alexandrie, pour en

Cc iii

1391. .

faire une place de retraitte. L'entreprise luy sembla d'autant plus facile que le bruit eftoit qu'elle eftoit mal munie de tous les besoins d'vn Siege, & il fut encore plus confirme dans cette creance par les courses qu'il auoit souvent faites iusques dans les portes de la Ville sans qu'il en sortit personne: mais outre que la milice de cette Nation est de combattre par surprise, de juger de la reputarion & de l'honneur des armes par les succez qu'on en reçoit, & de plus esperer de la rufe que de la force, Galeas estoit resolu de l'attacher à quelque Siege de longue haleine pour le matter & pour auoir le temps de luy dresser quelque partie. Le Comte en pensa tout autrement, il creut que la terreur de ses armes mettroit bien-tost cette ville à sa discretion, & cependant qu'il dressoit son Camp & ses batteries, les Habitans qui craignoient plus sa valeur qu'il n'auoient de confiance en leurs forces, firent vn dellein pour le furprendre, & manderent toute nuit aux garnisons voisines, de faire vn petit Corps de leurs meilleures trouppes, & de les cacher dans vne vallée couverte d'arbres, à mille pas de fon Camp, pour se seruir de l'occasion qu'ils leur procureroient.

La chole executée comme on l'auoit proposée, ils firent sortir par le droit chemin du Camp cent hommes d'armes des mieux montez, auec promesse de les soustenir, & auec ordre de charger les Gens du Comte auec grand bruit, & particulierement de donner l'allatme à son quartier pour le faire sortir. Il ne manqua pas auffi-toft, il y accourut tout en desordre auec peu de gens, & voyant les agresseurs en si petit nombre, il s'engagea d'autant plus temerairement à les pourluiure, & ils l'entraifnerent facilement dans le lieu de l'embuscade ; où ils feignirent de fuir, & qu'ils passerent pour donner signal à ceux de la Ville de les venir secourir. Apres cela ils tournerent teste, ceux del'embuscade sortirent, qui prirent les hauteurs de la vallée, le Comte & ses gens furent enfermez deuant & derriere, ilsse trouuerent en petit nombre contre beaucoup de gens en deslieux inégaux, & se voyans enueloppez de toutes parts, ils firent pour leur reputation ce qui ne pouvoit plus servir à leur salut, mais la mélée ne put longtemps durer, le Comte y perdit quatre cens hommes, & luy mesme tout percé de playes demeura prisonnier entre les mains des Lombards pour derniere mar-

que de leur victoire. Ils le mirent dans un chariot & le conduifirent vers la Ville, dans l'esperance de le guerir & de le mettre à rançon, mais comme ils luy en proposoient les conditions, il leur dit auec quelque consolation de triompher d'vne si mauuaise destinée : Ie sens que ma vie s'épuise auec mon sang, ie me vois aux portes de la mors & s'auray la satisfaction d'échapper à vostre triomphe & de mourir sans estre vaincu, & en mesme temps ayant pris vn peu d'eau, il expira deuant que d'entrer dans les portes de la ville, en disant Inmanus tuas Christe commendo spiritum meum. Ainsi mourut en Auenturier le vaillant Comte d'Armagnac, qui auoit fait des actions de grand Capitaine en plusieurs contrées de l'Vniuers, qui auoit ioint à l'honneur d'estre issu d'vne des plus nobles races, celuy d'estre le Seigneur de la Guyenne autant consideré, & qui estoit tenu pour estre également prompt & auantageux de la langue & de la main. Ses gens effrayez de sa perte, perdirent tout courage, ils s'enfuirent de Lombardie, & la meime action qui dissipa vn si grand armement, decida encore de la liberté des deux Estats de Florence & de Bologne, qui en furent si consternez qu'ils se soumirent au Sire de Milan, apres de si grandes esperances & de si belles apparences d'estre deliurez de la peur de sa Tyrannie.

# CHAPITRE QVATRIESME.

Mort du Comte de Foix & son eloge.
 I. Le Roy remet sa succession a vn sien Bastard.

A duyenne fit encore vne nouvelle petre en cette mefine année, par la mort du Crimit de Pirk, qui cipit ne la premier lour de l'Hytor d'iven Apoplexie qui le farprit en lauant les mains pour foupper, & qui l'étouffa en vinifiant lors qu'on le croyi plus en fançet, & qu'il térenoignois plus d'appertit de désipo-fition à bien manger. Il effoit augé de quarte-vingt ans, mai cet accident ne doit pas moins pour cela ferrai aux exemples d'unconflance des chofes du visillée vigoureufex qui le rendoit encore auffi fort de foin corps & de foin feur visillée vigoureufex qui le rendoit encore auffi fort de foin corps & de foin feur qu'il excelloir en taillé cet no home minée fur ous les Grandade fois foisées.

Le Royle regretta fort pour la fielle affection qu'il aouit todjours témoje de la France dans toutes les guerres des Predécelleurs où il « thoit fignales & pour moy ie m'eftime obligé dans cette occasion, de dire à la gloire de éet illultre Seigneur ce queir ya sprais de luy-mefine. C'eft qu'il rangea par la force de fes armes les Commes d'Armagnas & autres Grands de fes voilins, qui portoinenteuite à puillance & dis reputations, & qu'uvac le gloire de les auoir loufinis, il fit vu grand Threfor de leurs rangons, qu'il voulus grader comme vu rophes, & qu'il fit feeller en duiver endroist feapare d'vine Tour imprenable, fur chacun déciquels eftoit le pourrouir du Vaincu, qu'il premoit platir à mourrer par la disposition qu'il en avoir faite de fon viant, fu Commé eftoit destolué au ktoy, mai ayant elté fupplié par les premiers de fa Cour, d'en vouloir grantier wa fistand do Comme, qu'in foit vuillance & capable de le bien freirui, il l'accorda fivoloniters, qu'il luy abandonna encore tout fon argent, fes meubles & fes joyans, & & contenna de receucit de luy le fermente de fidelité.

# CHAPITRE CINQVIESME.

- Le Duc de Bretagne enfraint le Traitté fait par le Roy entre luy & le Connestable de Clisson, & luy fait la guerre.
- II. Le Roy les mande en Cour.
- III. Et enuoye le Duc de Berry en Bretagne & autres Ambaffadeurs.
- IV. Le Duc veut emprisonner les Ambassadeurs.
- V. Il en est détourné, es vient trouuer le Roy. VI. Desordre suruenu entre les François es les Bretons.
- VII. Le Roy donne Audience au Duc, & juge le differend.

Toute la France jouissoire en Paix du Benesse de la Treue, il n'y auoir que le Duc de Bertagne qui aymoir mieux demeurer en guerre que d'executer l'Arrest donné parle Roy lur les distirends qu'il auoir eus auce le Connessable de Clisson, en payann l'argent auquei el estoir condamné enuers 104, & rendant leu trois Places qu'il detenoir à teus de Bretagne gendre du Connessable. E Roy ne luy auoir pas s'ellement efeits, il auoir de opture d'exprez en Bretagne.

Anné

pour le fommer de feu promesse & de son obessinace ; mais comme il choir moins curieux de son honneux que de se interchi, pi promettori trossoura, & cependant il entretanoit la guerre, qui dura plus d'un an. Le Connessable de son costie s'estimolate, & comme la baine estoir sorte entreux, extre guerre estoir fort cruelle, & la Bretagneal loit estre dans le dernier embrassemen; più Roy n'euste finda resolu d'employer son authorite du ses forcers pour la germiner.

Les Sires de La Bistaire & de Nissians, qui effoient les premières Perfonnes du Confeil, ke qui preuvoyient que cette a flaire pourroit auoir de grandes finites, vouluren qu'elle fut traittée en pleine Alfemblée de tous les Prances du Sang, les confeillerent au Poy d'y mandre les Dues de Berry & de Bourgogne feu On-cles, qui s'y trouuerent. On refoliut d'ennoyer faire combandement aux deux parties de celler tous acte de floillitée, & levri donnes tour a comparolitre en perfonne deuant le Roy tenant fon Parlement, où leurs différends feroient priet, x. En grand de la four est ober, la Mojeldé sauner, ainques temper, priet, pr

fit tout ce qui se peut imaginer de grande chere & de riches presens, Tous les premiers iours de cette entreueuë se passerent en festins & en diuertissemens, & cependant le Duc de Berry afin de rendre l'ouverture de sa legation plus solemnelle, écriuit à tous les Seigneurs de Bretagne pour s'y rendre, & pour estre témoins de ce qu'il auoit à dire. Le jour venu il leur fit vn grand discours, mais comme il se peut reduire en peu de mots, ie me contenteray d'en rapporter les principaux articles, qui furent: Que le Roy trouuoit mauuais que le Duc de Bretagne battit monnoye, & qu'en receuant les hommages de ses Vassaux, il les obligeat de jurer qu'ils le seruiroient enuers & contre tous, sans excepter sa Personne & son Estat. Mais qu'il se tenoit encore offense qu'il fist la guerre sans sujet à son Connestable, & qu'il detint injustement les Villes de Mesire Iean de Bretagne, (Comte de Penthieure. ) Il accompagna ce qu'il dit de tant de forces & de raisons, que toute l'Assemblée en demeura fort satisfaite, il n'y eut que le Duc qu'il ne put emouuoir, & qui ne defera ny à fes remontrances ny au confeil de ses Batons. L'affeurance qu'il auoit sur l'appuy des Anglois, qui le gouverneroient absolument, à ce que l'on disoit, luv faisoit mépriser tout ce qu'on luy disoit de la colere du Roy & de sa vengeance, & son orgueil & sa perfidie monterent infques-là, qu'il auoit resolu d'arrester les Ambassadeurs qui auoient accompagné le Duc de Berry. Le bruit en courut long-temps auparauant qu'on en voulutrien croire, mais il se rendit si certain, qu'il n'yen eut au-cun d'entr'eux qui en doutât, & qui ne redoutât par consequent la fureur d'vn homme capable des dernieres extremitez, puis qu'il auoit ofé former ce dessein, & donné ses ordres à des satellites pour l'executer.

L'y appriade quelques-ma de cea Ambassadeurs, qu'il n'y en eur pas vn qui n'eur vouiu effet chez foy. & que le s'ule prudence de Mestre Petrec à Nasser les deliurs de ce peril. Aussir-chi qu'il en eur l'aduis, il courut le porter à la Duschesse de Respen fa fever, il luy froir la house d'une si naux trassison. & en exagera si bien tous les inconuentens, qu'il l'obligea de faire tous se se estre pour en détourne s'ou may, & pour le disposer à aller trouuer le Roy, La Duchesse qui estoir Coussine du Roy, & qui a moit la France, ne se souize pas de garder aucune grantié dans cette cocación, elle courut tout en desdrodre comme pour aller citécnidre va grand embatsement, & quo y qu'elle s'ût route prese d'accoucher, elle pris s'en crâns en cur se los sus, s'unt s'ur le s'orizauer peu de suite dans la Chambre de ce Prince. I va s'ecu de bonne par qu'elle s'este de sipsied, x qu'ejelle conjus par sets lames kap r'Innocente je contest de ces

jeunes

jeunes Princes qu'il alloit exposer à toutes les revolutions d'une guerre aussi in-Année juste qu'inegale, de rompre ce malheureux dessein. Elle luy en reuela tout le fecret, elle en declara meime les pernicieux autheurs, & le fupplia de reconnoiftre sa faute, & de ne pas faire des ennemis irreconciliables, du Roy & des Princes de son Sang, dont la protection & les bonnes graces deuoient estre la seule esperance d'elle& de ses Enfans apres sa mort pour les maintenir en possession de

fon Estat. Les prieres de la Duchesse eurent l'effet qu'elle s'en estoit proposé, si le Duc ne changea de cœur , il changea de confeil , il reuoqua ses Ordres , & ayant des l'heure mesme mandé les Ambassadeurs pour les r'asseurer, il les pria de se rendre le lendemain dans la grande Eglise de la Ville pour entendre sa réponfe, & pour estre remoins du respect qu'il portoit aux volontez du Roy. Il continua dans les sentimens que cette bonne Princesse luy auoit inspirez, & il dit à l'Assemblée en presence du Duc de Berry, qu'il soumetroit volontiers fa personne & ses biens à l'obeiffance qu'il deuoit à sa Majesté, & que dans peu de temps il se rendroit auprez d'elle comme il luy auoit commandé. C'est ce qu'il fit en diligence, & il vint à Tours auec vne suitte de six ceus Hommes d'armes d'élite, tous Cheualiers & Escuyers de la principale Nobleffe de son païs, à la teste desquels le Duc de Bourgogne qui auoit épousé sa Cousine, le vint re-

ceuoir pour le conduireau logis qui luy auoit esté prepa: é, & où il eut ordre d'arrendre que le Roy le mandât.

Cependant il fut visiré de tous les Grands de la Cour. & toutes les choses sembloient tendre à vne parfaite intelligence de toutes parts, quand il arrius vn accident qui fit apprehender de nouueaux desordres. Quelques François prirent querelle en vn jeu de paume contre les Bretons, & comme la différence de la langue, rendoit la chose plus difficile à accommoder, ils en vinrent aux prises dans la Rue, où un foldat indiferet jetta de la bouë contre les Armes du Duc qui estoient sur la porte de sa maison. Le bruit s'en répandit aussi-tost chez tous les Bretons, qui font affez naturellement querelleux & chauds à la vengeance, ils prirent les armes, ils accoururent, & il en fut arrivé vn grand mal-heur, si le Roy n'y eut interposé son authorité. Il y enuoya le Duc d'Orleans son Frere. & le Comte d'En, fon Coulin, ils firent en forte de faire mettre bas les armes, ils donnerent ordre de faire bonne garde de nuit pour empefcher quelque nouuelle émeure, & le lendemain le Roy informe de l'affaire, fit justice au Duc & l'appaisa.

Apres cela il luy donna Audience au commencement du mois de Janvier . & alors le Duc accompagné de sa Noblesse se presenta deuant son Throsne, & sit plusieurs reuerences le genouil en terre auparauant que de l'aborder. Le Roy le releua, luy tendit la main, & le receut aucc honneur, il l'entretint longtemps fort doucement fur les affaires dont on deuoit traitter, & i'ay sçeu de ceux qui drefferent les articles , qu'il fut parlé de tout ce que le Duc de Berry luy auoit esté proposer, sur quoy il y eut plusieurs Conseils, & que par l'entremise de quelques personnes pacifiques & bien intentionnées, il se soumit à tout ce qui plairroit à sa Majesté. Ensuite de cela les parties comparurent en personne au Confeil du Roy, le Duc d'vn costé, & le Connestable de Clisson & Messire Iean de Bresagne, son gendre de l'autre, & aussi-tost le Chancelier prenant la parole representa que le Roy n'avant point de plus grande passion que celle d'entretenir tous ses Subsets en Paix, il souhaittoit si particulierement celle de la Bretagne & des Personnes interessées au differend qui estoit à regler, qu'il leur ordonnoit de quitter toute la haine qui estoit entr'eux, & de rentrer en leur ancienne amirié. Il adiousta pour conclusion qu'en confirmant le jugement déja rendu par le R oy , & qui n'auoit point esté executé, que le Duc eust à payer au Sire de Cliffon le restant des cent mille francs d'or à quoy il avoit esté condamné, & qu'il rendît à Messire Iean de Bretagne Comte de Penthieure, les Places qu'il auoit insques alors injustement occupées sur luy ; à la Charge tourefois de luy en faire l'hommage qu'il luy deuoir comme vassal de son Duché,

Année 1391.

#### CHAPITRE SIXIESME.

- Nassfance de Charles Dauphin fils du Roy, bapti? é à faint Paul.
- Arriuée en France du Duc de Lanclastre pour la Paix.
   Le Roy va à Amiens, où il luy donne Audience.
- IV. Festin fait parle Roy au Duc.
- V. Treues accordées entre les deux Couronnes.

LE Mardy fixiéme iour de Féurier au point du iour, le Roy estant en son - Hoftel de faint Paul à Paris , la Reyne Isabel sa femme y accoucha heureusement d'un fils, & pour d'autant plus réjouir toute la Ville par la surprise d'une si joyeuse nouuelle, on fit aussi-tolt sonner toutes les Cloches. On enuova aussi en grande diligence des Courriers par tout le Royaume, mais quoy qu'ils fufsent également bien receus dans les Prouinces & dans les Villes , celle de Paris donna les plus grands témoignages de sa réjouïssance. On alluma des flambeaux aux feneftres pour le refte de la nuit, on fit des feux aux carrefours, on y dreffa des tables pour regaler tous les passans de Vin & de Confitures, on ne vid par tout que danses & jeux, toutes les rues retentissoient de concerts & de chanfons à la louange du Roy, & il n'y eut point de famille qui par emulation ne tâchât de l'emporter fur les autres, & de faire paroiftre plus d'affections les Dames & Damoiselles conuiant & setuant elles-mesmes à boire & à manger auec toutes fortes de bonne grace & de civilité. Le leudy ensuivant, l'ensant sur porté en l'Eglise Parrochiale de saint Paul auec vn grand nombre de flambeaux, & fut baptizé par l'Archeuesque de Sens, qui l'attendoit auprez des Fonds auec dix autres Prelats reuestus de leurs habits Pontificaux pour rendre la ceremonie plus auguste. Tous les grands Seigneurs & Dames de la Cour s'y trouuerent, Louis de Sancerre, & Iean le Maingre dit Boueicant Mareschaux de France, porterent la Salliere & le Cierge, & les Parrains & Marraine furent, Philippe Duc de Bourgogne, Charles de la Riniere Comte de Dampmartin, & Blanche de France , Duchesse Douairiere d'Orleans,

Quelque empayere le Roy unit finer les desocions à faint Denis le lour de la Declarece de l'Égliée, sonnt en adois de l'arrinde du Duc de Lendiffré Lo. La Collecte de l'Égliée, sonnt en adois de l'arrinde du Duc de Lendiffré Lo. La Collecte de l'Égliée, sonnt en adois de l'arrinde de Duc de Lendiffre Collecte de l'Égliée, sonnt en adois de l'arrinde de l'égliée de

Apres auoir ainfi reglé toutes chofes, le Roy reuint encore à faint Denis vers la my-Carefime, & de là prit le chemin de Picardie, & paffa la Fefte de l'Annonciation à Corbie, où l'Euclque de faint André en Elcoffe celebra la Meffe. Il y attendit auffi desnouvelles des Anglois, & ayant appris qu'ils se metroient en chemin pour Amiens, il en fortit à grand primphe par la porte de Paris, safi

d'y artiure en mefine temps. Premierement marcherent grand nombre de Compagnies de gendarmes & Illafinetrie, & parse fuuiouerial la telle de route Année la jeune Noblelfie de la Cour que commandoient Meffire Renaux de 1877, & 193-1 Meffire Renaux de 1877

Le Duc de Lanclafite, approchoit en mefme temps, c'eft pourquoy i R Ng depécha de manger yn morecus, k luy enuoys au deuant fe Ducis de Berry & de Bourgogne, qui l'attendirent quedque temps deuers la Inflice de la Ville, d'où ils le laificrent venir aucef, d'ute, qui choit pius confiderable par le nombre que par l'éclar des labits, qui n'efficient pour la pluipart que d'vne fimple grand ess de la magnificence de nos François, op parce qu'ils prorione le ducil de la Cometif de faint Paul, que le Duc de Lanclafite (no Tonden auois point corre qu'ils prorione le ducil de la Cometif de faint Paul, que le Duc de Lanclafite (no Tonden auois point corre qu'ils prorione le ducil de la Cometif de faint Paul, que le Duc de Lanclafite (no Tonden auois point pour le conduite à don appartement, mais il proteit qu'il n'e crovo fairer qu'il de croyot faire d'ur reduc le premiers deuois au Roy. Peur-chre qu'il le croyot fair qu'il n'e du rendu de premiers deuois au Roy. Peur-chre qu'il le croyot fair qu'il n'e croyot faire d'ur reduc le premiers deuois au Roy. Peur-chre qu'il le croyot fair qu'il n'e croyot fair qu'il n'

& de quel air il aborderoit sa Majesté.

En entrant en cette Salle anec les Princes qui le conduisoient, il mit d'abord le genouil en terre, & apres auoir reitere la mesme reuerence au milieu de la Salle, le Roy fe leua & l'attendit de pied ferme fur le premier degré du Throfne, où il fit vne troisième genuflexion, & où le Roy le salua aussi, le prit par la main & le receut d'un visage fort gay auec un compliment à la verité fort petit, mais fort obligeant. Soyez, luy dir-il, le tres-bien venu dans ce Royaume, où il y a long-temps que nous vous attendons, & croyez que nous auons beaucoup de joye de vous y receuoir. Le Duc d'Orleans le prit ensuite, & le mena dans sa Chambre, où ils firent Collation. Le lendemain le Roy traitta les Anglois en leur particulier, & fit seoir les premiers sous son Daiz, le Duc de Lanclastre & vn Euesque, auprez desquels prirent place de costé & d'autre les Comtes de Rutland & de Hoquellon. Les Ducs d'Orleans & de Bourbon servirent sur la table auec les plus grands Officiers de la Maison, & le Roy, pour dauantage honorer la Feste, prit vne robe toute d'or , de perles & de pierreries d'vn prix inestimable sauec laquelle il receut apres difner le falut de tous les nobles Anglois de cette grande Ambassade. Il les caressa tous selon leur qualité, il leur sit des presens à proportion de leur merite, & les Duc d'Orleans, de Berry & de Bourgogne, en firent autant de leur part, auec beaucoup de magnificence & de ciuilité.

Apres cela le Roy rint son Conseil, & donna Audience au Due, qui s'ur continue l'espace de quelques ioners, & voicy le propositions qu'it de s'ur led quelles il insista coustons, comme s'ay s'esu de ceux de la Compagnie. Il demanda le reste de la rançon du Roy Jean, qui montoit à plus d'va million, & qu'on rendit au Roy d'Angleterre, le Comté de Champagne, & soute la

212 Guyenne aucc ses dépendances, qu'il étendoit iusques aux portes d'Orleans. auec le Comté de Ponthieu. L'impossibilité d'y satisfaire consuma beaucoup de temps , & enfin pour luy répondre lelon la qualité de sa demande , le Chancelier dit pour le Roy qu'il ne dénioit rien de ses pretensions, mais qu'il ne les pounoit accorder qu'à des conditions qu'il estimoit autant raisonnables. C'estoit qu'on rendit donc premierement le Roy Iean & tous les Ostages qui depuis sa prise, & peut estre par la faure des Anglois estoient morts en leur païs, & qu'on fist raison des hostilitez, & de tant de courses & de brigandages qu'ils auoient fait en France, qui montoient bien aussi pour le moins à vn million, & qu'apres cela on compenieroit de part & d'autre, argent pour argent, & dommage pour

dommage. Ainfi on s'amusa sciemment à perdre du temps apres des differends qui n'estoient point accommodables, insques à ce qu'enfin le Duc de Lanclastre, qui s'en vouloitaller, dit qu'il ne pouvoit rien conclure qu'il n'eust fait son rap. port de bouche au Roy d'Angleterre : & pour tout fruit d'une Conference si solemnelle, l'on conclud une Treue de la Feste de saint Michel en vn an pendant laquelle on trauailleroit scrieusement à la Paix des deux Royaumes.

Fin du vnZiéme Liure.



```
TABLE CHRONOLOGIQUE POUR L'ANNEE 1302.
                                             Charles VI. en France. 12.
            De Noftre
                                            Richard II. en Angleterre. 15.
            Seigneur
                                            Henry en Effagne, autrement Castille &
                                              Leen, 3.
            Du Schifme.
                                            Ican I. en Arragon. 5.
                                             lean en Portugal. 7.
                           Boniface IX. à
                                             Charles III. en Nanarre. 7.
            Des pretendus Prome 4.
                                            Sigifmond de Luxembourg dit de Bohé-
                            Clement VII.
                                              me en Hongrie. 8.
                           Cen Augnon. 14.
            De la vacance de l'Empire
                                            Iagellon en Pologne, 7.
            d'Occident en Allemagne.14.
                                            Louis Duc d'Anjou en Sicile. 7.
            Wencefles de Luxembourg Roy de
                                            Ladiflas d'Anjou dit de Duras vsurpateur
            B. beme , fils de l'Empereur Charles
                                             du Royaume. 8.
            IV. mort 1378 élen R. 9 des Romains,
                                           Margueritte Regnante en Dannemarck &
            on non reconnu pour Empereur.
                                              Suede auec Eric fon neueu. 6.
ANNE'ES Du Regne des Rois Chrestiens
                                           Robert Stuart III. du nom en Efteffe. 4'
           de l'Europe.
             Principaux Princes du Sang, Grands Officiers, Ministres d'Effat, & Fauoris de
                                       la Cour de France.
     Louis de France Duc de Touraine, fait Duc d'Orleans, le 4. de Iuin, fre-
     Louis Duc d'Anton , Roy de Sicile.
        re du Roy.
     Jean de France, Duc de Berry, & Oncles du Roy, gouvernans le [ Prinz
     Philippe le Hardy Duc de Bourgogne. Royaume à cause de sa demêce. Que du
     Pierre Comte d'Alençon.
                                    Charles d nareux Roy de Nauarre 3. dn nom.
                                                                                Sang.
     Louis Duc de Bourbon, oncle maternel duRoy, or grand Chambrier de France.
     Jean de Bourbon , Comte de la Marche & de Vendolme, Ancoftre de nos Roys.
     Ican, dir de Montfort , Duc de Bretagne.
     Oliuier, Sire de Clisson, Conneitable de France, destitué, & Philippe
        d'Artois Comte d'Eu, mis en sa place.
     Arnaud de Corbie, Chancelter de France.
     Louis de Sancerre, Seigneur de Charenton,
      lean fire de Rieux & de Rochefort.
      Ican le Maingre dit Boucicaut.
      Ican de Vienne, Seigneur de Rollans, Admiral.
     Moradas fire de Rounille, Lieutenant des Maréchaux en Norman
        die auec Iean d'Aurichier.
     Guillaume Paynel de S. Hambuye, Iean Sire de la Ferte-Fresnel, & Herué de
        Manny , Capitaines Generaux en Normandie
      Waleran de Luxembourg Comte de S Pol, Capitaine General de Flandres
      Lancelot de Longuilliers, fon Lieutenant.
      Guichard Dauphin , orand M . fire des Arbaleftriers.
      Guy Sire de Coufan & de la Perriere , grand Maistre de France.
      Arnaut Amenion, sire d'Albret, grand Chambellan
Enguerran Sire de Coucy, grand Bonteiller de France.
      Louis de Giac Grand Eschançon.
      Raoul Sire de Raineual, grand Panetier.
      Le Sire d'Yury . Cheuelter trenchant.
      Guillaume Chastelain de Beauuais, Queux de France.
      Charles Site de Sauoify, Grand Maiftre d'Hoftel de la Reyne.
```

Dd iii

# HISTOIRE

# DE CHARLES VI

ROY DE FRANCE

LIVRE DOVZIESME.

#### CHAPITRE PREMIER.

- Meßire Pierre de Craon , Seigneur de la Ferté Bernard es de Sablé diferacié de la Cour.
- En accufe le Connestable de Clisson & le veut faire assassiner à Paris.
- III. Le Connestable blessé perilleusement, Pierre de Craon poursuiuy.
  IV. Ses biens consisque? & donne? au Duc d'Orleans & aux Celestins.
  - V. L'Admiral de France mal-traitte la femme & la fille de Pierre de Craon.

Année



Eret Tréue donna du repos au Royaume, más la Cour qui n'à aimais de Pais, fui inconienter troublée par vin nouseau differend entre le Connelhable de Culfins & Mellire Pierre de Cress, grand Seigneur de la Cour, qui auoir l'honneur d'eftre conideré par le Roy, cant pour la Nobleffie de fon Sang qui le faisfoir traiter de Cousin de la Majefié, que pour les belles qualitet de fon éprir. Il lay arrius malhaureusement de comber dans la diffgrace du Dout d'Orleans, & quoy qu'il

n'y ett point de la jaue, 'îl elt vray qu'il ne l'offenta que pour l'auoriblaîmée ac confidence, d'elte trop centi a l'a feruir d'art magique, à d'anorité les l'aperfitions des Magiciens qui risloient des charmes & des maleñces auce des offemend d'Trépâtles, la jutre en frusaffi funche que fon intention eltois fainte, par le regret qu'il eur de le voir chalfé de la Cour. Il récloiut de le vanger du Connetable, qu'il feur à nouir baseauqu contribué, & pour accompiliers menaces qu'il luy auoir hirets de le faire petri, il luy drefis vue embufcade auce vingt de feu Complices, qu'il cacha dans la maiso qu'il autori aupres de l'Hofelt de S. Pol, iufques au quatorziéme de Iuin, iour du S. Saerement, que l'occasion se pré-

senta de satisfaire à sa fureur.

Le Connestable sortant de l'Hostel de S. Pol sans se deffier de rien, apres le 1392. foupper du Roy, ces Assassins l'inuestirent aussi-tost, & le chargerent de telle furie, que de tous les gens qu'il auoit auec lny, il n'y en eut qu'yn qui demeura ferme pour l'affifter & pour seconder la valeut qu'il fit paroistre dans cette extremité. Il se deffendit auec tout ce qu'il put de courage & d'adresse, il soûtint quelques coups de pointe auec la cuirasse qu'il portoit cachée sous son habir, il en para d'autres auce sa petite épée, qui eussent été mortels ; mais il ne put euster un grand coup d'estramaçon sur la teste qui l'abbatit de son cheual à terre, d'où il tacha à gagner vne maifon voifine qu'il ne put si-tost atteindre qu'il ne receut trois grandes blessures par derrière. Celuy qui le blessa creut l'auoir tué, il montra son épéc toute sanglante à Pierre de Craon, il l'affeura qu'il l'auoit percé de part en part, & quoy que l'action fût trop vilaine à vn Homme de certe qualité pour s'en réjouir, il ne laissa pas d'en témoigner vne parfaite iove . & croyant l'entreprise acheuce il dit à ces Affassins , s'en est fait retirons nous, & ils s'enfuirent tous.

La dignité de Connestable auec l'éloge de principal Deffenseur de l'Estat ayant deu garentir la premiere Personne du Royaume de l'infulte d'un partieulier, le Roy receut la nouvelle de cette iniure comme du plus fignalé attentat qu'on put faire à fon authorité. Il resolut de s'en vanger de mesme, tant pour satisfaire la Majeste lezee que pour arrester le cours de pareilles violences par l'exemple d'vne seuere Iustice, il le promir au Sire de Clisson qu'il alla visiter, & enuoya en toute diligéee apres Pierre de Craon & les Complices, qu'il apprit auoir passe la Riuiere de Seine, & couppé la corde de tous les baes pour oster tont moyen de les poursuiure. On ne laissa d'en prendre trois qu'il sit décapiter, & en melme temps il fit faire le procez par contumace à Messire Pierre de Craon, dont tous les biens tant meubles qu'immeubles furent consisquez, & les maisons qu'il auoit à Paris rafées. La plus belle estoit celle qu'il habitoit en la Ruë S. Antoine, dont il donna la demolition à quelques, vns de la Cour, & sur l'aduis qu'il eut . & qui fut confirmé par les offemens qu'on rencontra dans les ruïnes que cet Hostel estoit basty sur l'ancien emplacement du Cimetiere de la Parroisse de S.

Ican, il en rendit le fonds à l'Eglife.

Sa belle & forte maison de Porchesontaine, à quatre lieues de Paris, sut traitrce de mesme, & le reuenu auec toutes ses dependances donné au Due d'Orleans, qui depuis en fit present aux Celestins de Paris, pour la fondation de la Chappelle qu'il fit bastir en leur Conuent dont il sera parté autre part. Le mesme Duc eut encore par confication sa terre de la Ferté Bernard, dont les meubles furent exceptez, qu'on appliqua au Thresor du Roy, & la commission sut donnée à Messire Jean de Vienne Admiral de France, de s'en faisir & d'en faire faire la description. Comme c'estoit le lieu de la demeure ordinaire de Messire Pierre de Craon, il y trouua des richesses immenses tant co meubles qu'en argent qui monterent à plus de quarante mille éeus d'or ; mais on le blasma d'auoir abu-sé de son pouvoir à l'égard de la femme de l'accusé ( Jeanne de Chassillon stame de E of ey ) & de sa fille vnique, qui estoit une fort belle Damoiselle. Leur malheur & leur innocence ne purent fléchir sa riguenr, il les chassa de leur maison auec indiguité comme de miserables paysannes, & les mit presqu'en chemise, sans épargner ny l'honneur du fexe, ny fareputation particuliere, qui perdit beaucoup de son éclat auprez de tous les Nobles du Royaume.

Année

#### CHAPITRE SECOND.

- Le Roy mande au Duc de Bretagne qu'il luy remette Pierre de Craon qui s'estoit retiré aupre? de luy.
- Le Duc nie qu'il soit en son pays, les Ministres du Roy l'accusent de complicité, & poussent le Roy à luy faire la Guerre.
- 111.Les Oncles du Roy mal-contens des Ministres qui abusoient de leur authorité.
- IV Leurs entreprises sur le Clergé, contre lequel ils soûleuent les Ordres Mandians.
- V. L'Université se ioint au Clergé & en fait ses remonstrances.

O'clque rigueur qu'on apportit au procez de Melire Pierre de Cruso & de les Complice, on grada coutes les formes de la slutice, on les cita i fon de trompe par toutes les Villes du Royaume, & le Roy ayaure cu auis qu'il s'eftoir cette en Bereage pour dutter le suplice qu'il meritori, il d'ernitt au Due qu'il cità le luy mettre entre les mans, fur peine de crime de leze. Majethe. On terme de leze. Majethe. Majethe.

"Abbettimes qu'indeuxien en Royles obligen de recessirée ordres & de les executer, mais ce ne fur pas fain trouser étraine qu'on cit délibéré d'vos affaire decette importance fans prendre leurs auis, ny fans temoigner leur ref. fentiment contre l'authorité que fest Minifires aussient empirele. Il eft vray qu'elle eftoit figrande, qu'ils disposient aleur gré de la volonté du Roy & de coutes les affaires de fon Royaman, k' trioniq uall'ausoient contraédée entre ux rendoit eur établifiement fa fleure, qu'ils ne croyoient pas que personne pai tenur Creatures tource les grandes Charges & cous les emplois du Confolié des Finances, Ceftoit la feule voye pour eltre quelque chosé à la Cour, & comme lis client le maistire des graces, ils éfenient ellement entrichis par dons, & par pensions, que non feulement ils égaloient en hiens & en grandes terres toutes en accience Pillaines du Royavam, mais qu'ilen entemilorent étes par leurs dépendes execulines, & par la magnificence de leurs Palais & de leur Chaftenux. Et de leur Chaftenux, et de leur de leurs de leurs de leurs de leurs de leurs et le Personnes de la première qualité, qu'ils croyoient pêtrolemment toutes le Personnes de la première qualité, qu'ils croyoient être maisfres de la fortune & qu'ils la croyoient pâtrol feur Maitréelle, mais ils appricent el leurs dé-

qu'il n'y a point de fondemens affez folides pour les bastimens qu'on élèue crop

kaut, & qu'il n'y a rien de si prez de sa cheute que ce qui est trop eleué. Anné Toute la France siechissant sous l'autorité de ces trois redoutables Fauoris, ils 1391, ne se contenterent pas d'auoir le peuple à leut misericorde, ils porterent leurs desseins jusques sur les Priuileges du Clergé, & comme ses interests estoient tra-

his par ceux qui les auroient deu defendre, s'ils n'eussent eu plus d'ambition que d'honneur, on cherchoit tous les moyens de les annuller, fous pretexte d'éten. tre les droits du Roy & des Seigneurs temporels. On disoit publiquement dans les Conseils, que le grand Constantin n'auoit pû ceder au Pape S. Syluestre la temporalité de la Ville de Rome, on trouuoit à redire que des Ecclesiastiques fussent en possession de faire Iustice des criminels, dont la punition ne deuoit appartenir qu'aux Roys & aux Princes. Enfin, on traittoit d'abus & d'attentat, le Privilege de la Clericature qu'on accordoit à des gens sans lettres, pour donner droit aux Iuges Ecclesiastiques d'attirer deuant eux au preiudice des Seigneurs, les personnes laïques, qu'ils condamnoient souvent à l'amende à la Requeste des Clercs.

Toutes ces belles propositions estoient appuyées par quelques Docteurs de l'Ordre des Mandians, qui estoient plus interessez à la destruction & à la ruine qu'au maintien de la Hicrarchie, & qui faisoient leur Cour aux dépens d'une caufe où ils n'auoient aucune part. Mais on vouloit seulement une apparence de droit pour mettre la faux dans la moisson de l'Eglise, & l'on commença par la Normandie : où l'on manda aux Iuges seculiers de mettre le resultat du Conseil à execution contre les Euesques, & de condamner à de grosses amendes tous ceux qui reclameroient contre la nouueauté de cette entreprise. On ne croyoit pas sans raison que c'estoit fait des Privileges du Clergé, mais comme on entreprit en mesme temps de sapper auss tous ceux de l'Université, dont on ne vou-loit plus reconnoistre la Iurisdiction, & dont on commençoit à contraindre les Supposts aux exactions & aux charges publiques, il se fir vne grande Assemblée vers la Feste de la Trinité, où il fut resolu de joindre aux interests particuliers de ce grand Corps, ceux du Clergé dont il faisoit partie, & dont la deffense luy feroit aussi glorieuse que le sujet en estolt specieux, pour faire voit le desordre du Gouvernement.

Toute la difficulté des Docteurs, fut d'aborder le Roy pour faire leurs remonftrances, ils ne purent pas mesmes obtenir qu'on leur fist aucun droit sur la copie qu'ils produifirent de tous leurs Prinileges, & cela les irrita de telle forte qu'ils firent ceffer tous les arts & toutes les études dans la ville de Paris, d'où il sortit grand nombre d'Estrangers de toutes Nations. Ils reconnurent depuis que les interests des Lettres faisoient les moindres soins du Cabinet, & que toute leur affaire dépendoit d'une audience de sa Majesté; c'est pourquoy s'estans assemblez le quinzième de Iuillet, ils resolurent vne deputation du Recteur & de vingt des plus confiderables de leur Corps qui furent trouver le Roy à faint Germain, sous pretexte de le complimenter sur le prochain voyage. Mais quelque instance qu'ils fissent pour estre admis à l'audience, elle seur fut refusée d'abord par le conseil de quelques mauuais esprits puissans à mal faire, & les gens de bien eurent beaucoup de peine à rompre cette intrigue. Quelques Seigneurs en suplierent le Roy à genoux insques à cinq fois, & comme ils commençoient à luy faire connoistre qu'il se faisoit tort de refuser les deuoirs de cette celebre Compagnie, ceux qui l'en auoient détourné en voulurent auoir l'honneur. Messire Bureau de la Riniere, le Connestable, & le Scigneur de Noniant, qui auoient plûtost changé de Conseil que d'inclination, se rendirent leurs principaux Intercesseurs pour estre Maistres de la deputation & pour auoir la gloire du succez qu'elle auroit: & pour cette raison ils conduisirent la chose de telle sorte, que le Docteur qui portoit la parole, n'y eut aucune part. Ils estoient bien anertis, qu'on auoit fore curieusement recherché l'origine & discuté les droits de l'authorité Royale sur le Clergé, & comme ils craignoient que des gens plus entiers sur la formalité des

passages, que flexibles & ployans aux vsages de la Cour, ne laschassent quelque Année choie de trauers au prejudice des droits du Roy & de la conduite des Ministres, l'Orateurn'eut pas il-tost ouvert la bouche, que le Chancelier se leua pour pa-» rer tant de coups de canons. Le Roy, leur dit-il, est assez informé du sujet qui vous ameine, il vous veut épargner la peine de demander ce qu'il vous auroit déja liberalement accordé, s'il auoit esté plûtost informé de vos Priuileges. Apres cela le Roy leur fit vne douce reprimende d'auoir si long-temps cessé leurs exercices, il leur ordonna d'aller continuer leurs leçons, ils le promirent de grand cœur, & s'en retournerent fort fatisfaits.

#### CHAPITRE TROISIESME.

I. Le Roy marche en armes contre le Duc de Bretagne. 11. Il rend le Gouuernement de Languedoc au Duc de

III. Presages de la maladie mal-heureuse qui arriva au

IV.Il entre en fureur & tue quelques Seigneurs de sa suite. Le Duc de Bourgogne commence à declarer sa haine contre le Sire de la Riviere

E Roy continuant auec ehaleur les grands aprests qu'il faisoit contre le Duc de Bretagne, il fe mit en chemin, & sejourna quelque temps auec impatience en la Ville du Mans, pour attendre les Ducs de Berry & de Bourgo-gne ses Oncles, qui marchoient d'autant plus lentement que c'estoit contre leur auis qu'il auoit entrepris cette guerre. Il ne lasssa pourtant pas de les bien caresser à leur arriuée, & pour engager dautant plus le Duc de Berry à luy estre sidelle & affectionné, il luy accorda de bonne grace la restitution de son Gouucrnement de Languedoc, qu'il luy demanda, à condition toutefois de traitter les peuples auec plus de douceur & de Iustice. Apres cela il s'entretint auec eux Bretagne. Il en fut fort offense, & il ne seruit de rien à ce Duc de luy enuoyer dire que la Place eftoit à la disposition entiere de sa Majesté, aussi bien que toutes celles de la Bretagne, pourueu qu'il luy pleut d'y entrer paisiblement & sans guerre.

Il craignoit merueilleufement ce grand amas de trouppes qui arriuoit en foule de toutes parts, & l'exemple du pays du Maine déja ruinó de leur marche & de leur sejour, luy faisoit iustement aprehender pour vne Prouince declarée rebelle & ennemie. Aussi estoit ce bien l'intention du Roy & de fon Conseil , d'y porter toutes les marques d'une terrible vengeance, mais il en arriua tout aurrement, & le malheur impreueu qui ruina la France, fur le falut de ce Sujet infidelle & de son pays. Ie m'estime dautant plus incapable d'écrire de ce défastre, que s'estois à la suitte de cette Armée, que s'en fus témoin, & que ie n'y puis penfer qu'auec vne nouvelle frayeur, & auec vne interdiction de tous mes lens, qui rendroit ma plume immobile, fi ie ne m'étois engagé au recit de tout ce qui est arriué d'heureux & de malheureux fous le Regne de

ce Prince infortuné.

Comme les grandes reuolutions n'arrivent gueres qu'on n'y joigne des augures precedens, i'ay apris de quelques personnes d'honneur, que lors que cet Année accident furuint, on estoit fort en peine de ce que pouvoit fignifier l'anneau de 1392. la Vierge Marie, qu'on garde pretieusement parmy les autres Reliques de S. Iulien du Mans, qui de soy mesme & sans estre touché de rien dont il put emprupter ion mouvement, auoit roulle prez d'vne demie heure. On deuina par l'experience du passé, que l'Estat estoit menacé de quelque chose de sinistre tout prest à éclatter, mais on n'apliquoit pas cela à la Personne du Roy, parce qu'il n'y auoit que les Officiers qui l'approchoient le plus prez, qui commençaffent à s'apperceuoir de quelque defordre en sa conduite. Depuis le premier jour d'Aoust, il leur paroissoit tout idiot, il ne disoit que des niasseries, & gardoit dans ses gestes une façon de faire fort messeante à la Majesté; neantmoins il n'en estoit pas moins absolu, & il le sit bien voir le cinquieme du mois, quand il sit publier par les Herauts & les Trompettes que toute l'Armée fortit en Bataille de la Ville du Mans. Les Princes & les Grands ne l'en purent détourner, & il fortit luy mesme armé de toutes pieces à la teste des trouppes qu'il conduisit iusques à la Maladerie voifine.

Ce fut là qu'il fit rencontre d'vn miferable gueux , capable de l'épouuanter de sa seule mauuaise mine, qui s'arracha opiniastrement à le suiure, quoy qu'on fift pour le repousser,& qu'on ne pût empecher de crier d'une voix terrible apres luy l'espace de prez d'vne demie heure: Ne passe pas plus outre noble Roy, parce qu'on te va trahir. Son imagination deja troublée, receut encore affez aifément cette nouvelle impression, & il arriva malheureusement pour convertir sa dessiance en fureur, qu'vn homme d'armes qui estoit assez proche de luy, laissa tomber son épée nue parmy la presse. L'éclar de cette lame luy éblouit auce les yeux ce qui luy restoit de raison, il tira son épée, il tua d'abord ce Caualier, & entrant en curée par ce premier massacre, il donna des éperons à son encual, qui l'emporta l'espace de plus d'vne heure par tous les Corps, où il cherchoit à tuer tout ce qu'il rencontroit de ses meilleurs seruiteurs, criant effroyablement on me va liurer à mes ennemis. Le respect interdisant la deffense à tous ceux qu'il attaquoit. il mettoit tout en fuitte deuant luy comme vn tonnerre, & durant cette furie il tua quatre hommes & entr'autres vn Noble Cheualier de Guyenne qu'on appelloit le Bastard de Polignac. Enfin son épéc resista moins que son bras au dessein de défaire toute son Armée, elle se rompit heureusement pour ceux qu'il continuoit à poursuiure, il sut plus aisé à ses gens de le faisir, & ils le lierent dans vn chariot pour l'enuover à la ville. A pres cet accez il commença à se sentir des violens efforts de cette folle échappée, il fut deux iours entiers dans vn repos létargique, sans parler & sans remuer aucun de ses membres, & l'on n'apperceut en luy que fort peu de chalcur auce vne tiede & legere palpitation de cœur, les Medecins eux-mesmes creurent qu'il alloit mourir.

La nouvelle s'en estant répandue par toute la Cour, les Princes & les Grands y accoururent, on n'entendoit que des erys, on ne voyoit que des larmes, & le Duc de Bourgogne, quoy que souvent interrompu dans ses complaintes par de frequents fanglots, embraffoit amoureusement ce corps, & repetoit fouuet: Mon tres-aimé Seigneur & Neueu confolez ma douleur d'vne parole seulement. Iufques-là les Princes auoient gardé la coûtume de ne laiffer entrer personne dans la Chambre des Roys malades, mais le croyans à l'extremité, ils en abandonnerent les entrées pour exciter la charité & la compassion de ceux qui le verroient dans cette Agonie. Les Ambassadeurs d'Angleterre y vinrent comme les autres, & comme on les pouvoir soupçonner d'estre moins venus pour pleurer ce desaftre que pour explorer & pour rendre leurs yeux témoins de la joyeuse nouvelle qu'ils aprendroient à leur Maistre & aux Ennemis du Royaume, toute la Cour le trouua fort mauuais. Le Duc de Bourgogne particulierement s'emporta fort contre Mestire Bureau de la Riniere, qui les auoit introduits, il luy dit force injures. & prenant l'occasion de faire éclatter la haine qu'il luy portoit, il luy promit bien que deuant qu'il fut peu de temps il seroit chastie de ce nouveau crime d'E. ftat, qu'il qualifia de trahifon. Ee ij

1392.

#### CHAPITRE QVATRIESME.

Prieres publiques pour la santé du Roy. I. 11.

Qui se porte mieux & se reconnoist. Diuerses opinions de sa maladie.

III. L'Armée licentiée, le Comte de S. Pol fe fert de l'occasion IV. pour faire la Guerre au Roy de Bohéme.

Le Maréchal de Boucicaut enuoyé en Guyenne auec des V. Trouppes.

Retour du Roy à Paris. Les Ducs ses Oncles prennent le VI.Gouvernement.

VII. Font arrefter les Fauoris, le Connestable échappe.

VIII. On fait le procel aux Prisonniers; & le Roy les déliure.

Voy que les Roys ne foient gueres fentibles aux malheurs de leurs pareils, & qu'ils mettent les disgraces de leurs voisins au nombre de leurs meilleures Année fortunes, i'ay apris de gens dignes de foy, que le Roy d'Angleterre en fut fort touché, aussi bien que le Pape, qui en fut dautant plus veritablement assissé qu'il perdoit en luy le principal Chef & le plus seur appuy de son party : mais il faut auouer que rien n'égala le ressentiment de tous les peuples de la France. La mais aucune famille ne versa tant de larmes pour la mort d'vn fils vnique, & iamais on n'eur creû que la conferuation de ce Prince eur efé fig generalement re-purée necessaire au salut de la patrie. Tout le Clergé voyant qu'il y auoit peu à ciperer des remedes humains, il mit toutes les Eglises du Royaumeen prieres, & les Euesques portans en procession publique les armes victorieuses de la Passion, furent si deuorement accompagnez de tous leurs Dioccsains, qu'on peut dire que Dieu se laissa desarmer, & qu'il n'accorda qu'à la pieté de leurs vœux & à la pureté de leurs larmes , la santé de ce grand Monarque qu'il venoit de terraffer.

Le troisséme sour de sa maladie, il commença à rentrer dans l'ysage des sens, il aprit auec horreur le malheur qui luy estoit arriué, il demanda pardon à tous ceux presens ou absens qu'il auoit mal-traittez durant sa fureur, il purgea sa conscience pour les meurtres qu'il auoit commis, par vne humble & deuote confession, il communia à la Messe qu'il sit dire dans sa Chambre, & sit vœu de visiter les Eglifes de Nostre-Dame de Chartres , & de S. Denis , aussi-tost qu'il seroit en estat de s'en acquitter. La nouvelle de sa convalescence réjouit autant tous ses Sujets que le bruit de son infortune les auoit affligez, & on ne songea plus qu'à en découurir l'origine. Les Medecins qui cherchent toutes les causes dans la Nature, dirent que c'estoit l'essect d'vn embrasement de bile noire & aduste, prouenu de la colere & de l'ennuy du retardement de ses trouppes, qui luy troubla rous les sens interieurs. D'autres dirent que c'estoit vn coup de la Prouidence de Dieu, qui chastie ceux qu'il aime; mais on tenoit plus communément parmy les Nobles & dans le vulgaire, que c'estoit l'esse de quelque sortou malesce, dont l'aduoué à regret que l'vsage n'estoit que trop frequent parmy toutes fortes de personnes de tout sexe & de toute condition. Quoy qu'il en foit, le Roy reuenu en conualescence, fit sa Neuuaine en l'Eglise des Religieuses de S. Iulien du Mans, & delà vint accomplir son vœuà Chartres, où il fit vn prefent de grand prix.

Il patrit justement du Mans le premier jour d'Automne, par le conseil des Ducs de Berry & de Bourgogne les Oncles qui rompirent le dessein de la guerre Année de Bretagne, & afin que la Noblesse qui s'estoit mite en dépense pour son serui- 1391. ce, ne s'offençat pas d'estre renuoyee, il voulut qu'on payat la folde plus graffe. ment que de coultume. Le Comte de faint Paul qui eftoit prefent à ce Confeil, confidera qu'il restoitencore assez de Campagne pour employer vtilement vne partie de ces trouppes, & pour se seruir de l'occasion de se vanger & de se faire ration du refus que le Roy de Bohéme faifoit de luy payer de grandes fommes for d'argent que son pereluy auoit prestées, il sit en sorte qu'on luy permit d'en in prendre deux mille hommes. On ordonna en mesme temps que Messire Iean le Maingre dit Boucicust, Mareschal de France, prendroit aussi du reste de l'armée ce qu'il jugeroit à propos, pour aller en Guyenne reprimer les courses & les en-treprises de quelques Bastards de grandes maisons de la Prouince, qui y entrerenoient le trouble pour piller, & qui faisoient plusieurs hostilitez vers saint Machari. Mais ce n'estoit à proprement parler qu'vn pretexte pour faire cesset les maux que cette grande Assemblée de gens de guerre faisoit dans le cœur du Royaume, & pour les en éloigner adroitement.

Alors les Ducs de Berry & de Bourgogne continuans de s'infinuer, & de fe rendre necessaires auprez du Roy, reprirent le Gouuernement du Royaume, dont ils audient elle exclus depuis trois ans , & comme ils scaudient que leur cloignement auoit esté pratiqué par le Connestable de Clisson, par les Sires de La Riniere , & de Noviant , & par le Begue de Villaines, ils furent les premiers qui fe sentirent de leur nouvelle authorité. Ils les manderent aussi-toit qu'ils eurent furpris le consentement du Roy, & leur firent défense expresse, de le plus ingerer en l'administration des affaires, & mesme de se trouver aux Conseils. Ce n'est pas qu'ils ne sceussent qu'ils s'estoient assez bien acquité de leur ministere à l'égard du Roy , par le soin & par l'adresse qu'ils auoient eu d'accrosstre ses reuenus, & par les exactions qu'ils auoient fa tes sur les Villes, & on n'ignoroit pas auffi que ces Princes agiffoient moins pour l'interest public, que par vn teffentiment particulier de ce qu'ils auoient ofé deliberer & conclure la guerre de Bretagne (ans leur participation. Ces fauoris exautorez obeïrent tres-volontiers, & croyans que leur absence adouciroit la colere de ces deux Princes , ils prirent congé du Roy pour se retirer en leurs maisons, mais ils sortoient d'une place dont on ne scauroit estre poussé qu'on ne tombe dans un precipice, & ils auoient affaire à des ennemis trop puissans, pour en estre quittes, mesme pour leur dépouille toute entiere. Ils les enuoyerent tous arrefter prisonniers auec quelques autres Sous ministres , & il n'y eut que le Connestable qui échappa , & qui ayma mieux tenir la campagne contre ces deux Princes & contre le Duc de Bretagne,

Ils furent fix mois dans la prison à considerer la hauteur du lieu, d'où ils estoient tombez & à en plaindre la cheute, & ne voyans point d'autre porte pour enfortir que celle de la Iustice, qui est fort étroite pour des Fauoris difgraciez qu'on tient à l'examen, ils demanderent auec instance qu'on leur fist leur procez. C'estoit proprement à dire qu'on les rendit responsables de tout ce qu'on pourroit imaginer de mal heurs, de desordres & d'abus dans l'Estat, soit qu'ils les eussent faits ou soufferts, & en effet on leur imposa tant de cas, que les . Princes ne firent point de difficulté de les representer au Roy, & de le solliciter de leur faire perdre la teste comme à des mauuais seruiteurs & à des traistres. Le peuple qui entendoit parler de tant de crimes, & qui scauoit la puissance & l'animofité de leurs parties, ne doutoit point auffi de leur fupplice, & il s'y artendoit si bien, qu'il fut plusieurs iours sans manquer à se rendre à la Greue pour en estre temoin, mais la clemence du Roy les en sauna par en bon-heur tout singulier. Ie ne sçaurois dire de quoy on les accusoit, ny si le Roy y adjouta foy, tout ce que i'en puisasseurer, c'est qu'il ne se contenta pas de deffendre qu'on en donnat aucune connoissance, qu'il les fit mettre en liberté, qu'au mois de Féurier de l'année suiuante, il leur sit rendre tous leurs biens à la priere de

1392.

Année plusieurs Seigneurs de leurs amis, & que tout ce que les Ducs de Berry & de Bourgogne purent obtenir pour leur satisfaction; c'est qu'ils demeurerent toute leur vie priuez de toutes Charges & Offices Royaux, & que fous peine de crime de leze Majesté, ils se tiendroient éloignez de cinquante lieues de la Perfonne du Roy, quelque part qu'il puftaller, s'ils n'auoient yn ordre exprez du contraire.

#### CHAPITRE CINQVIESME.

Le Connestable de Clisson se retire en Bretagne, & refuse I. de venir en Cour.

Il est priué de sa Charge, & le Comte d'Eu mis en sa place. I 1. Le Duc de Bretagne luy fait la guerre, qu'il soustient brauement.

Le Duc d'Orleans l'assiste en cette guerre.

Le Roy accomplit son væu à saint Denis.

Et fast faire la Translation du Corps de saint Louys.

# Effire Olivier de Cliffon Connestable de France, qui s'estoit échappé V comme nous auons remarqué, gagna la Bretagne, il demeura long-temps à couvert dans ses Places, & l'on tascha en vain de le tirer de là partous les ordres qu'on luy enuoya de venir à la Cour. Il répondit toujours que le Roy n'ayant point de guerre, & l'Estat estant en Paix , que sa presence n'y estoit point necessaire, & que quand l'occasion se presenteroit d'exposer ses biens & sa Personne pour le service de sa Majesté, qu'il feroit voir qu'il avoit toûjours esté, & qu'il seroit insques au dernier souspir, le plus fidele & le plus affectionne de tous ses Subjets. On ne laissa pas pour cela de le contumacer, & ayant assemblé vn Conseil, pour le détruire auec plus d'apparence de Iustice, l'on le declara décheu des honneurs & des fonctions de la Charge de Connestable. Les plus sages trouverent à redire à cet Arrest, donné sans preuve & sans conviction de crimes capitaux contre le premier Officier de la Couronne, qu'on ne pouvoit destituer qu'il n'eûtmerité de perdre la vie : mais c'est assez pour les Puissans qui veulent vanger leurs passions, d'emprunter la voix & les voyes de la Iustice.Pour continuer à l'abysmer dans la disgrace, l'on luy voulut donner vn Successeur par vne deliberation folemnelle, & l'on fit choix de Messire Philippe d'Artois Comte d'Eu, Coufin du Roy, dont le Chancelier exagera hautement le merite & les grands seruices. Cen'est pas, dit il, qu'il ne se trouuât encore beaucoup d'autres personnes d'une valeur & d'une fidelité affez éprouuée, & suffisamment " pourueuës de toutes les qualitez qui font à desirer pour vn si grand employ:mais " la Majesté a trouvé à propos d'en gratifier ce Comte, pour luy donner partauec " elle au commandement & au foin de la conduite de ses Armées. Apres ce beau & · long discours, le Comte d'Eu fit le serment accoustumé, on luy ceignit l'espée de Connestable, & il en fit toutes les fonctions.

Le Duc de Bretagne rauy de cette destitution, & den'auoir plus affaire qu'à vn particulier, battu de la fortune & difgracié du Roy, creut auoir vne belle occasion de rentrer en ses bonnes graces, s'il acheuoit de le ruiner. Il se vanta de l'enuoyer deuant qu'il fut peu de temps à la Cour, & de le mettre en estat de receuoir le chastiment qu'il meritoit; mais il y trouna plusde di liculté qu'il ne s'en estoit promis. Ses gens furent battus & chassez de tous les Sieges qu'ils entreprirent, ils ne furent pas mieux traittez en diuers partis & rencontres de guerre, & tous ses efforts ne seruirent qu'à releuer le courage & la reputation de son ennemy, qui reconnut qu'il estoit assez fort pour tenir la campagne &

pour se vaoger sur le pais du Duc des desordres qu'il auoit faits dans ses terres. Année Comme ils estoient égaux en sorce la guerre sut longue & cruelle, elle dura iusques en l'an mil trois cens quatre-vingt quatorze, il fut pillé, brulé, faccagé, 1392. & tous deux ils fe virent affez fouuent en presence, sans pourtant rien hazarder de crainte de tout perdre.

La France qui estoit partagée d'inclination, fournissoit d'hommes aux deux partys pour entretenir cette inimitié, mais comme il estoit plus malaisé de joindre le Connestable, il y eut beaucoup de ces trouppes Auxiliaires qui se laisserent surprendre par les garnisoss des villes du Duc, & je rapporteray à ce sujet l'aduenture d'un jeune Escuyer de la maison du Duc d'Orleans, originaire de Beauffe nommé Guillaume d'Aigreuille, L'enuic qu'il eut de plaire à fon Maistre, qui aymoir le Sire de Clisson, & de se signaler dans cette guerre, luy fir assembler iusques à quatre-vingt hommes de son aage , & de son esprit , c'est à dire tous plus bouillans & braues que prudens, qui s'engagerent gaillardement à faire le chemin, mais qui ne furent pas affiz fins pour le deffier de la trahison d'vn Breton, qui s'offrit pour les conduire, & qui les liura à demy armez & tout en desordre à la garnison de Guingamp, qui eut assez d'honneur pour faire con-science de les mal-traitter, quoy qu'ils se voulussent dessendre. Les Bretons les reduifirent à force de belles paroles , ils leur firent bon quartier , ils les mirent à rançon, & leur dirent en partant qu'ils se tinssent mieux sur leurs gardes

quand ils voudroient venir en Bretagne. Le Roy continuant à se mieux porter, voulut accomplir le vœu qu'il auoit fait à faint Denis, où il fut receu en Procession solemnelle ; & pour mieux reconnoistre les faueurs de ce glorieux Martyr son principal Patron, il sit present à son Eglise d'une Chasse d'or du poids de deux cens cinquante-deux Marcs, que le Roy son pere auoit commencée, & qu'il luy auoit laissée à acheuer . pour transferer les Reliques de faint Louis son Predecesseur & son Ancestre. Elle arriua de Paris dans vne Littiere couverte, aux premieres Vespres, où l'Archeuesque de Rouen officioit, & l'on la mit co la Chapelle de faint Clement, qu'on auoit richement tapissée pour y faire la ceremonie, laquelle commença en grande pompe à l'iffue de Marines, que les Religieux chantans à haute voix dum effet Rex in accubitu suo, &c. apporterent l'ancienne Chasse en presence du Patriar-che d'Antioche, & de l'Abbé de saint Cornille de Compiegne. Le Roy qui ne vouloit pas que rien manquât à la folemnité d'une si grande Feste, auoit assemble les principaux Prelats du Royaume, c'est à sçauoir, Messire Simon de Cramant , Patriarche d'Antische , Meffire Guillaume de Vienne Archeuesque de Rouen, Messire Guillaume de Dormans, Archeuesque de Sens, Messire Pierre d'Orgement Euefque de Paris , Messire Ican de Dieudonné Euefque de Senlis , Mesfire Philippe de Moulins Enefque de Noyon , Messire Bernard de la Tour Eucsque de Langres, Messire Nicolas du Bose Euesque de Bayeux, Messire Ican Tabary Euclque de Therouenne, Messire Guillaume de Crene-cour Euclque de Courances, Meffire Guillaume de Valen Euefque d'Eureux , Meffire Ican de Montagn Euclque de Chartres, & Messire Michel de Crenay Euclque d'Auxerre, auec lesquels se trouverent encore Messire Guy de Monceaux Abbé de saint Denis, Mesfire Philippe de Chaitillon Abbé de faint Cornille, & Mellire Guillaume l'Enefque Abbé de saint Germain des Prez.

Tous ces Prelats reuétus Pontificalement se rendirent le lendemain à la Chappelle, le Roy vint apres auec fon habit & fon Manteau Royal, il fit auec eux son Oraison à genoux & comme on eut entonné le Magnificat, il ouurit la vieille Chasse, & remit aucc reuerence sur l'Autel les sacrez ossemens de faint Louis, qui estoient enueloppez dans du taffetas. Plusieurs poussez de deuotion luy demanderet des Reliques, & il en fut vn peu trop liberal, car il dona vne coste à Maistre Pierre d'Ailly pour le Pape Clement, deux autres aux Ducs de Berry & de Bourgogne, & vn osaux Prelats, pour partager entr'eux. Cela fait au grand déplaifir des Rehgieux, il posa le reste dans la Chasseneuve, & apres qu'on eur chanté le Répons dum effet Ren, il fit commencer la Procession, qui se fit en cét

peine du figie de leur différend, & ic ne façuois moy-mefine qu'en penfer, jud.

Année que à ce que i rappris de bon lieu, qu'ayard emandé à ce Roy le payement de
l'argent que le feu Comet son perc , four feits tennes les de la Malfin de Lu. 191xombourg Jily autoris prefic, qu'il ne le countent pas de le refuter, mais qu'il autoit
déchite & jetté au s'u la promelle qu'il lu que autoit fait reprefenter de bonnée
foy, Le Comet proqué de cé edition se d'une influêter contre le deux de
foy, Le Comet proqué de cé edition se d'une influêter contre le deux de
vanger fir l'a Duché de Luxembourg, que éloit fipecialement affecté & hypothequé à la debre, & quoy que le mausuis procede du Roy Wenefals le plut

dispenser de garder les Loix de la guerre, il ne laufa pas de l'enuoyer deffier de-

uant que d'entrer dans son pays.

Cela donna loifir à ce Prince d'affembler de grandes Trouppes, mais quoy que le Comre cut aduis qu'il n'estoit qu'à deux jonrnées de son Camp, & qu'il estoit beaucoup plus fort; il ne voulut pas se retirer qu'il n'eut feit quelque exploit d'importance, & il s'attacha au Siege de Verton. C'estoit vne Ville riche & affez peuplée, mais de gens qu'yne longue Paix auoit rendu fort mauuais foldats, qui des le quatrieme sour proposerent vne Treue pour se rendre dans trois iours s'ils n'estoient secourus. Le Comre l'accorda, & aussi-tost ils deputcrent, mais leur Enuoyé fur finement enucloppé à la queue de l'Armée, & gardé par les gens du Comte iusques apres le terme e cheu qu'ils se rendirent. Tout ce qu'ils purent faire fut de racheter le pillage d'une grande fomme de deniers , dont le Comte profita dauantage que s'il l'eutabandonnée à fes Trouppes. Ils luy firent ferment de fidelité, & s'en estant retourné, il apprit au mois de Nouembre fuiuant, que le Roy de Bohéme estoit en campagne auec vne grande Armée pour recouurer cette Ville, & pour se vanger de sa desection. Les Bourgeois fort épouvantez luy manderent cette nouvelle, le prians de venir fecourir des miserables reduits à la derniere extremité, & dans le besoin d'auoir des Trouppes toutes prestes, il sit si bien enuers le Roy & ses Oncles, qu'ils permirent au nou-ueau Connestable de l'accompagnerauec vn Corps de huit cens lances. Ils allerent auffi viste qu'il falloit pour deliurer une Ville fort pressée, & les Allemans & les Bohemiens qui ne se desioient de rien, apprirent leur arriuée auec dautant plus d'éconnement, qu'ils ne pouvoient croire qu'on cût ofé marcher droit à eux auec de moindres forces. Ils firent ce qui leur est assez ordinaire en de semblables conjonctures, ils tournerent le dos, & abandonnerent leur Camp & rous les bagages à ces Troupes auxiliaires, qui eurent tant de Cheuaux, d'armes, d'argent, & de toute forte de butin, qu'ils n'en sçauoient que faire.

Tour l'Effé de cette année fut s'extraordinairement see, que si les principles Ruisers du Royaume ne l'internaps anticrement raires, elles deuinrene absolument insusites pour le Commerce. Les Marchands all'eurerent que depuis vingenais l'activités pour fait voir grande petre, & tous les particuliers s'en senioriere encore, parla norrailté des animaux, qui perurent de foit apreze des fontaires de l'estra de cartarichiste, montre cauté de la cette proposas. Company de l'ent de cartarichiste, montre cauté de l'estra proposas. Company, de l'entra de l'entrachiste entre case pour les conferences de l'estra de l'es

Roys de France à l'aage de quatorze ans:

1391.

#### CHAPITRE SEPTIESME.

L'Université de Paris, poursuit l'union de l'Eglise.

Boniface de Rome y confent , & enuoye un bon Chartreux en Auignon.

III. Clement d'Auignon fasché de la conjoncture, le fait empri-Conner.

IV. L'Université l'oblige de le relascher, il le mande & seint de bonnes intentions.

Il l'enuoye en France, & tasche en vain d'eluder sa Mission. Bien receue du Roy.

VII. Le Duc de Berry seul passionné pour Clement.

VIII.Qui de sa part ordonne des prieres pour l'union, quoy qu'il s'y opposât formellement.

Frere lean Goulain Carme, rejetté comme Simoniaque du Corps de l'Université de Paris.

Y (ques alors l'Eglife fembloit fi accouftumée à la honte & au mal-heur du Schifme qui la tenoit en divorce auec fon Espoux, que tout ce qu'on peut di-Аплас re pour la décharge des Prelats de France, c'est que s'ils n'en estoient complices, qu'ils estoient aussi muets que s'ils eussent en les veux fascinez & la langue liée par la force de quelque enchantement. Il n'y auoit que la seule Vniuersité de Paris qui refistat à ces charmes, qui criat au secours d'vne si miserable division, & qui fift tous fes efforts dans les Predications publiques & par remonstrances ; mais c'estoit sans effet, & les oreilles du Roy & des Princes en estoient si ennuyées & si rebutées, qu'il fallut attendre quelque occasion, comme fut celle de l'entremise d'un bon Pere Chartreux nommé Pierre , Lombard de nation & Prieur de la Chartreuse de la ville d'Ast. L'austerité de sa vie luy ayant acquis l'estime de tous les Cardinaux de de là les monts, il en entretint vn en particulier fur la necessité de la reunion de l'Eglise qu'il passionnoit extremement, & il l'émeut de telle forte, que ce Cardinal creut estre obligé de desirer de luy qu'il allat en diligence trouver le Pape Boniface, pour en conferer auec luy. Ce voyage eut tout le succez qu'ils s'estoient proposez de cette part, Boniface luy accorda gratieusement plusieurs Audiences secrettes, il gousta s'es remontrances, & luy ayant demande ce qu'il jugeoit à propos de faire, il ne rejetta point le conseil qu'il donna, de deputer vers le Roy de France. Il en delibera auec le College de ses Cardinaux, & il ne put pas mieux montrer qu'il auoit vne veritable affection de Pere, & qu'il estoit touché comme il deuoit du desordre de l'Eglife, que d'appuyer cet Àduis, & mefme de deleguer celuy qui en eftoit l'autheur, qui auoit plus d'interest & de passion pour le faire reustr, & qui estoit plus capable que personne d'y conuier le Roy Tres-Chrestien par la force de sa parole & de son raisonnement. Il voulut encore authoriser sa Mission par Bul-les expresses, & en voicy la teneur que i'ay esté conseillé de rapporter icy, pour l'importance du sujet, & pour la instification de la memoire de Boniface.

Boniface Euefque, seruiteur des seruiteurs de Dieu A nostre tres-cher Fils " en IESVS-CHRIST, Charles illustre Roy des François; Salut. Vostre prudence Royale voit, & nous auons mesmes appris par plusieurs sois de personnes " dignes de foy, que ce n'est pas sans larmes, ny sans affliction, qu'elle déplore " le miserable estat où Dieu a permis pour nos pechez que le Schisme ait reduit son Eglise. Son intention a toûjours este en donnant des Souuerains aux peuples qui la composent, qu'ils entreprissent, qu'ils veillassent, & qu'ils trauaillassent Année à entretenir son vnion; mais c'est auiourd'huy le moindre de leurs soins, & quoy 1392. que le mal-heur qui regne soit aussi pernicieux pour le temporel des Estats, que " pour le falut desames des particuliers, la pluspart des Princes se sont fait vne « habitude auec le mal, & n'en ont aucune compassion. Il n'y a que vous qui le « reffentiez par vn mouvement secret de la grace & de la nature, & nous ne sçaurions que bien esperer de vostre entremise, quand nous considerons que vous descendez, & que vous estes aujourd huy en la place de tant de fameux Monar- " ques, qui ont joint à l'honneur d'estre les plus illustres & les plus puissans Roys, « le glorieux titre de Tres-Chrestiens, tant par l'integrité de leur foy, que par le " merite de tant de trauaux infatigables, où ils ont employé toute leur puissance, iusques à prodiguer leur propre sang pour le seruice de la Religion & pour le repos de la Republique Chrestienne. Autant de fois qu'ils l'ont veu flotter auce " peril au gré de quel que nouvelle tempeste, ils ontdompté les flots & les orages « pour la ramenér au Port, & cela a fait entre l'Eglife & eux vne vnion indiffolu- « ble, elle les a confiderez comme ses plus chers ensans, & cette alliance n'a pas « esté ingrate à quelques vns de vos Ancestres, qui ontreceu des marques assez recentes de sa reconnoissance dont vous iouissez. Mais ce que nous en estimons " dinantage, & ce que toutes les Histoires confirment, c'est que l'Eglise n'a rien " entrepris de grand fans leur assistance, & c'est que jamais ou rarement, ont ils « fait quelque grand deffein, fans le concours d'vne si bonne mere. Toutes ces " considerations nous obligent de vous regarder comme le seul, qui doit, & auquel appartient le glorieux auantage d'auoir exterminé le monftre qui la diuise. Vous le pouuez si vous le voulez , & nous supplions le Createur qu'il ne vous en " oste pas la volonté, puis qu'il vous en a donné tous les moyens auec toutes les « qualitez de l'esprit & du corps qui y sont necessaires, que vous estes dans vn aage " capable des grands desseins, que vous aucz vn bon & sage Conseil pour les regler & pour les executer, & qu'enfin vous auez les Richesses, la puissance, le credit, & toute la reputation & l'estime qu'on peut desirer pour vne entreprise, & si salutaire & si herorque. C'est pourquoy nous requerons vostre Serenite, " nous l'admonestons paternellement, nous lá prions, nous l'exhortons, & la «
conjurons par les entrailles de la misericorde de IESVS-CHRIST, par vostre « falut qui vous est si cher, par la recompense de l'Eterniré, par l'entiere prosperité de la gloire de l'vne & de l'autre vie : & enfin par la ioye, par l'esperance & " par la satisfaction qu'on a de soy-mesme quand on fait quelque belle action, " nous vous inuitons à la gloire de prendre en vostre protection la cause de Dieu & « de son Eglise. Mais poursuiuez la d'vn courage ferme & constant, montrez- « vous digne, en imitant vos augustes Ayeux, d'estre aussi l'exemple de tous vos Successeurs, & ne refusez pas vne occasion qui vous offre auec l'honneur de la reunion de l'Eglise, le rétablissement de toutes les vertus Chrestiennes, & le " repos de toute la Chrestienté. La charité y est si refroidie, qu'il n'y a plus d'a- " mour ny de Communion entre les Fideles, on est mesme en peine de ce nom, « qu'on ne scait à qui attribuer, les Infideles en font de justes railleries, nous en " fouffrons vn juste sçandale, & cependant le sang Chrestien se répand & ruisselle de toutes parts pour l'expiation de cet horrible desordre , & d'vn desordre que vous aurez d'autant plus d'honneur d'auoir appailé, que vostre bas aage vous « exempte du reproche d'y auoir eu aucune part. Mais quoy que vous n'y ayez « point contribue, vous ne laisseriez pas d'en estre coupable, insques à passer pour ,, en estre l'autheur, par ce qu'il n'y a que vous qui y puissiez remedier; tant parce que l'entreprise est grande, que parce qu'il n'y a rien de plus honorable ny de plus honneste, rien de plus équitable ny de plus juste, rien de plus glorieux ny " de plus illustre, rien de plus à propos ny de plus opportun, ny de plus necessai- « re, & parce qu'enfin on ne peut rien trouver dans le temps present qui soit plus , digne d'vn Prince Tres-Chrestien, & d'vne belle ame : & peut-estre que l'aduenir ne produira jamais d'occasion qui puisse empécher que vous ne soyez à vos Ne-

Ff ii

1392.

ucux vn exemple eternel d'vne valeur & d'vne pieté inimitable, Réneillez-Année vous donc nostre tres-cher Fils, veillez, agissez pour vn si grand bien, pour fuiuez le infques à sa derniere perfection, & ne frustrez pas auec les espe-» rances publiques, la confiance particuliere que nous auons de vostre heureuse .. entremife, lefquelles nous conferuerons iufques à ce que vous nous ayez infor-" mé de vostre resolution par lettres ou par Ambassadeurs. Cependant sovez asseure que nous y contribuerons de nostre part, que nous y sacrifierons tous " nos interefts, & que nous ne desirons rien auec tant d'impatience, que d'a-» uoir de vos nouuelles, Donné à Rome, &c.

Il eur volontiers accompagné cette lettre d'une forte d'Ambassade pour la faire receuoir auec plus d'honneur & d'éclat, & il auoit fait choix pour cela d'vn fameux Iurif confulte, capable de deffendre, & de maintenir le droit de fon obedience; mais le bon Chartreux luy remonstra que ce quidonnoit des couleurs aux interests du monde, ne servoit de rich à ceux de la Religion. Il luy sie voir que les Conseils Diuins n'auoient que faire de ce grand appareil de figures & de raifons humaines , ny d'argumens ingenieux , & que la Paix de l'Eglife de-pendoit moins du bruit , de l'eloquence & de la fubritié des difputes , que de la confiance qu'on deuoit auoir d'vne fainte & droite intention, II fe chargea luy-mesme de la lettre, & prit pour compagnon Dom Barthelemy de Rauenne, Religieux de son Ordre & Prieur de l'Isle de Gorgone, auec lequel il vint droit en Auignon, où le Duc de Berry estoit pour lors auprez de Clement. C'estoit celuy de tous les Princes de France qui portoit ses interests auec plus de chaleur. & comme tel il futaussi embarrasse que luy, du trouble que causeroit cette deputation. Ils les receurent affez mal, & apres auoir refusé plusieurs fois de les entendre, ils s'auiserent de les renfermer dans la Chartreuse voisine ; où ils protesterent touiours qu'ils estoient porteurs d'vn Rescrit du Pape Boniface au Roy de France touchant l'union de l'Eglise, & quoy qu'on sist par toutes sortes de menaces & de mauuais traittement, il sut impossible de le tirer de leurs mains auparauant qu'ils l'eussent presenté à sa Majesté.

Le bruit de leur intention courut par tout plus viste que le vent, & comme on y joignit peut-estre plus de rigueur qu'ils n'en souffrirent, l'Vniuersité qui apprehenda pour eux, ne manqua pas aussi-tost d'aller interceder auprez du Roy pour leur deliurance, & de luy remonstrer que c'estoit d'autant plus violer le droit des gens en la personne de deux Hommes de cette qualité, qu'il n'estoit pas permis de faire injure ny violence à quelque Deputé que ce fût. Le Roy receut leur Requeste, il en escriuit à Clement, qui de sa part ne voulut pas l'offenfer d'aucun refus, & comme il jugea plus à propos de rufer que de le roidir fur fes interefts, il manda les deux Chartreux, il fit mine de leur parler à cœur ouuert en faueur de l'vnion, & leur dit en les renuoyant : Asseurez aussi nostre trescher Fils que nous nous employerons à bon écient de nostre part pour l'obtenir, & que nous luy jurons que nous estimons que ce seroit si peu pour vn si grand bien de n'y hazarder que la Chappe Papale, que nous ne craindrons pas mesmes

d'y facrifier la teste auec la Tyare.

La suite sit bien voir que son intention estoit bien loin de sa parole, il les sit fuiure pour détourner l'effet de leur legation, par vn grand Chicaneur en l'vnc & l'autre Iurisprudence, qu'on appelloit le sac & le repertoire des Loix, moitie pour l'excellence, moitié pour l'importunité de son sçauoir. Il ne put pourtant empescher que le Roy & les Grands ne les receussent gratieusement, qu'on ne leur accordat une fauorable Audience où les lettres Apostoliques furent leues, qu'on n'entendit paisiblement tout ce qu'ils voulurent dire, & qu'on ne promît de répondre au rescrit. Toute la difficulté fut sur la maniere d'écrire en sorte qu'on "offensat point Clement, & qu'il ne semblat pas qu'on reconnût Boniface pour Pape, & comme il estoit impossible de faire autrement sans le fascher, le Roy fue diffuadé de luy faire réponse par escrit. On s'aduisa de la faire de bouche, & de charger les Deputez de luy dire que sa Majesté auoit receu de bon cœur ce qu'il luy auoit mandé, qu'elle louoit ses bons sentimens, & qu'elle estoit toute preste d'employer toutes ses forces pour l'union de l'Eglise. Et afin qu'on

fût plus affeuré de sa bonne volonté, l'on leur depécha des lettres pour y inuiter tous les Souuerains d'Italie, & l'on leur donna pour Adjoints & pour Certifica. Année teurs deux autres Religieux du mesme Ordre dont l'vn estoit Prieur de Paris. Tous les Princes furent en celade mesme auis auec le Roy, & portez de la mesme intention, mais le Duc de Berry, comme plus affectionne au party de Clement qu'à l'interest de l'Eglise vniuerselle, insista toujours qu'il ne falloit point entendre à aucune proposition, & ce fut contre ses vœux, que le Clergé de France ordonna des Processions & des prieres publiques, pour obtenir cette paix &

cette vnion tant desirée de tous les gens de bien. L'Vuiuersité de Paris qui auoit esté la premiere & la plus ardente à s'entremertre & à exhorrer tous les Fidelles, fut encore la premiere à cette deuotion. elle fut en Procession soleninelle à S. Martin des Champs le second Dimanche de lanuier, accompagnée de plusieurs Princes du Sang, & l'autre Dimanche suiuant le Roy luy-meime ailifta auec toute la fleur de la Cour à celle que l'Euefque de Paris, joint à son Chapitre & à toutes les Eglises de la Ville, conduisit solemnellement à S. Germain des Prez, afin de donner vn témoignage public de la pasfion qu'il auoit pour cette voion. Il auoit deja enuoyé le Récrit de Boniface à la Courd Auignon, pour scauoirce qu'en penseroient Clement & son College, mais ils répondirent qu'on n'y deuoit auoir aucun égard, en ce que Boniface qui estoit intrus prenoit qualité de Souuerain Pontise : & neantmoins pour mieux s'accommoder à l'exemple du Roy & de l'EgliseGallicane qu'il ne falloit pas dé. gouter de son obedience, il sitsemblant de n'auoir qu'vn mesme dessein, il ordonna de sa part des Processions quotidiennes, il composa mesmes auec ses Cardinaux vn Office nouneau, qu'il enjoignit estre chante dans son Palais Pontifical & dans les Chappelles des Cardinaux, & conceda de grandes indulgences à tous ceux qui y affisteroient & qui foindroient leurs prieres aux vœux de l'Eglise vniuerselle. L'Introite de la Messe estoit Exandi Deus orationem meam & ne despexeris deprecationem meam, intende mihi & exaudi me. Contriffatus (um in exercisatione mea, & consurbatus fum à voce inimici & à tribulatione poccatoris. L'Oraifon commençoit Omnipotens sempiterne Dens salus aterna credentium, & il y auoit apliqué pour Epiftre cét endroit de celle de S. Iacques Fratres fi triffatur aliquis veftrum eret aque anime, qui finificit Confisemini alterntrum peccata veftra vt faluemini. Le Répons eftoit Miserere mei Domine quoniam infirmus sum, sana me, &c.& le Verfet Centurbata funt omnia off a mea & anima mea turbata eft valde alleluya. Qui fanat contritos corde & alligat contritiones corum. Il prit pour Euangile celuy de S. Mathieu Intrauit Iesus Capharnaum, Centurionis autem cuiusdam seruus male habens Ge, qui finificit & renerfi qui mifi fuerant , innenerunt feruum qui languerat fanum, On disont à l'Offertoire Exaudi Deus orationem meam & ne despexeru deprecationem nicam, intende in me & exaudi me: & à la Post communion Redime me Deus Ifrael, ex omnibus angustiis meis.

Il enuoya cet Office à Paris auec les indulgences, le vingt-cinquiéme de Féurier, mais quoy qu'il enseignat à prier pour l'vnion, & que son intention parût fainte, la douce accoûtumance des honneurs du monde ne luy permettoit point de gouster ny d'obeïr aux moyens de cette vnion, & il témoigna dans le mesme mois que c'étoit ce qu'il craignoit d'auantage, quand il aprit que l'Université de Paris auoit conclu qu'on ne la pouuoit esperer que par la renonciation au Pontricat des deux Competiteurs qui entretenoient le Schifme. Il écriuit alors à Fre-re 1este Goulain Professeur en Theologie, Religieux de l'Ordre de Nostre-Dame du Montcarmel, qu'il auoit affaire de luy pour trouuer des raisons contre cette opinion & pour la refuter, & afin de le rendre plus fecond, plus obstiné, & plus ardent, il luy enuoya vn moyen de s'enrichir, par le pouvoir d'abfoudre de rous cas referuez à la Cour Romaine. Aussi-rost ce Casuiste de louage ne perdit point de temps ny d'occasion de monter en chaire, & il précha si aueuglément & auec tant de passion par tout, qu'il n'y auoit point d'expedient pour le salut de l'Egliie, qu'vne bonne ligue de tous les Princes Chrestiens pour chasser à force d'armes l'aduersaire de Clement, que l'Université scandalisée de ses propositions &

Année de sa corraption, decreta qu'il ne seroit plus admis aux deliberations de l'As-

#### CHAPITRE HVICTIESME.

 Mort de la Duchesse Doüairiere d'Orleans, ses Funerailles à S. Denis, & son Eloge.

II. Le Roy donne sa succession au Duc d'Orleans son Frere.

Epuis le commencement de Ianuier iusques au septiéme de l'autre mois, l'illustre & pieuse Princesse Blanche Duchesse d'Orleans Comtesse de Beaumont & de Brie, fille du Roy Charles & de la noble Reine Icanne d'Eureux, & petite fille de Philippe le Bel, combattit genereusement, toute casse qu'elle fut d'une longue vieillesse, contre une maladie de langueur, qui l'emporta enfin ; mais qui ne furprit ny fa prudence ny fon courage. Sentant fa fin approcher elle voulut faire de ses derniers jours les plus heureux de sa vie, & ayant mandé auprez d'elle des Ecclefiastiques pour l'assister, elle se seruit si bien des belles lumieres qu'elle avoit puisée dans la lecture des Saintes Lettres, qu'elle fir vne docte & deuote Confession de Foy, & qu'elle les rendit témoins d'vne mort digne d'une fainte & deuote vie. Son Corps fut dés le lendemain porté à S. Denis, lieu destiné pour sa Sepulture, & fut inhumé en la Chappelle de Nostre-Dame dire la Blanche , où elle a fonde quelques Messes perpetuelles sur ses reuenus de Normandie. Le Ieudy enfuivant, l'Archevefque de Lyon alla faire fes Funerailles, que le Roy honora de sa presence, & là se trouverent abec luy tous en duëil les Ducs de Berry , & de Bourgogne , ses Oncles, le Duc d'orteans son Frere, le Duc de Bourbon, les Comtes de Neners & d'Effampes, Messire Iacques de Bourbon, Messire Henry de Bar, le Comte d'En Connestable de France, & Mesfire Pierre de Nanarre, qui tous auoient l'honneur d'estre fortis de la Maison de France.

Ils honoroient cette Duchesse comme leur Mere, tant pour ce qu'elle se pounoit vanter d'estre seule restée du Sang de Philippe le Bel, que parce qu'elle estor affeurément la plus honorable & la plus magnifique Dame de son temps, Mais puilque sa mort me donne toute liberté de la louer sans aucun soupçon d'interest & deflatterie, i'ajouteray à son Eloge qu'elle passa toute sa vie dans l'exercice d'une parfaite charité, que se voyant preste à mourir elle fit des Aumofnes de ce qui luy reftoit d'vne iuste épargne, & qu'elle fut encore plus prodigue que liberale enuers les Eglifes, qu'elle decora en grand nombre de ri-ches paremens de toutes fortes d'étoffes rares & precieufes, & de ce qu'elle auoit de plus beaux joyaux. Elle laiffà à celle de S. Denis pour recompenfe de fa Sepulture vn Crucifix de la vraye Croix monté fur vn pied d'or garny de pierrerics , & vne fueille d'Olivier enchassée de mesme , toute écrite de la main de S. Jean l'Euangeliste, elle auoit épousé Philippe de France Duc d'Orleans, Comre de Valois, frere puisné du Roy Iean, & elle s'acquit cette reputation dans yn Mariage qui n'estoit égal que par la dignité des deux partys, d'auoir esté aussi chafte & auffi fidelle à son Epoux, qu'il se rendit par ses débauches indigne d'vne si heureuse alliance. Elle n'en eur point d'enfans, & le Roy qui estoit son heritier abandonna toute sa succession & ses terres au Duc d'Orleans son Frere.

#### CHAPITRE NEVFIESME.

- Histoire d'un nouueau desastre qui sit perdre l'esprit au Roy.
   Aux Nopces d'une Dame de la Maison de la Reine.
- Aux Nopces d'une Dame de la Maijon de la Reine.
   Mascarades lasciues dansées par le Roy es ses Courtisans.
- Embrasement de trois d'entreux, & particulierement de Hugues de Guisay, dont on se réjoint pour sa mauuaise vie.
  - V. Le Roy sauué auec grande peine.
- VI. Les Parisiens émeus au bruit de sa mort.

E voudrois bit m'abfienir de parler de ce nouueau malheur, mais il eft trop de Cette Hilbiori, cki ie doi seinocore il vetemple de autrer Roys, afin qu'il apprenenne il garder plus de modellie, & à le retirer de parella scaidens. Le Roy & 139-1 a. Reine efilositen's pet un pis midglens al leura plainir, & comme il n' è gazz-leura banne gracet par toute forte de pulit-temps. C'eft pourquoy on ne per ditura bonnes gracet par toute forte de pulit-temps. C'eft pourquoy on ne per ditura scaide des Nopeces aven Dames al leurante de la Maion de la Reine, qu'on mariori a'un tres riche Sengueur de fon pays : & comme elle cflois fort aimée de la Mailtrefle, non feulement on ne fe contenta pas de leur faire de grand biens, on voulte encorre faire de leur mariage vun Fefte de la Cour, où la Reine constituent on acceles autret Dames en grande Compagne le ving neufeme de fanuier en l'Hoffel de S. Pol. Il ne manqua rien à la magnificence & la la bonne chere, ony fit toute forne de répoitufiance, & la Von y dans li seigleur à minuit, mais helas Ils nesqueint pas que le ies fe devoit terminare par vue trifte de déplorable Tranque en disease que le ies fe devoit terminare par vue trifte de déplorable Tranque en disease que de leur de devenue, de faire impunément multe folier au Mariage de femmes vefues, & d'emprunter auec des habits extrauagans, la liberté de lure de vielle in au Mary & l'Epoudée.

Le Roy qui estoit ieune, se laissa aisément engager par des gens de son aage à faire vn de ces indignes personnages, & il fut vn des cinq qui prirent des habits de Satyres, tous faits de lin sans filer collé sur de la toile auec de la poix, & qui vinrent masquez dans la Salle danser & faire des postures aussi sales que les bouquins qu'ils representoient. Ils firent des crys horribles, ils danserent les Sarrazines, & la suète fit voir que l'ennemy du genre humain leur auoit preparé ce piege pour punir leur lasciueté, & pour en laisser vn exemple eternellement honteux par la mort de nostre Monarque, si la Prouidence ou son bon Genie ne l'eus. sent tant soit peu tiré à part des autres. Pendant qu'ils ne songeoient qu'aux grimaces de leur ballet, iene sçay qui, par malheur peut-estre plutost que par dessein, ietta vn bluette de feu sur l'vn de ces Satyres, & austi tost il s'embrasa, & la flamme gagna les autres, qui à l'inftant mesmes se virent tous en seu. Qui auroit veu leurs crys, alors trop effroyables & trop veritables tout ensemble, qui les auroit veu courir chacun à son appartement d'une course plûtost furieuse que precipitée, qui auroit, dif-je, veu cette poix allumée fondre pelle-melle & ruille-ler par terre auec la graifle & le fang dans vn embrafement qui montoit iusques au plancher ; la compassion des témoins auroit sans doute esté égale à la douleur des patiens, il n'y auroit point eu de cœur qui n'eut creué s'il n'eut esté de marbre , il n'y auroit point en d'yeux qui n'eussent esté des fontaines de larmes , au milieu d'vn desastre & des hurlemens épouventables qui desesperoient d'autant plus les amis qu'ils ne pouuoient donner aucun secours à leur amy. Ils furent prez de demie heure à brûler comme des flambeaux, & non seulement ils ne se Officent pas les mains dont ils s'arrachoient la chair aucc la flamme, mais ils per-Année dirent encore dans des courments qui ne fe peuuent exprimer, les parties iufetigation de la companyation de la

Le icune Comtc de Ioigay, Seigneur de belle esperance, expira dans ces horribles douleurs, le Bastard de Foix, & Aymery de Poitiers, moururent dans les deux iours, & il n'y eut que Huguet de Guifay qui vid le troisième. Celuy-cy ne leur ressembloit en rien de mœurs & d'éducatio, c'estoit vn home adonne à rous les vices, & aussi detesté pour sa mauuaise vic, que pour la cruelle insolence dont il vsoit enuers les valets & enuers les gens de peu de condition. Il ne les traittoit que de chiens, c'estoit vn de ses moindres plaisirs de les faire abboyer comme tels, bien souvent il les faisoit servir de tretteaux de table, & pour peu qu'ils le fâchassent, il les faisoit coucher à terre, il les fouloit à coups de pied & d'esperons sufques au fang, & disoit que cette Canaille ne devoit point estre battue à coups de poings, mais meurtrie & déchirée comme des chiens à coups de foüers & de baftons. Il ne se pur pas mesmes empécher dans ces tourmens mortels d'appeller chiens ceux qui le séruoient, & ses dernieres paroles furent des regrets de ce qu'il les laissoit viure apres luy. Aussi fut il si peu regretté, que ceux de la Cour ne se purent empécher de témoigner en pleine Salle duRoy qu'il auoient vne extreme ioye de fa mort, & la haine qu'il s'estoit attirée estoit si grande que loing de l'auoir expiée par cette forte de suplice, quand son corps passa dans Paris pout estre conduit à Bourbon , d'où il estoit originaire, plusieurs ne se purent tenir de crier apres luy son mot ordinaire, aboye chien. Il estoit le Corrupteur de la Ieunesse, il estoit l'inventeur de toutes sortes de débauches, & cc fut luy qui s'auifa de celle-cy, & qui mit le Roy au mesme danger de ces trois ieunes Seigneurs; dont il n'échappa auec luy que le petit Nantenillet , qui d'abord qu'il sentit le feu, courut à la cuifine du Roy, & se plongea dans vne grande chaudiere pleine

LA Reine dans la premiere finayeur, se fausu ance les Dames, mais perfaine a ner perio du le Noy effoct exposé, & ne feçabant sin o l'en avoire garcent, elle romba pafinée, & elle n'en pur reusair qu'elle n'en veu ce Prince, qu'si accourur aucc s'es habits de mafezande, pour la trier de peine & pour la Golden-Le défordre ne fue paramoins grand dans la Ville, suffit-telle que les Bourgeois du voissinageen rendirent le bruit decé et accident, l'inquiented de s'apour ce que le Roy feroir deuenu, y sir venire en foule plus de sina cent hommes, ils se finere comme par force courur la porte, & ils commençoinent a filire particit equ'ils s'evangeroient de la perte fur tous cext de la Cour, quand on le la mouter fous s'on Daiz pour de la perte fur tous cext de la Cour, quand on le la mouter fous s'on Daiz pour de la perte fur tous cext de la Cour, quand on le la mouter fous s'on Daiz pour de la perte fur tous cext de la Cour, quand on le la mouter fous s'on Daiz pour de la conference de la perte fur cour cext de la Cour, quand on le la mouter fous s'on Daiz pour de la conference de la

Fin du douZiéme Liure.

TABLE CHRONOLOGIQUE POUR L'ANNEE 1302 Charles VI. en France, 13. De Nostre Richard II. en Angleserre. 16. Seigneur Henry en Effagne, autrement Caffille & Leon, 4. Du Schifme. Ican I. en Arragon. 6. Ican en Portugal, 8. Boniface IX. à Charles III. en Navarre. 8. Des pretendus Rome. 5. Sigifmond de Luxembourg dit de Bohé-Clement VII. Papes me en Honorie, 9. Cn Auignon. 15. De la vacance de l'Empire Iagellon en Pologne. 8. d'Occident en Allemagne. 15. Louis Duc d'Anjou en Sicile, 8. Wencestas de Luxembourg Roy de Ladiflas d'Anjou dit de Duras viurpateur B. heme , fils de l'Empereur Charles e du Royaume. 9. IV. mort 1378. éleu Roy des Romains, Marqueritte Regnante en Dannemarck & onon reconnu pour Empereur. Suede auec Eric fon neueu. 7. ANNE'ES )Du Regne des Rois Chrestiens de l'Europe. Robert Stuart III. du nom en Estelle, 1. Principaux Princes du Sang, Grands Officiers, Ministres d'Estat, & Fauoris de la Cour de France. Louis de France Duc d'Orleans, Frere du Roy. Louis Duc d'Anion , Roy de Sicile. Ican de France, Duc de Berry, & Oncles du Roy, gouvernans le Philippe le Hardy Duc de Bourgogne. Royaume à cause de sa demèce. ( Prin-Pierre Comte d'Alençon. Charles d' Evreux Rey de Nauarre 3. du nom ces du Louis Duc de Bourben, oncle maternel duRoy, o grand Chambrier de France. Ican de Bourton, Comte de la Marche & de Vendofme, mort le 11 de Iuin, laissa lacques Comte de la Marche depuis Roy de Sicile & Louis de Bourbon Comte de Vendosme, Ancestre de nos Roys. Ican , dit de Montfort , Duc de Bretagne. Philippe d'Artois Comte d'Eu, Pair & Connestable de France. Arnaud de Corbie, Chanceller de France. Louis de Sancerre, Seigneur de Charenton. Ican fire de Rieux & de Rochefort, lean le Maingre dit Boucicaut. e France. Ican de Vienne, Seigneur de Rollans, Admiral. Moradas fire de Rousille, Lieutenant des Maréchaux en Normandie auec Iean d'Aurichier. Guillaume Paynel de S. Hambuye, Iean Sire de la Ferté-Fresnel, & Herué de Minny, Capitaines Generaux en Normandie. Waleran de Luxembourg Comte de S.Pol, Capitaine General de Flandres. Lancelot de Longuilliers, fon Lieutenant. Guichard Dauphin , grand Maiftre des Arbaleffriers. Guy Sire de Cousan & de la Perriere, grand Maistre de France. Arnaut Amenion , fire d'Albret , grand Chambellan-Enguerran Sire de Coucy, grand Bouteiller de France, Louis de Giac Grand Eschançon. Raoul Sire de Raineual, grand Panetier. Le Sire d'Yury , Cheualter trenchant, Guillaume Chastelain de Beauuais, Queux de France. Charles Sire de Sauoify, Grand Maiftre d'Hoftel de la Reyne. Robert d'Efneual Efcuyer Capitaine de 14. Archers de la Garde du Corps du Roy:

# HISTOIRE

# DE CHARLES VI

LIVRE TREIZIESME.

DE FRANCE

#### CHAPITRE PREMIER.

- Le Duc d'Orleans cause du malheur de cét embrassment, bâtit par penitence la Chappelle d'Orleans aux Celestins de Paris.
- Deputation des deux Couronnes à Lelinguehan pour la Paix.
- Negotiation entre les Ducs de Berry, de Bourgogne & de Lanclaftre. Où l'Autheur afifte.
- Le Cardinal de Lune y vient, pour persuader aux Anglois l'obedience de Clement, qu'ils rebutent.

Année



ROY

N fut a sifez long, temps en peine à la Cour à (quuoir qui auoir caufé ce malheur, mas on aprit chin que c'choir le Duc à orlean, & perfonne ne luy ofia demander pourque, Auff eficit. ce for rinnocemment, & il en receut en particulier toute la reprimende des plus fages de fes ams, qui s'e formation de l'occasion pour luy faire connouftre qu'il floir vu peu trop écourdy. Il promit de s'en corriger, & ayanc fair extende l'occasion qu'ul promit de s'en corriger, & ayanc fair extende l'actue; d'il a pleure, a il en demanda pardon à

Dieu, & ce fut par maniere d'expiation, qu'il fit bâtir vae magnifique Chappelle en l'Egilié des Celeflins. Il y fonda grand nombre de Meffes & de Prieres, & y affigna le reuenu de Porche. Fontaine qu'il auoit cu de la conflication de Pierre de Craon, mais on ne laiff pas de dire d'une action de pieté que c'effoit le monument de fon reime.

nument de son crime. Le Caresme de l'année precedente, le Roy d'Angleterre tint son Parlement à W'estmunster, pour adusser quel Traitté l'on pourroit faire auce la France, & quoy que la Ieunesse & la plus grande partie des Communes demandât la guerre. la plus faine & la plus fage partie l'emporta fur la multitude, par la force des rai-fons, & il fut refolu que les Dues de Lanclastre & de Glocestre Oncles du Roy, l'E. Année uesque de Durhan & le Comte de Salisbery , passeroient la Mer pour traitter 1393. de la Paix ou d'une Treue auecnos Deputez. Le Roy en receut la nouvelle auec beaucoup de ioye, & pour rendre la deputation pareille de sa part, il choisit aussi fes deux Oncles de Berry & de Bourgogne, il les enuoya à Boulogne auec leurs Chanceliers & grand nombre d'autres Seigneurs, & luy mesme alla insques à Abbeuille pour en attendre la conclusion. Il y passa les Festes de Pasques, pendant lesquelles il ne se fitrien, mais incontinent apres, on conuint d'vn lieu d'entreueuë, qui fut encore à Lelinguehan méchant village tout ruïné entre Calais & Bologne, où il y auoit vne Chappelle couuerte de chaume; qu'on iugea d'autant plus propre à leurs Conferences qu'elle estoit située à ce qu'on disoit, moitie sur la Comté de Guines, & moitié sur celle de Boulenois, & qu'il n'y auoit qu'à l'ouurir & à faire deux portes aux deux bouts, afin que chacun entrât de son costé, pour oster tout sujet de contestation de preseance. On auisa encore, pour estre plus prez du lieu, & afin de ne point faire attendre les vns apres les autres, de faire tendre des tentes dans la plaine, qui furent toutes parées de ta-pisseries haussées de soye; mais quoy que ces Pauillons sussent tous grands & beaux, aucun n'aprocha de celuy du Duc de Bourgogne, qui ne rauissoit pas moins les yeux par la nonueauté que par l'excellence de son ouurage, c'estoit vne grande maifon en forme de ville, toute enuironnée de tourelles de toile peinte, qui representoit vne muraille maçonnée, au frontispice de laquelle il y auoit deux groffes Tours pour en marquer l'entrée, qui conduifoit à la falle principale; autour de laquelle estoient divers appartemens, & Offices disposées en ordre en façon de rues, & où il y auoit pour loger trois mille personnes.

Ie puis d'autant plus veritablement marquer les rangs & la maniere de cette Conference, que l'estois sur les lieux où l'eus ordre du Duc de Berry, d'en dresfer le memoire. Luy & le Duc de Lanclastre furent les premiers assis sur les premiers fieges , qui estoient les plus éleuez & les mieux parez , & apres eux prirent place les Ducs de Bourgogne & de Glocestre, puis tout autour se range. rent les autres Seigneurs & Euesques de l'Ambassade, La Chappelle auoit esté d'abord tapisse d'histoires de combats & de Batailles faires à l'éguille, tant pout la parer que pour cacher la vicillesse & la saleté des murailles mais se Duc de Lanclastre y trouua à redire à son arriuée, & ayant dit fort sagement, que ceux qui cherchoient la paix ne deuoient point auoir deuant les yeux des objets de lang & de carnage, on en mit d'autres toutes riffuës d'or & de loye, qui reprefentoient les Enfeignes & les Mysteres de la Passion de Nostre-Seigneur. Apres cela le Duc de Berry se tournant deuers vn Crucifix, se mit à genoux, & pria Dieu Zelateur de la Paix & de la concorde, de conduire leurs intentions, & de leur faire la grace de trouuer les moyens de faire vn Traitté qui tournat à la gloire de son nom & à l'honneur & au profit des deux Couronnes. Le Duc de Lanclastre en ayant fait autant, on entra en matiere, & l'on y employa tout le temps depuis la Semaine de Pasques iusques au Mardy d'apres le Dimanche Iubilate, qu'on refolut auant que de rien conclure, de communiquer aux deux Roys ce qui auoit esté proposé de part & d'autre, à condition de se rassembler le vingt-&-vniéme de May pour acheuer la negotiation. Les deux Ducs d'Angleterre firent leur possible pour se rendre au jour conuenu, mais ils furent surpris d'vne subite tempeste de vents surieux accompagnez de gresse & de tonnerre, qui sirent des Montagnes de flots, & qui sembloient vouloir porter leurs Vaisseaux iusques aux Cieux pour les precipiter dans les abysmes les plus profondes de la Mer. Elle les mena chaffant de tous costez, & enfin les repoussa si rudement vers la Coste d'Angleterre, qu'ils desespererent de leur salut, & qu'ils ne l'attribuerent qu'à la mifericorde de Dieu, & au merite de leur intention. Ils le fuplicrent en qualité d'Ambaffadeurs de paix, de les deliurer de la cruauté de ce furieux element, & non seulement ils n'obtinrent pas de sa Clemence l'azile d'un port affeuré, mais vn temps calme, & vn vent doux & obeiffant, qui dés le len-

Geii

240

1393.

Année demain les ramena fains & faufs à Calais,

Le Cardinal de Lune, qui depuis long-temps estoit à Paris pour essayer à ramener les esprits dégoutez de l'obedience de Clement, vint auec les Ducs de Berry & de Bourgogne à cette seconde Conference 30ù ils luy moyennerent auec beaucoup de peine vne audience de la part des Anglois, sous pretexte de l'vnion de l'Eglise. Elle surassignée au vingt-huictième du mois, qu'il les alla haranguer dans leurs Tentes, mais comme tous ses beaux discours ne tendoient qu'à soûtenir l'élection de Clement, & à les persuader d'en écrire au Roy d'Angleterre, afin de le pressentir & de le disposér à souffrir qu'il passat la mer pour la iustifier en sa presence; il receut vne réponse conforme à l'estime qu'ils si-toient de la probité de l'Orateur, & de la sustice de son party. Quoy que Boni-foient de la probité de l'Orateur, & de la sustice de son party. Quoy que Boniface en vsût de sorte auec l'Angleterre, qu'il y estoit absolu, & qu'on obcissor sur la moindre de ses paroles, sans que ce Royaume en receût aucune commodité ny faueur en la collation des Benefices, en l'octroy des graces, & en la lenée des subsides Ecclesiastiques, le Duc de Lanelastre ne laissa pas de dire tout net à ce Cardinal. Nous auons tenu iusques à present, & soutenu que Boniface estoit vray & legitime Pape, & nous entendons auec le Roy nostre Sire, de luv " obeir en toutes choses concernans le spirituel, comme au veritable Vicaire de » I E S V S-C H R I S T. Si vous auez quelque chose à proposer au contraire, nous , vous permettons d'aller en Angleterre, mais quoy que vous ayez dit de ce malheureux Schisme, vous ne nous persuaderez iamais que vous autres Cardinaux d'Auignon ne l'ayez causé. Vous l'auez fomenté, vous le fomentez encore tous " les iours , dont malheur à vous , & à bon droit, & si i'en estois creu, on y apporte-" roit fi bon ordre apres la Paix faite, que vous y mettriez la fin, ou qu'on vous ex-» termineroit tous tant que vous estes.

o terminé oit foit sant que vous reine.

Le Cardinal fort mail content de cette forte & courte réponfe, en vint faire fep plaintes aux Ducs de Beury & de Bourgegne, mais ils assoirent d'autres affait aux des les Pleninges aux des de Beury & de Bourgegne, mais ils assoirent d'autres affait aux de les Pleningestraiterd d'Angleterne. Ils fireur ou Taintie vechal, maissi l'un fiferett entr'eux, qu'encore que ie fuife en personne à la fuite de nos Princes, ai me nérire pas poblibe d'en inei décousair. Cels à syprendra mieux aux cel cerenps, & quo y qu'il en foit, jet croy certainement que les deux Roys' l'auroient ratifié & unique, n'est élé la malbeureufe maisside qui reprin noire Monarque d'abbeuille.

#### CHAPITRE SECOND.

I. Histoire d'une petite fille que sa mere auec fait perir.

 Découverte par un chien dans un fumier, portée à S. Martin des Champs-

III. Ressuscitée par les prieres de la Vierge.

E Miraele qui armia en exempsiey, menite bien d'elher apporte, pour faire re vin par l'exemple d'une petit fillede Pars inver fan albapetine, & qu'on croit auoir elhé étouffe par fa propre mere, que la Vierge Marse fecourt charitablemen ceux qui ofin d'ans le perit de leur falst. On ne fejaripoint le nom de cet-te malbeureuse marsifie, mais il ch'asif à evoire que ce fur pour couuri fou hon-eur qu'elle findroqua fon fruit authe-oft qu'il eu veu le ioux, & qu'apresi ly auoir faire mere par force vu bouchon de linge dans la gorge, elle l'enue loppa de latailon, & le lis porter auch cis roductur de la mailon vi me guerre qu'il paffi enforce in contra de l'autherit de l

opiniastrement, & il arriua enfin par la Prouïdence Diuine qui presidoità cette découuerre, que le chien apres auoir bien fouïllé & éparpille l'ordure, prix Année auce les dents ce petit pacquer, qu'il le deueloppa, & qu'il sit paroistreà nud le 1935.

corps de ce petit enfant.

Cét aboninable forfait ayant esté aussi-tost denoncé à la Iustice, tout le monde y accourut, chacun dit fon aduis, & comme il ne paroiffoit point que l'enfant eût esté baptifé, on ne jugeoit pas aussi qu'on luy deust la sepulture des Chrestiens. Il y eur vne bonne semme qui le prit entreses bras, & qui dit par compassion que c'estoit dommage qu'vne si belle creature sut priuée de la veuë de Dieu, par le feul crime de fes parens dont elle estoit innocente, & à l'instant mesme elle sutraiprieé de proposer qu'on la portast premierement à l'Eglise & qu'on imploràt sur elle l'assistance de la Vierge, qui peut-estre ne refuseroit pas fon intercession pour son innocence. C'est vne seconde merueille, que de plus de quatre cens personnes qui l'entendirent, aucune n'y contredit, & que toutes y consentirent, & firent vne maniere de conuoy à ce petit corps, qu'ils conduilirent à l'Eglise de saint Martin des Champs , & qu'ils poserent sur l'Autel de la Vierge où les Religieux vinrent joindre leurs prieres pour le salut de cet enfant, le pourrois dire de cette petite predestinée, car de morte qu'elle estoit on l'apperceut presque aussi-tost viuante, elle commença premierement à mouuoir le corps & les mains, elle vomit en mesme temps sans effort le petit bouchon de linge qui luy fermoit les conduits, & qui l'auoit auparauant suffoquée, & pour dernier figne de vie plustost que de douleur, ou pour mieux dire pour estre la premiere à crier miracle, elle cria fortement & fut suivie de l'acclamation de la multitude, & du fon de toutes les Cloches. On chanta folemnellement le Tedeum, & comme la presse estoit si grande qu'il fut impossible de la porter aux fonds Baptifmaux on fit venir vn Prestre qui la baptila sur l'Autel & la nomma Marie. Pour d'autant plus confirmer ce miracle, on fit venir vne Nourrice qui luy donna la mammellé, qu'elle prit à plus d'yne fois en presence de tout le monde, qui luy vid encore faire l'office de tous ses membres, & ensin au bout de trois heures, elle mourut pour iouir d'une plus heureuse destinée, et son corps ayant esté l'espace de rout le iour exposé au public, elle sur le lendemain inhumée auce grande ceremonie deuant le mestine Aurel.

#### CHAPITRE TROISIEME.

Le Roy retombe malade, & l'on le croit enforcelé.

II. Pitoyable estat de ce Prince.

I I I. La Duchesse d'Orleans suspecte du malesice à cause de son pais. IV. Arnaud Guillem Magicien mandé pour guerir le Roy.

V. Histoire ridicule de son Liure nommé Smagorad.

VI. Les peuples obtiennent la fanté du Roy par leurs prieres.

VII. Naissance de Marie de France & de Philippe d'Orleans.

Toues les Histoires fournissen after d'exemples pour faire autoter aux Souurains que leur chair est liniere aus messens accident des personnes les plus mistrablet, & que les grandes Dignitez ne fervent quelquefois que pour faire connoutre la vanier des granderunds monder mais tous les Docks de ce Siecle icy demeurent tous d'accord, que toute l'antiquité n'apprend rien de pareil à cqui arriula noire Roy à Abbeville. Les Medecins le s'antionier d'ure fairé partiète, & tout le monde en jugeoit de messen par la disposition du cosps, & par la force qui l'animoit, quand on s'appreceut fur le millieu du moit de luin que l'esprit suy baissoit, qu'il disoit des sortifes, & qu'il asse predu dans s'es

G-agle

Art.

actions source la bien-feance de la Majelé. Cela ficroire qu'il eflorie enforcellé, & le braire de re maléteic count part tout far un feul de conjecture, qu'on fonda fur es que petit à petit liperdoit la faculté des fens exterieurs, & qu'al hand in de meuras fibris allied, que quoy qu'an commencement il connit tous ceux de la Cour, & qu'il fe foundait metine de ceux qui un efloriera zidens, si orobita correcte la peine de victure qu'il est méconna la fineme, qui su c'ell bien pa de dire qu'il nist qu'il fuit mane', n'y qu'il ein des enfaus, qu'il fe fafeisht qu'onle traitcité de Roy, qu'il foulintantee c'olere qu'il en suppelloit point Charles, & que non faulement il defisionait les flours de Lys, mai que par tou où il voyoir les ames, où celle de la Reyne, al les bills infques à legy ester auce funi fur la

vaisfelle d'or & d'argent. La Reyne en fut d'autant plus affligée, qu'autant de fois qu'elle approchoit de luy auec les soins & les deuoirs d'vne femme qui compatit au mal de son mary, " il l'en chassoit auec toute sorte de mépris & d'injures. Qui est celle cy, disoitil à ses gens, ne cessera-elle point de m'importuner ? scachez d'elle ce qu'elle veut, & deliurez-nous de sa persecution. S'il eut eu la mesme auersion pour tout le sexe, peut-estre qu'elle se sut consolée d'vn mal commun, mais il estoit toutparticulier pour elle; caril se plaisoit affez auec les autres, & sur tout auec la Duchesse d'Orleans. Elle estoit la scule qu'il reconnut, il la visitoit tous les iours, il ne manquoit pas à l'appeller sa tres-chere sœur, & cette singularité iointe à la confidération du pais où elle auoit pris naiffance, & à la reputation qu'auoit la Lombardie, d'estre le lieu du monde où les poisons & les sortileges estoient plus en vsage, fit faire diuers jugemens que ie ne puis appuyer d'aucune autre conjecture. Quoy qu'il en soit, il demeura enueloppé dans les tenebres de cette déplorable demence iusques au mois de lanvier, & tous les Medecins trauaillerent aussi vainement dans les Remedes que dans les Consultations, où ils ne purent jamais découurir la cause de son mal.

Tout leur art ne servant qu'à faire desesperer du secours de la Nature, l'on ne fit point de scrupule de récourir à la Magie, & sur l'adus qu'on eut qu'vn certain Nigromancien de Languedoc, s'estoit vanté qu'il le pouvoit guerir d'vne seule parole, l'on le manda en diligence, & comme sa mauuaise mine répondoit fort à fon mestier, on ne l'en creut que plus habile Sorcier, & il n'en fut que mieux receu & plus honoré. Ce maraut qu'on appelloit Arneut Guillem, estoit fort simplement vestu, il menoit exterieurement la vie d'un parsait Anachorete, il maceroit fon corps de jeufnes & de veilles , & il en immoloit tout le merite à la necessité de son infame profession, qui luy demandoit toutes ces saçons de faire pour le rendre capable d'vn Liure où estoit tout son sçauoir, & duquel il contoit des merueilles aux Ignorans, il luy donnoit vn pounoir abfolu fur tous les Elemens, se vançoit qu'il luy auoit acquis vne si parfaite connoissance des Planetes, que s'il s'apperceuoit qu'il y en eut quelque maligne qui dout dominer cette année, il en pouvoit susciter vne autre toute opposée & iusques alors inconnuc aux Astrologues; dont la rencontre & le concours ruineroit ou affoibliroit de beaucoup la mauuaise influence de l'autre. Il maintenoit qu'auec l'aide de ce Liure, qu'il appelloit Smogorad, on pouvoit saire mille choses qui font trop badines pour estre icy rapportées, & afin d'en releucr l'excellence & le merite, il disoit impudemment que l'original en auoit esté donné du Ciel à nostre premier pere. Adam, disoit-il, ayant pleuré cent ans la mort de son fils Abel, comme nous appenons de la fainte Eferiture, Dieu luy enuoya vn Ange pour le consoler auec ce Liure; qu'il luy laissa pour reconurer ce qu'il auoit perdu par son peché, & il l'affeura encore que quiconque l'auroit en son pou-uoir, regleroit le cours & l'influence des Astres. Il endormoit la Reyne & les Grands de toutes ces fornettes, & cependantil leur faifoit accroire que le Roy estoit charmé & lié d'un sortilege dont les autheurs combattoient sortement contre luy, mais qu'il esperoit d'en venit à bout, & s'il arrivoit quelque inter-

ualle de santé au Roy, il ne manquoit pas de l'attribuer à Dieu & à la force de son

Cependant les Prelats & les Docteurs, quoy qu'indignez d'vne si criminelle Année Ann fuperflition, ne laifferent pas d'auoir recours au fouuerain Medecin & d'exhor-ter les peuples à mettre tout eleur esperance en la miseriorde de Diese qu'il 1951. falloit stéchir. On fit des prieres publiques par tout le Royaume, & les Eusef. ques auec leur Clergé, la pluipart nuds pieds, firent de grandes Processions où Fon preschoit la Penitence, & le Roy mesme a yant eû que lques momens de connoissance pendant lesquels il se voua à faint Denis ; on trouua moyen de l'y faire aller à cheual auec vne grande suitte de Noblesse, & il y entendit la Messe assez deuotement fans y rien faire d'indecent, comme il auoit accoustumé. Il en partit apres difner, & y laissa l'Euesque de Senlis pour accomplir sa neuvaine, qui se faisoit en mesme temps par toutes les Eglises les plus sameuses, & dans les thedrales, où les François affifterent auec tant de ferueur, qu'on doit la conualescence de ce Prince aux prieres, qu'ils continuerent depuis le mois de Iuin iusques à la fin de Ianvier. On en sit de grandes réjouissances par tout, & comme on estoit persuadé qu'il y auoit du malefice, l'on ne cessa pas de prier & de demander à Dieu qu'il en fit decouurir les detestables autheurs.

Comme cette maladie auolt suspendu le Traitté de la Paix, on enuoya Mesfire Guillaume Vicomte de Melun en Angleterre, prier le Roy Richard de trouucr bon que les choses demeurassent en estat insques à la santé du Roy, & parmy les douleurs de son mal , la Reyne souffrit encore celles de l'enfantement. Elle accoucha en l'Hostel de saint Paul le vingt-quatriéme d'Aoust d'une fille nommée Marie, que le Roy son pere voua au seruice de Dieu, s'il luy plaisoit de le deliurer de sa demence , & incontinent apres la Duchesse d'Orleans accreut

ausli la lignée Royale d'un second fils qu'on appella Philipe.

#### CHAPITRE QVATRIESME.

Le Roy accomplit vn væu au Mont saint Michel.

L'Vniuersité continue ses poursuites pour l'union de l'Eglise. III. Elle depute au Roy, qui reçoit les DeputeZ fauorablement.

IV. Et elle rend graces à Dieu de ses bonnes intentions. V. Nounelle Assemblée de l'Université & de ses Supposts, au nombre de plus de dix mille.

VI. Maistre Nicolas de Clemenges choisi pour faire ses remontrances par écrit.

E Roy apres sa santé mit tous ses premiers soins à l'accomplissement de ses E Roy apres la lante mit tous les premiers loins à l'accomplissement de les \_vœux, & peu apres la my. Ianvier, il partit de Paris pour aller à faint Michel fur la mer, comme il auoit promis par vn vœu folemnel. L'Uniuersité qui luy deuoit vn double de respect dans cette occasson de se consour & de luy souhaitter vn heureux voyage, s'affembla pour deliberer de ce qu'elle auroit à dire, & quoy qu'elle eut esté assez mal menée autant de fois qu'elle auoit entrepris de parler des defordres du Schifme, elle ne laiffa pas d'en faire la propofition, qui fut appuyée des suffrages de toute la Compagnie. Ils sçauoient bien que le Roy ny beaucoup des Princes de son Sang n'auoient point d'auersion pour l'vnion qu'ils poursuiuoient, & qu'ils ne s'en deuoient prendre qu'à l'authorité de quelques Fauoris ; & comme il y auoit du changement à la Cour , où l'on tient pour maxime de ne se point rebuter . & de tant tirer au blanc qu'on y puisse enfin paruenir, ils ne desespererent pas encore de toucher le cœur & l'esprit de sa Majesté. Ils choistrent exprez pour cette Deputation les plus celebres Docteurs des quatre Facultez, & les enuoyerent à la Cour, qui estoit lors à saint Germain

### Histoire de Charles VI.

& dont les principales personnes estoient pour lors, les Ducs d'Orleans, de Berry, Année de Bourgogne, de Bourbon, & autres Princes du Sang, & les Mareschaux & l'Admiral de France.

L'Audience leur ayant esté accordée, l'Orateur commença par la conjouisfance de la fanré du Roy, & apres auoir remercie Dieu d'auoir exaucé les vœux de rous ses peuples, il dit adroitement qu'il n'auoir pas eu moins d'égard au bien de son Royaume qu'aux besoins de son Eglise, & prit sujet de tomber sur le discours du Schisme & des inconveniens qu'il causoit. Il remonra aucc tout ce qui se peut d'éloquence & de force, que c'estoit le principe & la source de rous les mal-heurs de la Chrestienté, qu'il en auoit banny toutes les vertus, qu'il auoit mesme étouffé toutes les belles inclinations, qu'il auoit mis en leur place le mespris du falut & de l'honneur, & routes les passions honteuses de l'interest & des plaisirs : & apres auoir remontré au Roy la gloire qu'il acquerroir d'auoir écrasé ce monstre pernicieux, il fit voir qu'il y estoit obligé, s'il pretendoit maintenir le

tiltre de Roy Tres-Chrestien. Quelques forres que fussent ses raisons, & quoy qu'il parut qu'elles auoient émeu roure l'Assemblée, l'on ne laissoir pas de se desser du succez de sa Harangue, parce que c'estoit au Duc de Berry à y répondre pour le Roy, comme le plus ancien de tous les Princes, & parce qu'il estoit le plus passionné de tous les Partisans de Clement: Mais il en arriua rout autrement qu'on n'esperoir, & voicy en substance tout ce qu'il dir. Nous sommes aussi persuadez que vous, " qu'il y va de l'honneur du Roy mon Seigneur & de tous ceux du Sang Royal, » d'auoir si long-temps souffert l'établissement & la durée de ce damnable Schis-" me, il nous en déplaift affez ; mais c'est à vous à nous indiquer les moyens de "l'affoupir, trauaillez-y de vostre part selon le merite & l'importance du sujet, & croyez pour certain, qu'apres en auoir conferé auec le Confeil de la Majesté,

" nousferons de grand cœur tout ce qui fera necessaire pour executer ce qui fera " refolu, Iufques-là, l'on n'auoit point encore parlé si franc, & on auoit eu si peu » d'esperance de voir la Cour en cette disposition, que les Deputez creurent auoir " plus d'auantage qu'ils ne s'en pouuoient promettre.

On les receut en l'Université avec toute la joye d'un grand succez qu'on n'attendoit pas, & comme on en deuoit la gloire à Dieu, l'on fit vne Procession generale à saint Martin des Champs, où la Messe fut chantée du saint Esprit par le Reuerend Abbé de faint Denis Monfeigneur Guy de Monceaux, & où Dom Guillaume Barrant, Prieur de la mesme Abbaye, sit vn Sermon digne d'vn si grand fujer. Il y loua, comme il deuoit, les bonnes intentions du Roy & des princes, il engagea toutes les confeiences à joindre leurs vœux pour obtenir de Dieu qu'il les confirma dans le dessein qu'il leur auoit inspiré, & il sit de certe assaire celle du salut des peuples, & de la prosperité de l'Estat. Mais comme tous les momens estoient precieux, & comme on auoit affaire à vn homme Puissant & arrificieux, on resolut de trauailler incessamment à ce que le Roy demandoit, pour preuenir toutes les batteries de Clement. Le principal point fut de donner vne entiere liberté des suffrages, & de trouver vn expedient de les recueillir rous en peu de remps, & pour cela on auisa que chacun des Supposts eut à donner son fentiment par écrir touchant les voyes de l'union, & qu'on les portât dans un coffre fort & bien fermé, qu'on mettroit dans le Cloistre des Mathurins en manicre d'vn Tronc,

Le terme qu'on auoit donné pour cela estant expiré, l'on ordonna que l'ouverture en seroir faite par quatorze Docteurs en Decrer, dix Professeurs en Theologie, huit Maistres en Droit Canon, & vingr-deux Maistres es Arrs, lesquels liroient tous ces billets, qui se trouncrent au nombre de plus de dix mille, pour en faire leur extrait. Mais ce qui est admirable, c'est qu'encore que routes les raisons fussent diverses & fondées sur divers argumens, toutes se terminerent generalement, ou à la voye de cession & de resignation absolué de la part des deux Contendans, ou à celle d'vn compromis mutuel de se soumetrre à l'électió dequelques Arbitres qu'on choisiroit sans affectation, ou enfin à la determina-

tion & à la decision d'un Concile vaiuerfel. Le rapport fait en pleine Assemble.

Fon resolut que cet trois voyet aux cel eurs raissons feroien presentes an Roy, Année
& pour cuiter l'embarras, & donner quelque forme à un fait allez malais à de 1393.

meller, & à rende intelligible & argeable sans beaucoup d'ordre & d'edoquence, l'on chargea Maistre birolas sé clemsegr. Champenois de nation, Bachelieren Theologie, e'den d'estler un discours en forme d'Epsitre, & de'llustrer
de ce beau s'eu & de toutes ces excellentes parties d'un paràsit Orateur, qui à
mon s'enuly s'alisson meirre le nom du Ciercron de nostres cierce.

#### CHAPITRE QVATRIESME.

I. Le Roy s'entremet de la Paix entre le Connestable & le Duc de Bretagne.

11. Qui traitte mal ses Ambassadeurs.

E voyage du Mont faire Michel ayant approché le Roy de la frontiere de Bretappe, il creut faire une action digne d'es piete de donne II Pari à cette Prounce, & d'accommoder les différends d'entre tess de presque. Come de Pentièuere de Conneltable de Cliffo sino beau pere, & le ous d'arrigne. Il deputa pour ce l'iget l'Euclque de Longres, Melitre Herue le cede, & Maitre Leur al Londres Vinde des Secretares, mais l'Dou qui n'elote point encore capadres, il l'ouble la infore à dire par mépris, que cur partire propre pur l'alter oint de, al voublea infore à dire par mépris, que faire d'eux. Les plus fages d'auprez de luy entreprirent en vain d'abord de luy faire connoître que c'effoit bullet du répéc q'ul dueoir a Roy, visfque à vivolre le droit de gens. seil leur répondit affez long-temps qu'il n'y auoritren à due contre fer réclutions, exque c'ultivo vouloir petré de lonnes gazec, s'e répopér à faireur, que de fougue fort patie, ils obtineme enfin qu'il les laissaft venir ce, qu'il leur donnés Austience.

Assistante. The control of the contr

Le Duc picquéau vif de cette forte de menace, déguifée en remontrance, fit femblant de n'auoir que de bons desfeins, & pour mettre toure la Iustice de fon costée. Scahec, eleur diei, que c'est contre mes aduerstiers que le Roy se doir ressent; puis qu'ils ont violé le Traité qu'il auoit fattentte nous au voya- «

ge de Tours. Nous n'auons point refuéé d'y obeir, & nous y fommes encorefi " dispofez, que nous confentons qu'ou donne vn fauf. conduit de part & d'autre " pour les Arbitres qu'on choisira , afin qu'ils puissent plus librement y aboucher "

## Histoire de Charles VI.

Année 1191.

auec les parties. Tout cela ne tendoit qu'à les amuser, comme il fit carpendant qu'ilstrauzilloient de bonne foy à faire ce qu'il auoit proposé, il alla deuant la Rochederien , qu'il affregeoit depuis vn an entier ; & voyant qu'il estoit impossible de la reduire par la sorce, il trouua moyen de corrompre par argent le Vicomte de Coetemen qui y commandoit. Il la rasa en presence des Deputez, &il commença déslors à les mal traitter de telle forte, qu'ayans demandé logement dans la ville de Treguier, qu'il prit encore incontinent apres, il leur dit inciuilement qu'il ne délogeroit pas les gens pour l'amour d'eux. Ils s'apperceurent alors que c'estoit en vain qu'ils auoient esté querir des sauf-conduits à Montcontour, où estoit le Sire de Clisson, & ils n'en furent que plus asseurez par les difficultez qu'il chercha pour y trouver à redire & pour gagner temps , si bien que rout ce qu'ils purent faire fut de reuenir en Cour, auec le regret d'auoir fi mal employé quatre mois entiers.

#### CHAPITRE CINQVIESME.

Réponse de Boniface à la Deputation du Roy. Par laquelle il soustenoit son Election Canonique. III. Progret du Turc à cause du Schisme.

A Pres auoir remarqué ce qui arriua de plus confiderable en France durant le cours de cette année, le repafferay les Alpes pour reuenir à ce qui se pasfoit auec Boniface au fujet de l'vnion. Nous auons veu cy-deuant ce qu'il écriuit au Roy., & comme pour ne se point commettre auec suy sur les qualitez, on fit réponse de bouche à ceux qu'il auoit enuoy é , mais soit qu'il le trouuât bon, ou que la conjonêture presente ne luy permît pas de se piquer d'honneur plus que de son interest, il ne se rebuta point d'écrire, & il deputa derechef les deux

Chartreux, auec cette seconde Bulle. Boniface Euesque, Seruiteur des Seruiteurs de Dieu, à nostre tres-cher Fils en IESVS-CHRIST, Charles illustre Roy des François; Salut & Benediction Apostolique. Il y a quelque temps que nous jugeames à propos de vous " representer les malheurs du Schisme qui divise l'Eglise nostre Epouse, & que » nous vous conjurâmes par l'exemple de vos glorieux Ancestres, de poursuiure " son vnion auec le mesme merite de perseuerance & de fidelité. Nous auons appris des deux Freres Chartreux, qui vous ont rendu nos Lettres sur ce sujet, & que nous aujons chargez de vous en entretenir, qu'ils s'en estoient acquittez, " & que vous auez pareillement instruit de vos intentions deux autres Religieux " du mesme Ordre que vous leur auez donnez pour Compagnons, mais autant que " nous auons pû penetrer dans leuts instructions, autant que nous auons pu juget " de leur rapport : nous nous sommes apperceus des ruses & du credit de la faction de Robert de Geneue nostre Fils, pleut à Dieu, le sut-il de Benediction. Ces " personnes malicieuses & mal intentionnées, qui l'ont sait Antipape, ou qui de-" puis l'ont reconnu par quelque lasche interest de corruption , sont encore les " puissans de vostre Cour, & nous sommes bien faschez de vous dire, qu'ils abu-" l'ent de leur credit & de vostre aage, qu'ils vous fascinent les yeux, & qu'ils vous charment les oreilles, pour conduire toutes choses à leurs fins. Si ce n'estoit l'affaire du Seigneur, le l'estimerois fort en peril contre vn si grand party, " mais comme son esprit souffle où il veur, & comme il n'y a point de mal si in-» uetere dont il ne connoisse la cause, & dont il ne possede le remede: Enfin com-" me il n'y a point d'erreur qui puisse tomber sur l'esprit humain , dont il ne puisse en vn instant dissiper les tenebres & creuer le nuage, pour y saire briller la verité: nous esperons que Dieu vous fera part de la mesme lumiere qu'il répan-" dit dans le cœur de faint Pierre. Ce Prince des Apostres, trois fois tombé en » presence de la Verité mesme, se releua fort & constant au premier rayon de cet-

re grace, & nous ne sçaurions croire qu'vne si noble creature que vous estes, en ... puisse estre si longuement priuée, qu'elle ne puisse pas reconnoistre qu'apres Année la mort du Pape Gregoire, Vrbain VI. nostrepredecesseur de pieuse memoire, 1393. fut faintement & Canoniquement éleu, Intronisé & Couronné, par ceux auf- " quels appartenoit le droit d'élection, & que nous luy auons legitimement succedé au Pontificat. Le mesme Astre de la Verité, vous apprendra sans doute, que cet ouurage du faint Esprit sut détruit ensuitte par le ressentement de quelques-vns de ceux mesmes qui auoient eu part à cette élection , & que de l'vnion " mal-heureuse de diuerses passions qui firent vn mauuais party qu'ils fortifierent « de la creation d'vn Antipape qui fut le mesme Robert de Geneue, s'est formé « ce monstre de diuision & ce detestable Schisme qui des-honore l'Eglise, & qui et la desole. Comme c'est la coustume des esprits rebelles & opiniastres, de main-tenir par leur credit ce qu'ils ont injustement entrepris, pour instifier leur crime " par des fuccez qui paroiffent auantageux, ceux-cy qui estoient plus puissans & « plus remplis des biens de la terre que des graces du Ciel, y confacrerent tout ce « qu'ils pouvoient : & ils appuyerent leur faction de l'affiftance de tout ce qu'ils ... purent abuser de Princes temporels, pour detrosser & pour exterminer, s'il leur eut esté possible, la personne & le Siege de nostre Predecesseur. Mais la verité & la Iustice l'ont protegé, tout pauure & tout desarmé qu'il fût, & nous " ne voulons point employer d'autres armes auprez de vous pour vous exhorter de « nouneau, pour vous admonester, & pour vous conjurer par tout ce que peut es de firer , & par tout ce que doit apprehender vne ame vrayement fidele & Catholique, d'examiner les erreurs où ils continuent à vous enuelopper malitieusement, de reconnoistre cette mesme verité, de la suiure apres l'auoir connuë, de la foustenir constamment & de la deffendre de toute vostre puissance; pour " obtenir de celuy qui vous l'aura donnée, toutes les graces qui vous sont neces- « faires, pour la restauration de vostre sameux Royaume, & pour la gloire de l'vne " & de l'autre vie. Faites reflexion , s'il vous plaift , sur l'importance de l'vnité de l'Eglife, conformez-vous à elle, donnez-en l'exemple à vos peuples, & ne permetrez pas plus long-temps, que ceux de vostre Royaume ou des parties de " Flandre, de Gascogne, de Lorraine, de Bretagne & des autres Prouinces, « foient contrainrs à suiure & à reconnoistre Robert de Geneue. C'est le seul « moven de le reduire à son deuoir, luy & tous ses Adherans, & si vous le faites, ... comme nous le desirons pour vostre auantage, & comme nous vous en prions pour le bien du seruice de Dieu, vous le rendrez protecteur de vostre Personne & de vos affaires, & son Eglise vous sera propice & sauorable en toutes choses. « Nous ne cherchons en cela que le salut de vos Subiets, & celuy-mesme de Ro- « bert & fi nous fommes affez heureux pour autir vny vosbonnes intentions à ... nos vœux, faites-nous fçauoir ce que vous desirerez de nous, & nous vous enuoyerons des gens de noître part ; pour auifer auec vous à tout ce qui fera neceffaire pour vn œuure si digne de vos soins. Cependant nous attendrons auec " impatience des nouvelles de vostre resolution & de vostre santé. Donné à Pise « le douzième des Kalendes de Iuillet, la quatrième année de nostre Pontificat. «

te douzement des Kalenates de hinter, au quarrente annete au Mory que fa malacare Balle feelle en plomb, ne pouvant efter erendue au Roy que fa malagrande de la companya de la malade de la companya de la malade de la companya de la malabourgojne suja janeten tronte l'adminisfration de toutes chofe la recurrent de
lumente. Il sassemblerent le Condis pour en ouy ra le deure, mis comme Baniface se declaroit trop affirmativament pour la validité de son chechion, & comme il ne conclusio qu'à faire chasse l'entre de la companya del companya del la com

Cependant, on receut lettres des grands Seigneurs de Hongrie, qui se plaignoient auer raison de cétabominable Schisme qui tournoit la Religion en raillerie parmy les Insidelles, & qui fauorisoir contr'eux les incurssons des Turcs qui en prenoient auantage, elles nous apprirent que leur Empereur Bajazze estoir entré dans leur pais auev en Armée de cinque ens mille hommes, que la desfiaire

Hhii

Année 1393de leur Roy, auec le maffacre d'une Armée de quarante mille Chrestiens, rendoit Maistres de la Campagne. Ils mandoient encore que la prochaine conqueste de la Bulgarie & de la Walachie, déja presque reduites, ouuriroit vn chemin aux Ottomans pour entrer dans le milieu de l'Europe, & que rien ne pourroit s'opposer à leur inuasion, si les Princes Chrestiens ne faisoient un prompt effort, afin de leur donner le secours necessaire pour y resister.

#### CHAPITRE SIXIESME.

- Mort de Leon Roy d'Armenie & sa Pompe funebre faite aux Celestins de Paris.
- Le Duc de Bourgogne fait la Paix en Bretagne, & reconcilie le Duc & le Sire de Cliffon.
- III. Le Duc de Berry succede aux Cotez de Boulogne & d'Auuergne. I V. Il obtient de l'Abbaye de saint Denis le Chef de saint Hilaire pour l'Eglise de Poitiers.
- Il en fait la Translation & donne en échange des Reliques de saint Benouft.

E premier Dimanche de l'Aduent, mourut en sa maison de Paris Leon Roy de Le premier Dimanche de l'Aductic, moutage na la la petite Armenie, que nousauons dit cy-deuant auoir esté chassié de son Estat, & receu par le Roy, qui depuis dax ans luy donnoit de quoy entretenir fon Effat, & l'auoit comblé de biens felon fa magnificence ordinaire. Il employa heure-fement le losir que fa maladie luy donna, pour vacquer à fon falur, il confera des chofes de nostre Religion auec les Ecclesiatiques qu'il auoit à fa fuitte, & apres vne longue confession de Foy, qu'il fit article par article, & qui le rendit digne des Sacrements de l'Eglife, lesquels il receut auce vn cœur contrit & humilié, il disposa de toutes les grandes richesses qu'il auoit amassées par la liberalité du Roy. Il les distribua en quatre parties, donna la premiere aux pauures & aux Religieux Mandians, la 2. a vn sien fils naturel, la 3. au commun de ses seruiteurs, & la derniere à ses Maistres d'Hostel. Quant à ses obseques, qui se firent en Piglife des Celefins, il ordonna qu'on y gardàt la mode obferuée aux enterre-mens des Roys d'Armenie, c'est pourquoy l'on sut fort estonné dans Paris de voir tous ceux de sa maison vestus de blanc, fuiure le corps de leur Maistre, couché dans vn lit de mesme, & reuestu de ses habits Royaux de pareille couleur auec la Couronne d'or auprés de la teste. Le luminaire du Conuoy estoit auffi porté par des gens habillez de blanc, & l'on garda dans le reste de cette Pompe funcbre, tous les honneurs qu'on doit aux Souuerains.

Le voyage que le Duc de Bourgogne fit en Bretagne de la part du Roy au com. mencement de cette année, fit voir que la Paix de cette Prouince deuoit estre l'ouurage de sa prudence. Il la negotia si heureusement, que les villes contentieuses furent rendues, & les torts reparez de part & d'autre ; maisce qui surprit dauantage toute la France, & ce qui confomma la ioye des Bretons, ce fut de voir que cette haine auparauant irreconciliable entre le Duc & olisier de Cliffon, se conuertit tout à coup en vne ferme & nouvelle amitié. Ils jurerent vne alliance eternelle entr'eux, ils deninrent freres d'armes, & le Duc venant en France pour accomplir les propositions du Mariage de son sils aisné auec la fille du Roy, il laissa au Sire de Clisson le Gouvernement de son pays, & la garde de sa femme

& de ses enfans.

Enuiron le mesme temps, le Duc de Berry succeda à tous les biens du Comte de Bonlogne & d'Auuergne, à cause de leanne de Boulogne sa femme, & il en enuoya prendre possession en leur nom par le Comte d'Estampes son Cousin. Il possedoit encore la Comté de Poitiers, qui luy auoit esté donnée par le Roy sean fon pere, & comme S. Hilaire eft le principal Patron de cette Ville, il out vine deutonio parsiculiere i don Eglide, qui récliure de occore de fes Reliques, Il obs. Année tim d'abord des Religieux de S. Denis le menton de ce grand Saint, donri la 1931-ausoient le Coppe bout entier, mais non content d'une partie le confiderable il les prefit ann l'efpace de rois ans, qu'ils ne fe purent deffendre, quoy qu'à regret, de luy accorde rencore va autre morcea du derriere du Chef, qui prenoit en longueux klargeur égale d'enuiron trois doigts depuis l'oreille droite. La deli-urance s'on fit à Lair d'Euras. Comme d'Ethampes à Affetta Therofort de l'Esplic de S. Hilaire de Poisters, en prefence des Orpheures du Roy & de tous les Religions de S. Denis, par Goy à Mauceane leux Abord. De l'alle partiere de l'Esplic de S. Hilaire de Poisters, en prefence des Orpheures du Roy & de tous les Religions de S. Denis, par Goy à Mauceane leux Abord. De l'alle partiere de l'Esplic de S. Hilaire de Poisters, en préfence des Orpheures du Roy & de tous les Religions de S. Denis, par Goy à Mauceane leux Abord. De l'alle partiere de l'Esplic de S. Hilaire de Poisters, on en fire de l'explication de l'Abbaye. & afin qu'il en fire memoire à liamais, on en fire de l'exp. A de double, done l'une forme de l'Abbaye. & afin qu'il en fire memoire à liamais, on en fire de l'exp. A de double, done leux fuit enferne dans le Chaffe auce lerefte des Reliques, & l'autre infere dans les Archites de l'Abbaye.

Le Due de Berry bien ioyeux d'yne fi preticuée Conquelte, fit faire yn Chef d'rop pary metrer cette Relione, lequel il decora de cirche pierreries, kle donna i l'Eglid ed S. Hiliaire, où il manda qu'on la receut auce tout ce qui feroir possible d'honneux & de deutoion is. Pour reconnoiltre ce rars preferin par vn autre de meline qualité, il promité il Phôbaye de S. Denis, autant du Chef de S. Benoilf, auce vne partied bur sa, qu'il autoir obteun al grande peine des Religieux de S. Benoilf fur Loire. Il les fit enchsifier d'or, il les enrichit de pierres precieutés, 8, le senoya il S. Densen il na mil quatre cens, comme nous remar-

querons en fon lieu.

#### CHAPITRÉ SEPTIESME

I. Les Iuifs bannis de France.

 Condamnation de quatre d'entreux sur von foupçon d'homicide.

III. Dont ils se rachettent par argent, qui fut employé à la confiruction du petit Pont.

IV. Q'elques-vns fs font Christiens pour demeurer dans le Royaume.

L "Viare todjours crotifante des Iulia ayant rüne plusfeuts familles, on continua de crier contr'eux, k lon yi oigni auca railon l'interett de la Religion,
non feulement pour le fandale, mais pour le peril des ames des Chrethens & des
Chrethennes donn ils efervionien pour nourri le une nesfas, on pour leur feruice
dans leur maions, outre le defordre qui arrinoit de cette habitation commune,
fonet de la grace du Prince qui lettoufficot, & qu'illi failorient des Intellieris dangereufs, de noftre Foy parmy ceux qui les hantoiens. C'eft pourquoy le Roy en
fanta userty, & d'autre par follistice par la Riche farmen, qui sinisfer fraupul
de leurs repines & des abus qu'ils commettoient, il eut moins d'égard aux interertels du firit qui en extégorit ous les ans des fommes immenfes, qui le cleiy de fon
tes les villes de France, qu'ils cullern's voulde le Royaume dans Noeil prochain,
a peut de pusition corportelle & de conflictante de tous leurs biens.

lls firent tout en ce qu'ils purent pour changer la rigueur de l'Edict, ils y employerent en vain la tendreffe des larmes & l'eloquence des prefens, il faillut obeir, & vendre tous leurs meubles qu'on leur laissa faculté d'éporter, mais on en Hh iij

E - Trogle

Année

retint quatre des plus considerables sur le soupçon d'un homicide. On les accufoit d'auoir enleue, & d'auoir méchamment fait mourir, en deteltation de noftre Foy, vn d'entr'eux qui s'estoit nouvellement converty : l'on les liura au Prenost de Paris, & il leur fit leur procez, sans autre preuue neantmoins, & sur la feule presomption qu'on tira des plaintes, que celuy qui estoit disparu, & qui estoit connu de tout le monde dans Paris, auoit souvent fait, de quelques insulres & violences qu'il auoit fouffertes depuis sa conversion. Aussi ne les condamna on pas à la mort, mais seulement d'estre conduits par quatre Dimanches confecutifs en charrete par les carrefours & lieux publics de la Ville, & là tous nuds battus de vergesiulques au fang. La Sentence ayant esté déja deux fois executée, ils trouuerent moyen de racheter leur peau & les restes de la peine & de l'affront, par l'entremise de quelques Seigneurs de la Cour, & payerent dix-huit mille francs d'or ; mais comme on iugea cet argent indigne d'entrer dans les coffres du Roy, l'on s'auisa de l'employer à la construction d'un Pont de pierre pour paffer de la ruë S. Iacques iufques à l'Hoftel Dieu, & ce fomptueux & magnifique O urage cousta bien d'autres sommes, qu'il fallut trouver pour son accom-plissement. Plusseurs de cette ma sheureuseSecte ne se pouvans resoudre à quitter Le Royaume, ils aimerent mieux renocer à leur Religion, & le Roy a yant moderé la rigueur des Ordonnances à l'égard de ceux-là, & leur permettant de iouïr à cette condition de la troisiéme partie de leurs biens & du Priuilege de fes autres Sujets, ils se firent tres-volontiers baptiser.

#### CHAPITRE HVICTIESME.

 Le Comte d'Eu Connestable de France passe en Hongrie pour faire la Guerre aux Turcs, qui se retirent.

11. Ses exploits contre le Roy de Boheme.

A Tréue d'entre la France & l'Angleterre permettoit à tous nos Guerriets de jonir du repos de la Cour ou de la Campagne , mais Messire Philippe d'Artois Comte d'Eu, nouveau Connestable de France, croyoit devoir quelque nouuel exploit à sa reputation: & comme iln'en trouua point de plus digne matiere qu'au fecours de la Hongrie, il employa tout fon credit pour faire agréer au Roy cetre belle entreprise. Il y fallut ioindre celuy de tous les Grands pour y resoudre sa Maiesté, mais quand elle y eut vne fois consenty, elle ne voulut pas que rien manquât à ce grand dessein, & pour cela elle adjoûta à l'Infanterie qu'il auoit mife fur pied, vn Corps de cinq cens Cheuaux d'élite, tous Cheualiers où Efcuyers, auec lesquels il trauersa sans obstacle toute l'Allemagne, la Bohome, & l'Austriche. Ce passage sit si grand bruit qu'on dit que le Turc en sut épouuanté, & que croyant mesme que nostre Roy y vint en personne, qu'il auoit retire son Armée depuis sa Victoire, pour la refaire & pour la fortifier de nouvelles Trouppes. Quoy qu'il en foit, nos François n'y trouuerent point l'occasion qu'ils cherchoient, & le Roy de Hongrie, aussi faché qu'eux de ne pouuoir tirer reuange de ses pertes auec ee grand secours des François, qu'il receut auec autant d'honneur que de magnificence, ne put faire autre chose pour lors que de les employer contre vn Royaumc voilin du lien.

Le koy & les peupls de ce Pays, qu'on appelloir Chreftienn Patrins, à caufe qu'is ne gardoient pas tousse les obléuunces de noîte. Loy Chreftienne, refusiont de le reconnouître & de luy rendre l'obciffance qu'is luy deuoient, c'et li pourquoy li refoliut d'y employer ke courreg de ces Trouppes auxiliaires, qu'il noinn de la terreur qu'il portecent par tout cet Eflat. Tous les peuples fuirent deuannon gens, le pay fut exposée n proye & Mai sife, & le Roy re réduit dans fa Capitale auec toute fa Noblesse & le Clergé en resolution d'y soussir le Siege, se rendit assez lachement à la deuxième attaque.

#### CHAPITRE NEVFIESME.

I. Sainte vie de Maistre Iean de Varennes.

II. Sa retraitte en solitude, soupconnée d'ambition.

'N ce temps-là il estoit si grand bruit de la bonne vie d'un fameux Docteur en Decret nommé Messire Iean de Varennes, que l'estime estre obligé d'en parler dans cette Histoire. Il estoit Champenois d'extraction, & il auoit ioint à fon sçauoir vne eloquence & vne belle experience du monde , qui le mit en fi grande estime auprez du Pape qu'il le fit Auditeur de Rote, & qu'il luy donna en peu de temps nombre de Benefices, qui luy valoient tous por-tez plus de quinze cens écus d'or : mais il fit si peu d'estat de cette fortune, quoy qu'enuiée de beaucoup de gens, qu'il quitta tout pour se retirer du monde & pour ne vacquer qu'à la contemplation, & qu'il ne se reserva qu'vn Canonicat en l'Eglise de Rheims, pour tout tiltre & pour tout bien. Apres avoir partagé sa dépouille entre ses amis, sous le bon plaisir du Pape, il alla bastir vne cellule sur le haut du Mont saint Die, à vne lieue & demie de Rheims, & passant la toutes ses heures en jeunes, en prieres ou enPredications qui attitoient tout le monde, il fe fit vne fi grande reputation qu'on en parloit par tout, & qu'on ne l'appella plus que le faint Homme: mais comme la renommée ne fait pas de moindres enuieux que la fortune, l'on ne manqua pas de chercher vn pretexte pour décrier vne vie si exemplaire. Les médisans dirent que n'ayant pu paruenir à la Prelature par les voyes du monde, qu'il auoit choify celle-cy comme la plus courte, quoy que la plus épineuse, pour y arriuer, & nous verrons dans la suitre de cette Histoire, si l'on eut raison d'en penser de la sorte.

Fin du treiZiéme Liure.



```
TABLE CHRONOLOGIQUE POUR L'ANNEE 1994.
                                             Charles VI. en France. 14.
            De Nostre
                            51394.
                                              Richard II. en Angleserre. 17.
            Seigneur
                                              Henry en Effagne , autrement Callille &
            Du Schifme.
                                               Leon 4.
                             Boniface IX. à
                                              lean I. en Arragon. 6.
                             Rome. 5.
                             Clement VII.
                                              Ican en Portugal. 9.
            Des pretendus Sen Augnon. 16.
Papes & derniere,par
                                              Charles III. en Nasarre. 9.
                             la mort arriuée
                                              Sigifmond de Luxembourg dit de Bohé-
                            le 16. Septemb.
& de Benoist
                                               me en Hengrie, 10.
                                             Iagellon en Pologne. 9.
                           XIII. le 1.
            De la vacance de l'Empire
                                              Louis Duc d'Anjou en Sicile. 9.
            d'Occident en Allemagne. 16.
                                            Ladiflas d'Anjou dit de Duras viurpateur
             Wencefles de Luxembourg Roy de
             Behéme , fils de l'Empereur Charles (
                                              du Royaume. 10.
ANNE'ES IV. more 1378. Heu Roy des Romains,
                                             Margueritte Regnante en Dannemarck &
                                              Suede auec Eric fon neueu. 8.
            Du Regne des Rois Chrestiens
                                            Robert Stuart III. du nom en Escoffe. 5.
            de l'Europe.
             Principaux Princes du Sang, Grands Officiers, Ministres d'Estat, & Faueris de
                                       la Cour de France.
      Louis de France Duc d'Orleans, Frere du Roy.
      Louis Duc d'Anien , Roy de Sicile.
      lean de France, Duc de Berry, & Oncles du Roy, gouvernans le
Philippe le Hardy Duc de Beurgegne. Royaume à cause de sa demèce. ( Prinz
                                     Charles d' Eurenx Roy de Nauarre 3. du nom.
      Pierre Comte d'Alençan.
      Louis Duc de Bourbon, oncle maternel duRoy, & grand Chambrier de France. Sang.
      Louis de Bourbon, Comte de Vendofme, Ancestre de nos Roys.
      Iean , dit de Montfort , Duc de Bretagne.
      Philippe d'Artois Comte d'Eu , Pair & Connellable de France.
      Arnaud de Corbie, Chancelier de France.
      Louis de Sancerre, Seigneur de Charenton.
      Iean fire de Rieux & de Rochefort.
      Iean le Maingre dit Boucicaut.
      Iean de Vienne, Seigneur de Rollans, Admiral.
      Moradas fire de Ronnille, Lieutenant des Maréchaux en Normandie auec Iean
         d'Aurichier.
      Guillaume Paynel de S. Hambuye , Iean Sire de la Ferté-Fresnel , & Herué de
        Manny, Capitaines Generaux en Normandie.
      Waleran de Luxembourg Comte de S.Pol, Capitaine General de Flandres.
      Lancelor de Longuilliers , fon Lieutenant.
      Renaut de Trie , grand Marfire des Arbaloftriers.
      Guy Sire de Cousan & de la Perriere, grand Maiffre de France.
      Arnaut Amenion , fired Albret , grand Chambellan.
      Enguerran Sire de Coucy , grand Bonteiller de France.
       Louis de Giac Grand Eschançon.
       Raoul Sire de Raineual, grand Panetier.
       Le Sire d'Yury , Cheualter trenchant.
       Guillaume Chastelain de Beauuais, Queux de France.
       Charles Sire de Sauoify, Grand Maiftre d' Hoftel de la Reyne.
       Robert d'Efneual Efcuyer Capitaine de 14. Archers de la Garde du Corps du Roy.
                                                                          HISTOIRE
```

# HISTOIRE DE CHARLES VI

ROY DE FRANCE

LIVRE QVATORZIESME.

#### CHAPITRE PREMIER.

- Deputation des Ducs de Berry & de Bourgogne à Boulogne, pour la Paix auec les Anglois.
- Belle Ordonnance du Roy contre les seux de haZard, mal gardée.
- Beau traitté de M<sup>e</sup> Nicolas de Clemenges pour l'Vniuersité touchant l'onion de l'Eglise.
- IV. Le Pape Clement tasche d'en détourner l'effet.
- V. Le Duc de Berry entreprend l'Vniuersité en sa faueur.
  VI. Elle demande protection au Duc de Bourgogne.
- VI. Ette acmanae protection ais Did de Bourgogne.
  VII. Frere Guillaume Barraud Docteur en Theologie presente
  au nom de l'Vniuersté, le traitté de Nicolas de Cle-
- Ette année commença par vne nouuelle conference à Boulogne, entre les Dues de Bary & de Baurgegat, qui patrirent exprez de Paris Année par ordre du Roy apres la felte de Pulques, comme il auoit ellé re- 199ion au Confeli, & les Oncles du Roy d'Angleterre. Toute ce qu'ils purent fut den gotier vne Tréeu de quatre ant, qui fut intre de part & d'autre, & crependant le Roy interratin dufacez de cé abouchement, fi publier par rout fon Royaume qu'on œu à releuer les fortifications & i reparer les munilles des Places frontières. Il life encore via Edde en meline tempe, parle-

Not at the case of persons in 600 interest missenesses are call adouted them; in Figure 1 minutelli person of the case of the

The soin

qu'ils s'y rendirent plus adroits & plus seurs que les Anglois, qui pretendoiene auoir cet auantage sur nostre nation. L'Ordonnance estoit belle, & elle auroit esté veile pour les guerres à venir, mais elle fut de peu de durée comme toutes les autres, les Seigneurs & les Nobles qui dédaignoient un divertiffement qui leur estoit commun auec le petit monde, firent tant à force de prieres qu'on leur permit de iouër comme auparauant,& dit-on mesme qu'ils firent reuoquer l'Edict, quoy qu'auffy necessaire pour leur fortune que pour le salut, à cause des juremens & des blasphemes, qui sont ordinaires à ceux qui font profession de jouer.

Cependant l'Université fit acheuer par Maistre Nicolas de Clemenges, le Recueil en forme de discours de toutes les voyes qu'on auoit trounées pour moyeoner l'vnion de l'Eglife, tant en particulier que dans les Conferences publiques: mais comme elle se preparoit à se presenter au Roy & aux Grands du Royaume, le Pape Clement qui en aprehendoit le fuccez, trauailloit de sa part à le détruite par tout ce qu'ilf, auoit de ruses, & par tout ce qui luy restoit de credit & d'autorité. Il sceut que deux excellens Professeurs en Theologie, Maistre Pierre d'Ailly , & Maistre Gilles des Champs , & quelques autres Personnages d'vo sçauoir eminent, auoient bonne part à ce grand ouurage, & foit qu'il les voulût corrompre, ou quil les voulut auoir en son pouvoir pour s'en vanger, il fit enteodre au Roy qu'il auoit besoin d'eux pour le Gouuernement de l'Église, & les manda. Pas vn d'eux n'y voulut obeir, & l'arriuée à la Cour de l'Enefque de Tarfe son Camerier auec quelques autres de ses plus affidez, iustifia leurs soupçons, qui furent encore mieux confirmez par la conduitte de ces Ministres, qui n'oublierent ny pratiques ny largesses, pour trauerser auprès des Grands de France l'entre-

prife de l'Vniuerfire.

Le Cardinal de Lane qui estoit à Paris setuit beaucoup à appuyer leurs iotri-gues, & cela obligea l'Vniuersité d'enuoyer aussi-tost vers le Duc de Berry proposer les moyens d'vnion par le Recteur & autres de leur Corps en belle compagnie, & par mesme moyen ils luy demanderent vne audience du Roy: mais ils le trouuerent bien chaogé de ce qu'il estoit auparauant. Ces Emissaires l'auoient fi bien gagné, qu'il qualifia d'attentat ce que luy-mesme auoit proposé, & non seulement il ne les accusa pas de presomption, mais il leur tint encore des paroles si rigoureuses, qu'il leur dit nettement qu'il s'opposeroit de tout son pouvoir à ce qu'ils fussent entendus, & que s'ils n'estoient plus sages, & que s'ils estoient plus si osez que de poursuiure vne entreprise si temeraire, qu'il les seroit peris & setter à l'eau les principaux autheurs de leur sactioo. Les Deputez quoy que surpris d'vne si étrange nouveauté, n'en furent pourtant pas si étonnez qu'ils ceslassent de tascher à le radoucir pour le rendre mieux informé de leurs bonnes intentions. Ils reginrent à la charge trois jours entiers, & comme ils reconnurent que c'estoit perdre temps de vouloir amollir vn cœur comparable au métal qui s'endurcit sur l'enclume & sous les coups de marteau, ils s'adresserent au Duc de Bourgogne. Ce Prioce fléchy par leurs iustes instances, se montra en toutes choses plus traittable que son frere, il écouta passiblement leurs remonstraoces, il gouta leurs raifons, il les aprouua, il les remit à certain iour, & cependant , il promit de s'entremettre auptez du Roy , à ce que publiquement & en sa presence, ils pussent faire la proposition & l'ouverture de ce qu'ils auoient définy entreux pour l'vnion de l'Eglise.

Frere Guillaume Barrand Docteur en Theologie, graod Prieur Claustral de la Royale Abbaye de S. Denis, qu'on auoit choify pour porter la parole, pour fon grand sçauoir & pour sa belle eloquence, ne manqua pas de venir bien preparé sur vn si grand suiet. Il se rendit à l'Hostel de S. Pol auec vne belle & cele-bre Compagnie des plus celebres du Corps de l'Vniuersité 3 mais il ne sur pas encore possible pour cette fois d'approcher de la persoone du Roy : il fallut ceder à la brigue du Duc de Berry & du Cardinal de Lune , & tout ce qu'on put obtenir auec grande peine & par l'entremise importune & opioiastre de quelques gens de bien, ce fut qu'ils reuinssent le dernier jour de luin, que le Roy les en-

tendroit dans sa chambre.

Le lieu eftout roop petit pour tous ceux qui auonem pullion d'y affilter, & il arrelfu fipu d'élopace, à cauide de la quantet de Prelate qui derrouserte aupres du Anne Roy, auce les Dues de Borry de Borggeen d'orteans & de Esanésa & autrei Prin. 1934 co. du Sang & Grands du Roysume, que du grand nombre des Supposits de l'V. con du Sang & Grands du Roysume, que du grand nombre des Supposits de l'V. autreil filter de Roy & l'Affemblée, & demandé l'Audience, prit le fernant de l'Oracteur, & luy ordonna de parlet. A lors il exposit cou le contenu en l'Epiftre dour il eftout chargé, il yi soignit de fortes rations, il l'etablit par beaucoup d'examples, il y mella courele agrace de toutes les adretifes de la la Beronque, & en fin préfens acette Epiftre à genour à fi Maçdié, qu'il lipin de perfeuerer dans la vene far par de la courele grace de l'entie fait en l'entie de la lieu de la courel se parce le les lieu de la courel de l'est de la les courels de la Coure les adretines de la les courels de la Coure de la coure de l'est de la les courels de la Coure de la coure de l'est de la les coures de la coure de l'est de la les coures de la coure de la coure de l'est de la les coures de la coure de

lern/alem, & abundantia diligentibus te, & qui répondoit, Fiat pax in virtute tua. L'entreprifeeft trop glorieufe à la memoire de l'Vniuerfité, i ay trop de part à l'honneur d'vn Corps qui m'a reccu parmy fes Difaples, & la Piece est trop belle pour perdre l'occasion de la confacter à la Posterite dans cette Histoire, & est

pourquoy ie la donneray icy tout au long.

#### Epifre ou Traitté fait par Maiftre Nicolas de Clemenges au nom de l'Université de Paris , touchant les moyens de faire tesser le Schisme , & rétablir l'emion de l'Eglise.

Tres-Chrestien Prince & tres-zele Defenseur de la Religion Orthodoxe, « A Charles par la Grace de Dicu tres Illustre Roy des François, la deuoteFille de la Majesté, l'Vniuersité de l'Escole de Paris, tres humble Salut, auec protestatio " de son entiere & filiale obcissance. Les exemples de 1105 Predecesseurs nous obligenttrop à ménager toutes les occasions de conserver à nostre Compagnie toute « la reputation qu'ils luy ont si glorieusement acquise, pour perdre celle de seruir nostre Religion, dont la conservation a toujours este le principal object de tous leurs foins, & l'unique matiere de leurs illustres trauaux. Nous auons eu les mefmes sentimens depuis seize ans & plus, que la maison du Tout-puissant est en diuision, nous auons deploré le detestable Schisme qui la desole, nous l'auons blâmé « premierement dans nos Conferences particulieres, quelquerois dans nos disputes, puis par des écrits, & enfin nous l'auons publiquement condamné dans nos Ecoles, & nous en anons porté nos plaintes infques en la prefence de vostre Majesté, qui sçait combien de fois nous l'auons exhortée auec tout ce que nous " auons de science & de lumieres, de vouloir procurer son vnion. Mais insques à " present la malice du Démon qui a fait le mal l'a toûjours emporté sur nos Remonstrances, il a recueilly la zizanie qu'il avoit semée dans le champ fertile & 。 florissant de l Es v s. C m k 15 T, il l'a multipliée, & il la cultiue encôre malgré "
toutes nos peines, & malgré toutes nos remonstrances; dont nous ne pouvons " dire autre chose, sinon que si elles n'ont esté vaines, qu'elles n'ont point encore " reuffi. Nous cherchions la Paix , comme dit le Prophete , & voicy en mefme temps « un grand trouble, en effect nousen auons toujours esté empéchez par vne perni- « cieuse caballe de méchantes gens, & le plus grand obstacle, Prince tres Chre-Itien, a este l'excuse legitime de l'enfance, puis en suitte de la ieunesse de voltre Majelté. Depuis qu'il a pleu à la Clemence Diuine de vous déposiiller des fenti. "
mens puerils, de vous donner auec l'aage toutes les qualitez d'vn Prince parfai. « tement accomply, & de vous faire conceuoir vn genereux ressentiment de la « crucile playe que fouffre son Eglise, comment vous estes vous conduit & comporté pour extirper cette gangrene, & pour faire voir que vous ne degenerez en rien de l'affe ction que vos Ancestres ont fait paroistre pour sa protection : ce se- " roit vne iniustice de taire icy comme vous y auez procedé, & si tout le monde "

Ti

1394.

n'aprenoit par ce recit que vous estes digne de ce beau nom de Roy Tres-Chre-Année flien, & que c'est vne qualiré essentiellement hereditaire & propre dans la race Royale de France, qu'elle suiue l'exemple, & qu'elle se rende imitatrice de la " vertu de ses Ayeux. La face & la forme des affaires sont bien changées & voicy » vne façon d'agir bien contraire au passe, celuy que nous sollicitions auparauant, " luy mesme nous exhorte aujourd'huy , celuy à qui nous presentions tant de Requestes & que nous taschions à nous rendre propice, nous presse de son propre " mouuement, mais non seulement il ne nous presse pas, il se remet à nous de la " chose mesme que nous poursuiuions, & d'une chose dont la disposition luy ap-» partient. Il nous enjoint de trauailler nous mesmes pour trouuer les expediens " d'en venir à bout, & nous promet d'employer tout ce qu'il a de puissance & de forces, pour rejoindre ce que cétabominable Schisme a plûtost déchiré que dé-" coulu, iusques à y exposer sa propre, personne son Diademe & son Sceptre, s'il en " est besoin. O voix, ô parole aussi digne d'un Roy de France, que du Prince du " Monde le plus Chrestien : Os que vous estes heureux , Sujets d'vn si grand Roy, " d'auoir en la personne le Restaurateur designé du Ciel, & le Protecteur de l'Eglise, glorieuse dans toutes ses pertes & dans tous ses malheurs, de se voir rétablir par la pieté victorieuse de ce iuste Monarque. O parole louable de tout ce qui " le peut d'Eloges & de termes affez affectueux & affez energiques, & par tout ce » qu'il y a de Langues & de langages différents sur la Terre, pleut à Dieu qu'elle eut " elle entendue par tout le monde Catholique : Parole, encore vne fois . qui confole & qui encourage ceux qui aiment la Paix de l'Eglife, qui ranime ceux qui en auoient iusques à present desesperé, qui languissoient auec elle, & qui mouroient " d'ennuy de les souffrances : qui donne l'épouvante, qui perce de frayeur le perfi-" de cœur des ennemis d'vn si grand bien, qui les tuë de soins & d'afflictions, qui " convertiten douceur l'amertume des larmes de l'Eglife, & qui luy en fait vn bain " de ioye dans l'attente & dans l'aproche de ce beau iour, à la veille de la deliurance d'vne seconde captiuité & de la sortie d'vne seconde Egypte : qui fera retentirle Ciel d'autant de crys de Benediction qu'il y a d'Ames bien lieureuses qui " l'habitent, & qui déja fait gemir & hurler l'Enfer. Nous vous remercions infini-» ment, I a sv s- C H R i s T tres-Clement, d'auoir enuoyé cette fainte volonté dans " le cœur du Roy, & nous vous suplions de la conseruer, de l'accroistre, & de l'accomplir. Pour reuenir à ce qu'il vous a pleu de nous ordonner, Roy des Roys le plus

" illustre, qui est de trouuer les moyens de paruenir promptement & prudemment » à cette vnion , & de s'assembler pour cet effect par deputation des personnes de " uostre Corps les plus eminentes en doctrine & les plus renommées en vertu:nous y auons obey ioyeusement. Nous auons fait choix de nos plus celebres Docteurs, & ils se sont artachez comme ils ont deu à l'éclaircissement de cette matiere; mais " toute la difficulté a efté de les joindre auec vostre Conseil, & quelque instance » qu'on air fait pour cela , l'on leura enfin dit pour conclusion , en pleine affem-"blée de vos Confeillers, qu'on n'auoit ordre que d'entendre nos propositions, si d'auanture nous en aujons à faire sur ce sujet, sans aucunemet entrer en conferece. Ils font demeurez fermes en leur refolution, & de nostre part nous auons per-" fifté dans celle de vous obeir, & pour ofter tout fujet aux médifans de dire que » nous avons rien negligé pour l'execution de vos commandemens, nous auons " travaillé pendant voître absence, & apres plusieurs deliberations, nous sommes enfin conuenus de trois moyens, que nous auons trouué non feulement iustes, " mais commodes, feurs, & necessaires pour l'extirpation du Schisme & pour le " rétablissement de l'Eglise en sa première vnion. C'est vne chose si merucilleuse, » Sire, qu'vne si grande matiere, abandonnée à tant de diuers suffrages, se soit re-" duite à trois expediens tendans à meline fin , lans aucune contradiction , qu'en verité nous pouuons dire que ce n'est point nostre ouurage, & que c'est celuy du " S. Esprit qui a presidé à cette Assemblée & à son decret, que nous acceptons, que " nous aprousons & que nous ratifions : mais que nous vous prefentons pourtant " auec vne fi entiere foumifion, que nous confentons, fi vous ne le fuiuez pas en

toutes choies, qu'il ferue d'une maniere d'aduis pour la conduire qu'on deurs cenir dans cere a diffire. Il ne gous imporre de quelle fica on elle fetermie, pour. Année ueu qu'elle s'accompilife, & nous n'en pretendons autre choie que la ioye de 1994voir tous les Fiddes raffembles dans la Communion de la verisable gifel, Voice, " donc Princetres- Chreftien le strois voye d'accord, que nous vous reprefentons " par ce petri traiter de forme de Lettre; ob nous auoni exprez retranche pour la « des rasions, fair à vous donner de plus grands éclaireiffemes, quand & par des rasions, fair à vous donner de plus grands éclaireiffemes, quand & par

La premiere voye est celle de cession & de renonciation absoluë de la part " des deux Contendans, c'est à sçauoir de nostre Seigneur le Pape, & de l'autre : qui luy dispute le Pontificat, à tout & tel droit qu'ils y ont ou qu'ils y peuuent , pretendre: & n'importe que cette cession se fasse, comme desirent quelquesvns, par chacune des parties entre les mains ou en pleine Affemblée de son College, ou en particulier, foit entre les mains ou en presence des Deputez choi- " fis à cette fin d'eux & de tous leurs Colleges. On fe feruira de tel expedient qu'on « aurajugé plus à propos pour y paruenir, & c'est assez que la cession se fasse, & « aurajuge plus a propos pour 17 qu'en vertu d'icelle, les plus vieux des Cardinaux, ou fi l'on le juge encore plus q à propos pour le bien de la Paix, que les deux Colleges reünis conuiennent ensemble pour l'élection d'vn Pape. C'est à nostre aduis, Prince Tres-Chrestien, le meilleur de tous les moyens contenus en ce discours, tant parce que c'est vn " remede prompt & efficace, que parce qu'il est le plus facile, qu'il épargneroit « beaucoup de peines & de frais, & qu'il ne sauueroit pas seulement l'honneur de " la Chrestiente, mais qu'il la remettroit dans vne parsaite tranquillité d'esprit & de conscience. Les Princes de l'vn & de l'autre party partageroient entr'eux la gloire d'une fi belle action , les deux Pretendans y auroient la meilleure part, " & ils y ioindroient le merite d'auoir affoupy & détourné vn horrible scandale, « fans en receuoir aucune injure. Ils y font d'autant plus obligez, s'ils veulent « faire reflexion fur l'importance de cette cession, que nous sommes tous freres ... en I E S V S. C H R I S T, & que la parole de Dieu nous commande, non pas seule."
ment d'élo-gner, mais d'arracher de nous tout ce qui scandalise nostre frere, " fust-ce nostre pied, fusse nostre main, ou l'vn de nos yeux. Ils ont cet aduanta- " ge particulier dans l'espece du Schisme qui se rencontre, que chacun a des rai- « fons apparentes, mais comme les deux partys sont tellement establis, qu'il y a « aussi peu de raison d'attendre que nous passions d'vne obedience à l'autre, qu'il y en auroit d'esperer que ceux qui sont engagez ailleurs se rangeassent de nostre cofté, c'est à eux de reconnoistre qu'ils sont les seuls obstacles d'yne Paix si ne- " cessaire. Et vravement, le seul amour de leur reputation les deuroit par con- « fequent d'autant plus exciter à prendre cette resolution, qu'ils doiuent crain- « dre que la question estant decidée, l'on n'en vienne-là, que l'vn d'eux, ou plustoft que tous les deux ensemble, ne soient point reconnus. Le triste & milerable estat du trouppeau de I E S V S-C H R I S T, dont ils se vantent d'estre les Chefs " & les Pasteurs , leur demande cette compassion pour peu qu'ils ayent de pitié « de leurs ouailles , & pour peu mesme qu'ils soient tendres à leur propre salut; « car Dieu leur en demandera vn compte si exact, qu'ils n'en perdront pas vne " dont il ne vange la mort. Certes ils deuroient trembler de la crainte d'yn ju-gement épouvantable, mais fi d'ailleurs ils vouloient enuifager en Dieu le merite & la grace de l'action qu'on leur propose, & la gloire qu'elle leur laissera dans " la memoire & dans les Eferits de tous les fiecles, ils y trouueroient plus dauanta- " ge, qu'ils n'en auroient, d'auoir l'espace de cent années entieres dignement « preside, fust-ce mesme auec le droit d'une juste & saincte election. Le plus puissant motif de la dignité qu'ils pretendent, c'est la Charité pour leur troup-peau, c'est d'accomplir le precepte & l'Ordonnance du Pasteur Souuerain " qu'ils representent, qui exige de leur affection & de leur fidelité, qu'ils expo. " fent leur propre vie pour celle de leurs Brebis dans toutes les occasions, & y en « a.t.il de plus importante que celle d'vn fi cruel fcandale? Où ils ne font paroi-

#### Histoire de Charles VI.

fre de paffion que pour leur interest temporel, auguel il est vray femblable
Année
qu'on auroit tant d'égard, qu'il n'y a rien qu'ils nele doiuent promettre pour
yné réabilifement digne de leur qualité, par le moyen d'une pension honorable.
Voils e qui regarde le premier pendern pour la Paix de l'éctifé.

"Voila ce qui regarde le premier expedient pour la Paix de l'Eglife. Que si tous deux ils s'opiniastroient de telle sorte, comme ils ont fait jusques " à present, en la Iustice de leur pretendu droit, qu'ils refusassent d'accepter la " voye de Ceffion, nostre second moyen d'vnion, que nous donnons par forme de " Confeil pour l'vn & pour l'autre, feroit qu'ils conuinffent d'vn choix de Perfon-" nes notables, qui reglaffent l'affaire par maniere de compromis. Ceux cy " deuement & Canoniquement assemblez, jugeroient definitiuement de leur ditferend, & mesme on les pourroit faire authoriser par ceux qui y ont droit, pour " faire vne nouuelle election de celuy qu'ils estimeroient le mieux fondé. Ainsi
" l'on euiteroit les longueurs & les difficultez de tenir vn Concile General, on » fermeroit la bouche à ces Causeurs, qui disent sans raison que nostre Seigneur le " Pape mettroit son droit en danger dans vne si grande Assemblée : le procez en seroit plustost vuide, comme nous le deuons souhaitter passionnément . & les deux parties se deliureroient du soupçon d'vne ambition maligne de domi-" ner . dont on se rend toujours suspect par la chaleur des poursuittes, & par la » deffense trop obstinée d'une cause, non seulement douteuse, mais reputée " pour juste. Ce seroit vn prejugé de l'injustice de son titre, contre quiconque " voudroit esquiuer cette proposition equitable, car la presomption de droit nous rend succeptibles de ration, nostre bonne for nous fait defirer d'estre jurez : &c " il n'y a que le coupable, & l'vsurpateur du bien d'autruy, qui s'y maintient dans " vne possession violente, à qui la dessiance de son droit sasse apprehender d'en voir " la décision, I ESVS-CHRIST, qui est nostre Paix, nous enseigne luy mesme cet-,, te voye d'accommodement pour tous nos differends, quand il dit, si deux personnes ont quelque chofe à démester entrelles , prenez un troisième pour les regler , abou-"chez les en mon nom, c'est à dire au nom de charité d'vnion & de concorde, ausi-" toft ie me rencontreray au milieu d'eux , parce que c'est moy qui dispose les freres à " l'accord, le bannis d'enx le sonpçon & la defiance, le les reconcilie, & le reunis leurs " affettions.

"" offet lives imperiment, the live qu'un Papenepeur pas defende en Arbitrage, il tous imperiment, the live qu'un Papenepeur pas defende en Arbitrage, il tous imperiment en la tende (% papene) en centre de projection en la l'appene qu'aucun des deux y's foumettroit, mais comme cflant en diffuse d'un pair ten, & comme a s'giffant o'un four intre deux perfonnes, qui effe cafe d'appartentia aucun tant que dure la conteflation. Tant i'en faut qu'ils ne le doiuent pas faire, que ce feorie en tous deux valutfe figie de le tenir pour intruit & pour pas faire, que ce feorie en tous deux valutfe figie de le tenir pour intruit & pour figie en cal, foi n'affembloit pour extre queltion, pulque pu'y nny l'aurre y' présidential en qualité de Pape, sous laquelle l'on ne les fodmettroit non plus en cette coccionier, il ne l'aurre y cette queltion, pulque le Papene pulle foibir l'autorité d'aurrey, c'el tre faut fur l'autorité qu'il d'aurrey, c'el vier fautlites qu'il foi ferrit par l'exemple méline de l'Etamionte d'aurrey, c'el vier fautlites qu'il fedérait par l'exemple méline de l'Etamionte de l'autorité d'obim à Marie & l'oloppe l'un game de l'in, teque lous apprend

audit et grandia marke a austrad et de figir à fa mere, «en à dire à l'E. gife Mere de tous les Bidelles, «il est Catolique, Quelqu'un ous dira peut-effre, qu'aufi. tost qu'elle a commencé d'ethre son Époute qu'elle a commencé d'ethre son Époute qu'elle a cellé d'ethre fa Mere ; mais l'autonifera il plus que S. Pierre, auquel S. Paul resfits librement en face, par ce gu'il ne marchot pas selon la verre, et, aqualin f'iven correction qu'il soutifra use s'obmilion à vue tous lumilier que l'autorit de la Loy de la correction fratternelle.

Quoy le Papar l'exemperoi trellement de la Loy de la correction fratternelle, et de l'autorit de l'autorit parché, des dur de Dieu Cell d'Dieu méme, présum s'a driet de vous demandre parapop fiuse vous cete té. Valadit vary, l'on doit prendre garde de 3-propopter par Veutpaton, yn attribut que le faineste Lettres ne

donnent qu'i la toute- puilfance. Mais afin d'égorger de leur propre glause, comne le méchang fooliant, exex qui veulent fouserin cette opinion, i la nous fera Angée permis de leur demander, yils la peusent deffinadre par le droit Dinin ou par le 194droit humain, ou ben s'il y en a quequ'un de peurenne positif qui la fauorife. « Il in en nous en feauvoir rapporter de Dinun, & 'il in el teur en reflec que de positif, « pour dure que le Pape det exempe de figurents, pe fechers il contre fon droit yil fe pour dire que le Pape det exempe de figurents, pe fechers il contre fon droit yil fe & de compromettre t C'et wae chofe bien errange, que par le mefine arpument " qu'ils font pour egglert fa puilfance à celle du Clei, la le rendent fi foble fur la

Terre. Nous apporterions mille autres raifons pour fortifier cét expedient & le « precedent, le exemples des Papes mefines ne nous manqueroient pas, mais ce dificours jey veu cêtre presse : nous en dirons d'auantage dans vn plus ample

traitté, & cela suffit à present pour le second moyen.

Quant au troisiéme qui nous reste, & qui ne doit seruir que comme le der- " nier remede contre cette discorde sacrilegue, en cas qu'estant fraternellement, « sericusement, & amiablement admonestez, ils refusent d'acquiescer à l'vn ou à « l'autre des deux premiers auis : c'est la voye d'vn Concile, ou General, ou com-posé de Prelats. Mais comme plusieurs de ce premier Corps, nous le disons auec aurant de regret que de honte, font affez peu lettrez, & comme les plus ha- " biles, qui ne sone pas les mieux intentionnez, ny les plus sidelles, se sont « engagez dans les deux partis, on les pourroit inesser d'un parcil nombre de « Docteurs & de Professeurs en Theologie, en Droit & en Decret, qui seroient " choisis par l'vn & l'autre des deux competiteurs, dans les Vniuersitez famenses & de long-temps approuuées. Que si cela ne sustit pas , on y peut adjouter vn ou plusieurs Deputez de chaque Eglise Cathedrale, ou des principaux " Ordres de Religion , & cela feroit d'vn poids & d'vne autorité d'autant « plus grande, que les choses y seroient mieux digerées, & plus seurement & ... plus seuerement examinées: il n'y a que les malheureux flatteurs, & les detesta-bles fauteurs de cette monstrueuse duisson, qu'ils entretiennent, qui puissent des-aprouuer cet aduis; mais quiconque voudra enuisager la vente sans passion " & sans aucun leuain de maligne affection, quiconque aura l'esprit libre de tout « interest de trouble, ne trouvera pas qu'elle soit à rejetter. Pour preuve de cela, « nous leur demanderons, depuis quand les herefies se sont glissées dans l'Eglise de Dieu . & comment elles s'y font foment ces. Ils nous diront que ç'2 esté deuant l'Empire de Constantin, & dans vn temps où les Fidelles dispersez n'auoient au. « cune liberté ny moyen de s'assembler, & ils demeureront d'accord en mesme « temps, que ce grand Prince leur en ayant donné le pouvoir, c'est ce qui donna « lieu à la condamnation de tant de fortes d'herefies auec tous leurs Adherans, en " tant de Conciles vniuersels, qui conseruerent la Religion en sa pureté. Si donc pour exterininer ce detestable Schifme, dont la trop longue continuation a fait " vne espece d'herefie, ce quiest si vray que S. Augustin dit que le Schisme est une " heresie, il n'est pas permis à l'Eglise de s'assembler, les deux expediens precedens « estans pareillement rebutez, que restera-il à faire? rien aurre chose asseurément, « finon d'abandonner au gré des ennemis de la paix, l'entretien & la durée d'vne dissension, qui se maintient depuis seize ans par la bétise ou par la negligence de nos Prelats, & par la malice des deux Colleges & du Clergé qui fuit leur party, & qui est pour durer tout vn Siecle, si l'on n'y apporte plus d'ordre. Cependant « qui sera ce qui s'opposera aux heresses qui s'eleuent de toutes parts, mais qui « des deux aura l'authorité de les condamner , car si l'on est mal-traitté à Ro-, me, courra-on en Auignon, la necessité de faire des amis donnera vn'cours libre à l'iniquité, d'vn Siege à l'autre: l'on craindra de desobliger personne, & " cela ne s'est trouué que trop vray-semblable, par les difficultez qu'on a souf- " fertes en la poursuitte des interests de la Vierge contre les blasphémes d'un « perside Jacobin. Si iamais l'Eglise a esté obligée de conuoquer un Concile, c'est, " si bien à present, qu'on peut asseurer que les Siecles futurs n'en donneront iamais vn pareil befoin. Tour fon Estar est vniuersellement renuerse, la discipline les "

## Histoire de Charles VI.

derest in

- Loix, les Coustumes, les institutions, les constitutions & les mœurs, tout est peruerty; mais peruerty de telle forte qu'il faut vn Miracle visible pour la tirer 1394. de la ruine euidente où la precipitent les abus sans nombre que ce Schisme a in-» troduits que si bien-tost on n'arreste la suitre de ces malheurs, si la main qui a

" fondé l'Eglife, & qui l'a conferuée, ne la foutient dans ce perilicy, elle tombe-" ra dans yn abylme d'où l'on ne la releuera iamais. Quoy : cette affaire icy n'est-

elle pas de la qualité, de l'espece, & du nombre de celles qui regardent la Foy, " n'est-elle pas assez importante, enfin est-elle si aisée à terminer sans la conucca-» tion d'vn Concile? Sçachez Messicurs les Papes, qu'il vous cuira de vostre trop de considence, & , que vous vous repentirez trop tard d'auoir negligé ce mal, si vous n'y remediez à present qu'il est tout prest d'estre incurable. Aussi bien pensez-vous qu'on souf-" fre plus long temps vostre mauuais Gouvernement, qui croyez vous qui puisse \* fourfrir parmy tant d'autres abus, ces promotions mercenaires, & doublement " Simoniaques par l'indignité des Sujets sans lettres & sans vertu, que vous éleuez " aux Dignitez les plus eminentes ? Vous vous abusez, si vous croyez que cela vous foit long-temps permis, & quand les hommes le dissimuleroient, les pierres fe " fendroient à force de crier contre vous. Mais pour reuenir à la necessite du Con-" cile, I E S V S C H R I S T ne nous dit-il pas, en fa loy de la correction fraternelle, n que si quelqu'un peche contre nous que nous l'en reprenions teste à teste en particulier, " que s'il n'éconte point nos remonstrances, que nous y retourniens auce des témoins, s , qu'alors s'il persiste en sa dureté, nons le denoncions à l'Eglise? Or comme depuis tant d'années, nul des deux Pretendans n'a voulu approcher son Competiteur, " ny feul à feul, ny en prefence de rémoins, & tant s'en faut, n'y ayant autre ap- parence que de fuite & d'auersion, que reste-il à faire pour accomplir le commandement de Dieu, que de le dire à l'Eglife affemblée en vn Concile General? " Mais peut-estre qu'ils refuscront l'vn & l'autre, de l'entendre, ou d'obeir à ce qu'elle en ordonnera, ficela est nous declarons librement & ouvertement, en " IESVS. CHRIST, que bien loin de les reconnoistre pour Papes, qu'il les faut " considerer comme des Payens & des Publicains. Que si l'vn ou l'autre allegue » qu'il n'a pas encore suffisamment admonesté son frere, & fait la correction fra-" ternelle, c'est vne negligence qui ne se peut excuser, c'est alleguer sa turpitude, c'est faire miure aux oreilles des gens d'honneur, que de les repaistre de raisons si friuoles, & les iouer & les traitter d'ignorans. Il est vray que les Complices de " cette funeste dissension nous feront encore leur vieille question , comment vn » Pape Canoniquement éleu se pourroit resoudre à soûmettre vn droit tout clair " en question, sans reuoquer en doute vne chose toute tonstante. Pour quoy ap-" peller clair, ce qui fait fi peu de lumiere, hé bien qu'il foit donc vray, mais cette verité estant à present sous le boisseau, d'où elle ne peut estre apperceuë de tous " les Catholiques, éleuez la fur le chandelier par le moyen d'vn Concile, afin \* qu'elle éclaire dans toute la maison de Dieu. Si ce droit est certain, prenez garde "pourtant d'abufer de ce mot, pour vne chose qu'vne si grande partié des Fidelles "tient si obscure & se motrositalée, qu'on auroit raison de vous demander si tout le reste du monde est aueugle & si vous seuls auez des yeux de Lynx pour percer l'épaiffeur de ce grand brouillats où vous voyez si clair : mais posons qu'il " foir vray, & qu'il foir certain comme vous dites, vostre Aduersaire ne vous peut-" il pas répondre qu'il veut estre iugé, & qu'il n'est pas obligé de vous en croire, yous qui prenez l'affirmatiue contre luy, & qui estes partie au procez descendez-donc en iugement, & condescendez à ce qui en sera ordonné, car on vous dira que celuy que vous tenez pour Pape, est seu de son droit ou qu'il s'en désie. "S'il s'en désie c'est à luy à se faire sustice, & la peter les difficultez de sa preten-" fion , & à croire que les autres ne s'en oublieront pas, mais s'il est persuadé du " contraire & s'il se confic en sa cause, pourquoy se deffieroit-il de la Iustice de " Dieu qui ne permettra pas qu'elle échoue? lette tous tes foins & tes enmys dans le fein du Seigneur , dit le Plalmifte , il se nourrira & ne fouffrira point que le Iufte

flotte au gré des ondes ennemies, & encore moins durant la tenue d'vn Concile;

pendang

pendant lequel l'Eglise ordonne des prieres particulieres à tous les Fidelles, & des Processions publiques, qui sont tres puissantes enuers Dieu, si l'Escriture ne Année nous trompe pas de dire , que la priere afidue d'un homme Iufte peut beaucoup. C'est 1394. donc à tort qu'on voudroit objecter, qu'vn party seroit plus foible, & que l'autre l'emporteroit par le nombre des suffrages, car si cela estoit, il faudroit re- « noncer à ce qu'on a toûjours creu pieusement, non seulement que le S. Esprit « preside aux Conciles, mais qu'il les conduit & qu'il les dirige: & par consequent n'est-il pas plus vray-semblable, qu'au lieu de permettre qu'il se trompât dans cette occasion, où il s'agit de la Paix de la Chrestienté, qu'il tirerois plûtost de " la langue des hommes les plus deprauez, les plus charnels, & les plus sensibles « à leur interest, la verité qui leur est odieuse, de mesme qu'autresois il propheti- « fa par la bouche de Saul, de Caïphe & de Balaan, tous méchants & tous reprouuez qu'ils fussent. De plus c'est estre de mauuais esprit, & c'est mettre la pruden-ce humaine au dessus de la Prouidence, de croire que des hommes voulussent, ou " qu'ils pussent demeurer fermes dans leur opinion, & s'obstiner dans le party " qu'ils auroient suiuy, sans deferer à vn jugement sisaint & si solemnel. Pourquoy « S. Gregoire auroit-il dit qu'il faisoit autant d'estime , & qu'il auoit le mesme ref- u pett pour les quatre Conciles univerfels que pour les quatre Enengelistes ? En parleroit-il ainsi, s'il croyoit qu'on y put si facilement errer? Mais soir qu'vn Concile " pût errer, comme veulent ces songeurs d'erreurs, qui croyons nous en verité " plus capables d'errer, & d'errer plus long-temps & plus dangereusement, ou des « deux qui se disent Papes, ou de la Sentence décissue d'vn Concile Generals « Personne sans doute ne sera affez impudent, pour nier que le Concile ne soit plus et éloigné de s'abufer & de faillir , & il y a donc moins de danger de s'en rapporter à luy qu'aux deux intereffez. Mais voicy vn autre pretendu inconuenient, qui fait " crier nos Aduerfaires, qui fera ce, demandent ils, qui donnera autorité à ce " Concile : La réponse en est toute preste, ce sera le consentement de tous les « Chrestiens, ce fera I E s v s-C H R 1 s T mesme, qui dit en l'Euangile, par tont où « deux ou trois personnes se treunerent assemblées en man nem & c. Et qui fait ce com-mandement à Moyse dans le Deuteronome, si en te trouse empéché d'un lugement a difficile & ambigu , fi tu crains de te tremper dans l'explication de quelque chofe qui " foit à double fens , tu iras trouver les Profires de la Tribu de Leui , tu leur en deman- " deras leur fentiment, & tu tireras d'eux dequey inger en verité. Pourra-on iamais a rien trouuer de plus difficile & de plus ambigu, que cette dispute, rien de plus different, que le plaidoyé & l'exposition du fait dont il s'agit entre les deux Contendansil y a il rien de plus important ny de plus public, que leur demessé; puis qu'il partage l'Eglife, dont la plus grande partie foutient vn party, & la plus « faine fuit l'autre? Et cela doit suffire pour faire voir le besoin de sa retinion par la « conuocation d'vn Concile.

Voils, Prince tres. Chredien, les trois moyens de remedier à la milheureufe duision de l'Egligi, dont nous formes conneus dans nos Alfemblees, é, que nous autons établis plus su long, fi nous n'autons deflien d'en faire vn traitée particulier plus complet de plus étende. Cependan tous affeureurs voir Ma. « privailer plus complet de plus étende. Cependan tous affeureurs voir Ma. « ra, c'etique si quelqu'un des deux Competiteurs, ou tous let deux enfemble, rétre de d'en paffeu par l'une de ce trois voyes d'accommodement, ou si n'en proposent en de l'apaffeu par l'une de ce trois voyes d'accommodement, ou l'aire de proposent en de l'apaffeu d'apaffeu d'apaffeu d'apaffeu d'apaffeu d'apaffeu d'apaffeu d'apaffeu d'apaffeu d'apaffeu d'apaffeu

Année

premiers autheurs de la rebellion & du Schisme, comme celuy qui ne se soucie aucunement de la perte ny de l'enleuement mortel des ogailles, & qui ne fait femblant de les paiftre, que pour les deuorer & pour repaiftre sa foif enuenimée, " de leur sang & de leut carnage. Nous ne sçaurions approprier mieux qu'à ce sup jet & à vostre Personne sacrée, le Jugement du plus sage de tous les Princes, " qui decida que celle qui consentoit à voir coupper en deux l'enfant qu'elle reclamoit, n'en pouvoit effre la mere, & qu'il appartenoit à celle dont les entrail-les s'eftoient émeues de tendresse de compassion à la rigueur de son Jugement, " qui aima mieux perdre le nom de Mere que d'estre complice de la perte de son » fils, qui s'écria, donnez luy plûtoft l'enfant que de le mettre en pieces , & qui ne ,, put loûtenir cet horreur d'vnpartage fi fanglant & fi dénaturé. Si l'affaire dont il , s'agit auoit esté rapportée deuant le meime Monarque, pouvons nous douter qu'il n'eût iugé à l'auantage, & qu'il n'eût tenu pour veritable Vicaire de Itsvs-"CHRTST, & pour vray fils del'Eglife, celuy qui auroit conferué en fon entier » vne si bonne Mere & l'Epouse de son Seigneur, & qui loin de souffrir qu'elle sût » diuifée, se seroit mis au deuant des coups, & l'auroit arrachée toute blessée & " toute déchirée, pour la rétablir au dépens de ses biens & de sa propre vie ? Quiconque feroit autrement, pourroit-il eltre mieux comparé qu'à la vipere, qui ronge les flancs de sa mere pour viure de sa mort ? mais ne seroit-ce pas vn crime qui " n'a point encore de nom, qu'vn fils refusat de chercher des remedes pour vne » Mere toute atrenuée & déja presque consumée d'une longue langueur, ou bien " melme qu'il chassat les Medecins qui poussez d'vne pure charité & sans en pretendre de leur secours, la voudroient affister auec les medicamens les plus rares & les plus fouuerains. L'Eglife est vostre Mere, Prince tres-Chrestien, & vous " aucz eu pour elle des sentimens plus tendres, mais il les faut continuer, pour la " tirer de l'estat miserable d'où elle vous tend les bras , & d'vn estat de desolation » & d'abbaiffement, où elle se sent abysmer, & d'où elle implore vostre secours ,, auec des soûpirs & des sanglots, auec des plaintes & des gemissemens dignes de vostre compassion. Releuez là de son lit de douleur, aussi bien que d'une si " hontcuse oppression, quittez tous les autres soins temporels pour vne si noble " entreprise, mais plûtost croy ez qu'en travaillant pour sa deliurance, vous met-» tez les affaires de vostre Royaume & vostre reputation, au plus haut poince de ,, gloire où les plus fameux de vos Ancestres soient paruenus. Songez, Grand Roy, que ce n'est pas en vain que vous portez tout seul le titre de Roy tres-Chrestien. & que vous y auez succedé aux mesmes conditions de ces Grands Monarques, " qui vous l'ont acquis & qui vous l'ont conserué. Faites voir que vous estes di-» gne d'une prerogative si eminente, & ne souffrez pas , ny qu'elle vous soit en-" leuce, ny qu'elle vous puisse estre contestée par qui que ce soit qui vous pre-"uienne, deffendez vostre droict, deffendez vostre nom, deffendez vostre honneur, & laissez vous toucher à l'attente & à l'esperance que tous les Ca-" tholiques ont de la puissance & de la pieté de vostre Personne sacrée. C'est » à vous à faire le premier pas, parce que l'honneur vous appartient, & le droit & " la Coustume l'exigent de vous aucc d'autant plus de Iutice, que ce n'est peut-" estre que par respect, que les autres Princes attendent que vous ayez donné "le fignal & leue la main, pour se ioindre auec vous. Faites restexion sur le "prix & sur le merite d'vn si grand œuure, considerez que le renom qu'il vous » donnera vous doit rendre immortel, & que tous les hommes parleront de 35 yous & de vostre Regne auec des Eloges d'admiration : mais considerez particu-"lierement qu'il semble que cette gloire vous ait esté divinement reservée, pour estre le plus grand exploit de la sortie de vostre enfance, & que la division n'ait " duré infques à present, que parce que nul autre ne deuoit anoir l'honneur de l'a-" noir affoupie. C'est le plus grand service que vous puissez rendre à Dieu, & c'est , le coup d'vn Ange plutost que d'vn homme , d'exterminer ce Schisme diabolique. Le mot est rude à la verité, mais il est propre à la chose, car si le lieu de IEsvs-" CHRIST & fa demeure font dans la Paix, où logera le Diable qui luy est dire-» stement opposé, que dans le trouble & dans les desordres qu'il seme entre les

freres & entre les Fidelles II (auf que le Fis de Dieux dit que tente 16 passe de 18 yr.). Antec ex log fres de legis, c'elt equi l'externate fuil' Egis(e. qui elle Royaume de 18 yr.). Antec C n. n. 15 7, & nous ne nous apperceuons que trop par fes progrez & par nos mal. 194-heur, d'vie autre verite Politique de l'Historien Romain, que la del vinon que les prints Fars s'autre figur par Positio O La contrade, mars que la del vinon que la print Fars s'autre figur par Positio O La contrade, mars que la del vinon que de la print de la contrade de l'estate de l'estate

de tous ses biens qui sont exposez en proye & abandonnez à ses ennemis.

Tout cela, Sire, no prouiet d'autre cause, que du mauuais choix des Ministres qui la doiuét gouverner, au heu de chercher des perfonnes de Lettres & de vertu, ca- " pables de s'en bié acquitter, nous voyons tous les jours promouuoir aux Prelatu- « res, des gens qui ne sont recommandables que par des qualitez toutes opposées, « & dont toutes les mœurs font connoistre qu'ils n'ont rien de sant, rien de iuste ,, rien d'équirable, rien d'honnelte dans toutes leurs actions ny dans leur conduite, qu'ils méprifent le merite, qu'ils ne le repaisifient que de crimes, & qu'ils ne " prennent de diuterussifienne que dans les débauches. Cependant ils épusient les « Egisfes, ils diffipent les Religions, ils laissent tomber les Monasteres en rusine, ils « pillent & détrussent les maisons sacrées , & immolent à des passions d'ignominie, « le patrimoine que I Es v s-C H R 1 5 T a paye de son tres-precieux Sang. Ils con-fondent le facré & le prophane, & tiennent des procedez si iniurieux, qu'il n'y " a point de condition plus malheureuse, que d'estre Prestre & de dépendre d'eux, " puifque c'est estre exposé à la rigueur des plus crueis de tous les hommes, que « d'auoir à satisfaire à l'auarice & à l'extorsion des Ministres qu'on choisit & qu'on " cherche parmy ce qu'il y 2 de plus impie, & de plus inhumain parmy les hommes. Mais ce qui est encore plus étrage & plus inouy, c'est que ces satellites d'enfer agillent au nom de l'Eglife, qu'ils procedent par centures, par excommuni- " cations & par fulminations, & qu'ils emprisonnent ceux qu'ils ont mis hors de. " stat de satisfaire sur le champ à leurs brigandages. C'est ce qui fait tant de Pre- « stres vagabonds, c'est ce qui les reduit à prophaner leur caractere à toutes sortes a d'employs pour gagner leur pain, & c'est ce qui contraint les autres à vendre les Reliquaires, les Croix, les Calices, & toute forte de Vaisseaux sacrez, & à aliener les fonds de leurs Eglises, pour se racheter de leurs vexations. Helas com- « bien y a-il de Temples qui tombent mais combien y en a-il de rascz, & combien « en resteroit il en leur entier, si vostre Majesté n'auoit arresté entre ses mains vne " partie des reuenus, pour les convertir en reparations malgré les Titulaires des Benefices: C'est vn remede, Sire, que nous vous suplions en core de pratiquer « contre ces rauisscurs du bien de Dieu. O nouvelle & epouvantable calamité de " l'Eglise, ô prodige horrible du Schisme, qui nous fait voir la brebis contrainte « garder le trouppeau contre les embûches, contre les attentats, & contre l'op- « pression violente du Pasteur : Que de honte & d'infamie pour nostre Siecle , o ,, que la posterité en aura d'horreur : Vous estes bien à déplorer, nostre Merc Sainte Eglife, d'estre reduite en ce malheureux estat par l'impiete criminelle de vos " enfans, & nous fommes nez en de mauuais iours, ouy, ce font de tres mauuais " iours, Prince Serenishme, si vo. stre respect & vostre assistance, no changent a nos maux en biens, comme nous l'esperons enfin de vostre protection.

Nous aurions tort d'oublier parmy tant de desordres, celuy de l'heresie Simoniaque, qui preside si hautement dans l'Eglise, qu'il ne semble pas sans raison

K & ii

qu'elle en ait vfurpé toute l'autorité, puis qu'il dispose de tout. Toutes les au-Année tres voyes de merite & de grace sont détruites, ou si difficiles & si épineuses, que c'est en vain qu'on cherche à les découurir, mais celles de la Simonie ne sont pas » feulement les plus courtes & les plus battues, elles font mesmes les plus seures, » on y peut dormir auec sa proye sans ctaindre l'euenement incertain ny le trouble ", d'vn procez, & c'est vn port à present qui est exempt de tout naufrage. C'est elle qui trassque de tous les Benesites qui valent quelque choie, toutes sortes de dé-"bauchez & de fripons, pour décriez qu'ils soient, y peuuent pretendre, & c'est » affez pour en estre digne, que d'auoir dequoy les acheter. Rien n'échappe à ses » foins, elle veille curieusement à ce qui vacque, & loin de souffrir que la science " & le merite entrent en sa balance auec l'argent, elle les en rejette, parce qu'elle haît tous les sujets capables ; à cause de la liberté qu'ils prennent de la condamner, & pource qu'ils feroient tort à son indigne commerce. Ce qu'il y a de pire " en cela,& ce qui ne se peut exagerer auec assez d'execratió, c'est que l'vsage my-» stique des Sacremens soit à l'encan, & principalement la collation des Ordres sa-35 crez, qui remplit des personnes les plus viles & les plus indignes pour leur igno-"rance & pour leurs vices, les dignitez du Sacerdoce les plus necessaires. Il y a des Eglifes où l'on ne fait aucun feruice , il y en a d'autres, où il fe fait à la verité mais par des personnes mercenaires : & c'est ce qui nous oblige encore à tomber sur " les mœurs & fur la discipline Ecclesiastique, qui est aujourd'huy si contraire au » zele, à la charité & aux bons viages des premiers Chrestiens, dont les exemples n font fi fort dans l'oubly, qu'il faut auouer que si nos premiers Saints Peres retournoient au monde, qu'ils chercheroient l'Eglife dans l'Eglife mefine, & qu'on auroit bien de la peine à les perfuader, que ce fut celle qu'ils euffent gouvernée, n que ce fût celle que I E S Y S - CH R L S T influtua. Quelle douleur ne reffenti-» roient-ils point, de n'y voir aucun vestige de leur piete, nul reste de leur ancien-» ne deuotion, nulle ombre de ce qu'elle estoit en leur temps ? Ne parlons point de " fes libertez, de fes immunitez, & de fes franchifes abolies, non plus que de fon patrimoine distrait, ruine, vendu & aliene, n'en parlons point encore vne fois, puisque ce sont des interests temporels, quoy que de consequence; mais venons " au dommage & au scandale que souffre nostre Foy , puis qu'ils sont de plus gran-» de importance. Considerez , Prince tres-Chrestien , que ce damnable Schisme " fait de nostre Religion la risée des Infidelles, & qu'en mesme temps qu'ils blasphement contr'elle, & que ces chiens la mordent, que l'aueugle fureur qui la "tient en diuision & qui la détruit, elle mesme fauorise leurs attentats. Les here-\* fies qui naiffent de cette diffension ne luy preparent pas moins de maux, & si vous » y faites reslexion, vous verrez qu'au milieu de tant de dangers qui l'enuiron-" nent, qu'elle n'a point de Chef pout la deffendre, & qu'elle n'a des forces que pour sa ruine. C'est en vain que nous tascherions de vous faire vn tableau de tous les finistres effects de ce Schisme execrable, il n'y a point d'homme. Sire, " pour eloquent qu'il puisse estre, qui soit capable, non pas de déplorer, mais " de compter seulement, & de racontet toutes les afflictions & les calamitez que » l'Eglife fouffre. Mais pourquoy difons nous compter : difons plûtoft qu'il ne luy " seroit pas possible d'imaginet, & de comprendre les ennuys qui la deuorent, & les tourmens dont elle est accablée. La Posterité mesme ne le croira iamais, & nos neueux mettront au rang des choses incroyables , le recit qu'on leur lais-" fera d'un si époquantable desastre. C'est une chose encore plus époquantable, " Sire, que le mal foit en ce poinet, qu'il femble qu'il ne puisse monter plus haut, » & que neantmoins on doiue craindre de plus funestes euenemens ; parce que "le malheur croift toujouts, parce que le lendemain est pire que le iour qui l'a precedé, & parce que c'est le propre de la malice de s'irriter continuellement " dans son progrez. Les infames Autheurs de ce scandale ne se rebutent point , le " Diable qui les anime toûjours par ses suggestions, leur fournit sans cesse de-» quoy s'opposer à l'union de l'Eglise, il les assiste de toutes ses finesses, & d'au-" tant plus qu'il hait & qu'il ctaint la verité, d'autant plus nous expofe il à leur calomnie. C'est pourquoy, Prince tres debonnaire, tout leur principal soin est

de nous décrier tous les jours, & de vomir contre nous tout le venin de leurs bouches empossonnées, tant auprez de vostre Majesté qu'auprez des Princes de Année voftre Sang qui reçoiuent nos remonstrances. Tantost ils disent que nous en vou- 1394. lons au Pape, pour l'honneur duquel il est certain que nous parlons plus qu'eux, « tantost ils nous accusent de vouloir empieter l'authorité de connoistre de tout, et & de nous arroger particulierement celle de gouverner l'Eglife à nostre volonté. Ils nous traittent de fols & de temeraires, mais si nous n'auons pas la mesme delicaresse dans les affaires, nous sommes mieux persuadez qu'eux d'une verité où nous mettons toute nostre esperance, c'est que la sagesse du Monde n'est que " folie denant Dieu, & qu'il a tonjours acconstumé de choisir les plus imbecilles pour con- u fondre les fages du Siecle. Qu'ils gardent leur prudence pour leurs interests, nous « consentons qu'ils soient du nombre de ceux dont le Prophete dit, qu'ils sont habiles à mal faire, & qu'ils ne squent comment se prendre à faire vn bon œuure, enfin qu'ils nous laissent nostre ignorance & nostre incapacité : nous en serons " plus contens que de toute leur belle experience, pourueu qu'il plasse à Dieu de « s'en seruir pour faire connoistre les merueilles de sa prouidence, par nostre foible « Ministere. En mesme temps, Prince Screnissime, qu'ils déchirent ainsi nostre reputation, & qu'ils se raillent de nostre entreprise, ils ne laissent pas de s'y op. poser par toute sorte de moyens : & c'est par leur ordre , ou par leur adresse , ou " par leurs menées, qu'on nous a tant de fois refusé l'audience, & qu'il nous a esté « si difficile de vous approcher. Ainsi ils vous tiennent dans l'erreur & dans l'ignorance, ils captiuent vostre esprit, & se seruent de vostre nom & de vostre authorité, pour empécher l'effet de nos humbles poursuittes. Ils n'y apporteroient point tant de foins, ils n'y employeroient pas tant de puissance & tant de credit, si elles n'estoient iustes : aussi n'ont-ils autre dessein, que de gagner temps, & de " vous amuser de leurs discours friuoles, pour profiter des tenebres comme des « larrons, pour se gorger des dépouilles de l'Eglise, pour en mettre les premieres « Dignirez dans leurs maifons, pour attrapper les plus gros Benefices, dont ils ne « pourroient iouir filordre & la difcipline y effoient rétablis, & pour verifier le Prouerbe commun qu'il fait bon pefcher en eau trouble. C'elt pour cela, Sire, " qu'ils cherchent à redire à tout ce qu'on propose d'expediens fauorables, c'est " pour cela qu'ils n'en apportent aucun de leur part, & c'est encore pour cette " ration là meime, qu'il ne faut point ny entendre, ny fouffrir leurs discours intereffez.

Quant à ce qu'ils nous imposent que nous voudrions bien qu'on nous laissat " tout gouverner, & que nous l'entreprendrions dans cette occasion, si l'on ne " nous preuenoit, c'est vn mensonge trop impudent pour estre si mal coloré. Nous « ne voulons point regir l'Eglife, nous demandons qu'elle foit regie, & eux tout " au contraire ne demandent ny à la regir ny qu'on la regisse, mais de la déchirer, de la mettre en pieces, & de la dissipér : c'est ce que nous ne voulons, & que nous " ne pouvons souffrir ny dissimuler en conscience, & c'est le seul sujet de leur ca..." lomnie. En effect, Sire, feroit-il bien feant, que nous demeuraffions muets dans " vn si grand danger de l'Eglise, mais dans vn peril qui deuroit mesme faire crier « les pierres, & qui nous feroit iustement apprehender que le Seigneur ne nous " demandat, quand il viendra, ce que nous auons fait du talent qu'il nous auoit confié, & qu'il ne nous condamnat pour l'auoir enfouy? Y a-il quelque autre remede pour empecher que la Religion ne perisse dans cette épaisse confusion, « où les ignorans se conduisent si mal, s'il n'est pas permis aux sçauans de donner « leur aduis de ce qu'il faut faire pour sa deliurance & pour sa guerison ? A quoy " nous seruiroit cette faculté de précher , que nous auons acquise par tant de veilles, & auec tant de peines & de sueurs, quand opereroit-elle, quand feroitelle son denoir, quand parleroit-elle, & quand se feroit-elle paroistre, si elle " fe tenoit cachée dans vn fi grand befoin? Crie, ditle Prophete, ne ceffe point, & " ne crains point leur presence , carie suis anectoy. Nous vous conjurons donc, Prin- " ce tres-Chrestien, de vouloir entendre soigneusement & diligemment à cette

Kk iii

- tres-fainte vnion, foit que vous suiviez l'vne des trois voyes que nous vous Année auons propolées, ou que vostre Conseil s'auise de quelque autre que vous tron-1394: uiez fufficiate. Nous vous exhortons, nous vous prions, & nous vous fuplions

» auec des entrailles embrasées de la charité de Les vs-Christ, par l'amour " que vous portez, & que vous auez toujours eu pour vostre Fille l'Université, par le falut de l'Eglife, par le zele de la Religion Catholique, qui nous doit feruir " de regle, & duquel vous n'estes pas moins echansfe que nous, & par cette af-" fection naturelle & genereuse que vous auez d'entendre la verité, de ne rien » croire de tout ce que ces calomniateurs pourroient dire contre nostre reputaa tion & contre nostre honneur, ou du moins de surprendre vostre sugement jusques à ce que vous nous ayez sait la grace de nous ouir. C'est vne marque de la fausset de leurs maunais rapports, que ce ne soir point vne accusation publique, " mais vn murmure secret, fait en cachette, dans la nuict & dans les tenebres. Ce " font des Hyboux qui craignent le grand jour, & aufquels on peut adapter cet-» te parole de nostre Sauueur, qui fait mat hait la lumiere. Mais pourquoy dit-il " en fuitte que ces actions se montrent au jour ! Si ce n'est pour dire que ses ennieux n'oferoient paroiftre alors, parce que tous les oifeaux de la terre fondroient fur eux comme fur le chat-huant ou fur la chouette, pour les piller & " les mettre en pieces. Qu'ils nous atraquent ouvertement, s'ils ont dequoy nous » accuser, nous acceptons librement le combat, nous ne craindrons point de " descendre en la lice sans armes, & nous nous contenterons du seul bouclier de la verité, tous armez qu'ils puissent estre de tant de vices & de mensonges. Nous esperons d'elle ce que l'Euangile promet à ceux qui la foustiennent , quand elle dit , ie vons donnersy une bouche & une sagesse, ausquelles tons " vos enumis ne pourront resister & qu'ils ne pourront controdire. Nous n'enten-m dons point sous cette espece de médisans & de calomniateurs, y compren-" dre vostre Conseil , nous auons trop de respect pour le vouloir offenser , & nous n'en voulons qu'à certains particuliers malitieux, qu'vne aneugle am-" bition porte à nourir & à fomenter le Schisme par vne trompeuse flatte-" rie. Ces gens là, Prince Serenissime, raschent à vous seduire & à surpren-» dre la prudence de vos Ministres, nous les connoissons bien , & nous ne les " nommons pas à present, parce qu'il se trouvera quelque autre occasion de les découurir. Ce n'est pas d'aujourd'huy que les intentions les plus saintes sonr " fujettes à la censure des esprits mal tournez, & nous ne doutons pas mesme » que la malice du temps ne suscité de mauuais Interpretes de la verité que » nous publions icy pour la Paix & pour l'vnion de l'Églife. Mais nous prions " en nostre Seigneur I E s v s-C H R 1 s T , quiconque lira cét écrit , s'il est " fils de l'Eglife , qu'il entre dans nostre intention , & qu'auparauant que de " nous condamner, qu'il considere meurement ce que nous disons & le sujet " qui nous anime. Que si au contraire il se trouve des gens affez obstinez dans » seur aueuglement pour s'irriter contre la lumiere qu'on leur presente, nous " les abandonnons à leur propre ignominie comme des desesperez & des en-" durcis, qui péchent sciemment contre l'esprit de verité. Mais c'est assez long-temps courir à pleine voile apres le Vaisseau flottant & agité du Prince " des Apostres , puisque nous sommes trop foibles pour le secourir, nons le lais-" ferons au gre des vents & de la tourmenre pour reuenir au bord, & nous nous » conrenterons de réueiller le Seigneur qui dort , pour le suplier instamment de conferuer son Nauire du naufrage ; qu'il ne peur éuirer , s'il ne commande à la mer & aux flots de s'adoucir, afin qu'vn vent propice & fa-" uorable le rameine de ce port pacifique & tranquille que nous desirons de-" puis tant d'années. Ainsi soit il. Donné en l'Eglise de Saint Bernard, en n la convocation generale faite en la maniere accoustumée dans les gran-" des affaires , du consentement vnanime de routes les Facultez , & Nations le huictieme de Iuin veille de la Pentecoste , & le mesme iour de la descente du Saint Esprit sur les Apostres assemblez pour la mesme fin qu'il rendit

tous de mesme volonté par la faiorable infusion de la mesme grace, que nous croyons vray. semblablement auoir assisté & illuminé vue Compaguie si vnie de Année sentiment & d'intention qu'a esté la nostre.

# Réponse du Roy.

Ette Lettre, comme nous auons dit, fut presentée à genoux au Roy seant en Jon Trône, accompagné du Duc d'Orleans fon frere, de ses Oncles, & des autres Princes de son Sang, du Patriarche d'Alexandrie, & de plusieurs Prelats, en presence du Recteur & des principaux Supposts de l'Université, & d'un grand nombre d'autres personnes de diuerles conditions. Il la fit lire, il l'entendit sauorablement d'vn bout à l'autre, & la receur fi bien, qu'il ordonna qu'on la tour-nier François, pour en effre plus meurement deliberé dans certain temps qu'il affigna aux Deputez. Ce premier fuccez leut donns de nouuelles efperances, ils ne douterent point qu'il ne persistat dans ses bons desseins; mais le Cardinal de Lune renuersa tous leurs progrez par le poison de ses flatteries, & ils s'en apperceurent par la réponse qu'on auoit preparée pour leur seconde Audience, Le Chancelier leur dit au nom du Roy, qu'il ne vouloit plus entendre parler de cette affaire,& qu'il leur deffendoit si absolument de la poursuiure dauantage, qu'ils se donnassent bien de garde à l'aduenir de receuoir aucunes Lettres sur ce sujet, qu'ils ne les luy apportassent pour les ouurir. Cét ordre les surprit extrémement, & tour ce qu'ils purent faire auprez du Chancelier pour le faire retraéter, ne fer-uit qu'à le laffer de leur importenité, il leur du pour toute raifon que le Duc de Berry effoit abfent, & qu'ayant effé le principal autheur du Confeil de les entendre, qu'il falloitattendre son retour. Ils virent bien que cela n'estoit que pour les amuser & pour gagner du temps, & ne pouvant luy cacher leur mécontentement, ils luy dirent tout net qu'ils auoient refolu de cesser les Leçons, les Predicarions, & tout autre exercice de leur profession , iusqu'à ce qu'on leur eut fait Iustice sur leurs demandes.

### CHAPITRE SECOND.

L'Vniuersité enuoye le discours precedent à Clement.

II. Qui s'en offense. Le porteur s'enfuit.

III. Les Cardinaux s'assemblent pour en faire la lecture.

IV. Clement en meurt de dépit.

E. R. ot avant trouuc bon que l'Vniuerfité fift enendra de fa patra u Pape Clement, et unoversi d'vaino qu'elle auoir propore, elle s'affenhaba po un reloudre, elle le ciugeà à propos, & vioignit vun lettre fort preffance, pour le conjure de ne point per dre chemps, & de mettre feriuemen al main à me affaire fi importante. Il receut le pacquet en pleine affemblée de fa Cour & le leur affez paidiblement idiques au mileu, mais ne fe pousaux plus tein; il fe leux de grande colere, & dit tout haut, Voiey des libelles diffamatoires contre le Saint Stege d'effer recrétes que d'effer leux. Cela dis, il tourna voie il farouche fur le porture, il ay demanda s'il entendoit le Laint & ill uy fepondra, affez, Pere trestaux, il ay demanda s'il entendoit le Laint & ill uy fepondra, affez, Pere tresta de colere & de dépit a lu pi ingea pa à propos d'attrendre de réponfe & fir est a bien ville. Le Pape vintement outre , s'abblim par pluficus jours de renir les tongregations accouflumées pour éuirer de paler de cette affaire, mais les Cardinats ne la lifectent pas de s'affemble entr'eux pour via ausant sine s'affemble entr'eux pour via ausant

du pacquet qui leur eftoit adresse. Il prit cela pour vn attentat, il les manda pour les reprimender d'auoir est é los caque de prendre connoissance d'un fait de si 1394. grande importance sanssa permission et à son insceu, mais il sur encore plus irrint de la réponse qu'ils luy frent, qu'à la verité lis auoient leu les propositions de

" l'Vniuerfiré de Paris, mais qu'ils les auoient fi bien leues qu'ils effoient du mesme aduis, & qu'il falloit necessairement qu'il eleut l'vn des trois expediens, s'il auoir volonté dereunir l'Eglise. Il en conceut vne douleur interne qui le deuora de

volonte dereium l'Egilie, Il en conceut van douleur interne qui le deuors de Angriu & Granny, & mounts peus pred vine maladie, apparemment ropi lege-dragin de Granny, & mounts peus pred vine maladie, apparemment ropi lege-dragin de Granny, en constitue la accident. Il ne garda point le lick, il entendit en corre la Medie lei cinici, me de Septembre qu'il dece da, scentrate ne fa. Chamber ille plasgini d'un mal de cœur qui luy fit demander du vin, mais aunt qu'il fut armié, il luy futuin van apoplexe qui l'écouffa, il alian va herfor qu'on fair monter à rois ente millier ma peup le cour de l'estable du la van breide qu'on fair monter à rois ente millier de l'antice de l'

### CHAPITRE TROISIESME.

 Le Roy plaide contre l'Archeuesque de Lyon pour la Seigneurie de la Ville de Lyon.

Il affemble son Conseil sur la nouvelle de la mort du Pape.

Il écrit aux Cardinaux de sursoir à l'Election.
 L'Uniuersité de Paris prend l'occasion de solliciter l'union.

V. Et fait quatre propositions, que le Roy accepte.

I. Elle rétablit les leçons & les Predications.

VII. Le Roy depute au Conclaue. VIII. Fait deffense à Raimond de Turenne de molester le College

d'Auignon.

IX. La seconde Lettre aux Cardinaux.

A nouvelle de cette mort atrius au Roy par feis Agens en Cour Romaine, le vingt deuxième de Septembre commei le floit à la Mefle, pour entrer de là en fon Confeil, qu'il auoit connoqué pour iuger le différend qu'il anoit auce l'Archeuefque de Lyon pour la Seigneurie de la Ville qu'il pretendion. Cela fix emetter l'affaire à vine autre fois, il remoya let Gens du Parliement, de reint au partie de la vine prome de leur audit fine cut enticette, le Duce de Berry, d'oritain, par de loy pour premête leur admis truc'e incident, le Duce de Berry, d'oritain, de France, le Patriatrié d'élécandéir, les Euclipes de Lutgros & de Mesex, Mefler, e.many d'origement, le Vicenne de Melan, le Martéchal Basticiant, le Sire de Confen, le Vicenne d'Acy, Mellire Renau de triu Mailtre des Arbaleftiers, & quelques autres, en prefence defquels le Chancelle fit lecture de Letters ain que chacun dist fon aduit. Celuy du Patriatrich d'Antioche, qui parla le premier a caus de foi na range de cine natureir, fut que le Roy fefretit del Cocción pour mieux proc det a l'union d'. la Paix de l'Eglife, & qu'il écrituit promprementat au College de Siegeravant, de ne pour procder à nouvelle clébona nouvel nu sur l'union de la Paix de l'Eglife, & qu'il écrituit promprementat au musifie.

qu'ils eussent de ses Bouuelles par les Ambassadeurs qu'il enuoyeroit exprés pour leur faire part de ses intentions & de ses sentimens Il conseilla aussi qu'on ecri. Année uit la melme chose au Duc de Bourgogne, qui cstoit en son Duché, afin qu'il 394ioignit son credit à ce que le Roy desiroit, & tous les autres souscriuirent à son opinion auec applaudissement, excepté l'Euesque de Meaux, qui dit que l'on ne pouvoit differer l'élection sans donner beaucoup d'avantage à l'intrus de Rome, c'est à dire à Boniface, parce qu'on sugeroit que les François auroient doute du Droict de Clement. Il demeura tout feul de son party, & suiuant la proposition du Patriarche, le Roy écriuit la Lettre suivante au College d'Auignon,

Charles par la Grace de Dieu Roy de France : A nos tres-chers & speciaux " amis, les Cardinaux du Sacré College Romain estans en Auignon, salut. Tres- « chers & speciaux Amis, austi tost la triste nouvelle receuë de la mort de feu Pape Clement de bonne memoire, que Dieu abfolue, de laquelle nons auons efté & fommes fenfiblement touchez, nous auons affemblé noître Confeil & toutes les Personnes les plus considerables de nostre Estat qui se sont rencontrées au. " prez de nous, pour auifer à ce qui fetoit à faire dans cette conjoncture pour le «-bien & pour l'vnion de l'Eglife vniverfelle : mais comme la chofe est également, « & importante & difficile, en ce qu'elle touche toute la Chrestienté , nous n'en ... auons pû fi-tost deliberer. C'est pourquoy nous vous prions & requerons affe-ctueusement, au nom de la Paix & de l'vnion de l'Eglise que vous estes obligez de procurer de toutes vos forces, & par l'amour que vous témoignez pour nous « & pour nostre Royaume, de surseoir à l'Election de qui que ce soit, jusques à l'ar. « riuee de l'Ambaffade expresse & solemnelle que nous vous enuoyerons le plutost ... qu'il sera possible sur ce sujet : & soyez certains que c'est sans aucun dessein de solliciter pour l'élection d'aucun sujet , pour faueur ny pour amour que nous luy "

portions. Donné à Paris le 22. de Septembre.

L'Vniuerfité de Paris iusques icy muette & mécontente, reprit cœur sur la nouvelle de cette mort, elle s'assembla le lendemain iour de Mercredy, & la refolution fut de faire vne deputation des plus celebres du Corps auec le Recteur, pour demander quatre choses au Roy. La premiere fut de mander aux Cardinaux de retarder l'election insques à ce qu'il ent pleinement deliberé de ce qui seroit à faire pour l'vnion, qu'on estimoit desormais d'autant plus facile, en suiuant le premier moyen porté par la Lettre de l'Vniuerfité. La feconde de faire vne grande Affemblée auec liberté de fuffrages, des Prelats & Barons du Royaume, d'y appeller les personnes les plus celebres des Vniuersitez pour l'exemple des mœurs & pour l'approbation de la doctrine, & d'y admettre pareillement les plus notables du tiers Estat, qu'on scauroit estre bien intentionnez pour cette vnion; afin d'auiser ensemble comme l'on agiroit dans vne conjoncture si fainte & de si grande consequence. La troisième d'écrire à Boniface pretendu intrus, & aux principales Puissances de son party, pour les y disposer : & cependant d'ordonner par tout son Royaume des prieres publiques & des Processions solemnelles, pour demander à Dieu les graces necessaires à vn si grand bien. La derniere estoit qu'il fût permis à l'Université de Paris d'écrire sur ce fujet à toutes les autres Escoles fameuses, & de receuoir & d'ouurir leurs Lettres fans en demander nouuelle permission.

Le Roy trouuz leurs demandes raisonnables, & il ne fut pas sasché de leur doner certe satisfaction, pour auoir sujet de leur faire une douce reprimande d'auoir si long-temps cesse les Predications & les Actes publics, & pour leur commãder de reprendre lenrs exercices, comme ils promirent de bon cœur. Dés le iour mesme, sur l'heure de disner, le Roy manda les Ducs de Berry, d'Orleans & de Bourbon . Messire Pierre de Naustre & Messire Charles a Albret ses Cousins, l'Euesque du Puy , Mestire Guillaume. Vicomte de Melun , le Comte de Sancerre, Messire Iean le Mainere dit Boucicaut, Maréchal de France, Messire Guillaume Martel, & quelques autres de son Conseil, & leur fit dire ce qu'il auoit répondu à l'Université, par son Chancelier: qui adjousta que l'intention de sa Majesté estoit, d'envoyer premierement ses Lettres, & de deputer aussi-tost apres

Année

vers le Collège d'Auignon M. le Patriarche & Alexandrie & Mailtre Pierre d'Ari, fon Ammolitre, aux e le Vicome de Meha, pour suifer aux meyers d'union. Il leure n demanda leur auis, & il n'y en eux aucun qui neingeix ces Perfonnages dignes dele bien acquierte d'une ficelère Ambalide mais le Duc de Berry prit la chofe d'un autre fens. Il dit qu'il connosilite affez bien l'humeur des Cardinans, pour affenter qu'il auroine plus agrechés qu'on leur deputat des perfonnans, pour affenter qu'il auroine plus agrechés qu'on leur deputat des perfonnens, pour an epoint entre en negotiation & en dispute auce del Ecclésifiques, entenne qu'ils verroient de maussi cel Maitte Pierrer d'Allyqu'ils cropoient le principal autheur des Confeils & le premier moteur de la conduite de l'Vais entire de Pais. Sacondelion fut qu'il luffirite de faire choix d'un Chenalier & d'un Sercetzire d'a Roy, 'On en palla par fon adus, on nomma Mellier Estant d'app pour Ambaldeur, & par le confeil du miem Duc on la poinna pour d'app nour Ambaldeur, de l'un et confeil du miem Duc on la poinna pour de Auge pour Ambaldeur, de l'un et confeil du miem Duc on la poinna pour mes le Collège d'Auignon, sind qu'il pât mieut exquere à l'union de l'Epide : & dei le ledemain on fit partir vu Cheuaucheur d'écuine du Roy auec cette Lettre aux Cardmaux.

Charles par la Grace de Dieu Roy de France: A nos tres-chers & specimen Amis les Cardinard val Sacre Gollege Romain effaisen Audigons, Saluer. Tres-chers & specimen Valuer. De la Maria Cardinard valuer de la Maria Cardi

## CHAPITRE QVATRIESME.

I. Les Cardinaux se doutans des Lettres du Roy , procedent à l'élection auant que de les ouurir.

I. Et iustissent leurs intentions pour l'onion par un Acte public.

III. Election de Pierre de Lune nommé Benoist XIII.

Guerre entre le Roy de Sicile & Raimond de Turenne.
 Le nouueau Pape depute au Roy , & feint d'auoir de bons

deffeins pour t vnion.

VI. Et d'auoir esté forcé d'accepter son élection,

LE Conclaue commençoit à trauailler à l'élection , mais il n'estoit pas encoremuré comme c'est la Coustume, quand le premier des deux Chenaucheurs d'écurie du Roy arriua auec fes Lettres, qu'il prefenta au Cardinal de Florence, à qui l'honneur de l'adresse appartenoit comme Doyen du College. Il faut crotre Année qu'ils se doutoient bien de leur contenu, puis qu'ils ne les voulurent pas lire, & 1394comme l'honneur du Roy y estoit commis, ils s'aussern, pour en sauuer les ap-

comme l'honneur du Roy y effoit commis, ils s'auferent, pour en fauuer les apparences, d'ordonner par va decrer qu'elles ne froient ouvertes qu'apres Peletion faire. Cependant pour euirer le reproche d'auoir entregau le Schiffine par le le le le comparation de l'acceptation de la comme de la comme de la comme le le le comparation de la comme del la comme de la

poursuires qui se firent depuis pour l'vnion de l'Eglise. Nous tous, tant en general qu'en particulier, Cardinaux de la sainte Eglise « Romaine, affemblée au Conclaue pour l'election future, deuant l'Autel où l'on « a de coustume de celebrer la Messe commune, promettons pour le service de ... Dieu, pour l'vnité de la Sainte Eglife, & pour le salut de toutes les ames fidelles, & iurons fur les faintes Euangiles par nous corporellement touchées, que " fansfraude, dol, ou machination quelconque, nous nous employerons fidelle- " ment & diligemment pour l'vnion de l'Eglife, & pour mettre fin, autant qu'il « nous fera possible, au Schisme dont elle patit, à nostre tres grand regres : com- " me aussi de donner aide, conseil, confort, & faueur, au Pasteur de nous & du trouppeau du Seigneur, Vicaire de I E s v s-C H R I S T, qui pour le temps sera; "
afin de le procurer. Nous promettons aussi que nous ne donnerons assistance ny " conseil au contraire, directement ou indirectement, en public ou en particulier, « & que toutes les conditions susdites, & toutes les voyes vtiles & commodes pour " y paruenir, nous garderons & procurerons de tout nostre pouvoir, sainement, verstablement, & sans dessein de fraude, d'excuse, ou de dilarion, iusques-là mesine de ceder le Pontificat, s'il semble expedient à Messieurs les Cardinaux qui " font de present ou qui seront à l'aduenir, ou à la plus grande partie d'iceux, pour " le bien de l'Eglife & de ladite vnion.

Pour plus grande confirmation de ce ferment, la cedule expedicé fue encore fourieriem cette forme par le Cardinal de Pranglie. Et moy Guy Euréque de Franglie, ay juré de promises choises ex-definis certes, si célies fouiferires de ma propre main. Le meline nient cous les Cardinaux la prefecile. Guilerires de ma de la commentation de l

Cela fair is inuoqueren l'affithance du S. Elprit, & d'un confenemen van imme, ils frence lection de Meffire Ferre de Lane, i tifu d'un noble sace d'Arragon, Cardinal Diacre du nombre de ceux qui auouent figne l'Ache precedens, guel prit le nonn de Benoilt, d'ejen applie volgriement atendist, quelqueriguel prit le non de Benoilt, d'ejen applie volgriement atendist, quelquericulture de la commentation de la confenement atendist, quelquerichefton, paise quoy qu'il en foir, il i c'hafferent fi fort en certe promotion, que
l'Ennoy ella Roy la trouas fire et fon arriue de la noueau Papin faithe.

Lean le Maingre die Bassicaus Maréchal de France & Medire Renaus de Reys. & Maither Lean Farraud, Ambadidieurs du Noy on receutern la nouvelle par les chemins, et is fe difpolionen à recourner, fans l'ordre qu'ils receutem de contiuner leur voyage, pour effarge romingalaments i rouveur quelque moyen d'accommoder le différend qui effoit entre la Reine de Sicile & Medire Raimoudd et francess. L'étique de leur Guerre froit le mépris qu'il auotr fait de l'alliance de l'arrans. L'étique de leur Guerre froit le mépris qu'il auotr fait de l'alliance de

Ll ii

1394.

sa fille pour Charles d'Anjou Prince de Tarente, & qu'au prejudice de l'entrenuse du Pape, qui en avoit sait la demande au nom de la Reine Mere de ce Prince, il auoit fouffert que pendant qu'on traittoit de ce mariage le Maréchal Boucicaut cy-deuantnommé l'épousat malgré eux,

Le nouueau Pape ne manqua pas aussi-tost de faire sçauoir au Roy la nouuelle de son élection , & il choisit pour cela l'Euesque d'Auignon & vn certain Maistre Pierre Blau, qui arriverent instement à S. Denis le jour de la Feste de ce gloneux Martyr, comme le Roy estoit au Seruice auec le Duc de Berry qu'il y auoit mené. Ce fut là qu'ils le saluërent, & qu'ils luy presenterent leur Patente seellée en plomb, mais lans aucune figure grauce, parce que Benoist n'estoit point encore couronné. Ces Lettres contenoient, qu'encore que ce ne fut pas l'ordre qu'vn Pape écriuît à personne auparauant que d'auoir receu la sacrée Benediction, que l'affection qu'il auoit pour luy & pour son Royaume l'auoient obligé de se dispenser de la regle, & que la presente n'estoit que pour luy donner aduis de son assomption, & pour le disposer à des choses plus secrettes & plus importantes dontil luy écritoit apres son Couronnement. Ils luy firent voir pareillement des Lettres de creance, & seseruirent de l'occasion pour luy faire valoir les bonnes intentions de leur Maistre. Ils protesterent qu'il n'auoit rien plus à cœur que l'vnion de l'Eglife, que ce deuoit estre la feule action de son Pontificat, & qu'il ne s'y vouloit conduire qu'auec la participation du Roy, sous son bon plaisir,& par le conseil de sa Majesté & de ses Oncles, afin qu'ils fussent les premiers qui remportassent la gloire & le merite d'vn œuure fi faint & fi digne d'vne recompense eternelle. Comme il n'y auoit rien de plus necessaire, à ce qu'ils disoient, aussi asseuroient-ils que ce bon Pape comptoit tous les momens qui le gestoient point employez. C'est pourquoy ils conjuroient le Roy en son nom, ils l'en suplioient melme pat la memoire du Sang que I ESVS. CHRIST auoit répandu pour son falut, & par le respect qu'il deuoit à Dieu & à son Epouse, qu'il ioignit en diligence vn peu de ses soins auec de si iustes & de si hautes resolutions, dont sa Sainteté n'ignoroit point qu'il ne sceût l'importance, & que ce ne fût l'affaire que luy & ses Oncles passionnoient dauantage. Enfin ils le pressereut encore d'enuoyer des Ambassadeurs, auec d'amples instructions de tous les moyens d'vnion dont on auroit conuenu en son Conseil, ils luy témoignerent que leur Maistre les embrasseroitamoureusement, & pour acheuer de persuader le Roy de ses faints defirs, & du chagrin auec lequel il foûtenoit ces nouuelles grandeurs : ils luy iurerent bien que les prieres des Cardinaux luy auoient fait violence, mais que c'estoit le coup d'vne sauorable destinée ; parce qu'ils l'auoient sonuent ouy protester, qu'il aimeroit mieux perdre tous les honneurs du monde, & sacrisser le reste de ses iours à la solitude d'un hermitage, ou à la closture & à la contrainte d'vn Cloistre, que d'estre cause pour ses interests, de faire durer vne peste si dangereule que ce Schisme estoit à l'Eglise.

## CHAPITRE CINQVIESME.

- Benoist asseure de ses bonnes intentions l'Université de Paris.
- Qui luy écrit vne belle & forte Lettre.
- III. Et le prie de chastier Iean de Monçon.
- IV. Il répond fauorablement.
- V. Maistre Pierre d'Ailly luy est deputé de la part du Roy, & de l'Université.
- E Roy ne douta point des bons desseins du Pape, il sit part de sa iove aux Deputez de l'Université, qui continuojent toujours à luy representer les besoins de l'Eglife, il leur donna pour certain qu'on alloit voir vn beau temps apres tant

de troubles, & ils en furentencore mieux perfuades, lors que Benoilt receuunt les premierse Lettres que l'Vinierné luy écrius pour ly conuieu, il dien obland Année fa Chappe pour le mettre à table, que le Pontificat ne tenoit à rien, & qu'il 193; editoi aufig refl de le refigner que de la déposillet. C'est ce qui donna fujer à nos Dodeurs de luy récrire encore, & de lay parler franchement felo ce qu'il vouloit qu'on creut de luy, comme hisfroetpar exerte Lettre.

Il est vray, Pere Tres Saint, que quand nous eusmes nouvelles de la vacance a du Siege Romain, que le zele de la Paix que nous souhaittons vniquement de « voir retablie dans l'Eglife, nous fit supplier tres-humblement Messieurs les Cardinaux de differer l'élection. Nous craignions auec raison que si l'on negligeoit pour vne chose si necessaire & si desirée, l'occasion de la mort de la plus forte des deux parties qu'il falloit abbattre, qu'on ne nous en mit vn autre en lice, " peur estre aussi puissant & poussé de la mesme ambition de gouverner l'Eglife, « & qu'au lieu du sujet que nous autoos, d'esperer de voir la fin du Schisme, nous « n'eussions le déplaisir & le desespoit de luy voir prendre de nouuelles & de plus ... plus profondes racines. Mais quand oous auons appris que vous auez emporté tous les vœux & les suffrages du Conclaue, nous auons creu apprendre la premiere nouuelle de l'vnion de l'Eglise Orthodoxe, parce que vous l'auez toû " jours affectionnée : & nous contiouons à nous en réjouir, surce que nous en- « reodons que vous la desirezencore, & parce que vous en auez le remps & les « movens si fauorables qu'il semble que le Ciel vous en ait destiné la gloire. Courage donc, Pere Benoift, pour vous appeller par vostre nom, Pere Benoift encore vne fois, & que tous les Siecles à venir beniront sans cesse, executez genereufement cette tres-fainte volonté conceue de filong-temps, & fi vous faites estat " de la plus belle & de la plus eternelle de toutes les renommées, donnez nous cét « heureux iout qui vous mettra au dessus de tous les exemples du passe, qui vous « rendra la merueille du present, & le miracle du futur. Receuez ioyeusement l'occasion que vous auez appellée par tant de vœux & de prieres, prenez la vistement aux cheueux, ne la laissez pas échapper, ne perdez pas vn iour, mais pas « vne heure, & confiderez que les momens sont si precieux dans les hautes entre- « prifes, qu'vn Payen a dit que tout dépendoit du premier instant, & en effect, si « vous relâchez vn iour, il s'en paffe vn fecod puis vo troifieme,& petit à petit, on ... se refroidit, on neglige & on abaodonne son dessein. Cela est d'autant plus vray, & d'autant plus à crasodre, que l'eleuation où vous estes, appelle de loing tous les flatteurs, & que vous serez bien-tost enuitonné d'vn grand nombre, qui " fous le masque d'vne seinte affection & d'vne fausse fidelité, vous couleront infenfiblement dans le cœur le venin d'vne peste maligoe, & vous inspireront des ... sentimens contraires. Vous serez obsedé de mille esprits ambitieux, passionnez de leur interest, qui ne s'attachent qu'à l'éclat d'vne sottune presente, qui pour " profiter de la vostre. & pour fatisfaire à l'auidite des Charges de vostre Cour. & " pour le gorger de Benefices, s'opposeront officieusement à vos bons dessens. Si « vous leur prestez l'oreille, s'ils ne vous charment entieremeot, ils vous endormiront, ils feront que vous n'y procederez que mollement, & en fuitte viendra " l'accodumnance des fupremes honneurs, qui est le breuuage du monde le plus " doux à l'esprit, qui emmielle de telle sorte, qu'il est vay de dire qu'il est d'autant plus trompeut & d'autant plus friand, & d'autant plus à craindre presente- « ment, que nostre Siecle abonde en vanité. L'exemple trop recent de vostre pre- « decesseur, nous deffend to nous dispeose de vous en donner d'autres preuues, a puisque ce fut la feule taison qui le rendit inexorablement obstiné dans la resolu-tion de se maintenir en la place. Ne vous offensez pas, Pete Tres-Saint, si nous " en parlons si fraochemeot, c'est pour vous témoigner que nous ne faisons poiot " de comparation de vous à luy, c'est pour vous faire connoistre que nous en som- « mes bien éloignez, & que nous esperons tout autrement de vous, enfin c'est " mesme vne marque de nostre confiance, & du zele que nous auons pour le bien " de l'Eglife & pour vostre reputatioo, si nous prenons la liberté de vous dire que vous vous gardiez de vous laisser surprendre. Nous ne craignons point de blesser "

Ll iii

# Histoire de Charles VI.

274 FIITOIRE de Unaries V I.

Année, aimez la verité & que vous ne trouuerez pas mauuais qu'on vous dife fur vn fi
1394 grand fuier, que la nature humaine eft fragile, qu'elle cherche les grandeurs

" auec paffion , & qu'elle s'y complaift fort, qu'elle est tendre au repos & au loifir, " & qu'elle est plus encline aux aises & aux molles voluptez, qu'au trauail & à la " peine. C'est pourquoy nous voudrions que vous sussiez deja engage à cette grande affaire, c'est pourquoy nous vous suplions de l'entreprendre chaudement, & "d'v consacrer tous vos soins & tout vostre temps. Si vous le pouuez aujourd'huy, " pourquoy attendre à demain, pourquoy dépendre du temps? qui au lieu de vous » roidir vous amolliroit, & qu'on peut accuser d'auoir rendu presque incurable le " mal que vous deuez guerit, & dont la longue negligéee demande auec vn prompt remede la main d'vn excellent Medecin, auparauant qu'il entre dans vn estat desesperé. Vous ne sçauez pas combien pourra durer la puissance que Dieu vous a " donnée, plusieurs accidens vous la peuuent oster, vous pouuez viure peu de " jours, & cependant tous les Princes Chrestiens sont si bien intentionnez, qu'on " doit croire qu'vn consentement si general est asseurement l'ouurage du S. Esprit, " qu'il les a échauffez d'vne si sainte ardeur, & qu'il a disposé les personnes, le temps, & les affaires, pour rendre facile vn changement fi necessaire. Conside-" rez, Pere Tres Saint, que la creature est naturellement encline à la vanité & à " l'interest, cela se peut dire sans que vous y preniez part, puisque c'est l'affaire de » tous les Princes, & quand cela ne se rencontreroit pas en vous en cette qualité, " vous sçauez combien le temps fait naistre d'obstacles pour oous détourner de " nos desseins: & il en peut suruenir plusicurs & d'affez puissans, pour vous occuper tout entier & pour se rendre Maistres de vostre esprit. C'est vn axiome con-" firmé par l'experience de toutes les Nations, que celuy qui refuse d'agir quand il " le peut, ne le peut pas quaod il le veut, attachez vous donc opiniastrement à vn " trauail fi digne de vos foins, preuenez par cét employ tout ce qui peut arriuer " d'autres affaites, & regardez toujouts celle-cy, & comme la première que vous auez correprise, & comme la plus importante, la plus honorable & la plus salu-" taire. Mais peut-eftre que vous nous direz, cela ne dépend pas de moy feul, il y " en a vn autre qui peut autant ou dauantage, ie ne puis vous promettre que ce y que i'y ay de pouvoir, & ie le fais librement. O Pere Tres-Saint croyez nous, la " Paix est en vostre main, & pour l'auoir, nous ne vous demandons que cerre parole, d'apporter serieusement & fidellement tout ce que vous y pouvez de soin " & d'affection. C'est beaucoup, & c'est tout, car vostre Aduersaire sera ce qu'il
" doit de sa part, ou en tout cas il se soûmetera à la raison, ou il le refusera. S'il ac-» corde d'y employer tout ce qu'il a d'authorité, c'est vne affaire faite, il condes-" cendra iocontinent à la Paix : que s'il s'obstine au contraire, & s'il ne veut acce-" prer aucun expedient, il perdra son credit, & nous l'obriendrons malgré luy, & lans qu'il ait aucune part à l'hooneur, que tout le monde témoin de vostre con-" duite ne donnera qu'à vostre Iustice & à vostre fermeré. Tous les Catholiques " dont vous aurez gagné les cœurs & les volontez, s'vniroient cootre vostre Ad-» uerfaire, ils les poursuiuroient par toutes fortes de voyes, comme vn Schismati-" que declaré, & non seulement ils ne le precipiteroient pas du Thrône qu'il auroit vsurpé, il le pourroient mesmes exterminer de dessus la terre. Ainsi, Pere Tots Saint, vous portez en voltre main la Paix & la concorde de l'Eglife, vous
" auez dequoy étouffer, & dequoy reparer les délordres d'un Sphifme de taot d'annotes s'al y a quelque esperance de remede, elle éspen vous, fil on en enteod

notes s'al y a quelque esperance de remede, elle éspen vous, fil on en enteod " quelqu'vn,c'est de vous, & vous teoez pour ce sujet les yeux de toute la terre ouuerts sur vostre conduite. Déployez donc cette main fauorable, & remplissez toutes les ames, rempliffez la vostre mesme, de beoediction, & de cette benedi-" ction là encore, dont le Pfalmifte dit, le Seigneur te beniffe de Sien, & puiffer tu " voir les biens & les douceurs de Hierufalem tous les iours de ta vie, & la Paix fur Ifrael, " Vous eftes vraiment plus Benoist d'effect que de nom , Pere Tres. Saint , si vous " vous beoissez vous mesme de cette Benediction, à que le bon-heur de vostre naissance est grand, que vos parens sont fortunez, de vous auoir mis au monde

pour vn œuure si excellent, si memorable, si necessaire: & que l'on aura de sujet & d'obligation tout ensemble, de chanter en vostre louange & de vous appli. Année quer cerare & digne eloge, En quel iryenx Siecle nafquiftes vons , quels furent le pe- 1394. re es la mere d'un fi grand Perfonnage que vous eftes ? tant que les fleunes courront " dans la mer, taut que les ombres decoreront les Montegnes de leurs conleurs . & sant « que le Ciel paroifira comme le pré & le pofis des afres de chaque horifon , voftre u nom & vofre memoire demeurerons comblet d'honneurs & de benedictions. Nous ne doutons aucunement que vous ferez en torre d'accompitr cette entreprise, que vous ferez le chef-d'œuure de vostre Ponr.fi : at, & que vous en rejetterez toutes " fortes d'autres affaires. Nous connoissons auec quelle integrité d'affection vo- " fire elprit generoux s'y porte, & nos esperances sont eucore ioyeusement con- « firmées par le bruit qui s'en est répandu par tout le monde Chrestien, & qui « nous oblige à mester aux acclamations du Public des sentimens d'admiration qui ne se peuvent exprimer. Si nous estions capables de seruir vostre Sainteré en quelque chose dans vne si grande affaire, nous vous offririons tout " ce qui depend de nos études, nous nous deuouons à vostre service, tous « petits que nous fommes , &nous vous promettons en toutes choses , autant « de foin & de diligence que de fidelité. C'est pourquoy nous suplions vostre Stinteté, que si nostre Corps, ou plutost le vostre, semble à vos yeux digne de quelque grace, que vous nous fassiez celle de nous honorer de quelque Lettre de la part de vostre elemence, où nous trousions auec vostre Be- " nediction, quelque nouveau témoignage de vostre volonté. Nous attendrons « cet honneur auec impatience, nous le receurons comme vn gage de vostre affection & de vostre amour, & quand nonsserons informez de vos intentions & de voftre bon plaifir, nous rascherons de nous y conformer. Il nous reste encore " vne tres-humble priere à faire à vostre Sainteté, pour son honneur & pour son " hien . & nous l'eu conjurons de tout nostre cœur , comme nous auons fait vostre « Predeceffeur, que nous auons tant de fois exhorré de le chaftier, c'est de ne pas fouffir plus long temps auprez de vous le perfide tean de Monçon, & que vous le priviez de la dignité qu'il des-honore & qu'il profane, comme tres indigne qu'il cft. Nous ne vous en dirons pas d'auantage pour le present, mais nous vous ferons " connoiftre plus amplement en temps & lieu, qu'il n'y a point d'apparence que « celuy là s'acquitte en conscience d'vn Ministere de Religion, qui s'est toujours « nourry & entretenu dans les crimes & dans les voluptez les plus infames. Plaife « an S. lifprit, bien heureux Pere, de vous fauorifer dans vostre enrrée au Pontificat, de vous accompagner dans son progrez & de l'accomplir & de le combler " d'vne heurcuse fin. Ainsi soit-il.

Le Pape receut les Lettres de l'Université d'autant plus gratieusement, qu'il rémoignoir de vouloir perfifter dans le deffeiu de l'union, il luy récriuit comme elle auoit desiré, il luy manda de perseuerer dans ses bonnes intentions, & pour derniere marque de son affection il promit d'accorder volontiers, & de signer les roolles que les Docteurs & les Regens luy voudroient enuoyer & d'auoir foin de leurs interests en toutes occasions. Le porteur de sa Lettre fut l'Euesque d'Auignon, qui par mesme moyen vid le Roy, & qui luy fit de nouuelles instances pour trauailler à bon escient à l'vnion de l'Eglise; pour laquelle il luy conseilloit de prendre le confeil du Clerge de France, & principalement de l'Université de Paris. Il le pria mesine de faire scauoir au plutost le moyen d'union qu'il sugeroit plus expedient, mais sa Majeste trouua à propos qu'on en conferât premierement en secret auec le Pape, & depecha pour ce sujet en Auignon Maistre Fierre d'Ailly Docteur en Theologie , son Aumosnier. Cependant l'Vniuersite dressa fon Roolle qu'elle enuoya au Pape, & quoy qu'il eur esté ordonné du conseil des

Docteurs & du Recteur qu'il seroit general, on en vsa tout autrement.

1394.

## CHAPITRE SIXIESME.

Le Roy fait une Assemblée des Prelats du Royaume pour trauailler à l'onion de l'Eglise.

Où presida le Patriarche d'Alexandrie.

III. Maistre Pierre d'Ailly propose la voye de cession.

I Ln'y eut personne qui procedat plus franchement que nostre Roy dans cette affaire d'vulon, il ne promit rien qu'il ne voulut faire, & ne manqua pas de mander tous les Prelats & les Dodeurs des Vniuerstez & des Escoles de son Année Royaume les plus celebres ; aufquels il donna jour à la prochaîne Feste de la Purification de la Vierge. Il voulut que l'Assemblée se tint au Palais, & que Messire Arnaut de Corbie Chancelier de France, Personnage de tres grande consideration pour son merite particulier, y assistat auec les Personnes les plus notables de son Confeil. Il v eut vne conuocation de plus de cent cinquante Prelats ou principaux Ecclessastiques, qui en furent auertis par Lettres qui furent portées aux lieux où leurs titres les obligeoient à resider, & où ils auoient Jurisdiction, mais il y en eut beaucoup qui s'excuferent, les vns fur leur grand aage ou pour diuerses indispositions, d'autres pour n'auoir pas dequoy faire les frais du voyage.

Voicy les noms de ceux qui s'y trouuerenr. Les Patriarches d'Alexandrie & de Hierufalem, Administrateurs perpetuels des Eueschez de Carcaffonne & de S. Pons de Thomiers, les Archeuesques de Lyon, de Sens, de Rheims, de Rouen, de Tours, de Bonrges, & de Befançon, que ie nom-me les premiers à cause de la dignité du caractere. Les Euesques d'Anne, de Mascon, de Langres, & de Chalon, Suffragans de l'Archeuesché de Lyon. Les Euclques de Paris, de Chartres, d'Orleans, d'unxerre, de Tropes & de Meanx, Suffragans de l'Archeuesché de Sens. Les Euesques de Chaalons, de Tournay, de Therouenne, & Arras, d'Amiens, de Noyon, de Senlis, de Laon, & de Soiffons, fuffragans de l'Archeuesché de Rheims. Les Euesques du Mans, d'Angers, de Rennes & de Nantes , Suffragans de l'Archeuesché de Tours. Les Euesques de Mande & du Pay, Suffragans de l'Archeuesché de Bourges. Les Euesques de Poisiers, de MailleZais, de Condom, de Perigueux, & de Xaintes, de la Prouince de Bordeaux, Les Euesques d'Acqs , de Lectoure , & de Conferans , de celle d'Auch, Ceux de Pawiers & de Rienx de celle de Thoulouze, ceux de Magnelonne, de Nismes & d'VZeZ de celle de Narbonne , ceux de Valence & de Grenoble de celle de Vienne : & auec eux se trouua aussi l'Euesque de Bethleem. Les Abbez furent ceux de Cifteaux, de S. Denis, de S. Benigne de Dijon, du Mont faint Michel, de Rébez, de Fescamp, de Lyre, de S. Victor lez Paris, de S. Georges prez de Rouen, de Inmieges, & de S. Eloy de Noyon, qui eurent aussi pour Compagnon le Prient de S. Martin des Champs. Du mesme nombre furent les Doyens de Rouen, d'Angers, de Rheims, & de la fainte Chappelle de Dijon. Maistre Pierre d'Ailly, Maiftre Guillaume du lardin, Maiftre Gilles des Champs, Maiftre Pierre Pagu, Maistre Iean Courtecnie, Frere Michel Piquier & quelques autres de l'Ordre des Freres Mineurs, Frere Iean Hufiere Prieur des Augustins de Paris, Frere Pierre de Couré Prieur des Carmes, & Frere Dominique Herbneil d'Arragon, tous Mai-stres & Docteurs en Theologie & en Decret, Maistre Raoul de Karadoc, Maistre Ican de Mafcon , Maistre Girard Ragont , Maistre Vital de Caffel Moron & vn fien Collegue, & Maistre Pierre Ianui, Deputez des Vniuersitez d'Orleans, de Thoulouse & d'Augers & celebres Docteurs és Loix. Enfin les autres furent Maistre Iacques Bouju, Maistre Iacques Coffon, Maistre Guillaume de Cantiers, & Maiftre Robert de Deurs Confeillers de la Cour de Parlement , Maiftre André Granger, Maistre Jean de Milly, & Maistre Raoul de Vlmont Aduocats en la mosme

Cour, Maifre Robert de le Freir. & Maifre, Antel de Brutel Audiceurs du Sacré Palas Apolòtique, Maifre Guillaume Bearraite. L'icencié e Lois, qui auqui Annee accompagne l'Euclque du Puy, le Prieur de la Chartreuel lete Paris, le Prieur de 1494. Celeftins de la mémé ville, le caro Pris. & Leur Plasa, Prieur de Sanne Colom. be deçà Verdan & de Voucent, Guillaume Char, Guillaume Hante, Leques pure des Euclètes d'Agel, de Celtre, de L'imoge, d'Auranches, d'Amienn, & de Mande, l'Official de Lyon, Bertrand Greeffe Official de Conflances, & vn certain Religieur, Allema de l'Ordre des Ferres Minnears.

Tous ces Messieurs, qu'ou peut dire auoir esté l'élite des plus sages & des plus doctes du temps, continrent premierement d'un President pour recueillir les voix & les fuffrages, & l'on éleut Meffire Simon de Cramaut Patriarche d'Alexandrie, qui estoit vn fameux Docteur en Decret, doué d'vn esprit fort subtil,& qui ne refuja pas cette occasion de faire valoir sa belle eloquence. Sur le mesme temps arriua d'Auignon Maistre Pierre d'Ailly , qui fut cause de differer pour quelque temps cette grande Affemblée, mais ie ne puis dire quelle réponse il sapporta, par ce qu'on la tint secrette. On luy dona audience publique le premier iour de Feurier en l'Hostel de S. Pol, à la Requeste de l'Vniuersire, & apres l'ouuerrure de son discours, qu'il commença par le Panegyrique du Roy, & par les louanges de la Maifon Royale; où il employa toutes les fleurs & les adreffes de l'eloquence pour gagner la bien-veillance & l'attention de fes Auditeurs, il entra dans la difcussion des moyens de Paix & d'union, traittez dans la Lettre de l'Université. Il conclud enfin à la voye de cession, & monstra par bonnes raisons, que non seulement la Compagnie ne la deuoit pas accepter, mais que toute la Chrestienté estoit obligée de la fouhaitter, & de la solliciter, comme la plus courte, la plus facile, la plus seure & la plus expediente.

Le lendemain, le Pariarche d'Alexandre manda à tous les Prelats & aux Deputer de le rendre à la Saine Chappelle, pour commencer l'ouverture de l'Aliemblée par-les deutoins accoultunées; and o'insoquer l'aliftance du S. El, Pirit : & le lour fiduant i prit le memer, qu'ils n'arroient en veux que l'inter-reil de Dieu, & qu'ils divioient franchement ce que leur conficience leur dicke tor, fur les pointes qui leur fonction par le l'attendant project l'in a pare l'autre, Apres cela on entra en maitrere, il y eur quatre vinge fept voix qui allerent foit à la voye de celt (m. & permante le sish, laint iours qu'il Affenible ett continuée, l'ou trausilla forii, d'infraction aux Ambalhèdeurs & autrentique qu'u. y pells, pour creat affine.

### CHAPITRE SEPTIESME.

- I. Refultat de l'Affemblée du Clergé de France, qui conclud,
- II. Qu'il ne faut point proceder par voye de fait, contre l'un ou l'autre des deux Pretendans au Pontificat.
- III. Qu'on ne peut tirer de l'obeissance de l'Intrus de Rome les Princes de son party, parce qu'il faudroit agir de mesme contre celuy d'Auignon.
- IV. Les trois moyens proposet par l'Vniuersité, approuuet.
- V. On iuge que la voye du Concile n'est pas la plus commode.
- VI. Celle du compromis plus difficile & moins receuable.
- VII. Que le Papé ne doit point tronuer mausais qu'on s'entre-

# Histoire de Charles VI.

VIII. Que la cession du Pontificat est la plus expediente.

IX. A quoy l'Assemblée conclud.
 X. On delibere des moyens de le faire scauoir à Benoist; & de la maniere d'en traitter aucc luy.

XI. Et de ce qu'il y anoit à faire contre l'on ou l'autre des deux qui refuseroit de se souvettre.

XII. De la maniere dont se feroit la cession, on dont on procederoit pour élire un Pape en leur place.

Année — Dez Añe du refultat de l'Alfemblée du Clergé de France, avoit pour tirre & 1994 » uent feruir d'infance tous ceu flui du môre i mo. S'. Senilument les choises qui on 1994 » uent feruir d'infraction à Messengeur les Ducs & autres du Consseil du Roy, a que s'a Majesse doit de Messengeur les Ducs de autres du Consseil du Roy, a que s'a Majesse doit de l'est de l'action de l'action aux, lesquelles ont sité deliberées & concluss d'un consentement vaiuersel des Euséques; Prelats & Clergé de France.

Premierement, ils feront excuse s'ils repetent les moyens d'union deja cy de. " uant proposez, ils en feront leur protestation, & les soumettront à la correction " & à la censure de ceux qui y trouveront à redire. Ils parleront des Oraisons, Mes-" ses, Processions, Predications & autres bonnes œuures faites au dessein de cette Affemblee, qui en attend le fuccez de la Cour Romaine, & feront voir la Lettre " de creance du Pape, presentée au Roy le mois d'Octobre dermer, auec la répon-" fe, qu'ils porteront ; parce que c'est le fondement en vertu duquel sa Majesté a » mandé les Euclques, Abbez, Docteurs, Religieux & autres Perfonnes illustres & recommandables de son Estat, pour prendre leur conseil sur ce que le Pape requeroit de son entremise. Ils toucheront en peu demots, comme par comman-dement dn Roy la matiere dont est question a esté long temps agitée auant l'as-" fignation prife pour en deliberer dans cette Affemblée, afin d'en eftre plus in-» struit. Qu'on y a de nouveau cherché & examiné toutes les voyes de rétablir l'v-" nion dans l'Eglise, qu'on en a rapporte toutes les difficultez & les motifs principaux: qu'on en a dilputé regulierement & par argumens en bonne forme. & qu'encore que M. le Chancelier de France, les premiers du Confeil du Roy, & " les Deputez de l'Vniuerfité, eussent assisté aux autres Conferences tenuës à cet-» te fin, qu'on n'a pas laissé de reprendre toutes les questions en l'Assemblée des » Prelats, pour les rendre plus capables de prononcer sur tous les poinces, qui fu-rent meurement examinez. Que la premiere chose qui fut reglée, sur qu'il ne "falloit point proceder par voye de fait en cette affaire , parce que t'estoit s'expofer sciemment aux perils d'vne longue & cruelle guerre entre les Princes Chre-" ftiens i d'où il pourroit arriver que celuy qui auroit plus de droit au Pontificat » fuccomberoit à la force, & qu'encore que l'vn des partys l'emportat, le Schisme, " bien loin d'estre détruit, en seroit d'autant plus rétably & fortifié, que le vaincu goûtiendroit toujours qu'il auroit esté plus mal heureux qu'injuste dans la def-"fense de son opinio, en laquelle il ne demeureroit que plus obstiné. Qu'on iugea " de mesme en suitte qu'il estoit encore moins possible d'obliger & de forcer les » Princes qui sont das l'obedience de celuy qui est intrus (c'estoit celuy de Rome) " tant pour le long-temps qu'il y auoit qu'il en estoit reconnu, que pour l'obstination des peuples, & particulieremat des Prelats & des Ecclesiastiques, qui ne pouuoient sans se méconnoistre eux-mesmes, & sans se couaincre d'auoir abusé d'vn " faux caractere, ne pas reconnoistre celuy auquel ils estoient obligez de leurs » promotions.Qu'il faut croire que les Princes qui luy adherét, voudroiét qu'o gar-» dât l'égalité de part & d'autre, & que l'vn n'eût pas plus d'auantage que son Aduerfaire, d'autat plus qu'on sçait par tout les trois expedies trouuez par l'Vniuer-

nté, que tout le mode generalemet les trouue honorables aux deux Copetiteurs, & qu'ainfi, quand l'Intrus voudroit fimplemet renoncer, ce qui n'est pas à croire, les Princes de son party ne voudroient pas pour cela reconnoistre Benoist, no plus que si luy-mesmecedott, le Roy ny se sujets ne voudroier reconoistre le dit futrus Année Quant aux trois moyens d'union proposez par l'Vniuerstré, que quelques. 1994 uns onc esté d'auis pour cette heure, de conseiller le Roy de les sare se quois au «

was one efté d'auspour cette heure, de confeiller le Roy de les faire (quoir a supage, pour en fontif l'un, ou pour luy lailler (point où quelqu'autre milleur « ouaui bon qu'il feroit parellement (pauré à la Majelle, pour en deliberer, aux les Prelan de fon Royamer, mais qu'il falloit que ce moyen fâire courte & caucie la Prelan de fon Royamer, aux qu'il falloit que ce moyen fâire courte & bre Affomblée fur ces troit soigne de pacification, deliberer & publiquement par « le Confeil du Roy, demandoit à les Pape, qui témospre le vouloit gouverner par « le Confeil du Roy, demandoit à les Amballadeuri laquelle de ces troit on quatre, voyes on luy confeilleroit, & qu'il s'en apportat de ext, qu'en ce cast ja, s'in n'en acceptoient vue quarteime, qui deut eftre vary femblablemér au gré del 'Affemblée, qu'il fembleroit à propo qu'il s vinifient en Cour ou qu'ils ve nouveglient en " diligence pour la faire (quoir à la Majellé & pour luy en demander fonfentiment, parce que tout force de demence & de reaxidement font a cranifre & a faire de la court de la contra de la con

II embleroit à la verite que la voye d'un Concile fiti iuridique, mais elle e fitro p difficile pour le prefent, tant pour les longueurs qu'on ne pour roit euiter npour en faire la conuoquation, que pour celle des diffuetes entre deux partys i étchauffer, & melime parce qu'il y fitudoit e appeller les deux Competteurs pour les encentre. Que Benoît auroir pour fulpects tous les Prelats du party de fon Aduerfaire, qu'il ente pour Schifficatique & pour excommante, & que l'Ilertus « n'ayan pas melleure opinion de ceux de l'autre obcdence, leurs doots ne fe. « concientams difeuere, qu'encore que le Ponnificat (its adjugé à l'un, pule l'entre, ne luy en feroit pas adjugé pour cela, qu'il ne feroit point tem pour vray Pape « par les Sujets de fon Competiteur, & partant uson à nurions point l'un vinnos point l'un

Il en seroit de mesme de la voye du compromis, auquel des deux que les Com- " promiffaires donnaffent gain de caufe, & il y auroit autant de difficulté au c :01x « des Arbitres, qu'au moyen de les aboucher ensemble. Il semble metme qu'vne « affaire toute spirituelle comme celle-cy , où il s'agit du Vicariat de I Es v s- ,, CHRIST. de la puissance des clefs, de l'authorité de lier & de délier, & de la conduitte & du soin de toutes les ames de la Chrestiente, ne peut romber en ar- " bitrage, & que quand Benoist & l'Intrus cederoient par compromis, dés à present " comme des lors, telle cession conditionnelle servit inualide, si les Arbitres la « moyennoient. Car comme le consentement pour accepter le Pontiseat apres « vne election Canonique, doit estre pur & simple & sansaucune condition extrinfeque de meime la renonciatió doit eftre pure & fimple & fans condition principalement extrinseque, qui rendroir l'acte de cession nul : & il seroit iniurieux au " Roy, aux Prelats, & au Confeil, d'offrir vn accomodement à Benoist & à son Col- « lege, ou à l'Intrus & aux fiens, qui ne fût pas raifonnable ny toûrenable de droit. ... Il est mesme fort peu vray-semblable que Benoist ny l'Intrus, missent la voye de cession en compromis, parce qu'il leur seroit plus honorable de ceder librement, que d'y estre condamnez par Sentence d'Arbitres. De plus cette Senten- " ce ne donneroit point d'action si elle n'estoit omologuée ; & pour cela comme « pour la mettre à execution, il faudroit qu'ils eussent vn Superieur. Il est vray que " plusieurs soutiennent que cette voye de compromettre se peut appuyer de diuerfes raifons, mais comme elles pourroient estre douteuses, & comme cette affaire demande beaucoup de celerité, il faut retrancher toutes les voyes incer- " taines, bannir les disputes & les argumens problematiques, & embraiser vn ex- " pedient clair & court, qui ne laisse point de scrueule, qui appaise le Schisme, « qui tient les deux partys dans l'égalité, & qui mette la Paix dans les consciences. «

Il est encore vray que sur ce sujet, on a ouuert vn expedient en forme d'auis, « qui seroit de differer à rien resoudte insques à ce que Benoist ent proposé de son

Mmij

chef aux Ambaffadours du Roy quelque voye d'accord, qui fur plus agreable à Année fa Majesté & à tout le monde : mais fauf correction du Pape , cette election d'expedient meilleur & plus court, sans autrement le determiner, ne doit pas em-» pefcher que le Roy ne prenne confeil de ses Prelats, & qu'il ne le donne à Benoift , en la maniere cy-apres rapportée. Car peut-estre voudroit-il scauoir l'intention du Roy auant que de découurir la sienne, d'autre part si le conseil donné au Roy, s'accordoit auec le dessein que prendroit Benoist, ils en auroient tous deux " beaucoup d'honneur & de sujet de louange, & quand Benoist proposeroit vne " your beaucoup meilleure ou auffi bonne; ce feroit donner occasion d'un grand " retardement, si le Roy n'en auoit pas premierement deliberé & exhorté ledit " Benoist à choisir le plus court chemin. Cela feroit tomber l'affaire dans vn grand circuit, il faudroit que les Ambassadeurs du Roy reuinssent deuers luy, & comme faute d'auoir l'aduis des Prelats il les faudroit assembler de nouueau, il pour-

" roit suruenir dans ce long internalle, des obstacles qu'on ne peut preuoir, & » qu'il est important de preuenir.

Il n'est point vray-semblable que Benoist trouve étrange qu'on le vueille obliger à choifir le meilleur moyen, fi l'on confidere auec ses autres vertus, les genereuses dispositions, les Saintes intentions, & l'asseurance qu'il a mesme donnée " par serment solemnel auec les autres de son College auant sa creation, de faire » tout ce qui seroit en son pouvoir pour la reunion de l'Eglise. Il faut croire tout " au contraire qu'il en fera bien aifé, & qu'il aura plus d'eftime du zele & de la fi-deliré des Prelats & des aurres perfonnes qu'auronts affité à l'Affemblée. Mais il faut confiderer encore, que l'Vniuerfité n'a procedé que par maniere de confiel "en toute cette affaire, qu'ellen's point determinément pris vne feule voye, & que files Prelats n'en choisifioient vne & s'ils ne confeilloient au Roy la plus , laine de celles qu'elle a proposée, qu'il sembleroit qu'il y eut diussion entr'eux " & l'Vniuersire. Que si , ce qu'à Dieu ne plaise, & ce que nous ne scaurions croire, le Roy ayant esté bien & fidellement confeillé, comme nous le deuons croi-" re en conscience & par serment , ledit Seigneur Benoist bien auerty & deuement " admonesté permettoit qu'il en arriuât quelque scandale ou quelque inconue-" nient, tout le fardeau tomberoit fur sa conscience & sur son honneur. Nous n'a-" uons point d'autre but que de nous acquitter denostre deuoir, ny d'autre interest que de releuer & de conseruer l'Estat & l'honneur souuerain de la Dignité ·Pontificale, & de l'Eglife vniuerfelle, felon l'obligation que nous en contractons " publiquement le iour de nostre Sacre, & comme nous y croyons estre plus obli-" gez que qui que ce foit au monde, nous ne feignons point de declarer, que nous " ne deuons respect à sa personne qu'en consideration de sa Dignité, que nous ho-" norons plus sa Dignité que sa personne, & que nous prefererons toujours l'honneur & l'auantage du Saint Siege, à ses intérests particuliers. Enrr'autres conclusions en matiere d'aduis & de conseil on a fort gousté cel-

" le des Religieux de l'Ordre des Chartreux, & des Celestins, & de l'Vnjuersité. » qu'estant necessaire pour le salut de l'Eglise qui est dans le prochain peril d'une " desolation toute euidente, d'exterminer ce damnable Schisme qui la diuise, & de la reunir: que tous les remedes cy-deuant alleguez, ny tout autre tel qu'on le put imaginer, n'estoient pas suffisans, & que la Paix, la concorde, & le ferme re-" pos des consciences, ne se pouvoit rencontrer absolument que dans la seule voye » de cession par les deux parties. Cette opinion a semblé la plus saine & la plus " fainte, toute l'Assemblée y a applaudy comme par inspiration du S. Esprit, & a " este d'aduis que le Roy donnât ce conseil à Benoist, & qu'il l'y exhorrât par toute forte de bons movens, & auec tout ce qui se pourroit de respect & de reueren-" ce. Apres toutefois luy auoir fait recit des autres voyes cy-deuant mentionnées, " apres luy auoir fait connoistre les raisons qui empéchoient qu'on ne les pût sui-» ure pour le present, & apres luy auoir remonstré la necessité absolué de choise " celle de la ceffion.

Si le Roy, les Seigneurs de son Sang, & Messieurs de son Conseil sont de cet\_ te opinion, c'est la pensée de l'Assemblée que les Ambassadeurs du Roy se con. duisent en cette sorte. C'est à sçauoir qu'ils remerciet en plein Cossistoire Benoist & les Cardinaux, tant de leurs bonnes intentions, que de la deputation faire par Année le Pape au Roy, témoignant aussi les bous desseins & les soins de sa Majesté; la. 1394. quelle pour ce sujet auroit conuoqué cette grande Assemblée de Prelats, & de " Personnes notables auec l'Université de Paris, afin de prendre leurs auis, & luy « auroit exprez depeché cette Ambassade, pour sçauoir ce qu'il auroit resolu de " faire suivant la promesse qu'il luy a donnée par ses Enuoyez. Apres cela ils luy pourront parler à part & en secret, & laisser à son choix de proposer premierement la voye qu'il a deliberé de tenir, ou d'entendre celle qu'ils auront à luy " conseiller de la part du Roy. Qui que ce soit qui commence, si les deux moyens « s'accordent, au nom de Dieu foit, mais s'il apparoift aux Ambassadeurs que l'expedient du Pape foit moins conuenable que celuy du Roy, c'est à dire qu'il vou-lit tenter celuy du compromis ou du Concile general: Ils impigneront ces deux " voyes, par les raisons portées par leur instruction, & par les moyens cy dessus " traittez, & autres affez communs. Que fi le Pape témoignoit accepter l'vne des « trois fans fe foucier de laquelle, sçauoir du Concile, du compromis, ou de la « cession, ce qui est incroyable ou beaucoup disficile, il en faudroit donner auis au ... R ov & arrendre fes ordres

Ope fi Benoift ne choissisti, a voye du Concile, ny celle du compromis, ny l'autre, qui pourrant nous s'imbhorit moins ausanzaguel que celle d'une pure rennoiation. Apres l'affaire discurée, & apres y auoir entremis quelques mu de Messiens les Cardinaus les plus affectionnez & des mieux intennoinez pour n'union i lessiti a mbassificator de soniex, mais toijours auce respect, que le Roy apprenan qu'un' auvoir pas accepte la melliquez & la plus contre voye, qui est celle de cession, ils croyrorent que des l'heure messines s'haigest evoudrois par routres forces de moyens rasislonables & honnes(tex, ponorsiture! Perceution n' sinale, se qu'elle s'employeroit fortement enurs les Roys, Princes & Sujets desdeux obedences pour les y faire resouder, s'an n'en pouvoit prouver ent mel-

leure & plus briéue.

Sur cêtre pensie, quelques-vas iugeane à propos que le Roy écriait auslites. Roys & Princes, pour s'en affluerer aupratuari que de mandera a Pape la voye qu'il auroit effe confeillé de luy propolet, cela tur rejerté: ¿E l'on dir qu'il ne "folirioit pas de leur parler en terme generaux, & qu'il fallor fiquori l'intention « de l'entre parler en reme generaux, et qu'il fallor fiquori l'intention en la forme de l'entre parler et qu'il forui forme de l'entre parler et qu'il forui forme de l'entre l'entre de l'entre l'entre l'entre de l'entre l'entre l'entre confeil, et qu'o m'entre l'entre l'entre confeil, et qu'o m'entre l'entre l'ent

Si pourrant Benoist consentoit à la voye de cession ou de renonciation . le « moven de mettre cette grande affaire en execution, seroit que le Roy le sit sca- ... uoir à tous les Princes & Estats de son obedience, & qu'eux tous ensemble ioints auecluy, non pas ledit Benoift, dont les Lettres pourroient estre mal receuës, le mandaffent aux Roys & aux Princes du party contraire : mais il ne faudroit " pas que l'Intrus en fut si tost aduerty que ses Souuerains qui le reconnoissent, " pour luy ofter le temps de faire quelque malice pour rompre l'entreprife. On ne fe deffie que de luy dans cette occasion, car il n'est pas à croire que les Princes & " les Prelats de sa faction ne desirent si fort l'union, qu'ils feront leur possible pour « l'y conuier, & que refusant d'acquiescer, ils ne le tinssent pour fauteur d'une « cause iniuste, qu'ils ne rejetrassent son obedience & qu'ils ne donnassent les mains pour agir contre luy selon les remedés dont les Princes conviendroient ensemble. Il n'a pourtant pas esté jugé à propos qu'ils s'assemblassent, que pour " deliberer fur l'auis d'vne voye certaine fur laquelle ils se soient preparez ; car « que serviroit il de conferer douteusement, veu qu'ils ne pourroient conclure « qu'ils ne fussent de retour en leurs Estats, & qu'ils n'eussent pris l'auis de leurs Pretats, du Clergé, & des plus notables de leurs Sujets, comme fait nostre Roy? On répondroit à cela que les autres Princes pourroient bien envoyer des Am- "

baffadeurs qui s'instruiroient auprez du Roy & qui leur feroient sçauoir ce qu'il Année auroit refolu, mais veu l'importance du fait on croit qu'il sera plus seur que le Roy leur fasse sçauoir ce qu'il pense par ses propres Deputez, & cela hasteroit " d'auraut plûtoît la conclusion de l'affaire. Quand les Princes de l'autre party seront conuenus de cette voye, & quand

" ils y auront induit l'Intrus & ses Anticardinaux, alors les deux parties contendantes s'approcheroient en deux villes limitrophes des deux obediences, & là " fe trouveroient, tant pour la seureté commune, que pour le conseil, quelques " grands & notables Seigneurs, accompagnez de Prelats & de Docteurs pris de » I'vn & de l'autre costé, auec lesquels il seroit plus aisé de regler les actes qui se-" roient à faire, comme d'absolutions, de dispenses; de reuocations, confirmations , & creations, entant que besoin seroit, pour les Cardinaux, Prelats ou Beneficiers, & autres procedures,& meime de moyenner vne bonne & entiere pacification & " reconciliation entre les deux Competiteurs & leurs Partifans. Cela fait, ils vien-» droient tous deux auec leurs Colleges en mesme Ville, & ratifieroient & execu-" teroient en personne cet important Traitte, qui ne se peut accomplir par Procureur, pour plusieurs causes si notoires, qu'il seroit inutile d'é faire aucune mentio. Pour tirer vn fruit d'autant plus present de cette renonciation, il faudra auparauant qu'elle s'execute, conuenir d'vne nouvelle forme ou façon d'élire le " futur Pontife; c'est à sçauoir que pour eniter les restes d'un esprit de haine & de » division entre les Cardinaux des deux partys, qui pourroient s'opiniastrer pour " leurs Chefs, que pour cette fois seulement elle se fist fans leur participation, pour geftre plus agreables aux peuples. Pour cela Beooist & l'Intrus, du consentement de leurs Colleges, deuront conuenir de huit ou neuf Compromissaires, recon-" nus pour geos de bien & non suspects, & autres que desdits Colleges, qui sans " prejudice de l'aduenir auroient pouvoir d'elire vn Pape, & apres serment solen-" nel de garder fidelité à l'Eglife, il leur feroit permis de le choisir ou non dans les deux Colleges, sans aucune passioo d'amour ou de haine; en telle sorte que ce-luy qui auroit le plus de voix, seroit tenu pour suffisamment & canoniquement "éleu. Que si les Cardinaux ne vouloient entendre à cette proposition, il en fau-" droit prendre vn nombre égal de part & d'autre, ou pour mieux faire, les ad-" mettre tous à faire l'élection, mais que pour cela ils seroient enfermez en Con-

" claue felon la forme ordinalte, autant qu'oo en pourroit rassembler. Il n'importe de dire que par le moyen de cette conjooction des deux Colleges, il se trouveroit plus grand nombre d'Italiens que des autres Nations , & qu'ainsi " nous aurions vn Pape Italien, & que ces V ltramontains tireront auantage de leur » maluersation, c'est à dire de l'intrusion par eux commise. Il n'y a point en Dieu " d'acceptation de perfonnes, & il est sans comparaison meilleur d'auoir vn Ira-" lien , Dieu vueille qu'il soit pourtant aussi Saint que sa Dignité, que de souffrir que l'Eglise soit plus long-temps ainsi déchirée. Quelques-vns ont douté, que si " cette voye de cession se publie, les Aduersaires de Benoist ne disent qu'il n'y aura " confenty que par la defiance qu'il a de son droid, & par ce que le Roy qui le re-» garde comme vn étranger, ne le fauorife pas comme il auoit fait Clement. Ilsen " donnent encore d'autres raisons, mais il n'y a point d'affaire qui ne reçoiue de contradiction fi l'on veut écouter. Il suffit pour cette voye, que l'Assemblée l'ait " trouuce la plus fainte, la plus faine & la plus vtile, il la faut poursuiure comme » telle, dans l'esperance qu'elle plaira à tous ceux qui aiment la Paix, & qu'elle aura " l'effect & le succez qu'on en desire : ce que Dieu par sa grace nous vueille bien ., accorder.

### CHAPITRE HVITIESME.

- 1. Naissance de Charles fils du Duc d'Orleans.
- II. Et de Michelle de France fille du Roy.
- III. Grandes pluyes & inondations en France.

Inition la my. Nouembre la Duchelle d'Orleans accouche en l'Hoffet de S. Pold'en flique le Rey nut fue le fon, it au augueit donna fon non; èt le Année dourieme Lanuier enfoissant, la Reyne accoucha putilli donne fine le 1934. d'une fille que le Reyn finonment me Michelle en l'homor d'un fille que le Reyn finonment me Michelle en l'homor d'un fille que le Reyn finonment me Michelle en l'homor d'un fille que le change (Elle fynisdepsis rhilipse le San Duc de Baurgeger) Il auoit une particuliere devosion de Casima, Reynal rendre plus publique, il réclude l'année mefime de donner fon nomà vine porte de Paris, iuriques l'à appellée la porte d'Enfer, qu'il fit repare Re-embellir d'i endepen de noueaux édifices.

Tour le mois de Decembre & les deux fuiuans de cette année, furent fort humides, & flextraordinairement plusieux, que tous les fleuues du Royaume déborderent iufques à trois fois, & outre la petre qu'on fouffit; par la rupture da commerce par eau, les inondations qu'on qu'on fur just les vallées & les pays bas pourritent tous les grains qu'on y auoir feme.

Fin du quatorZieme Liure.



JGIQUE POUR L'ANNEE 1306. TABLE CHRONO Charles VI. en France. 15. Richard II. en Angleterre, 18, De Non-Seic -Henry en Effagne , autrement Caffille & Leon, S. Du Schisme. Ican I. en Arragon. 7. & derniere, & de Martin son frere Roy d'Arragon & de Sicile. 1. Des pretendus \Boniface IX. à Ican en Portugal.10. Rome. 6. Papes Charles III.en Nauarre.10. Sigifmond de Luxembourg dit de Bohé-Benoist XIII. me en Hongrie, 11. en Auignen, 2. Iagellon en Pologne. 10. De la vacance de l'Empire Louis Duc d'Anjou en Sicile, 10. d'Occident en Allemagne. 17. Ladiflas d'Aniou dit de Daras viurpateur Weneeflas de Luxembourg Roy de B. beme , fils de l'Empereur Charles du Royaume. 11. IV. mort 1378. éleu Roy des Romains, Marqueritte Regnante en Dannemarck & & non reconnu pour Empereur. Suede auec Eric fon neueu. 9. ANNE'ES )Du Regne des Rois Chrestiens Robert Stuart III. du nom en Escosse. 6. ide l'Europe,

Principaux Princes du Sang, Grands Officiers , Ministres d'Effat , & Fauoris de la Cour de France.

Louis de France Duc d'Orleans, Frere du Roy. Louis Duc d'Anten , Roy de Sicile. lean de France, Duc de Berry, & Oncles du Roy, gouvernans le Philippe le Hardy Duc de Beurgegne. Royaume à cause de sa deméce. [ Prin. Charles d' Evrenx Roy de Nauerre 3. du nom. Pierre Comte d'Alencon. Louis Duc de Bourbon, oncle maternel duRoy, o grand Chambrier de France. Sang. Louis de Bourton, Comte de Vendosme, Antestre de nos Roys. Ican , dit de Montfort , Duc de Bretagne. Philippe d'Artois Comte d'Eu, Pair & Connellable de France.

Arnaud de Corbie, Chancelier de France. Louis de Sancerre, Seigneur de Charenton.

Marefebaux Iean sire de Rieux & de Rochefort. e France. Iean le Maingre dit Boucicaut. Iean de Vieune, Seigneur de Rollans, Admiral. Moradas fire de Rossille, Lieutenant des Marechaux en Normandie auec Iean

d'Aurichier. Guillaume Paynel S. de Hambuye, Iean Sire de la Ferté-Fresnel, & Herué de

Manny, Capitaines Generaux en Normandie. Waleran de Luxembourg Comte de S.Pol, Capitaine General de Flandres.

Lancelot de Longuilliers, fon Lieutenant. Renaut de Trie , grand Maifire des Arbaleffriers.

Guy Sire de Cousan & de la Perriere, grand Maistre de France.

Arnaut Amenion, fire d'Albret, grand Chambellan. Euguerran Sire de Coucy, grand Bonteiller de France. Louis de Giac Grand Eschançon.

Raoul Sire de Raineual, grand Panetier. Le Sire d'Yury , Cheualter trenchant.

Guillaume Chastelain de Beauuais, Queux de France.

Charles Sire de Sauoify, Grand Maistre d'Hostel de la Reyne. Robert d'Esneual Escuyer Capitaine de 14. Archers de la Garde du Corps du Roy. HISTOIRE

# HISTOIRE DE CHARLES VI-

LIVRE QVINZIESME.

### CHAPITRE PREMIER.

- l. Les Ducs de Berry , de Bourgogne & d'Orleans vont auec les Ambassadeurs du Roy en Auignon.
- 11. L'Université depute pareillement.
- 111. Lettre du Roy au Pape Benoift.
- IV. Le Duc de Berry porte la parole pour le Roy.



E. Roy qui le repoloit fur les belles promeffes du Pape, ne doutein point qu'il n'eit bien-oft l'honneur d'auor pro. Année caré la Paix de l'Egilé, c'est pourquoy ayant receu les 1935, instractions des Pretais, al voulus pour donner plus d'é.
clat à van si importante negotiution, l'honnere des perfonnes des Diucs de Barry & de Baurgogne fes Oncles & du
Duc d'Orleans fon frere. Il la composé necroe de l'éli-

te des Hommes du Royaume les plus elimés pour leur expetence & pour leur verva. & choir pour ce fujer l'Euequée de saile, Geillame Vicome de Melas, Mailtre Guden des Gradists, Iean de Managa, Mailtre Gilden de leur de le company de la c qui les amenerent en la ville auec toute forte de pompe & magnificence. Ils le Année saluërent en grand respect, & apres le baifer de Paix, ils luy presenterent à ge-

1395. noux ces Lettres du Roy.

The Saint Pere, la paffion que l'ay todjours eut pour la Paix & mino de l'e.
glé veniuerélle, & pour l'extrapation du mal-heurux Schline qui it duitiré de
puis filong temps à mon grand regret, & l'intention d'y remedire que vous m's
me pluitur nois temojegné, anna par vos Ambafidueru que par le ditertere qu'il s'
m'ont renduës de voltre part, m'ont fair refoudre d'enuoyer auprez de vous mes
resc-hers Oncle & Frere, & plufieurs autres perfonnes notables de mon
Royaume pour ce fujet, dont ils font fuffinmment informez. C'ett pourquoir w
vous fujile, Pere Tre-Saint, d'auoir creance & d'ajoulet fré y à ce qu'ils vous
diront, & de vouloir traitter auce cux de cette affaire, comme fi moy-mefine i'y
c'hoise ne prénone. Eferti de nother proper main, a c'hoise ne prénone.

In donnerson, preille trotter pour les Continues au Cordinal de Florres.

Doyen du's ollegt, & en fuitte le bepe leur demands for officienfement des nouwelles de leur fanté, & fir en apparence, rant de mines que de parolles, eta et qui poussir témoigner ne acreme de parlaite (spe du light et deur artiuée, que le Duc de Barry, qui portoit la parole, luy confirma encore-Tree-Saint Pere, qui eta le Duc de Barry, qui portoit la parole, luy confirma encore-Tree-Saint Pere, me de vous propofer quelque choft éconchant l'inoid of l'Egliée, donn ous nous acquirterions voloniters, s'il vous platifoit de nous donner audience. Il répondir qu'il et de l'indice no que faigne de fleur esualizate, de qu'ils n'eufent befond e repos, mais qu'ils reunifient le lendemain. & qu'il leur di roit le ions qu'il auroit per pour le entendre. Il le Contanterrent de Cela, & contribe ion qu'il auroit per pour le entendre. Il le Contanterrent de Cela, & contribe lors qu'il leur di le contanterrent qu'il en contribe de le contribe de le cela, & contribe lors qu'il leur di le contanterrent de l'inches de le contribe de le cela, & contribe lors qu'il le de le contribe de le cela, & contribe lors qu'il le de l'inches de l

### CHAPITRE SECOND.

 On delibere de la Harangue que Me Gilles des Champs feroit au nom du Roy.

II. Le Pape traitte les Princes; & leur donne audience.

III. Abregé de la Harangue de M. Gilles des Champs.

 Benoist y répond sur le champ auec beaucoup d'eloquence.
 L'Eussque de Senlis demande l'écrit fait par les Cardinaux auant l'Election.

VI. Et à toute peine on en obtient copie.

M siftre Gilles des Champs, tres-excellent Professer en Theologie, de Justifiche Harrangue de la premiere Audiene, mais vour qu'on ne denir ren artendre que de beau & de vray de la bouche d'vn signad Ferfonnage, lon ingea à proposi fenendre les movemps qu'il toucheroit, & cétadis vint de l'Eurique d'vras Chancelier du Duc de Bourgogne, qui dit qu'on anoit à parle deuant de geng écasans & delitaxs, qu'on ne devoit entretenir que de c'hofe qu'on pit clairement prouuer. On l'auerrit aussi de ne point roucher la Tunique inconstitule, l'alliance perpetuelle de la France auc l'Empire, ny les deux vauques hors le squels le Papen e peur estre depôt, mais sur rout que sondificat.

magnifiquement les Princes, qui le feruirent à la collation, & il leur donna iour au Lundy, qu'il tint Confiftoire auec vingt Cardinaux,& grand nombre de Do. Année

cteurs & de Sçauans.

Le pourrois bien rapporter tout au long ce qui se passa en cette première Au. dience, & dans toute la fuitte de cette negotiation, mais je fortirois des regles que le me suis preserit, & qui ne me permettent qu' vn recit succint des plus gran-des affaires. C'est assez de dire que M. Gilles des Champs prit pour théme Illuminare his qui in tenebris & in umbra morris sedent ad dirigendos pedes nostros in viam pacis. C'est à dire, Esclairez ceux qui goustent un faux repos dans les tenebres & l'ombre de la mors , pour conduire & pour aresser nos pas en la voye de la Paix. Il accommoda fort bien ce passage à son sujet, & de là, suivant l'instruction des Prelats, il recommanda la Paix & l'union comme les deux poles & les feuls appuys de la Police & de la Republique , & monftra par raifons & par diuers exemples, que toutes les choses naturelles tendoient à cette fin, par vn instinct tout propre & tout particulier aussi ancien que leur creation, Mais il fit voir que parmy tous les Princes qui deuoient seruice & protection à l'Eglise, qu'il n'y en auoit point qui semblassent y estre plus singulierement destinez, que nos Roys, & fit auec toute l'eloquence d'un parfait Orateur le Panegyrique de nostre Mo-narque, par rapport des soins qu'il prenoit presentement, auec les trauaux que ses glorieux Ancestres auoient supportez pour desfendre l'unité du Siege Romain dans tous les Schismes dont il auoit esté tourmenté, & contre lesquels ils auoient exposé non seulement leur Estat & leurs biens, mais leur sang & leur propre vie.Il ne manqua pas austi d'apostropher le Pape en toute maniere & particulierement il s'étendit auec eloge fur les bonnes intentions qu'il auoit témoignées, & qu'il croyoit qu'il eut encore de voir & de procurer l'vnion de l'Eglife; pour laquelle traitéer, suivant l'instante priere qu'il en avoit faite au Roy, sa Majesté luy avoit deputé cette grande Ambassade, illustrée des Princes les plus proches de son Sang, qu'il auoit chargé de luy dire ses sentimens : mais il dit, qu'il ne croyoit pas que cela fe deût faire-en public, & que pour cela il luy demandoit vn jour certain.

Le Pape l'enrendit fort patiemment, & quand il eut finy , il prit la parole, & fit l'ouverture de son discours par ce texte de S. Paul , Subditi effote omni creatura propter Deum, fine Regi tanquam excellenti, fine Ducibus tanquam ab eo mifis. Cela veut dire en François. L'amour de Dien & le respett que vous deuez à sa Pronidence, vous oblige de cherir l'estat où vous vous tronneZ, & de vous y assujettir; soit que vous ayeZ on Roy, parce que l'excellence de fa dignité vous y foumet ; foit que vous ayeZ des Chifs ou des Conuerneurs, parce que vous les tenez du Ciel, qui vous les donne pour vous deffendre ou pour vous chastier. Il rapporta tout ce qui luy auoit esté propofé, & donna à vne réponse faite sur le champ, toute la grace, toute la force, & tout l'ordre d'une pièce de longue étude, mais ce qui luy acquit encore plus d'e-stime & plus d'admiration, c'est qu'il trouva de quoy citer à propos, & dequoy appuyer ses sentimens des plus forts passages de l'Escriture & des belles authoritez de Droit diuin & Canonique. Enfin, comme il ne vouloit pas que l'Orateur eut touché vn seul poinct qu'il ne releuât, il n'oublia pas de bien louer nostre Roy, de luyrendre graces d'vne si solemnelle Ambassade, & de remercier les Princes de la peine qu'ils auoient prise pour l'honneur de l'Eglise, mais d'une peine qui faifoit vne partie de la destinée de la Maison Royale, que Dieu auoit choisse pour sa protection, & dans laquelle il auoit choiss tant de Grands Princes, qui l'auoient deliurée destempestes & du naufrage. Sa conclusion fut qu'il perseueroit dans la mesme resolution qu'il auoit témoignée au Roy, que sa vie luy estoit moins considerable qu'vne vnion si necessaire, qu'il chercheroit par toutes fortes de voyes possibles & honnestes: & que pour cela il entendroit volontiers l'intention du Roy, en suitte de la quelle il donneroit la sienne, continuant pour ce fujet l'audience au lendemain.

C'eltoit à l'Euesque de Senlis à parler, auec lequel les Princes confererent de ce qu'il auroit à dire. Il commença par cette parole Spiritus veritatis docebit vos Année 1395-

omnem veritatem, l'Efrit de verité vous enfeignera tonte verité, & tout fon deffein d'établir les forces de l'inspiration du S. Esprit & la puissance de la verité , ne sut que pour louer les actes passez entre Benoist & les Cardinaux auant leur entrée au Conclaue où il fut cleu, & depuis son election, pour mieux faire valoir la neceffiré de les communiquer. Il le luplia de les faire voir, comme il l'auoit pluficurs fois promis au Roy, & comme il leur estoit enjoint par ordre de sa Majefté, & quoy qu'il y ioignit l'intercession des Ducs là presens, Benoist insista long-temps à dire, que cette requeste ne seruoit encore de rien quant à present, toutefois apres auoir tenté tous les moyens de fuir & d'esquiuer, il témoigna enfin qu'il consentoit de les montrer aux Ducs, mais que ce seroit en particulier, C'est ce qu'on ne luy put accorder, on luy dit tout net qu'on ne luy diroit point autrement l'intention du Roy, qu'il falloit voir auparauant & en public le contenu de la cedule qui fut faite auant son election : & quelque resistance qu'il fist, iusques à dire qu'il y auoit de l'incivilité de le tant presser, il ceda enfin aux puissantes prieres & aux persuasions des trois Princes. Il la fit apporter par le Cardinal de Pampelane, il la leut auec les Ambassadeurs, il creut en estre quitte pour cela, il la voulut retenir, & ce fut le sujet d'vne nouuelle contestation. Il en refusa long-temps la copie, & chercha pour raison, qu'on ne deuoit pas sans meure deliberation produire de la forte, à perfonne, de quelque dignité qu'elle pût estre dans le monde . les resolutions d'vn Conclaue. A la fin neantmoins , plûtost lasse que vaincu, il conseutir qu'on en laisse prendre copie à Maistre Gentier Cel Secretaire du Roy, qui la redigea par écrit en forme authentique; mais quoy qu'il eût fait promettre aux Ducs de la tenir secrette & de la bien garder , ils ne laisserent pas de l'enuoyer à sa Majeste, & elle sut leuë dans son Conseil, où l'on la jugea de grand poids ponr la resolution qu'il auoit prise. I'en ay donné la teneur cy-deuant, où i'ay dit comme on y proceda, & comme les Cardinaux entrerent au Conclaue.

### CHAPITRE TROISIEME.

- Le Pape propose pour toute voye d'union une Conference auec son Competiteur.
- II. On insiste contre luy pour celle de cession.
- III. On injute contre luy pour celle de cepsion. III. Qu'il tâche d'eluder adroittement.
- IV. Belle & hardie replique de Me Gilles des Champs.
- V. Le Pape continue de resister, & le Duc de Berry demande les auis des Cardinaux.

L'Audience ayant efté affignée au Vendredy endiutant, pour apprendre du Expel a vorge qu'il auroit choise, il declara que par le Confieldé fer Ferres les Cardinaux, & felon ce qu'il auoit fait featorir au Roy, à ce qu'il pretendoir, la voye la plus raisonable à fonge fans, & la plus capable d'appaire fe Schaffne, feroit que luy & l'Intrus, auec leurs Collèges, s'atlemblaffent en quelque lies der dei limite de du Royame de France, & fous la procedion du Roy, où l'on traiteroit de l'vnion, & où l'on entendroit les raifons de part & d'autre. Il foit-ancen fuitre que cyé crapedient eftoit le meilleur, & plus fini que cour autre, parce que le confentemqu des deux parties el lant prealablement necesfiaire, fon et outre que le confentemqu des deux parties el lant prealablement necesfiaire, fon et outre que fipe pour d'autre fipe moutre, un der de l'entre de l'entr

il y auroit à craindre qu'auant que la chofe fût conduite à la fin par tout autre expedient, l'en ou l'autre d'eux deux ne vinft à mourit, parce que ce feroit à recom. A ande mencer. Il deudit foi fait aucc beaucoup d'ordre & d'édoquence, & la fe termi. 1995:

na le Confiftoire, qui fut remis au premier iour de Iuin.

Marftre Cilles des Champs qui portoit la parole, prit pour fujet de ce qu'il auosta dire , Fiam veritatis eligi , indiciatua non fum oblitus. L'ay choify la voye de la verité, le n'ay point oublié en cela vos lug mens , le m'y fais conformé , & apres cela il fit vne exacte recapitulation de tous les moyens traittez par les Prelats de France qui s'estoient assemblez par l'ordre du Roy. Il dit qu'on auoit parlé de Icufnes, d'Oraitons, de prieres publiques, & d'autres bonnes œuures, pour ob-tenir de Dicu l'vnion de l'Eglife, & mesme de tascher par des Predications, de porter les Natious Estrangeres à reconnoistre le Pape, & de les rappeller par bonnes raisons en son obedience. Il auança encore qu'on auoir propose l'Election d'vn Pontife, par le moyen d'vn Concile General qui feroit à tenir pour ce dessein, mais que tout cela estoit incapable & non sufficant d'auancer l'affaire. qui demandoit vn prompt remede. Quant à la proposition faite par le Pape, d'aboucher les deux parties, aussi bien que de la maniere de compromettre par elles, il remontra que c'estoit vne chose impossible, attendu l'endurcissement obfrine de celuy de Rome, qui se vantoit d'auoir sous son obedience la plus grande partie des Roys de la Chrestienté: & par telles & semblables raisons, la voye du Pape ne se pouuant accepter, il conclud par d'instantes suplications, tant enuers luy qu'enuers toute la Compagnie, qu'ils se rendissent à l'aduis du Roy, & qu'ils acceptaffent celle d'une cession libre & volontaire du Pontificat, comme estant la meilleure & la plus auantageufe.

Le Duc de Berry l'appire aufit, il dit publiquement que c'eftoti l'intend un du Roy, a le 1 Pape reprenant le difours , d'ectaz qu'il autor totojours en tant de pation pour l'iman de l'Egilie, qu'elle luy effoit plus chere que tous les biens reporchés que trois les honneurs de la terre, que la perfontion les biens reporchés que trois les honneurs de la terre, que la perfonqu'il repodéroit volontiers pour l'obtenir, éx que c'eftoir pour cell qu'il lancie pri le Roy de ly mander foi intention par écrit, mais qu'il autoit entendu que cofur par forme d'auts, èt non par voye de fait, se d'vue maniere fi deciliue, l'imance de l'autoit de l'autorité de l'autorité de l'especie de l'autorité de l'autorité de l'especie de l'est publication de l'autorité de l'especie de l'est per l'autorité de l'especie l'especie qu'il especie l'especie de l'especie l'especie qu'il especie le l'especie le l'especie qu'il especie le l'especie qu'il especie le l'especie qu'il especie qu'il especie le l'especie qu'il especie qu'il especie l'especie qu'il especie qu'il especie qu'il especie l'especie qu'il especie qu'il especi

écrit, auec la façon de le pratiquer.

Sur ceda nos Amballadeurs de retirebrat vo peu à carrier pour en deliberer, mis recuenna suit foil, list-produient par le même A cillier set champs, que ce qui auoir ellé dit n'eftoir point pour prendre authorité fur luy par formede contrainer, mais de confeil. Re qu'il n'eftoir point necefiaire de refiger cette voye par écrit, pais qu'elle ne contemoir qu'va note de deux [1] debte, CESSION, écrit, que pour autorité d'argument insulée pour le dértuire. Le Pape va peu troublé d'une fi ferme repartie, principal de confeils & de déliberer donc jet mois risoulée pour le dértuire. Le Pape va peu troublé d'une fi ferme repartie, principal qu'elle ne soit par le des pranch Confeils & de déliberer long-temps pour le mônteur interest temporel, in-clumdateur pas qu'mar les qu'elles qu'elles de la confeils de de distret de la confeil de la chief de cenir de grands Confeils & de déliberer long-temps pour le mônteur interest temporel, in-clumdateur pas qu'mar le ment pour le contrait de l'est de la confeil d

Nn iii



qu'on faile malicieulement courir au contraire, & l'on n'a rien reconnu,ny dans Annce mes procedez ny dans mes paroles , qui puisse donner sujet de me traduire ny de

1395. " mal parler de moy fur le fujet dont il s'agit.

Il ne fut fait autre chose pour ce matin, & les Ducs prirent congé du Pape, pour se retirer chez le Duc de Berry où ils disnerent, & où ils prierent les Cardinaux de les venir voir. Le Duc de Betry se seruit de l'occasion pour les conjurer au nom du Roy & de la Compagnie, de dire en conscience, chacun comme personne prince & non comme en College, quelle voye leur sembloit la plus facile & la plus sainte pour le repos de la Chrestienté, & pour l'vnion de l'Eglise, il leur demanda mesme leur sentiment de celle qui auoit esté proposee de la part du Roy, & voicy leurs suffrages dans le mesme ordre qu'ils parlerent.

### CHAPITRE QVATRIESME.

- Aduis des Cardinaux touchant l'union, & premierement I. du Cardinal de Florence pour la cession.
- 11. Les Cardinaux de Poisiers & d'Amiens, pour la cession.
- 111. Le Cardinal d'Albe y encline sous condition.
- IV. Les Cardinaux de Neuf-Chastel & d'Aigrefueil, pour la cession.
  - V. Le Cardinal de Gifons y encline.
  - VI Les Cardinaux de Hierusalem, de Naples, de Venise, de Thurcy, & de Viuiers, pour la cession.
- VII.Le Cardinal de Pampelune passionné pour Benoist, contre la cession.
  - VIII. Le Cardinal de Vergy pour la cession.
  - IX. Le Cardinal de Saluces bien intentionné.
- X. Comme außi le Cardinal de Pietre-male qui conclud pour la cession.
- L E Cardinal de Florence comme Doyen, prit la parole du confentement d'eux tous, & témoigna que volontiers ils diroient leurs aduis, mais qu'il craignoit qu'ils ne s'ennuyassent d'une si longue Conference : & apres s'estre un peu fait prier, il auoua que l'Eglise estoit reduite au plus miserable estat qu'elle eut souffert depuis le Prince des Apostres. Il en donna plusieurs raisons, & apres auoir rémoigné beaucoup de ressentiment, il demeura d'accord, que la voye de ceffion estoit apparemment la plus sainte & la plus expediente pour remedier au desordre, & rétablir l'vnion
- Le Cardinal de Poisiers, le second en dignité, dit apres luy, l'estime cette " voye la meilleure, qui sera la plus agreable à Dieu, & la plus prompte pour pro-curer la Paix & vnion de l'Eglise vniuerselle, & le salut des Ames; & si celle de cession est telle qu'on en puisse esperer tant de bon-heur, ie tiens qu'il la faut " approuuer & admettre.
  - Le Cardinal d'Amiens reprenant la conclusion du precedent, iura par le salut de son ame, & par la fidelité qu'il deuoit à l'Eglise & au Roy, que la voye de cession estoit la plus courte, la plus sainte, la plus expediente, la plus honorable, la plus agreable à Dieu, & la plus capable de toutes de pacisier les cœurs de

les consciences Chrestiennes, d'appasser le Schisme, & de donner la Paix à l'Eglise, c'est pourquoy il dit nettement, qu'il falloit rejetter toutes les autres, &

glife, c'est pourquoy il dit nettement, qu'il falloit rejetter toutes les autres, & Année qu'il n'y auoit que celle-là qu'on deût suiure pour appaiser le Schisme.

Le Cardinal d'Alle, qui vouloit ménager les deix partis, fit un plus grand circuite pour nei notine; i l'emercia le Ney en la perfonne des Dues, qu'il complimenta parelllement fur l'affection qu'ils auoient al a paix de l'Egille, e partifina autour de la célion fans vouloit donner dedans, il rémoigna qu'il choir épousante d'vue choie toute nouvelle dans l'Egille; où il ne fe trouvoir pount qu'elle fire necone pratiquée, ny même propoice il a launca encore, qu'il fe pourroit trouver quelque autre voye mellieure & pius honorable pour le S. Siege, & pour le Souteran Poentie, & Don te Mafion de France, mais que pour ceia il ne falbite par corte i conflici de certainse gent, qu'il à l'abhiendroit pour che fine de l'année de l'année de l'année de l'année de l'année de l'année de de faire deporte le Pape troutefou qu'il ne croyet point que ce fit i l'homoton de Royn y de Melleigneurs les Dues que celafiei, qu'au prealable l'insura d'eu celd, il die pourtant à la fin, mais comme de force, en faeur de la celloin, que fil foi niegoci que ce fit la voye la plus courte & la plus facile, & qu'au ces que fil on ingeoit que ce fit la voye la plus courte & la plus facile, & qu'au ces que fil on ingeoit que ce fit la voye la plus courte & la plus facile, & qu'au ces que l'Intrust l'execute le premier ce nerounnant a fon front, que Benoit pourroit béen

Paccepter.

Le Cardinal de Neuf Cheffel trancha beaucoup plus court. Il dit que le Roy & fes Oncles auoient toûjours fouhaitté l'vnion de l'Églife, & qu'y ayant procedé par meure deliberation, & ayant choify la cession, qu'il l'estimoit la meilleure.

Aprescela le Cardinal d'Aigrefacit dit hautement, que le Roy & fon Confeil eflans fi refolus à l'union, fila voye de cession se pouvoir pratiquer de telle forte que la Paix s'en ensiunte, & que l'Egist demourate en son acienne liberté, qu'il tsscheroit d'y induire le Pape comme à la meilleure de toutes, fût: il son pere, ou son propte fils

Le Cardinal de Gifons declara aussi sur sa conscience, que puisque le Roy defiroit l'union, qu'on ne pouuoit esperer que de la puissance de son entremite, & que de toutes les voyes proposéeses no no Conseil, il auoti chosty celle de la cefsion comme la meilleure, qu'il estoit d'aduis qu'on s'y arrestat, pour ucu qu'elle

fe put executer honnestement, deuement & diligeinment.

Le Cardinal de Hirrafette témoigna qu'il filloit demeurer d'accord apres aru de diucrés Alfemblées tentes par le Roy succión Gonfeila, qué ula uoir paf, fion de voir la retinion de l'Eglife, & que puis qu'il auoir tiped que la voye de celfion feroit la plue expediente, qu'il l'approunoir audi, prefuppofé toutefois, que fiusant cette condition, l'Eglife demeurât en liberté, & fous la protection de fa Maiesté.

Le Cardinal de Naplet toucha trois poinds, s'auoir que Monsieur Benoist auoir incecedé à Clement qui efloit vray Pape, que le Roy & les Seigneurs de France auoient recueilly l'Églis & temul ev vay parry, & que comme dans toure la conuire qui lia auoient reunei, il marsoulent erreir qui fait un yen fory, qui'l efilmiosi relois que le Roy avant choisf la voçe de ceffion pour le biene de l'union & de la Pais, qu'il efloit de fon aduits, & qu'il n'en auroir point d'autre.

L'aduis du Cardinal de Fenife fut, que considéré le pitoyable estat de l'Eglife, il n'y auoir point de remede qu'on ne deût essayer, & qu'il estoit d'autant plus consirmé dans l'opinion de la voye de cession, qu'il auoit autres ois tenué pour la plus expediente, que le Roy l'auoit chossis par l'aduis de l'Eglis Gallicane & de son Conssei, & qu'un estoit pas à corier que sa Magieté vousit roussis.

qu'il se fist rien contre l'honneur & au presudice de l'Eglise.

Le Cardinal de Thoray parla d'abord en faueur de Bénosit, il dit qu'il auoit fuecedé à vir Pontifelegitime, mais qu'il ne troutoit que deux moyens pour ob-tenir la Paix, (quoir de contraindre l'Intrus à rentrer en l'obedience de Benosit, on qu'il is renonçaifent cous deux, & que le premier e flant imposible, qu'il elotip pour le fecond, & qu'il prioti qu'on s'y arrefikt s'ans perdre plus de temps,

1395.

pour exterminer vn Schisme pernicieux de dix-sept années ou enuiron, dont la Année durée troubloit le repos & les consciences de tous les Chrestiens. Le Cardinal de Finiers ne marchanda point, il iura sur sa conscience, que les

obligations qu'il auoit au feuPape Clement ne luy auoient pû faire trahir les sentimens, qu'il auoit parlé auec la mesme franchise à Benoist, en faueur de la cesfion . & qu'il crovoit que fi on l'eut proposée au Pape Clement , qu'il en eut tiré

beaucoup d'auantage contre son Competiteur.

Le Cardinal de Pampelune, qui auoit des choses bien contraires à alleguer, eut besoin de plus de discours pour y donner creance. Il protesta d'abord sur son salut, qu'il diroit en conscience tout ce qu'il en pensoit, sans aucun mouuement de crainte ou de flatterie. Il en prit Dieu à témoin, & presupposa premierement que le Roy & toute la Maison Royale affectassent l'union autant que luy, qui de fa part ne souhaitroit rien tant, mais il soutint hautement, que ce n'estoit ny l'ordre ny la maniere, selon les ceremonies anciennes de l'Eglise, que le College des Cardinaux, témoignat ses sentimens de quoy que ce fut deuant personne, qu'il n'en eût esté premieremet deliberé par forme de Consistoire & de Congregation, que bien loing d'en parler par forme d'aduis, personne n'auoit droit de les contraindre de s'ouurir fur aucune affaire : & que quand ainfi feroit qu'ils determinaffent de quelque chose de cette sorte, que leurs resolutions seroient reputées pour nulles & de nul effect. Il ne put s'empécher de donner pour fondement de son dire, que Benoist estoit vray Pape, vray Pasteur de l'Eglise vniuerfelle, & feul veritable Vicaire de I L S V S-C H R I S T , & que par confequent, ils estoient tous obligez de l'honorer & de l'aimer, de le soutenir & de le deffendre, comme legitime Pontife, & de hair l'Intrus & de le chaffer. Il protesta en fuitte sur sa Religion, que la droite voye selon Dieu & Iustice, de paruenir à la Paix de l'Eglife, effoit donc de détruire l'Intrus & de le dépoffeder, & qu'il s'étonnoit fort, qu'au lieu d'auoir commencé par là, l'on songeat à la voye de cesfion. Comme la chose luy tenoit au cœur, cela luy coûta force paroles pour fai. re entendre qu'il ne pouvoit conceuoir qu'on esperât la Paix , & qu'on la voulût obtenir par vn fi étrange moyen, mais par vn moyen, disoit-il, qui blessoit l'au-" torité diuine, & qui choquoit l'ordre de la Iustice, qui ne veut point qu'vne " partie renonce à son bon droit. Il soûtint auec chaleur, qu'il n'estoit ny inste ny " raisonnable, qu'vn Schismatique entrât en comparaison auec vn Catholique, & " que c'estoit faire pour l'Intrus, & contre celuy qui estoit Pontife legitime. Il voulut encore intereffer la memoire du feu Roy & des Princes de son temps, aussi bien que l'honneur du Roy regnant & de toute la Maison Royale, qui auoient lufques alors reconnu Clement & fon Succeffeur, & qui ne pounoient penfer à la voye de cession sans se mettre dans le soupçon d'auoir erré, mais plus encore, fans donner sujet à l'Intrus, de publier cela comme vne resipiscence, & comme " vne suitte de leurerreur. C'est ce qui ne s'est iamais veu, dit il, & on ne trouue-

» ra point qu'il soit écrit nulle part, que la Race Royale des François ait iamais er-" re dans pareille occasion, ny qu'elle ait soutenu de Pape qui n'ait esté legitime. La conclusion de ce discours passionne fut enfin, qu'il soutiendroit par bonnes raifons, contre quiconque voudroit entreprendre le contraire, qu'il ne falloit point aller à la Paix par voye de cession, mais par expulsion de l'Intrus. Or parce que la cedule faite auant l'Election faisoit quelque chose contre ce qu'il affirmost, il la voulut expliquer, ou du moins empécher qu'on ne l'appliquât à la voye de cession, il soutint qu'estant bien entendue, elle ne lioit ny ne contraignoit en rien les Cardinaux, & il ne la voulut rendre efficace qu'à l'effect d'une convention ou abouchement avec l'Intrus, qu'il det estre le moyen le plus aisé pour paruenir à l'vnion.

Le Cardinal de Pergy ne fut pas de ce fentiment, il dit qu'il croyoit qu'il feroit inutile d'entreprendre cette conference entre deux parties fi contraires en fait & en pretentions, ga'il feroit impossible d'accorder. C'est pourquoy il opinoit à la cession, comme la plus seure pour le repos des consciences, & pour étousfer le scandale de cerre division.

Le Cardinal de Salnees fur de mesme aduis, pourueu qu'on trouvât moye d'obtenir l'vnion, & de conseruer l'honneur du Pape, & il adjoits que dans la pen. Aonée se de procurer cette vnion si necessaire, il auost proposé au Conclaue d'estre 1995.

l'Intrus, & qu'il avoit esté choifi de plusieurs du College.

Le dernier, qui fue le Cardinal de Fisiermale, ne marchanda point, il dit que le Roy de les Pinnes de don Sang ayans les interettà de l'Egillé en li grande escommendation que perfonne n'eo pouvout difonnenit, & ayans trouse la voye ce effion la meilleure, qu'il l'approusoit, & que ce che l'ant, fi l'Interrus vouloit renonce, que Benoûlt choit cenu de faire le femblable. Il dit encore que le Cartenant en l'approusoit de l'approusoit de l'approusoit que de d'Orleans ordonnerent su Secretaire du Les Dues de Berry de Bourgogne & d'Orleans ordonnerent su Secretaire du

Les Ducs de Betry, de Bourgogne & d'Orleans ordoonerent au Secretaire du Roy, Maiftre Gonier Col, de reduire par écrit toutes ces opinions des Cacdinaux, & en leur difant Adieu, ils les prietent d'auoir l'voion de l'Eglife en recommendation, & de ioindre leurs soins & leuts sufftages, afin que le Pape leur donnât

facisfaction, & qu'il les expediat bien-toft.

### CHAPITRE CINQVIESME.

I. Les Princes refusent de conferer en particulier auec Benoist.

11. Qui leur donne Audience, & fait vn grand discours.

Contre la voye de cession, en faueur de l'abouchement.
 Et découure l'infidelité d'vn Cardinal.

V. Le Duc de Berry luy répond, & fait de fortes remonstrances.

V. Le Duc de Berryugyrepona, & Jast de jortes rémonstrances.
VI. Les Princes réfighet une Audience sécrette pour séauoir sa resolution.

E huitieme de Iuin , le Pape ayant fait prier les Princes d'entrer en Conference particuliere auec luy fur le fujet de leur Ambaffade, ils répondirent nettement qu'il falloit terminer en public les choses qui touchoicot toute la Chrestiente, mais apres y auoir pensé ils craignirent qu'il ne fût mal satisfait, & pour reparer la chole sans qu'il y allât de leur honneur, & sans changer de resolution, ils prirent pretexte d'aller le jour mesme au Palais Pontifical, sous pretexte de deuotion, parce que c'estoit la veille de la Feste du S. Sacrement. Ils y entendirent Vespres, où le Pape officia solemnellement, & apres le seruice, ils entrerent en discouts, & ils le laisserent en humeur de leur mander le lendemain qu'il leur donneroit audience le mesme iour. Ce fut luy qui en sit l'ouverture par vne piece d'éloquence accomplie eo toutes ses parties; cat il commença par la louange du Roy & des Grands de France, il fit voir que le dessein de l've nion qu'ils pourchassoient si Chrestiennement, estoit vne suitte des Benedictions de Dieu fur la Maifon Royale. Il remarqua les exploits qu'elle auoit fait en di-uers Siecles pour nostre Religioo, non seulemeot en France, mais insques dans l'Arragon & dans toute l'Espagne, & il les asseura bien aussi, que si le Roy aimoit bien l'Eglife, que l'Eglife n'aimoit pas moins le Roy, & que bien-tost il esperoit faire voir dans vne bonne occasion qu'il estoit son fils bien-aimé. Il dit de mesme au fujet de l'voion, que si on la souhaittoit, qu'il pouvoit dire quant à luy, qu'il la passionnoit auec la derniere impatience, qu'il souscriroit presentement d'acheuer ses iours dans voc prison perpetuelle pour l'obtenir, qu'il la vouloit poursuiure iusques à la mort, & qu'il s'y comporteroit de telle sorte, qu'il espetoit sans vanité que toute la Chrestienté louëroit ses procedez. Il prit le Duc de Bourgogne à rémoin des entretiens qu'ils auoient eu autrefois sur ce sujet, & passant de

Année 1395.

là doucement sur les moyens, il dit qu'il auoit creu que le Roy & les Seigneurs de France prefereroient à tous, & qu'ils éliroient celuy de la convention & de l'abouchement des deux Contendans, qui estoit le plus raisonnable, & le seul mesme que luy & ses Freres les Cardinaux auoient jugé dans leurs Conferences, qu'on put pratiquer. Mais qu'il ne pouuoit affez s'étonner qu'on eut proposé la vove de cession, & qu'on eut voulu arracher de luy la cedule faite au Conclaue, par des façons d'agir si rigoureuses, qu'il estoit inouy qu'on en eut iamais vsé de la sorte auec pas vn de ses Predecesseurs. Il dit que peut-estre on auoit eu si peu d'égard à ses interests à cause qu'il estoit étranger, & que c'estoit encore ce qui donnoit sujet de parler de luy auec si peu de respect, & auec tant d'aigreur & d'a. uersion de sa Nation & de son Pays, insques à faire courir des bruits qu'on le chafferoit bien-toff par force de fon Pontificat. C'est pourquoy il les suplioit qu'ils gardassent qu'ils auoient toujours tenu, & qu'ils luy donnassent par écrit ce qu'ils desiroient de luy, pour en deliberer auec l'Université d'Auignon, qu'il estimoit la plus remplie de Personnes scauantes , & lesquelles au iugement de tous l'emportoient sur tous autres en science & en force de raisonnement. C'estoit afin de saire étudier des argumens pour tout impugner, pour faire vn party contre leurs propositions: & pour en quelque façon assoupir l'affaire, cependant qu'il dresseroit cette contrebatterie de gens commandez, qui n'estoient pas libres de leurs opinions, il les pria par plusieurs fois que cette matiere fût traittée plus secrettement & auec moins de bruit, n'estant pas de la bien-seance, disoit-il, qu'on deliberat fi publiquement d'yne resolution si difficile & de si grande importance. Il adjouta finement pour conclusion, que l'vn des Cardinaux, & qui peut-estre estoit celuy qu'on croyoit le plus deuoué au seruice du Roy, & plus attaché à son opinion, luy auoit rapporté tout ce qui s'estoit dit chez le Duc de Berry, qu'il luy auoit conseillé de tenir ferme, de se mocquer de tout, de ne pas jetter à ses pieds ce qu'il tenoit en ses mains, & de ne pas consentir à deuenir le valet, auec le droit qu'il auoit de dominer tout le monde.

Le Duc de Berry l'ayant prié de luy nommer cet honneste homme de Cardinal ,il le refusa, il dit que quelque iour il le connoistroit assez, & alors le Duc prenant la parole, apres s'estre excuse du peu d'eloquence & de sçauoir qu'il auoit pour traitter vn si grand sujet deuant vn si grand Personnage, & en presence d'une si notable Assemblée, il ne laissa pas de reprendre en fort bons termes Ic pécherois contre mon deuoir & contre la reconnoissance qui vous est

denë, Pere Tres-Saint, si ie ne vous remerciois premierement de l'affection que vous auez toujours eue, & que vous continuez pour le Roy nostre Sire, & pour " tous ceux du Sang Royal de France. Mais quoy que nous n'en puissions pas dou-

rout ce que le Pape auoit dit , & il y répondit de la forte.

» ter, l'occasion presente m'oblige de vous suplier, & de vous demander, comme " le plus precieux gage & la plus grande marque de l'amour de vostre Sainteté. qu'elle nous fasse connoistre serieusement quelle est sa volonté, afin que nous taschions de nous y conformer. Austi-tost que nous apprismes que Mestieurs les " Cardinaux , tous d'vne voix & d'vn consentement vnanime , estoient conuenus " de vostre election, nous en eûmes beaucoup de ioye, & nous leur en sceûmes " d'autant plus de gré, dans l'esperance qu'ayant l'occasion d'executer cet ardent desir de l'unité de l'Eglise Orthodoxe que vons auez roujours porté dans le cœur, Dieu vous en enuoyant du Ciel tout le pouuoir & l'authorité, vous le fe-" riez paroiftre auec tout le fuccez qu'on doit attendre de vostre Sainteté. Ie me " fouuiens à ce sujet, & ie vous prie de vous en ressouvenir pour nostre iustification, » que pendant le voyage que vons fiftes à Paris, il y a quelque temps, vons me de-" mandâtes mon sentiment sur les moyens d'union, & que ie vous répondis que ie n'en voyois aucun que par la voye de ceffion, & que file Pape Clement de bonne

memoire ne se resoluoit à l'accepter, qu'il estoit en danger de voir l'Eglise Gal-" licane fouftraite de fon obedience. Il est vray que ie remarquay que cela ne vous plaifoit pas, que vous l'entendiftes auec impatience, & que vous diftes qu'il n'y talloit pas proceder si rigoureusement à son egard. Et cela soit dit seulement, Année Tres-Saint Pere, pour vous faire connoiltre, que la mesme conclusion s'estant 1395. prife en fuitte, apres grande & meure deliberation, ce n'a point esté ny par man- " que d'affection ou par haine , ny par aucune mal-veillance contre vostre Pater- « nité, qu'on aitrefolu vne chose qui auoit esté entamée du viuant de vostre Pre- ,, decesseur. Nous auons pour vous les mesmes sentimens d'amour & de tendresse, il n'y a point de rencontre où nous ne voulussions rémoigner la passion que nous auons pour vostre seruice, il n'y a point de charge, si pesante qu'elle put estre, " que nous ne portaffions pour voître Saintete, si elle nous la mettoit sur la teste, « & quelques bruits qu'on fasse courir au contraire, nous ferons voir que c'est sans « aucun fondement, quand elle souhaittera quelque chose de nostre part. Nous n'auons point choify la voye de cession, elle a este approuuée par vne Assemblée presque generale de toute l'Eglise Gallicane, & de tout ce qu'il y a de gens de " bien & de sçauoir dans le Royaume, & nous ne nous persuaderons iamais qu'yne « chofe si fainte, puisse estre contre les interests, non pas mesme contre les senti- « mens de vostre Sainteté. C'est pourquoy, nous vous suplions de mettre au jour ... cette bonne volonté depuis si long-temps conceuë, & par laquelle vous auez promeu nos Assemblées & cette Ambassade, & nous vous conjurons par vostre " propre gloire, d'accomplir vostre outrage, & de preuenir l'honneur que rece- " uroit l'Intrus, s'il acceptoit la cession deuant vous, puis qu'aussi bien il vous en « faudroit faireautant, & que ce vous seroit autant de honte & d'affront d'y estre « contraint, que vous meriterez de louange, & que vous aurez d'auantage, de ... I'y auoir force par vostre exemple.

Il adjouta à cela pluficurs autres railons, mais il luy remonstra particulieremenr, qu'il ne falloit pas que les douceurs imaginaires des honneurs passagers, luy fissent mépriser une reputation digne de l'une & de l'autre eternité, ny que l'ambition l'emportat fur le veritable honneur. Le Pape de son costé trouva plus à propos de répondre en termes generaux, que de s'engager fur le champ à fe deffendre sur tant d'articles si pressans, il dit qu'il ne vouloit point contredire à des sentimens enoncez auec tant d'apparat & de belles apparences, mais qu'il continueroit seulement d'asseuter nos Princes & nos Ambassadeurs, qu'il apporteroir de son costé tout ce qu'il pouvoit selon la conscience & l'honneur, pour paruenir à cette Paix si desirable & si desirée. Sur cela ils se separerent, & comme il auoit promis de dire fon intention, les Princes le presserent de leur donner jour pour cela ; qu'il assigna au leudy ensuinant. Les Cardinaux du Priy de Saluces . & de Poiriers , qui leur porterent cette nouvelle , les prierent de la part du Pape d'y venir peu accompagnez, pour ne pas traitter cette affaire trop publiquement, & le Duc de Bourgogne repondit à cela, qu'encore que le Roy leur ent fait sçauoir pardes Lettres expresses, qu'il auoit besoin d'eux à la Cour, pour des affaires qui luy estoiet suruenuës, & qui leur feroient desirer qu'on ne les retardat pas si long-temps, qu'ils obeïroient volontiers à sa Saintete; mais quant à ce qu'elle desiroit que les raisons de part & d'autre fussent debattués entre peu de gens, qu'il feroit aussi mal-seant que desauauatageux à la cause qu'ils ponriuiuoient, que tous les Cardinaux ne fussent pas presens ; tant pource qu'ils auoient accepte la voye de cession, que parce qu'il sembleroit qu'il y est diuision entr'eux. Il dit encore qu'il ne feroit pas de bonne grace, qu'en la place de ceux qui auoient tant de part & d'interest à l'affaire, le Pape y appellat d'autres Docteurs, mais que leur intention estoit d'y mener auec eux les Deputez de l'Université, pour auoir aussi bien que luy des Doctes & des Clercs de leur costé : ensin que comme c'étoit l'affaire de toute la Chrestienté, qu'il estoit à propos qu'ils suffent accompagnez de tout ce qu'ils pourroient de Perfonnes notables au Consiftoire qui se tiendroit.

. Oo ii

#### CHAPITRE SIXIESMF

Le Pape traitte les Princes & donne son intention. I.

II. Par vne Bulle , où il propose vne Conference auec son Competiteur, ou bien en tout cas pour détruire la voye de cession , il offre de passer par Arbitres , & en donne les moyens.

Les Princes deliberent sur la Bulle, & sur ce suiet les Cardinaux d'Albe & de Pampelune se querellent.

Le Pont d'Auignon brussé.

Dont on accuse le Pape, qui s'en deffend.

E Pape mal fatis-fait de la réponse que les Catdinaux luy rapporterent, dit qu'il trouvoit étrange qu'on les eut tous entendus fans luy, & qu'il ne pût estre ouy sans eux, & en dépit de cela il remit la Conference au Dimanche, qu'il 1395. ne laissa pas de leur donner à disner. Il remit apres cela l'affaire sur le tapis, & en presence des Cardinaux seulement , & de quelques vns de ses Officiers, il fit les mesmes discours qu'il auoit accoûtumé, & pour conclusion, il leur donna son intention par écrit, qui fut mise en fotme de Bulle & d'Ace authentique , par Mathieu Sancij & Maistre Gentier Cel Secretaires du Pape & du Roy, comme il s'enfuit.

Benoist Euesque &c. Comme ainsi soit que dés long-temps & auant nostre asfomption au Souverain Pontificat, nous ayons par l'affiduité de nos vœux & de " nos foins, ietté les premiers fondemens de l'vnion, & employé beaucoup de " veilles & de trauaux pour rendre veritable la comparaifon de l'Eglife auec la Tu-" nique inconsutile de nostre Sauueur, & pour bannir & exterminer le Schisme pernicieux & l'erreur déja vieille qui la déchire & qui la met en pieces. Enfin la Prouidence Diuine nous ayant, quoy que sansmerite, appellé à la grandeur de " l'Apostolat, nous nous sommes d'autant plus appliquez à la soulager d'vn far-" deau si pesant, & à dissiper cette peste qui la détruit, que nous esperons de la mi-» fericorde de celuy dont nous fommes le Vicaire en terre, & dont l'honneur y est " interesse, qu'il reconnoistra le merite de cette action, & que nous receurons la recompense de nos soins officieux & constans, & de la bonne conduite que nous " tiendrons; au lieu que nous aurions sujet de craindre, ce qu'il détourne par sa » grace, qu'il ne nous punit de nostre paresse & de nostre lascheré. Nostre tres-" cher Fils en I E sv s-CHRIST, Charles illustre Roy des François, que nous auons souvent requis auec instance de nous seconder dans cette entreprise, com-" me le Champion inuincible de l'Eglife,& comme fon principal Deffenseur, a eu » la mesme compassion de ses iustes soupirs & de ses longues afflictions: & pour ce s sujet il nous a enuoyé vne solemnelle Ambassade, composée des Nobles Ducs " de Race Royale, aussi celebtes par leurs vertus & par leur pieté que par la gloire de leur naissance, Jean Duc de Berry, & Philippe Duc de Bourgogne ses Oncles, " & Louis Duc *d'Orleans* (on Frere, qui nous ont confirmé les affeurances que " nous auions de son affection pour la Paix de l'Eglise, & qui nous ont exposé de » sa part, quelques choses qui luy sembloient expedientes pout la rétablir en sa " premiere vnion. Nous en auons conferé, traitté, & deliberé auec nos venera-bles Freres les Cardinaux de la fainte Eglife Romaine, en leur presence, & des " autres Personnes tant Cleres que Laïques du Conseil du Roy qui les ont accom-" pagnées, & toutes choses bien & meurement examinées; nous auons jugé à propos de leur offrir la voye la plus raisonnable & la plus salutaire pour proceder à

eette vnion, & pour la rendre plus entiere & plus efficace. C'est à sçauoir, que nous & nosdits Freres d'vne part, & l'Aduersaire de l'Eglise de Dieu d'autre co- Année fté, auec ses Anticardinaux, nous rendions personnellement en rel lieu qu'on 1195. choifira pour ce sujet , sous la fidelle & seure protection dudit Roy , qui le peut « donner plus propre & plus commodément que tout autre Prince pour conferer ... ensemble, & Dieu aidant, comme nous l'esperons, poursuiure ladite vnion. Alors nous ferions ouverture de toutes les voyes convenables pour y paruenir au plûtost. Mais nous n'estimons pas à propos de les declarer deuant cette con- " uention deuant laquelle il feroit dangereux de les publier, de erainte qu'on n'e- « tudiat plutost à les troubler qu'à les suivre, & qu'on n'y apportat des empéche- « mens qu'il faut apprehender de la malice de ceux qui taschent plûtost de semer la zizanie dans l'Église de Dieu qu'ils n'aspirent à son vnion, & d'autant plus, a qu'on n'a aucune certitude de l'intentió de nostre Aduersaire & de ses Adherans. Il est vray que lesdits Ducs, ne goûtans pas cét expedient, nous proposerent de « la part du Roy & de son Conseil la voye d'yne cession reciproque, tant par nous « que par nostre Aduersaire, & qu'ils nous prierent mesme de rejetter toutes les autres & de nousarrester à celle-là, mais considerant qu'elle n'est point ordon-née de droit pour appaiser le Schisme, & que loing d'auoir esté iusques à present " fuiuje par les Saints Peres en de pareils befoins , l'Histoire & les Actes des Ponti- " fes Romains nous apprennent qu'elle a esté autrefois rejettée comme non prati- « quable: nous auons inflement apprehende, qu'en acceptant vne telle voye, dans a vneaffaire de si grande importance pour le service de Dieu, pour l'Eglise Romaine, & pour toute la Chrestiente, l'on ne nous imputât d'auoir introduit mal à propos, quoy que sans y penser, vne nouveauté criminelle envers Dieu, & " d'vn pernicieux exemple pour la Religion, qui fût au mépris des Clefs, & de " l'viage ancien & des censures des Papes, qui blessat la liberté Ecclessastique, & « qui redondat au scandale des Prelats, des Princes Catholiques, & de tous les fidelles Chrestiens, qui adherent, & qui ont adheré à la verité & à la Iustice de nostre party, qu'on pourroit sur nostre propre jugement aceuser d'ignorance & d'erreur. Neantmoins pour ne pas donner d'autre part quelque occasion à no- " itre Aduersaire & à ceux de sa faction, de se flatter de quelque ayantage qui re- « chauffe leur obstination opiniastre, & de crainte aussi, ce qu'à Dicu ne plai- « se que l'on n'impurât à la Iustice de nostre party, que tous autres moyens rejettez, & cette voye de cession nousayant esté proposée par des enfans de noître obedience, & l'ayans inconfiderément acceptée, nous eustions témoi- " gné vne iuste destiance de nostre droit, comme ainsi soit qu'il ne faut pas rece-« uoir des remedes qu'on soupçonne d'estre pires que le mal, nous paroissant plus a de peril que de seureté en la requisition, faste en termes generaux par lesdits , Ducs, & en la maniere d'une telle cession, qui emporte auec soy l'élection d'un futur Pape & plusieurs autres incidens : nous auons demandé ausdits Ducs en sui- " te de leur proposition, les moyens d'y proceder & de mettre en pratique cette " nouuelle voye, afin qu'il nous pût apparoir comment l'vnion desirée de l'Eglise « s'en peut ensuiure. Nous leur auons encore offert d'y répondre, apres que nous " en aurions deliberé quelque temps, en telle forte que le Roy & tous les Catholi-ques en feroient fatisfaits, n'ayant point d'autre intention que de mettre fin audit Schisine par des voyes misonnables, juridiques, & salutaires aux ames, & de " voir la Sainte Eglife dans l'union Ny cette réponse, ny nostre demande n'ont « esté acceptées, & ils n'ont pas mesme voulu declarer le moyen de pratiquer cet- « te ceffion ; mais quoy qu'en nostre conscience, & à l'égard de Dieu, nous foyons certains de noître droit, & que nous en ayons vne connoissance infaillible, pour auoir esté du Conclaue de Rome-& des autres tenus ailleurs, desquels " dépend la verité du fait, & où nostre droit a pris naissance & s'est confirmé : « neantmoins, pour nous iustifier nous mesmes, pour faire voir la sincerité de nos " intentions dans les raisons que nous y auons apporté, & pour donner vne entiere farisfaction audit Roy & aux Ducs qu'il nous a deputez, pour lesquels, comme pour la memoire de leurs Ancestres, nous auons des entrailles toutes d'amour "

# 298 Histoire de Charles VI.

& d'affection, telles que nous confessons que l'Eglise Romaine & nous le de-Année uons à leurs insignes merites, & apres enx pour rous les autres Princes du Mon-1395: de & pour tous les Chrestiens en general : afin que personne ne nous pussife re-» procher que le chatouillement de cét Estat eminent, Dieu (çair pourtant si nous

", le paffionionis, & fi aucune mauuaife ambition nousi oblitine à le vouloir conferuer ; enfin pour faire connoiftre à tout le monde, la pure & concordiale in clination que nous auons todjours cuté, que nous auons encore, & que nous efperons.

Dieu aidant, d'auoir incellamment pour la l'aix de l'Églife; nous offrons au Roy,
aufifire Duck à rous autres Princes. & à rout le gennle fi breifie & rous de Roy.

"Dieu sidant, d'auoir incellamment pour la Paix de l'Eglise: nous offrons au Roy.

aus dits Ducs, à tous autres Princes, & à tout le peuple Chrestien. & nous declaros

presentement nostre intention estre telle, que si l'onne peut obtenir l'union par

l'expedient que nous auons cy-dessus proposé, & apres que suiuant l'offre que

"l'expedient que nous auons cy-deffus propoié, & apres que fuiuant l'offre que nous en auons faire, nous nous ferons abouchez, nous & nos Freres auce noftre "Aduerfaire & ceux de fon party, au lieu qui aura effé choifi pour cét effect, nous "confentonade faire choix de quelques Perfonnes razionant Dieu & bien zelées

" consentons de faire choix de quelques Personnes craignană Dieu & bien zeles » pour l'unité de l'Eglise, dont le nombre sera partagé entre nous & nostredit Adu uerfaire, qui s'assembleront de part & d'aure, & apres serment fait de bien, dili-

"gemment & fidellement proceder en cette affaire, fans autre veuë que de l'intereft de Dieu & de la Religion, & fans aucune paffié d'amour ou de haine, de craiu. T et, ou de tout autre refpe & humain, & de la terminer dans certain temps qu'ils » prendront, ou qui leur feva ordonné pour examiner de part & d'autre toutes les

» prendront, ou qui leur fera ordonné pour examiner de part & d'autre toutes les , raisons defait & de droit, & apres icelles discurées selon la qualité du differend, , declareront qui de nous deux a la meilleure cause. On prendra pour ce faire toutes les precautions qu'on ingera necessiaires, afin d'en asseure l'euenement, & de

" leuer rous les doutus, rous les obstacles & rout le sea dale du passe, & nous donne-" rons de nostre part relle cautió qu'on souhaitera, que nous executeros de bonne-» soy route equiauta estle par eux reglé & decidé. Que si par l'vn ou l'autre de ces

, deux moyens, on ne peut encore venir à bour de cette vnion, nous offrons en cc cas, deuant que de defemparer du lieu de la Conference, de propofer ou de receuoir vne ou plufieures autres voyes qui foient raifonnables, honneftes & iuri-

"diques, & par lefquelles, sans que Dieu y soit offense, sans qu'elle soit requelque 
"nouvel exemple prejudiciable à l'Eglise Romaine, & sans qu'elle soit lezée, & 
"les sidelles Chrestens scandalisez, on puisse abolir & mettre sin au Schisme &

" les néclies Chretices (candaillet, on puille abour & mettre un au Schilme & " pacifier l'Eglife de Dieu. En tout cela nous nous comporterons de telle forte, que le Roy, les Dues, tous les autres Princes, & mefines toute la Chretitenté, " connoistront euidemment qu'il ne tient pas à nous, & que nous ne refuserons ia-

" mais de contribuer de tout nostre pouvoir à cette vnion & à la tranquilité depuis » si long-temps desirée, de l'Eglise de Dieu. Signé Matheus Sancij.

Apries la fedure de cette Bulle, les Dues se retierent, & prient congé du page sous presente de delibert, mais en veriré pour ne pouuser plus contraindre leur mine, aussile Cardinal d'Albe qui les recondusions auce se Cardinal de Empeleure s'en apperceut-si bien, & lay-mémen en le put tenir de quereller son Compagnon, & de l'accuser tout hauten leur presence d'auoir fair cette Bulle Gouvernement de touter l'Egiste & du Page messine. Il luy distencere qu'il tromsour de lor, & cett airtir av mément y de la part de Pampelone auor puls fromsour de lor, & cett airtir av mément y de la part de Pampelone auor puls seur reproches, qu'il n'yauois que luy qui cât canst tous les maux & tous les décrée de l'Egiste Romaine. Get emporrement plain d'injuse, neure deux Personnes de cette qualité, appres la rire aux Princes & Rous ceux qui les entendirent, & Dieu (air sin on le compas auce coutre les figures.

Pendair cas Conferences quel ques mausais garamens, dont ien e pais dire le nom y la qualité, mais qui peutefre vennayoien do long fejour des Dues, & de tant d'allées & venués de Villenceue, où its logecient, à Auignon, refoluerne de rompre ce commerce en le rendant plus difficile. & meme perilleux. Ils enuoyerent fur l'aminuit mettre le feu à quelques batteaux chargez debois, qu'ils frient l'alcher en mefine temps, & qui venans donner contre les batteaux qui bouchoiene les Arches, les embraferont & le Pontaufit, qui fut mis en cendre. Quelques was degens de Pinice, qui clionent loge, à la Ville (e récoullementa année bruit ; ils édouterent de trahifon & d'entreprife, ils coururent aux armes, & 197. Les Habitanals es prient aufit, & menne garde aux poeres. & sun muralles indiques au iour pour l'eur conferentaon. Quoy que le cour fut vilan, on ne latifi pas d'en longomente l'espegaree qu'il faioti pour fei intereffe, & tous no brançois ne le cechoient point de dire qu'il auoit toité la pièce pour faire affront aux ne le contraine de l'entre de

## CHAPITRE SEPTIESME.

- Iean Hayton Docteur Iacobin Anglois de Nation, foustient diuerses propositions scandaleuses à l'Eglise, au Roy & au Royaume de France.
- 11. Les Princes obligent le Pape de le faire emprisonner.
- III. Ses propositions par articles, desaduoueZ par ceux de son Ordre.
- Es Deputez de l'Université de Paris, qui croyoient n'auoir autre chose à faire qu'afournir de raifons pour répondre aux artifices du Pape, & pour maintenir le party de la cession, trouuerent en mesme temps en Avignon, vn nouuean monstre à combattre dans l'Ordre des Iacobins ; qui à cause de sa Robe n'étoit point de leurs amys, & qui comme Anglois étoit ennemy de toute la France. Il s'appelloit Ican Hayton, & c'étoit vn Docteur à la verité tres-fameux, mais encore plus impudent, & qui preschoit & dogmatizoit publiquement, & prenoit des conclusions infamantes contre l'honneur du Roy & du Royaume de France, & contre la reputation & la doctrine de l'Uninersité de Paris ; qu'il se vantoit de fouftenir contre quiconque oferoit entreprendre de luy prefter le collet, & d'entrer en dispute. Nos Ambassadeurs qui en furent auertis, mirent en deliberation ce qu'ils auoient à faire, & quelques vns furent d'auis qu'on ne fift pas semblant d'en uen scauoir, ny d'y prendre garde, de peur qu'on ne fist diuersion, que cela ne causat quelque obstacle à la principale affaire, & que l'accessoire ne nuissit au capital suret de la negotiation; mais ils se rendirent à la plus grande voix, qui sur de supplier le Pape de l'emprisonner, & de luy faire faire son procez. Il l'accorda affez librement pour complaire aux Ducs, il permit à nos Docteurs François de visiter cet Emporté pour taicher à le reduire, & il n'en fut que plus obstiné. Il dit impudemment qu'il foutiendroit par tout son dire, & afin qu'on ne pût rien changer aux termes, luy melme reduifit ses opinions par escrit en forme de Thefes, & les voicy dans le mesme ordre qu'il les donna par Acte public.

Li 1879. Cen 1871 a utilli vertrablement donnel les eleft de l'Egilté à va, côme il lier da onnées à l'emite de, quiconque voudra fouterni le contraren, il effentereique. Il Quiconque dut de alleure, que qui que ce foit qui empefche l'vaion de l'Egilté. elificatimisarque de digne d'Anachteme, parle trop generalement, sa affirme temerairement vne fausfiere i, mais s'il ditoit ainfi, tout homme qua de certaine fenence, fains excele d'ignorance, de fina autoir quedque intel fujur de differen, empéche ou diffrer l'vaion de l'Egilté, eff fohlmatique de digne d'Anachteme, fai empoche ou diffrer quedque couleur, neatmontsi l'ét emperone mader cas, sa, avoposition autori quedque couleur, neatmontsi l'et temperone mader cas, sa,

ne diroit pas verité.

It II. L'à Compagnie qui foûtient en certaine Epiftre eferite à l'illustre Roy <sup>ut</sup> de France, & qui commence ains, christianissima at Retigionis orthodax, chr. <sup>ut</sup> que l'heresse scinssimatique domine en la maison de l'Eghle, qu'elle est la feule <sup>ut</sup>

dispensatrice des Benefices , qu'elle veille , & qu'elle a l'œil sur la vacan-Année ce des Dignitez Paftorales, & plusieurs autres choses deuant & apres, a parlé comme fille de Sathan & mere d'erreur, nourrice de fedition, diffamatrice du " founerain Pontife & des autres Prelats , & comme infidelle & ennemie de l'Egli-

» fe. Ces gens là se declarent parties dans cette scandaleuse & méchante Lettre , & " aucun Docteur fage & confcientieux , ne confentira qu'elle foit tolerée . comme parrant d'vne Cabale de personnes mal intentionnées, qui l'ont emporté sur les plus gens de bien, dont ie veux croire qu'il s'y en est rencontre quelques-vns.

" IV. Le Pape ne peut estre forcé par voye de fait de renoncer au Pontificat, ny pa-» reillement estre tenu pour consentant auSchisme en ce qu'il refuseroit la voye de " cession, & quiconque tient & affirme le contraire, est heretique & doit passer pour tel. Ceux qui ont dogmatizé & diuulgué par le monde qu'on le devoit contraindre à ceder & à renoncer, & qu'au cas qu'il n'y voulût entendre, qu'on le pou-" uoit declarer consentant auSchisme, & par consequent heretique: ceux là, dis je, " qui ont escrit cela dans leur Lettre ou Libelle , & qui ont choisi cette voye pour " paruenir à l'unité de l'Eglife , la mettent en voye & la disposent à un plus "long Schifme, & confequemment ils doiuent pluftoft paffer pour perturbateurs.

que pour zelateurs de fon repos, & pour gens bien intentionnez à procurer la dite "vnion. " V. Ceux qui si hardiment & si mal à propos, ou plustost malitieusement & d'yne » langue empoisonnée du venin de leur cœur, ofent dogmatifer des choses si per-

" uerles , n'ont autre dessein que de desseruir le S. Pere , & de luy imputer injustement la division de l'Eglise : & en rejettant sur luy le crime de l'Antipapat , ils font eux mesmes naistre vne heresie dautant plus dangereuse, qu'elle tend à le " faire poursuiure par les Princes de son obedience, qui le doiuent proteger. C'est » pourquoy ils meriteroient d'estre priuez de tous les honneurs & de l'authorité

» du Doctorat, & d'estre plus ignominieusement traittez, que ne seroient ceux " qui auroient trahy leurs Roys ou leurs Princes temporels & feculiers.

VI. Si quelque Prince remporel que ce foit, adheroit ou fauorifoit cette pro-" position ou ces dogmes pernicieux, de dire que le Pape doit estre forcé par voye " de fait à renoncer au Pontificat, ou bien qu'on le deuroit pouluiure comme Schif-" marique & Hererique, il deuroit luy mesme estre priue de sa digniré & de son domaine, & il en seroit décheu de plein droit.

VII. Quelque voye que le Pape vueille accepter, quand il deuroit choifir celle " de cession, quoy qu'elle soit contre la Coûtume & la pratique de l'Eglise, il n'a » pour luge que Dieu dont il est le Vicaire immediat, sa propre conscience, & son " Confesseur in fore confeientia, & n'en doit reconnoistre aucun autre mortel : & quiconque oferoit soustenir le contraire, il deuroit estre reputé heretique & te-meraire.

Cesconclusions, & la temerité du personnage, apporterent un grand scandale dans tout l'Ordre des Dominiquains, & comme ils craignoient d'encourir à fon sujet l'indignation des Princes, ils nese contentetent pas de le desauouer, seur General mesmes accompagné de quelques autres des plus graduez & des plus confiderables, vint protester aux Ducs, que bien long d'adherer à ces fausses propositions, qu'ils les auoieot toûjours condamnées, & qu'ils ne souhaittoient pas moins qu'eux qu'il en fût chastié.

CHA.

CHAPITRE HVITIESME.

Assemblée des Princes & des Ambassadeurs de France, auec les Cardinaux.

L'Euesque d'Arras se plaint de l'intention du Pape.

III. Ils l'improuuent, & le supplient en vain d'accepter la cession.

IV. Qu'ils approuuent par un Acte authentique.

Copie dudit Acte.

Le Pape refuse audience publique aux Deputez de l'Vniuersité de Paris.

E Mardy ensuivant de la réponse que le Pape donna par écrit il se tint vn Année Confeil par forme de Conference en la Maifon des Cordeliers d'Auigno, où les Princes & nos Ambaffadeurs menerent les Deputez de l'Vaiuerfite, & où tous les Cardinaux se trouverent, à la reserve de ceux de S. Martial, de Vergy, & de Pampelune, qui s'en firent excuser sous pretexte de maladie. L'Euesque d'Arras Chancelier du Duc de Bourgogne, y fit tout haut la lecture de la Bulle ou Récrit du Pape, & apres qu'ils en eurent tous témoigné beaucoup de surprise, ce Prelat leur fit vne belle & docte Harangue, pour monstrer que les Princes y estoient particulierement greuez en neuf poincts principaux, i. en ce qu'il ne faifoit plus mention que sur cela il requist le Conseil & le consentement du Roy, comme il auoit fair plusieurs fois auparauant , 2. qu'il disoit auoir choisi cette voye par le

conseil & le consentement de ses Freres, & qu'il n'adjoutoit pas si le Roy l'acceptoit & s'en contentoit,3. que iamais l'Aduerfaire de Benoist ne se resoudroit de se trouuer en aucun lieu qui dependit absolument du Roy, 4. en ce qu'alleguant que les Princes l'auoient requis d'élire la voye de cession, & qu'ils l'en auoient encore tres-humblement supplié: & disant en proposant la voye qu'il desiroit accepter, qu'il n'entend point en choisir vne qui tourne au dommage &c. il sembloit conclure par là, que celle de cession contint tous ces inconueniens, 6. qu'en reprouuant la voye proposée par le Roy, il ne gardoit point l'honneur de sa Ma-jeste ny des Prelats & du Clergé de France, 7, qu'en faisant entendre que les Princes ne luy ont point fait connoistre les moyens de pratiquer la voye de cestion, il taifoit sciemment, & s'abstenoit de dire, qu'ils luy ont promis & qu'ils se font tres liberalement engagez à l'aider à l'executer, pourueu qu'auparauant il y donnat conferrement, 8. que lors qu'il difoit que les Arbitres choifis des deux partys examineroiet les raisons de part & d'autre, qu'il cherchoit vne voye de dicusfion qui estoit longue, difficile & perilleuse, 9. que toutes ces raisons n'estoiet que pour exclure & pour euiter la voye de cessió eleue par le Roy, & que c'estoit pour cela mesme, qu'il avoit prié tous les Cardinaux là presens de dire de nouveau leurs opinions, dans l'esperance de les obliger à suiure la sienne par coplaisance. Apres cela, les Princes ayant conjuré les Cardinaux de ne point celer la veri-

té, & de dire en conscience ce qu'ils pensoient de la voye proposée de la part du Roy, il n'y en eut aucun qui ne dit pour la feconde fois qu'il la falloit fuiure : & s'estans separez sur cette resolution, ils furent eux-mesmes le lendemain suplier le Pape à genoux, de l'accepter comme la plus faine & la plus raifonnable. Comme il ne iugea pas à propos de s'opposer à la force de leurs instances, il voulut biaifer, & se contenta de leur dire qu'il n'y auost rien qu'il ne voulût saire pour la Paix de l'Eglise, mais qu'on luy donnât donc la pratique de cette voye. Neantmoins, comme ils luy curent reparcy, qu'il estoit impossible que cela se fist plus exactement sans qu'il en fut deliberé au Conseil du Roy, & comme ils continuerent de le supplier de leur accorder leur Requeste, il sembla qu'il en cût quelque deffein en ce qu'il ne prit que deux jours de terme, & qu'ayant mandé les Ducs pour les en auertir, il les affeura qu'il esperoit de les renuoyer satisfaits: Les Princes bien contens, creurent aussi bien que les Cardinaux qu'ils auroient enfin ce qu'ils poursuiuoient depuis si long-temps, mais ils ne sçauoient pas

Année 1395.

qu'il ne cherchoit qu'à differer & à laffer leur patience, & cela parut euidément la veille de la Felte des Apoftres S. Pierre & S. Paul, que les Cardinaux l'eftans allé voir pour continuer leurs follicitations, il leur fit voir pour toute conclusion vne nouvelle Bulle confirmatiue de la precedente.

Ils en porterent eux-mesmes la nouvelle aux Ducs, qu'ils furent voir sur leur disner au nombre de dix-neus, & comme ils témoignerent qu'ils perseueroient toûjours en leur aduis, on leur sit trouver bon qu'il en sût dresse va Acte parde-

uant vn Notaire, qu'ils promirent tous de signer, & en voicy la teneur. Nous rous ensemble & chacun de nous, Cardinaux de la Sainte Eglise Romaine, foubs-fignez de nostre propre main en la presente cedule, declarons qu'apres la mort de nostre Seigneur le Pape Clement de bonne memoire, nous nous assemblames au Conclaue pour l'Election future, & que voulans, comme nous " y sommes obligez, abolir le long & mal-heureux Schisme qui diuise l'Eglise de "Dieu, procuter l'vnion de la Chrestienté, & pournoir en diligence au salut des mames:nous le promismes & iurâmes tous à Dieu sur les Euangiles par nous corporellement touchées, comme il est plus amplement conrenu par vn Acte authenti-" que passé audit Conclaue en la forme qui s'ensuit. Nous tous tant en general " qu'en particulier, Cardinaux de la Sainte Eglise Romaine, assemblez au Conclaue » pour l'Election future, deuant l'Autel où l'on a de coustume de celebret la Messe " commune, promettons pour le service de Dieu, pour l'vnité de la Sainte Eglise, & pour le salut de toutes les ames fidelles, & iurons sur les Saintes Euangiles, par nous corporellement touchées, que sans fraude, dol ou machination quelcon-" que, nous nous employerons fidellement & diligemment pour l'vnion de l'Egli-" ie, & pour mettre fin, autant qu'il nous sera possible, au Schisme dont elle pâ-» tit anostre tres grand regret : Comme aussi de donner aide, conseil, confort " & faueur au Pasteur de nous & du Troupeau du Seigneur , Vicaire de Iesus-Christ, qui pour le temps sera, afin de le procurer. Item que nous ne donnerons " affistance, ny conseil au contraire, directement ou indirectement, en public ou en " particulier, & que toutes les conditions susdites & toutes les voyes vtiles & 20 commodes pour y paruenir, nous garderons & procurerons de tout nostre pouuoir, sainement, veritablement, & sans dessein, de fraude, d'excuse, ou de dila-tion, iusques là mesme de ceder le Pontificat; s'il semble expedient à Messieurs " les Cardinaux qui sont de present ou qui seront à l'aduenir, ou à la plus gran-" de partie d'iceux pour le bien de l'Eglise & de la dite vnion. Or comme ainsi soit que nous ayons eleué au Souuerain Apostolat nostre Seigneur Benoist, Pape mo-" derne, qui pour lors estoit du nombre de nos Cofreres, & qu'on appelloit vulgairement le Cardinal de Lune, nous auons tenu diuers conseils de son commande. met pour exterminer ledit Schisme, nous auds examiné & discuté diverses voyes " pour y paruenir, & nous attestons en bone foy & sur nos consciences, qu'apres en " auoir prudemment & meurement deliberé, nous n'en auons point trouvé de plus commode,ny de plus courte pout appaiser vn si grand mal, & pour ramener l'Eglife en vnion, que la voye de ceffion de l'vne & de l'autre partie contendantes: c'est à sçauoir de la part de nostre Seigneur Benoist XIII. du Pontificat, & de la " part de l'Intrus de tout le droit qu'il y pretend, suiuant la propositió qui en a esté » faite à nostredit Seigneur le Pape au nom du Serenissime Prince le Roy de France "Tres-Chrestié, par les tres illustres Princes nos Seigneurs les Ducs de Berry & de Bourgogne ses Oncles,& le Duc d'Orleans son Frere. Nous l'auons comme eux, " iugé la plus connenable & la plus vtile, pour moyenner ladite vnion & la plus " agreable à tous les Chrestiens, pour faire cesser le Schisme, & pour rétablir le re-» pos des consciences:& comme telle l'élisons, apres l'auoir dit au Pape, que nous , auons conseille comme les dies Princes & que nous conseillons encore de l'acce-

pter, & en confequence de ce que deffis nous declarons & afirmons de vouloir demeurer vnis aux intentions du Roy, pour de concert auec sa Majestê, trausiller incessamment aux moyens de pratiquer ladire cessions. & pour témoignage de verité nous auons souicrit de nostre main la presence cedule l'an 19,1 e.... lusques-là les Deputez de l'Oniuers été de Paris n'auoient pas fait de grâds pro-

imques-ia les Deputez de l'Vinuerire de Paris n'auoient pas fait de grads progrez, con en faifoit si peu de cas, que non feulement le Pape ne leur voulut point doner d'audience publique, mais qu'ils auoiét mesmes eté repoussez aucc injure,

autant de fois qu'ils s'étoient presentez pour entrer en celles des Ducs, iusques à leur dire que sa Sainteré n'auoit que saire d'eux & de leurs conseils pour gouver. Année ner l'Eglife. Ils en firent souvent leurs plaintes aux Princes, qui promirent enfin 1395. de leur moyenner certe Audience; mais ce fut à condition qu'ils leur communiqueroient ce qu'ils auoient à dire: & en effet ayant fait voir vue Lettre, qui contenoit qu'encore qu'ils creuffent que la voye de cession estoit la plus fainte, qu'ils n'improuuoient pas absolument les autres , on iugea qu'en ce point, comme en quelques autres qui étoient différents, ils deuoients'accorder entierement à l'intention duRoy, & qu'il falloit supprimer cette Lettre. Sur cette pensée d'estre admis à l'Audience des Ducs, ils se trouverent à disner auec eux, mais le Pape leur fit encore l'affront de ne les point fouffrir , & repondit aux instances des Ducs , que quand il auoit promis de les ouir, qu'il auoit entendu que ce seroit en particulier: & 11 adjoura qu'ayans à faire des propositions touchant sa Personne & son Estat, qu'ils deuoient bien estre contens d'estre traittez à l'ordinaire des Depucez desautres Vniuerfirez, aufquels on n'a point accoutumé de douner d'Audiences publiques.

## CHAPITRE NEVFIESME.

Les Cardinaux blasment les procedeZ du Pape.

1 I. Qui retient leur cedule & leur deffend de la signer.

III. Ils se ioignent auec les Ducs pour le stéchir.

IV. Le Pape continue de les amuser.

Le Cardinal de Florence au nom du College le prie publiquement d'accepter la voye de cession.

VI. Il refuse de rendre leur cedule.

VII. Et les Ducs partent d'Auignon sans le vouloir voir.

E mesme iour, la cedule estant faite & agreée des Cardinaux ils prierent eux mesmes les Ducs d'insister fortement, & de renir bon conrre routes les raitons captieuses, vaines, & subreptines de Benoist, au prejudice d'un Acte solennel, qu'il ne pouvoit sans pudeur nier qu'il n'ent iure d'accomplir en tous ses poincts deuant & apres son Election, comme six d'entreux protesterent sur le témorgnage de leurs propres yeux, de leurs oreilles, & de leur conscience. Ils ne la fignerent pas neanrmoins pour ce jour, tant pour luy rendre vn dernier respect. que pour faire pareillement vn dernier effort en prenant cette occasion de le voir, comme ils firent rous le premier jour de Juillet, excepté le feul Cardinal de Pompelane, le supliant à genoux, & la plus part mesme la larme à l'œil, de ne plus resister à la voye que le Roy luy faisoit proposer. Il n'en sur que plus obsiné, ilsoutint auce plus de chaleur que umais, qu'il étoit mieux intentionné que perfonne pour l'union, il rebattit tout ce qu'il auoit dit sur ce sujet, il fit un nouueau recit des expediens qu'il auoit adjouftez à sa seconde Bulle, il seur enjoignit encore sur les peines ordonnées de droit contre les desobeillans, qu'ils eufsent à se ioindre auec luy, & iur ce qu'ils repliquerent que les raifons du Roy leur sembloient seules efficaces, il s'emporta extrememer. Ie veux que vous sçachiez, leur dit-il, que vous étes mes Sujets, & que ie ne sus pas seulement vostre Seigneur, « mais que ie le suis de tous les hommes, puisque Dieu les 2 soumis à mon authorité, et quand il m'a imposse l'obligation de luy eu rendre compte. Aprescela il leur demanda certe cedule, & l'ayant leuë auec indignation, il leur dit qu'il n'y auoit rien de plus pernicieux, & qu'aucun d'eux ne fut fi ofé que de la figner, fous peine de desobuissance & de crime de perfidie.

Il la retint mesme entre ses mains, & au lieu de celle qui auoir esté faite au

## Histoire de Charles VI.

Conclaue, qu'ils luy auoient demandée, il leur donna vne Bulle portant les def-Année fenfes à eux faires d'incliner aux propositions des Ducs, qu'il détruisoit absolument ; mais il ne laissa pas apres quesques termes d'aigreur de s'adoucir à l'égard de ces Princes, & de dire pour les tenter par le recit qu'on leur en feroit, que s'ils vouloient accepter vne voye si raifonnable qu'estoit la sienne, qu'il les combleroit de plus de biens & d'honneurs que la Maison Royale de France n'en auoit encore receu d'aucun de ses Predecesseurs, & qu'il leur abandonneroit la conqueste & la proprieté de tout le patrimoine que l'Eglise possedoit en Italie.

Tout cela rapporté aux Dues, ils n'en furent que plus animez, ils répondirent fur ses belles offres, qu'ils étoient plus puissans que luy, & qu'ils n'auoient que faire, ny de sa protection pour de telles entreprises, & ils moyennerent vne A ffemblée pour le quatrieme de Iuillet auec les Cardinaux, qui se rendirent chez eux auec les Deputez de l'Vniuerfiré. Il y fut sonclu que le Papeferoit derechef admonesté d'accepter la voye de cession, ou d'accorder l'Audience publique qu'il auoit iusques là refusée, comme aussi que tres humbles remonstrances luy seroient faites, tant pour leuer, comme injustes, les deffenses par luy faites aux Cardinaux, que pour caffer & annuller la derniere Bulle à eux deliurée, comme contraire à l'union, & au serment fait entr'eux au Conclaue de son Election.On luy depescha pour ce sujet quelques Seigneurs de France, qu'il n'osa pas mécontenter, & par lesquels il se laissa fléchir à promettre l'Audience le Mardy enfuiuant. Cependant, pour appaifer l'esprit des Ducs, & afin qu'ils vinssent moins preparez à la rigueur, il s'auisa de leur enuoyer vne declaration par écrit, qu'il n'auoit point entendu par les autres cy-deuant données, ny fulpendre l'effect de celle qui auoit esté faite au Conclaue non plus que d'y apposer aucune nouuelle condition, ny rien changer qui retranchât de sa force & de l'obligation de la tenir. Elle fut leuë & rebutée fur le champ, comme ne propofant rien que de vague & d'ambigu, comme n'apportant rien d'affirmatif, & toute pleine de negatiues, qui continuoient à brouiller la negotiation-

On reconnut qu'il ne cherchoit qu'à gagner le temps, & il le monstra bien luy-mesme par vne nouvelle prolongation de l'Audience, quand il vid que ce dernier coup n'auoit point porté : mais les Ducs fatiguez de tant de remises malitieuses, & qui d'ailleurs estoient mandez par le Roy pour des affaires d'importance, voulurent, par quelque moyen que ce fût, sçauoir sa derniere volonté, & ils resolurent sans plus differer de le voir le Ieudy. Les Deputez de l'Université les suivirent iusques dans sa Chambre, & apres les saluts ordinaires, le Duc de Berry qui portoit la parole, le supplia tres-humblement de vouloir mettre fin à cette grande affaire de l'union, & de prendre les opinions des Cardinaux qui estoient là presens. Il fit tout ce qu'il put pour s'en dispenser, & comme il vid

» enfin que toutes ses fuites ne servoient qu'à les rendre plus ardens, & à rea doubler leurs defiances : En verité de I E s v s-C H R 15 T, leur dit-il, c'est vne , chose bien mal-seante, de vonloir que les Cardinaux donnent leurs sentimens

" en public, vous le demandez pourtant auec trop d'instance, ie le veux bien, " qu'ils parlent, mais c'est à condition que ie leur répondray sur le champ, & à vous austi, s'ils n'ont point d'autre discours à tenir que celuy d'hier & de ces iours paffez. En mesme temps toute l'Assemblée les ayant prié de dire leur sentiment, le

Cardinal de Florence fit vn grand narré, qu'il adressa au Pape auec toute sorte de respect, de tout ce qui s'estoit passé au Conclaue, & de la maniere dont on proceda pour faire la cedule, & du ferment presté par les Cardinaux ; adjourant qu'on eut plûtost laissé le Siege vacant, que d'élire personne qui n'eût iure de la garder felon sa forme & teneur, & de l'accomplirentierement. Il adjouta qu'apres l'élection faite de sa personne, le Pape luy mesme auoit ordonné à tous les Cardinaux, d'aduiser entr'eux aux moyens de faire ceffer les malheurs du Schisme, & que les aduis ayant efté partagez entre la voye d'un Concile general, ou celles de cession, de compromis & de conference, ou de convention entre les

de nonucau recueillir & concilier toutes les opinions , qui rapporterent à sa Année Sainteré que la voye de cession auoit esté iugée la meilleure & la plus expedien. 1395. te. Il remarqua encore que sur la nouvelle de l'Ambassade de France & de l'arriuée des Ducs, le Pape les ayant assemblé pour conuenir entr'eax d'vne voye qui les pût contenter, tous les Cardinaux à la verité conclurent à celle de la conference ou conuention, pourueu qu'elle fût agreable à ces Princes; mais qu'ayans rémoigné qu'ils n'en estoient pas satisfaits, & en ayans donné plusieurs raifons suffisances, qu'ils auoient eux-mesmes approuué celle de cession, laquelle ils estimoient la plus propre pour exterminer cet horrible Schisme. En suitte dequoy il dit que four le Collège, à la referue du seul Cardinal de Pampelane, auoit par plusieurs sois conjuré la Sainteté pour l'honneur de Dieu & pour le respect de la Sainte Egisse, de donner cette gloire au bon-heur de son Pontiscat, d'auoir esté le seul moyen de la rétablir en paix, & d'étouffer vn mal dont la trop longue durée dégenéroit en hereste : comme aussi de leur rendre la cedule faite au Conclaue, & de vouloir reuoquer certaines deffenses à eux faites, qui leur estoient injurieuses, & qui faisoient contre leur liberte en cela principalement qu'il leur commandoit en vertu de fainte obedience de l'aider à pourfuiure l'execution de la voye qu'il auoit choisse, & qu'il leur dessendoit de signer vn Acte qu'ils auoient accordé aux Ducs. Il foûtint à ce propos que le College auoit toujours esté en droice, & qu'il y estoit fonde par de bons Prinileges, de deliberer librement & en conscience de tout ce qui concernoit l'Eglise & la Religion, & il le prouua par yn decret auec lequel il finit fon discours.

Les Princes fortifiez d'vn suffrage si puissant, continuerent de le suplier auec instance,& de luy representer qu'en s'accomodant à ce conseil, il combleroit son nom d'vne gloire eternelle, qu'il goûteroit encore au Ciel, mais la defiance du present, ny l'esperance de l'aduenir, ne le purent ébranler, Il demeura ferme, & dit qu'il avoit affez fait connoistre son intention , par des declarations qu'il croyoit fuffilantes pour les contenter, & qu'il ne croyoit pas qu'en tout ce qu'il auoit escrit, il eut rien fait qui donnat atteinte à la cedule passée au Conclaue: priant derechef les Ducs, de deliberer sur le contenu desdites declarations. sans aucune preoccupatió,& felon le zele qu'ils deuoient à l'Eglife. Pour ce qui étoit de rendre la cedule, il s'en excusa, & prit pour raison qu'estant d'opinion contraire à son College, il en deuoit estre le gardien, & d'autant plus qu'elle touchoit sa personne & son Estat; mais il promit d'en donner en temps & lieu vne copie en forme authentique. Quant aux deffenses qu'on demandoit pareille. ment qu'il leuât, il dit que cela ne regardoit que les Cardinaux, que s'ils y estoient greuez en quelques choses , qu'ils le fissent voir par écrit, & qu'il trouueroit moyen de les fatisfaire, quoy qu'il ne creût pas auoir rien fait dont il se

deût dédire.

Tout cela n'empescha pas que les Ducs ne le priassent toujours d'accepter la voye de cession, luy de sa part insista pour celle de conuention, & comme ils luy temoignerent qu'ils prenoient congé de luy, il les pria de faire les recommanda-tions au Roy. Ainsi finit ce dernier Conssistoire, apres lequel, quoy qu'il les en fist folliciter, ils ne le voulurent pas voir dauantage, & reprirent à grandes iournées le chemin de la Cour de France.

Pp iii

#### CHAPITRE DIXIESME.

- Recit de l'Ambassade d'Auignon, fait par l'Euesque d'Arras en plein Conseil du Roy.
- Qui reçois l'aduis proposé par l'Vniuersité, de deputer aux Princes Estrangers pour l'union.
- La deputation d'Allemagne n'ayant pas reuffy à l'égard des Écclessaftiques,
- IV. Le Roy y enuoye une Ambassade solemnelle.
- V. Comme auss au Roy à Angleterre, qui parut bien intentionné pour l'union.
- VI. Benoist accorde une nouuelle decime au Roy, pour le regaguer.

Année L S. Princes estans de retour, le Roya ssembla son Conscil en l'Hostel de 1895. me, & les Deputez de l'Vniuersset pour entendre le recit de leur Ambasfade par la bouche de Messire Ican Cannart Euesque d'Arras , qui déduisit en bel ordre toute la procedure, & tout ce qui s'étoit passe, selon qu'il est rapporté cy dessus, fans rien oublier de ce qui fut dit au Pape, & de toutes ses finesses dont il vsa pour eluder cette negotiation. Apres luy, les Princes confirmerent tout ce qu'il avoit dit, & le genouil en terre, ils suplierent le Roy de poursuiure cette affaire à bon escient, ce qu'il leur promit, & il accord da pour le lendemain l'Audience aux Depuez de l'Vniuersiré. Le Recteur s'y renditauec vn bon nombre des plus celcbres Docteurs, & celuy d'entr'eux qu'on auoit choifi pour porter la parole, fuplia sa Majesté qu'en continuant ses faintes resolutions, il luy pleût de deputer vers le Roy d'Angleterre & les Princes d'Allemagne ; pour leur faire entendre son intention & pour les exhorter à la seconder, & à suy mander leurs sentimens. Cela fut aussi tost promis & executé, l'Abbé de S. Eloy de Noyon (Girard d'Athies depuis Archeuesque de BeZançon)& Maistre Gilles des Champs, fameux Docteur en Theologie, accompagnez de quelques autres Personnages de grand sçauoir, furent enuoyez deuers les Archeuesques de Treues & de Cologne, les Ducs de Bauieres & d'Austriche, & les autres Princes des Estats voisins, mais quoy que leur merite particulier, ioint à celuy d'une si bonne cause, en promît un meilleur succez, apres les asseurances que l'Archeuesque de Magdebourg depuis peu venu auprez du Roy, auoit données à sa Majesté, & particulierement à l'égard des Prelats d'Allemagne voisins de la France, il n'y eut que l'Archeuesque de Cologne, qui par complaisance aprouuât la voye de cession qu'ils proposerent. Les autres les amuserent de l'esperance d'une prochaine Assemblée des Princes Ecclesiastiques & seculiers, & comme ils virent que rien ne s'y disposoit, ils creurent sagement qu'il n'y auoit rien à faire, & qu'il valloit mieux reuenir que d'attendre plus long-temps pour auoir la honte de rapporter de manuaifes nouvelles.

Le Depreze de l'Vniuerfrié qui auoien moins d'exterieur à garder, ne le jouverne pas du melle poins d'homen, il democreren, & le fierre fi bien confiderer des Electeurs Ecclefaitiques & des Princes Germains, qu'ils en recourrent tentes fornes de carefiles & de cinitier. Il técniquement à leur rerour, courrent peut soit de l'archive de contraction de la companye de contraction de la companye de la contraction de la companye de qu'ils freplaisent le Roy de lour enaoyer une nouselle. Ambulli de à certe fra, command autorit [let en Angleterre, poul u unen fait pelle pour ce fietre Mellire mens, & chacun auoit fa maniere d'y proceder. Le Roy d'Angleterre receut ces Ambassadeurs auec beaucoup d'honoeur, il leur fit de beaux prefens , il entendit fauorablement leurs propositions , & il ne maoqua pas , commeil leur auoit promis , d'assembler son Conseil pour y répondre. Il est vray que l'ayans prié de trouver boo qu'ils pussent conferer auec l'Vniuerlité d'Oxfort, qu'il le refula , maisce fut doucement & de bonoe grace, & quoy qu'il donnât pour excuse, que les Vacations duroient encore, & que la pluspart des Docteurs estoient absens, ce ne sut pour autre raison que parce qu'il sçauoit certainement que cette Ecole estoit merueilleusement passionnée pour le party de l'Intrus de Rome,& qu'il craignoit qu'ils ne s'emportassent dans la defrense de leur opinion. Il leur dit que ce seroit pour voe autre fois & les congedia auec cette réponfe. Retournez vous en vers nostre tres-cher Cousin, asseurez le que nous souhaittons l'voion de l'Eglise auec vne extréme passion, que deuant qu'il oit peu de temps nous assembleroos exprés nostre Parlement pour en deliberer, & que nous ne manquerons pas de luy faire fçauoir ce qui aura efté refolu. Le Pape ne scauoit pas beaucoup de gré au Roy de tant d'empressement, les bruits de ce grand nombre d'Ambassades l'importunoient sort, & comme il cherchoit tous les moyens de le regagner à luy deuant leur retour, il s'auisa, sans qu'il en fut requis, de le mettre en goust de la douceur de son Pontificat par la concession gratuite d'vne nouuelle decime sur toute l'Eglise Gallicane.

#### CHAPITRE ONZIESME.

- Le Roy d'Angleserre enuoye demander en Mariage Ifabel de France fille du Roy.
- Qui agrée la proposition.
- III. Copie du Traité de Treues & de Mariage.
- IV. Et du pouvoir des Ambassadeurs d'Angleterre.
- V. Le Roy passe procuration pour ce sujet aux Ducs de Berry, de Bourgogne, d'Orleans, & de Bourbon.
- VI. Articles du Mariage.

Le Roy d'Anglecerre perfihant dans le dessein d'accomplir le Traitec commence par les Onclea Evecus de noftre Roy pour le repro des deux Couronnes, il voulut encore le rendre plus ferme & plus ioniciable par le nœud d'uneal lance dans le Sang Royal, & Charge de ecret A nobladde les premiers Feigneurs de la courant de la co

Année

fortes de bonne chere & de riches prefens, & les renouyerent tres faitfails en toute manjere. Car on leur ascorbal a confirmation de la Trèue refolué àla derniere Conference du Boulenois, la fille du Roy leur fut promité pour leur Reyne, & afin dermétré les chofes plus a lifeurées, le Roy Jeur donna toures les condileurs de le conference de l'acceptant de l'acceptant de la confirmation de la confirmatio

Édouart de Norwick Comte de Rutland & de Corke Admiral , & Thomas " Comte de Nottingham Marcschal d'Angleterre, Sire de Montbray & de Segrane " & Guillaume Serop Chambellan du Roy nostre Sire, & Seigneur de Man; Sca-» chent tous, qu'ayans égard, & fous l'esperance de voir cesser le cours des tres-" grands & presque innombrables desordres, maux, inconveniens & malheurs, & la cruelle effusion de sang humain suruenus, comme il est tout notoire, à l'occasion des discordes, dissensions, & sanglantes guerres, qui ont duré depuis si " long-temps entre nostredit Seigneur le Roy & ses Predecesseurs d'une part, & " tres-excellent & tres-puissant Prince, son Cousin de France & ses Ancestres; & " afin que mieux, plûtoît, & plus conuenablement, lesdites parties puffent venir , à vne bonne conuention de Paix & de concorde pour l'aduenir, qui dure entr'eux & leurs Successeurs, par le lien d'une alliance & d'une affinité qui nourrisse & entretienne l'vnion entre les deux Royaumes, maisons, terres & Sei-" gneuries, & entre leurs Sujets, & qui les maintienne en amitié & bonne corres. » pondance, en bannissant toute division, haine, & rancœur: il a esté procedé au " traitté & pourparle de Mariage, de present accordé, & qui au plaisir de Dieu & de fainte Eglife, fera fait & folennile, entre nostre Sire le Roy, & tres haute & tres-illustre Princesse, Madame Isabel fille aisnée de sondit Cousin de France. Et pour ces causes & considerations, comme pour le grand bien, pour le repos & " les commoditez, qui par ce moyen, Dieu aydant, en doiuent ensuiure, non seu-" lement à l'égard desdites parties, Royaumes, Terres, Seigneuries & Sujets d'i-" celles, mais à l'égard de toute la Chrestiente, pour le bien & vnion de l'Eglise vniuerselle, & pour la confusion des Infidelles ennemis de la Foy Catholique: " nous Comtes & Chambellan susdits, d'vne part, pour & au nom de nostredit " Seigneur le Roy, selon le pouvoir à nous donné par ses Lettres dont la teneur » s'enfuit

Richard par la Grace de Dieu, Roy d'Angleterre & de France, Seigneur d'Irlande , A tous fidelles Chrestiens qui ces presentes Lettres verront : Salut , & affeurance certaine de la verité de leur contenu. Dés le premier instant de la creation de l'homme, Dien considera les bons effects du mariage, il les sit connoistre au premier Seigneur du Monde . & voulut qu'il gouftat parmy ses autres biens , la joyc de voir continuer son espece en une longue posterité par la jouissance d'une conjonction legitime, auec l'aide qu'il luy donna pour viure auce luy, fous tonion d'one dilection fincere, qui fait de deux personnes un mesme esprit & mesme corps. Et outre qu'il sort ordinairement du lien de cette logale conjonction , one procreation d'enfans agreable à Dieu , & one louable fuitte de lignée & de parenté, laquelle effreint les familles alliées entrelles, d'une amitié ferme & folide , qui entrelient un amour retiproque entre les proches, c'eft encor un mopen de reconciliation auce fes ennemis. C'eft pourque fafans refle-xion for de figrands anantages, nous amon fenty en mou l'effect de cette paffion, rous auons defiré qu'il pleut à Dieu de nous faire part des fruits & de la grace d'un Saere. ment fi faint , & de les répandre fur nous , & en nostre temps fur nostre Estat: & comme entre tous les sujets qui nous ont esté proposet à cette sin ; la renommée a fanorissé plus que toute autre Madame Isabel fille aisuée de Ronseigneur Charles nostre tres-cher Coufin de France, nous ayant rany les oreilles du bruit que font en melme temps, la hente Nobleffe de fon lignage, & la modeflie de fes mæurs, toute teune qu'elle foit, & quoy que dans un aage encore fort tendre : nous desirons extrémement, à la louange de Dien & pour l'accomplissement des biens cy-dessus , de l'anoir pour femme & pour compagne de grandeur & d'habitation en l'une & l'autre vic. C'est pourquoy nous confians pleinement de la fidelité, loyanté, prudence, & circonspettion de nos tres-ehers

Confins Edollart Comte de Rutland, Thomas Comte Maréchal de Nortingham, & Guillaume Scrop, noftre Chambellan, & d'un chacun d'eux, nous les auons choifis, Année pour en nostre nom contracter les éponsailles par paroles de futur, on le Mariage par 1395. paroles de present auce ladite Dame, en telle maniere qu'il se pourra de droit faire plus connenablement & auer plus de bien-feance , & pour la conflituer noftre francée ou femme épousée, ou pour proferer les paroles de fiançailles ou d'épousailles , & consensir pour nous, o receuoir & accepter reciproquement le confentement de ladite Dame. Comme ansi pour traitter auec ses Procureurs , parens & amis , de sa dot , & du Douaire , & donation en saueur des Nopces , & de tous les engagemens & des asseurances neceffaires en cette partie , & mefme de la qualité & quantité d'icenx , du terme , du lieu , & de la maniere du payement , du semps dudit futur mariage , & des dépenses de ladite Dame & de son entretien par ses parens & amis insques audit temps ; & pareillement pour conucnir du lieu , du temps & aux dipens de qui , & anec quel equipage fes parens nous la deuront envoyer. Lefquels accords & connentions ainsi faits , ils en donneront quant à nous toute sorte de seureté honneste & legitime, ils les confirmeront en nostre nom, & audit nom demanderont pareille affeurance , flipuleront , recenront , & inveront fur noftre falut , que le contract ainfi pasie nous ratifierons, sans qu'ils nous soit loisible de renoquer le pounoir à eux donne, ny de rien faire ou rien procurer, qui pus estre cause que l'accord ainsi arreste, ou la dene confommation d'iceluy, au cas qu'il en eut effe conueru, comme dit eft, parlefdits Procureurs on I'on d'eux , ne fortiffent leur entier effect. Comme aufi pour demander la seureté deue & suffisance, aux parens & amis de ladite Dame Isabel, qu'elle dimeurera ferme en fa promeffe d'executer ledit Contract fans en façon quelconque varier : & generalement pour faire exercer & expedier toutes & one chacune chose qu'ils ingeront à propos on necessaire pour l'affaire cy dessus & tout ce qui en depend, felon que la nature & la qualité dudis Traisté le peut requerir & permettre , & tout ainsi que nous ferions & pourrions faire , si presens y étions en person e s sans que pour ce ils agent besoin d'un ordre ou mandement plus special: nous anons, comme dit eft , lefdits Edouart , Thomas & Guillaume, & on chacun d'eux par for & infolidum, fait & faifons, ordonnons, créons, & constituous par ces presentes, nos wrays, legitimes, & certains Procureurs, & Ambaffadeurs (peciaux , & icenx nos Procureurs e Ambastadeurs, & chacun d'eux, relevons & indemnisons expressement par la teneur de ces presentes, de la charge & obligation de demeurer causions de sout le contenu en ces Lettres , lesquelles pour plus grand témoignage de verité nous auons fait dresser, O icelles seeller de nostre Seau. Donné en nostre manoir de Chienelangely

le îrnaiime de Decembre 1991, É de môfre Reque le 18. Et nobles & puilfans Princer les Ducs de Berry, de Bonrgegno, d'Orlean & « de Bourbon, Oncles & Freres de fondit Coulín de France, d'autre part, fondez « de procuration, & en vertu des Lettres du pouvoir à eux donné dont la teneur a s'enfuit.

Attelen per la Cresce de Drien Roy de France , A mos ceux qui ces profestes Lettres versents Sades L'Alliance per Mariege enfannie per le Sueuries durheur de 1 state chôfes carre (se premières cretaners ; de dans le promier temps de lava recasion, at a pa (odiumen chi coufe de la peoparioni legitime de gerre homain ; de de la rie du monde, elle « encere feroy à l'autreteure en concrete de cu vaisa» , de a trefonanci è res fesilement changle terriflouriement els hoistes en palient d'unour c'à diffétion , d'fui facceder aux masse de la gourre les dusceun de la Paix. C'ép géneral peut géneral and fair de serveniffonte fraice authre Coufs Ribbind Roy d'Angicerre, qui hone a si egerrer fair fiquair par von folometile changlede, y qu'il and de France softer tro-chere fille alighie, cancer soil let vait par secret cut attact de polerri , sour y auns voloniers entradus , d'fui traiter de cette affaire entre aus Deputs L'ap est c'é dante, qua austien farce (les desfié et este les biens , par siètes. Et comme il y a lieu desfierer en ecles y qui est la foure de este les biens , par fec Traitie Tecnonghis huerasforment, nou façeit de teven de la bien , par Année

à l'aduenir d'une parfaite Paix & prosperité , dont les fruits se répandront sur tout le monde Chreftien: desirans d'apporter tout ce qui est de nostre pouvoir pour fauoriser le succel a une affaire si importante ; sur l'aduis qui nous a esté donné , que nostredit Confin nous depute derechef pour la conclure & terminer ses Ambaffadeurs solennels & Procureurs speciaux : Nous faisons à scauoir , que nous confians à bon droit , entierement , pleinement , & tres sincerement en nos tres-chers Oncles & Frere , lean Due de Berry, Philippe Due de Bourgogne, Louis Due d'Orleans, & Louis Due de Bourbon, & esperans que par leur bon conseil, comme essans si prochainement al-liez & de mesme sang que nostredite sue, certe negetiation se pourra. Dieu aidans, heurensement acheuer, iceux nos Oncles & Frere, ou les trois ou deux d'entr'eux in folidum , faifons , conflisuons & ordonnons par ces prefeutes , nos vrays & certains trocureurs , Agens & Meffagers fpeciaux par ces prefentes , & à eux ou aux trois ou aux deux d'entr'eux , donnous ,attribuons, & accordons , plein pouvoir & mandement Becial , pour traitter en noftre nom & de nostredite fille aisnée , ses fiançailles par paroles de futur, on fon Mariage par paroles de prefent, auec les susdits Ambaffadeurs & Procureurs de nostredit Coufin , en son nom & pour luy , selon qu'il se pourra de droit faire plus commodément , & plus connenablement , & qu'il fera entreux convenu & accorde : comme ausi de prononcer par eux , audit nom , les paroles des éponsailles à futur, on de Mariage de present, dont ils seront requis , de la part de nostredis Cousin , & de donner consensement , & recenoir & accepter celuy de nostredis Confin, au nom de nostredire fille. S en suitte traitter aucc ses Procureurs, du Douaire, de la donation à cause de Nopees, de la dot S de arrhea gu it sandra con-stiture, S generalement regler tous ce qui sera à faire, la qualité S quantité du sout, les termes, les lieux, & les manieres de payer & de fatisfaire occasions, letemps que nostredite fille aura à demeurer auec nons , ou & quand , aux dépens de qui , & auec quel équipage , l'on la luy deura enuoyer en Angleterre. Lefquelles chofes ainfi traittées & accordées entre nofdies oncles & Frere , on les trois ou deux d'iceux , & lefdits Procureurs & Ambaffadeurs de nostredit Coufin , en tant qu'elles nous touchent, nous leur donnons toute authorisé legitime & honneste de confirmer en nostre nom s à condition de tirer mesme affeurance desdits Procureurs & Ambassadeurs de nostre Coufin , & de flipuler auce eux , que fi , Dien aidant , le Contratt s'achene , il ne s'en departira aucunement , & enfin de faire gerer & agir dans cette affaire , & en tout ce qui en dépend , selon qu'ils ingerent necessaire on à propos , & que defire la qualité d'un Traitsé de cette importance , comme nous mesmes ferions & pourrions faire , si presens y estions en personne , & sans qu'il foit besoin d'aucun ordre ou mandement plus special. Promettans en foy & parole de Roy , d'auoir agreable, de ratifier , & de garder fermement à perpetuité , tout ce qui par nosdits Oncles & Frere , les trois ou deux d'icenx , in folidum , aura efté fait , geré , accordé , promis & procure en ladite affaire, en chacan de ses poincts & articles, sans venir à l'encontre ny vien changer: comme aussi de faire ratisser à nostredite sille & par icelle auoir agreable ledit contract, s'il arriue qu'il soit conclu, quand elle sera paruenue en aage de puberté, & de non renoquer en aucuns temps nosdits Procurents, ny le pounoir a eux par ces Lettres attribué. Et pour les afiffer, & pour faire ce qu'ils ordonneront durant le cours de ceste negotiation, nous voulons que nosdits Oncles & Frere puissent appeller & faire venir deuers eux, tant & tels qu'il leur plairs, des gens de nostre Confeil; aufquels nous mandons & commandons de leur obest en cela comme à nous mesmes ; en témoin dequoy nous auons fait mettre nostre Séel à ces presentes. Données à Paris le 29. d'Octobre 1395. de noftre Regne le feiZième.

Auons fait les époudiales de noîtredit Seigneur le Roy & de ladite Madame (fabelle file ainée de fondit Coufin de France, & nous (fulfist Comres & Chambellan, au nom de noîtredit Seigneur le Roy, & en veru du pouvoir cy-deuant rapporté, auons accordé, promis & turé, accordons, promettons, & iurons, que noîtredit Seigneur prendra ladite Madame Ila, bel à fenme & epoule, foui e lien de la foy conjugale, & decla prefent, pour juy & en fon nom, & en vertu de noîtredit pouvoir, l'epouferons parproles de prefent. Moyennant quoy le Ducs defilianomez, pour & 21 ano mé e fon Coufin de France, & de ladite Madime flabel, leur Niece, ont accorde & promis, accorden & promettent, que ladite Madame flabel pendra pour mary, & Année des à present épositera noltredité Seigneur Roy, par paroles de present, en la 1395 personne de nous Comtes & Chambellan, les dispenses sur ce necessaires ayant « esté obtenuté de part & d'autre.

Item que sondit Cousin de France, en contemplation dudit Mariage, & en es faueur de madige Dame & des enfans qui naistront de la presente alliance, & de leurs descendans, donnera & payera à nostredit Seigneur le Roy, ou à son certain mandement, la fomme de huit cent mille francs d'or du prix qu'ils font à " present en France, & selon la qualité du marc d'or aujourd'huy courant dont « il deliurera trois cent mille francs lors de la reception de l'anneau pour gage de « Mariage, & de la celebration d'iceluy, & cent mille francs à la fin de l'année ,, que les Nopces auront esté solemnisées, & les autres années en suivant vne som-me de cent autres mille francs, insques au parfait & entier payement desdits " huit cent mille francs. Lesquels sondit Cousin de France donnera à sa fille pour " toute la part qui luy pourroit competer, tant és successions de ses pere & mere, « que pour tous autres droits, quels qu'ils soient, qu'elle & ses enfans, ou leurs « descendans & ayans cause pourroient demander, reclamer ou pretendre, tant en meubles qu'en heritage, au Royaume de France, ou autre part, bien entendu neantmoins, que cela ne tourne à aucun prejudice à nostre-Seigneur le Roy ou " à ses Successeurs, ou leurs ayans cause, en ce qui touche le droit & le differend « qu'il debat à present, & que sondit Cousin maintient au contraire pour soy & « qu'il debut a prejent, e que l'origine pour les Rocceffeurs. Mycennant quoy, auffi-toft que ladite Dame aura acheue « fa douziéme année, icelle par l'authorité de nostredit Roy, renoncera à tous les. dits partages, successions & autres droits quelconques qui luy pourroient competer & à les descendans, & quant à ce, ledit Seigneur l'authorisera, sans autre " condition, & sans aucun retardement, en la meilleure & plus seure maniere que « faire se pourra. Et nous Comtes & Chambellan, és noms que dessus, auons promis & promettons, que le Roy nostredit Scigneur, authorisera ladite Madame Itabel , si tost qu'elle aura atteint sa treizième année , & qu'elle sera requise de ladite renonciation qu'il luy fera donner en la meilleure forme que faire se pourra. Pourueu toutefois, que cela ne puisse prejudicier au Roy nostredit Seigneur " & à ses Successeurs, pour le droit & pretension qu'il a de present, & sondit Cou- « fin an contraire, pour soy & pour ses heritiers : reserue aussi à ladite Madame " Isabel, les droits qui luy pourroient écheoir sur quelques terres hors du Royau. me de France, à cause de la tres-noble Dame sa Mere, dont elle pourra heriter par droit de succession, nonobstant ladite renonciation.

Iston, Jes Dues promettente & accordent es noms que deffus, & nous Comtea; apres la echambella pareillement, efficits noms, accordons & prometeors, que fi apres la echazion de co Mariage, noître Sire i Roy de ecolos fins en laifferen; aria, & fi indicar Damie is furious ci, elle effant encore fous l'auge de doure ans, rais, & fi indicar Damie is furious ci, elle effant encore fous l'auge de doure ans, rais, elle effant encore fous l'auge de doure ans, rais en l'auge de l'

Item s'il artinoit que ladire Madame [fabel decedêt auparauant le Roy "
noftredit Seigneur, & que de ce Mariage ne refulfient que des filles fansau "
cun hoir mafle , & que nostredit Seigneur cut des enfans mafles d'vn autre e
lit, consideré qu'il n'elt point dit qu'aucune retitution fuit faite aux filles s'il ne
n naisliot, & là la faccefition de la Couronned Angleterre deuoit appartenir

Qq ij

Année pouruoir en effect icelles filles honorablement, selon leur estat, & selon qu'il apparrient à des filles de Roy.

tem pour exclure tout sujet de querelle & de discorde à l'aduenir, tous les " enfans mafles ou femelles procréez de ce mariage, ny leurs descendans, ne pour-, ront pretendre aucun droit de succession ou autre quelconque au Royaume de France, ny en la dignité d'iceluy, presupposé mesmes qu'ils sussant les plus pro-" ches d'extraction: & dés à present, nous Comtes & Chambellan, es noms que des-" fus, auons promis & promettons, que nostre Roy promettra & s'obligera pour " foy & fes heritiers, que fur cela il ne fera iamais aucune action ny demande en " quelque maniere que ce foit, bien entendu que cela ne tourne au prejudice de nostredit Roy & de ses Successeurs, quant à son droit & à sa pretension qu'il " maintient à present de son chef, & sondit Cousin de France au contraire pour " luy & pour ses heritiers.

trem aussi-tost apres la solemnité de ce Mariage, ladite Dame Isabel aura ac-" quis & acquerera fa dot, ou le reuenu de vingt mille Nobles d'Angleterre par an, dont elle iourra paifiblement, & en pourra faire & disposer à sa volonré. Lequel douaire ou reuenu luy sera assigné, pour le toucher par ses mains auec \* route la liberté que Reyne d'Angleterre ait iamais eu pour jouir d'un pareil » bien. Et file Roy nôtre Seigneur decedoit, icelle encore viuante & ayant Paage " de vingt deux ans, elle jourra fa vie durant dudit douaire ou pension annuelle, à condition toutefois qu'elle ne se remariat point ailleurs ; supposé qu'elle eut sa demeure en France, & supposé aussi, ce que Dieu ne vueille, que la Guerre du-" rat entre nostre Roy, & son Cousin de France, ou leurs Successeurs.

Item Icidirs Seigneurs Ducs de Berry, de Bourgogne, d'Orleans & de Bour-» bon, au nom de leur Scigneur, ont promis pour ladite Dame, qu'étant parue-" nuë à l'aage de dix ans , elle confentira audit Mariage , & qu'au cas qu'elle se refusat, fondit Coufin de France ne remanderoit à nostre Roy & ne pourroit rien retirer de ladite somme de huit cent mille francs, mais au contraire, seroit tenu " de la payer, pour tourner au profit du Roy nôtre Sire. Comme pareillement, si » de la part de notredit Seigneur, ce Mariage demeuroit non accomply, nous " Comres & Chambellan fuldits, accordons, voulons, & confentons, qu'il foit tenu de rendre à fondit Coufin au à fon successeur, ou à leur certain Enuoyé, ladire fomme de huit cent mille francs, ou ce qui d'icelle auroit esté déja receu, & " auce cela, de payer à fondit Coufin ou à fon Succeffeur, autres huit cent mille " francs, de laquelle fomme on est conuenu tant pour les dommages & interests, " comme pour les frais & dépenses necessaites faites en la poursuitte de cette " affaire.

Jiem pour plus grande seureté de ce que dessus, nostre Roys'obligera, & fe-" ra obliger les plus proches de son Sang, qui donneront leurs Lettres en forme " fuffifante, qu'en cas qu'il arrivat faute du Roy nostredit Seigneur, auparauant » la confommation dudit Mariage, Madame Isabel demeurera franche & libre de , tout empéchement, tant de l'obligation dudit Mariage, que de toute autre raifon, & fera renduë & restituée à son pere ou à son Successeur, auec tous ses " hiens, meubles, immeubles & ioyaux, deplus, s'il arriuoit mesme, que nostre " Roy mourût apres la confommation dudit Matiage, ladite Dame, fi ainfi luy » plaifoit, pourroit retourner en France, & porter auce foy fes biens, meubles & "ioyaux, & ne pourroit en façon quelconque en estre retenue ny empeschée. Item il a esté conuenu que le Pere de ladite Dame, sera renu de l'habiller, de

" la parcr de ioyaux, & de la faire conduire & accompagner à fes propres cousts & " depens, honorablement & felon fa condition, iufquesa Calais, où nostre Roy " la receura comme il doit. Lesquels traittez, accords, promesses, articles, & au-» tres chofes cy-deffus enoncées, lesdits Ducs de Berry, de Bourgogne, d'Or-, leans, & de Bourbon, pour & au nom de leurdit Seigneur, & en vertu du pouuoir icy infere ont fait, & nous Comtes & Chambellan fuldits, au nom du Roy " nostre Sire, & en vertu de nostre pounoir pareillement icy rapporté, auons fait, ratifié, agreé, accordé & promis par nos fermens, & par la teneur des prefentes, lesdits Ducs de Berry, de Bourgogne, d'Orleans & de Bourbon, és noms que Année deffus, veulent mutuellement & confentent, accordent & promettent, comme 1395. auffi nous Comtes & Chambellan, voulons, confentons & accordons que toutes les choses susdites soient executées & accomplies, & sortent leur plein & entier effect de point en point , sans aucune infraction, & sans qu'on puisse rien dire ou alleguer au contraire; fous quelque couleur, pretexte ou occasion que ce foit, tacite ou expresse, foit des maintenant ou pour l'aduenir & promettons que nostredit Seigneur & son Cousin de France, auront agreable, ratifieront pour eux & leurs Successeurs, & feront garder & accomplir entierement & pleinement, tout ce que dessus, & pour plus grande seureté & consirmation, s'o-bligeront pour eux & leurs heritiers & Successeurs, & tous leurs biens meubles & immeubles, prefens & à venir, fous quelque Iurifdiction qu'ils foient fituez, & où qu'ils se puissent trouuer. Lesquelles choses aussi, lesdits Ducs de Berry, de Bourgogne, d'Orleans & de Bourbon, en ladite qualité, & nous respectiuement, Comtes & Chambellan, nous fommes obligez & nous obligeons fous l'hypotheque de tous nos biens, de faire accepter, & accomplir en toutes leurs parties, & d'en faire donner toutes Lettres necessaires par nostredit Seigneur le Roy & fon Coufin de France, feellées de leurs Scaux & en forme d'Acte public, fi befoin est, en la meilleure & plus seure façon & maniere que faire se pourra, toutesfois-&-quantes qu'ils en feront requis, en témoignage dequoy nous Comtes de Rutland & de Nortingham, & Chambellan susdits, auons apposé nos Seaux à ces Lettres, faites & accordées à Paris le neufiéme iour de Mars 1191.

#### - CHAPITRE DOVZIESME.

Copie du Traitté de Tréues conclud auec le Mariage.

N fitle Traitté de la Tréue separément de celuy du Mariage & le voicy tel qu'il fut passé entre les mesmes Princes & Seigneurs, Edotiart de Norwick Comte de Rutland & de Corke, Thomas Comte de Nottingham, Maréchal d'Angleterre, Sire de Mowbray & de Segrane, & Guil. " laume Scrop, Chambellan du Roy nostre Sire, Seigneur de Liste de Man: A tous « ceux qui ces presentes Lettres verront , Salut : comme ainsi-foit que pour l'honneur de Dieu , & pour éniter auec l'effusion du sang humain , l'occasion de retomber dans les maux & dans les dommages irreparables qui font furuenus au temps passé, au sujet des longues guerres, & afin que les sidelles Sujets du Roy " nostre Sire, puissent viure & demeurer dans la ionissance des douceurs & de la « tranquillité d'une bonne Paix sous son obeissance, sa Majesté ait depuis long- " temps tenu & fait tenir plusieurs Conseils auec meure deliberation, & procuré " diuerfes Assemblées entre ses Deputez & ceux de son Aduersaire de France, pour conclure cette Paix ou du moins quelque longue Tréue. Et comme dés l'an 1390. il ait à cette intention enuoyé en Picardie, les tres-excellens & tres-puissans " Princes, nos honorez Seigneurs les Ducs de Lanclaffre & de Warwick, auec pou- « uoir suffisant de s'aboucher, & de traitter desdites affaires de Paix ou de Tréue, « auec illustres & puissans Princes les Ducs de Berry & de Bourgogne, Oncles de fondit Aduerfaire de France, & de luy pareillement authorifez ; auec lesquels en vertu deídits pouuoirs ils auroient commencé, confirme & accordé Treues ge- " nerales par Mer & par Terre pour nostredit Seigneur le Roy, son Royaume, Ter- " res, Domaines, & Sujets, tant deçà que delà la Mer, à commencer le jour de S. " Michel à Soleil leuant 1393, pour finir au meime iour 1398. comme il paroist par les Lettres sur ce faites par nosdits Seigneurs, jurées & confirmées par ledit Roy nostre Sire, en presence des gens & des enuoyez de sondit Aduersaire pour ce "

établis, & par les Lettres desdits Seigneurs Ducs de Berry & de Bourgogne, iu-

Q q iii

## Histoire de Charles VI.

rées & confirmées par sondit Aduersaire de France, en presence des Gens & des Année Enuoyez du Roy nostredit Seigneur, & pour ce de sa part établis : nostredit Seigneur continuant en ce bon propos, nous ayant depuis commis, nous Comtes & " Chambellans fufdit, & ordonné pour certains traitez de Mariage & de continua-" tion & prolongation de ladite Tréue, auec authorité suffisante, comme il paroist

par ses Lettres de procuration dont la teneur s'ensuit.

R lebard, par la grace de Dien Royd'Angleterre, & Seigneur d'Itlande , A tous ceux qui ces prefentes Lettres verront : Salut. Nons faifons à feauoir, que pour euizer l'effusion du sang Chrestien , & les malheurs & dommages irreparables , qui par le fait & à l'occasion des guerres menes entre nous & nostre Aduersaire de France, pourroient s'ensuinre à l'aduenir, comme il est arrivé par le passé, & desirans en venir à une bonne Paix auce nostredit Aduersaire, qui remerte nos Sujets en repos & dans une donce & agreable tranquillité; nons confians pleinement des fens , fidelité , bonne conduite , & discretion de nos tres chers Confins Edouart Comte de Rutland , Thomas Courte Maréchal de Nortingham , & Guillaume Scrop noftre Chambellan, iceux auons ordonné & commis , ordonnons & commettons , pour de nostre part , & au licu de nous , s'assembler auec les Oncles & autres DeputeZ de nostredis Aduersaire , ayans de luy pounoir suffisant , sur les affaires qui s'ensuinent , en tel on tels lieux qu'ils ingerons à propos de choisir pour le fait dudit Traitté de paix. Et par ces presentes, auons donné & donnons à nosdits DeputeZ, plein pouuoir, authorité, & mandement special, de s'aboucher, traitser, composer, transiger, pacifier, & pleinament de finalement accorder, & moyenner une bonne Paix, fur sous les debass, contemions, questions, guerres, querelles & discordes, meues & à mounoir, auecsous les articles, & circonstances, incidens, consequences, dependances, & appartenances d'icelles, entre nous, nos Royaumes, Sujets, & Seigneuries, amis, allie? & confedere?, aidans & adherans , quels qu'ils foiens , tant deçà que delà la Mer , d'une part , & nostredit Aduerfaire, fes Sujets & Seigneuries, amis, confederez, aidans & adherans, quels qu'ils soient d'autre part , & sur tont ce qui sera à traitter , composer , transiger , pacifier, & accorder , pour nous & de noftre part, auec les Procureurs & Commis de notredit Aduersaire, ayans pouneir & authorité sufficante : comme ausi de promettre & affeurer par foy & ferment , fur les Saints Euangiles de Dien , & iurer fur nostre ame. & de donner fur ce , & fur tout ee qui en dépend , tontes fortes d'affeurances , cautions , promeffes , obligations & Lettres feelleet , telles & en telle nombre que befoin fera & qu'ils ingeront à propos : toutes lesquelles procedures nous voulons fortir lear plein effect, & auoir la mesme vigueur & fermere, que si nous les auions faites en personne : & pareillement de faire , executer, expedier, & accomplir de point en point. tons les arricles qui seront accordez pour nous & de nostre part sans aucune fraude ou malengin, comme nous ferions fi prefens y estions en personne : & mesme de faire mestre à execution tous autres articles , qui en quelque façon pourroient competer à l'accomplissement dudit Traitsé de Paix , de quelque nature qu'ils soient ; supposé qu'en cetto partie ils sussent requis d'un autre & plus special mandement. Ayans de plus donné pouvoir entier à nosdits DeputeZ, & mandement special quant à ce , d'accorder & recenoir une Trêne de wingt-huit ans , à commencer à la fin de la presente suspenfion d'armes, & fous la mesme forme & condition; promettans fidellement, & en bonne foy & parole de Roy, de ratifier & auoir agreable, tout ce qui par lesdits Commis-Saires sera fait en nostre nom , en toutes & chacune les choses susdites , d'en donner toutes Lettres confirmatiues feellées de nostre grand feau , & de les faire executer en tant qu'en nous sera , sans aucune fraude ou malengin. Et toutes les choses susdites nous prometions, fous la caution & obligation de tous nos biens prefens & avenir, fans que ilmais nous puissions en ou hors iugement, rien alleguer, dire, ou proferer à l'encontre. Donne & feelle de noftre grand Seau en noftre manoir de Chifternelangely le trentième du mois d'Octobre l'an 1395. & de nostre regne le dix neuf.

Et ledit Aduerfaire de France ayant donné ausdits Ducs la mesme commis. sion & charge de traitter de ladite affaire, pour luy & en son nom, comme il ap-

pert par les Lettres suivantes, instificatives de leur pouvoir.

Offents par la Grace de Dien Ry de Frente, A tous com qui ex professer Letpreverment stadt Nate figinal a finant, que par Phomeer de Dien. Q- paur Annoè e eastire l'égifies de fang climpfun-gi-(C-ella metime chole most amost que la procusation di Roy d'Amgleterre q- Quadant rapportes, qui fique al la conclusion uance), en sémin depuy sous assus fait applér unifre. Siel à cus professes. Dannées à A print la ji mé de later 1316, de de sophe Roye de l'égifique.

Nous faisons à sçauoir qu'en vertu desdits pouuoirs, respectivement donnez « de part & d'autre, pour les causes cy-dessus rapportées, & ann que la Chrestien- « té puisse mieux estre secourue contre les mauuais desseins, & contre les entrepriles des Infidelles, qui tâchent en pluseurs endroits de la détruire, & afin aussi que nostre Sire le Roy, & son Aduersaire de France, nous & les autres Seigneurs " de l'une & de l'autre Nation, puissions d'autant plus facilement trauailler & vae. " quer à ce que nostre Sainte Mere l'Eglise, qui à nostre grand regret est depuis « long-temps diuifée, soit remise & rétablie dans une parfaite unio, & jouisse d'une ... veritable paix. Nous Edouart, Thomas, & Guillaume, Comtes & Chambellan deffufdits, pour & au nom de nostredit Seigneur le Roy, auons consenty, promis, & accordé, confentons, promettons & accordons, Trénes generales par " mer & par terre, pour nostredit Scigneur le Roy & ses Successeurs Roys d'An- " gleterre, son Royaume, terres, Seigneuries, & Sujets, pour le Roy des Romains, u le Roy de Poringal, le Duc de Gneldres, & Ican des Isles pour le Duc & le commun de Gennes, & pour ledit Monfieur Guillaume Scrop Sire de l'Ifle de Man, confederez ... de nostredit Seigneur, & leurs Successeurs, Royaumes, terres, Seigneuries & Sujets, par mer & par terre, tât deça que delà. Lesquels Alliez & Consederez donneront affeurance, & ratifieront lesdites Treues chacun endroit foy, dans les ter- " mes & iours cy apres prefix, dans lesquels les dites Tréues sont ordonnées à com- « mencer & auoir leur vertu, ou plustost, si faire se peut, en bonne forme, sans a fraude ny malengin, à l'égard dudit Aduerfaire de France, ses Successeurs, son Royaume, ses terres, Seigneuries & Sujets, comme austi du Roy de Castille & de Leon, de la Ducheffe de Brabant , du Duc & commun de Gennes , du Roy des Romains , " de l'Aduerfaire d'Efcoffe, du Roy d'Arragon, & du Roy de Nanarre, du Comte de " La Marche d'Escosse & des Seigneurs de L'isle de Man , Confederez dudit Aduer- u faire , leurs Successeurs, Royaumes terres, Seigneuries & Sujets: Lesquels Confe- " derez, de leur part observeront aussi fermement lesdites Treues, & en donneront affeurance chacun en particulier dans les terme & iour que deffus, pour 18. ans, à " commencer le jour de S. Michel 1398. à foleil leuant, que la derniere suspension " doit expirer, & à finir le jour de S. Michel 1426. & auons promis & juré sur l'ame « de nostredit Seigneur Roy, en vertu du pouuoir à nous par luy donné, qu'il tien- ... dra & gardera, fera tenir & garder ladite Treue, bien & fidellement, tant par mer que par terre, en tous les lieux, Prouinces, & terres, appartenans à fondit Aduerfaire de France, & à ses Alliez cy-deuant nommez, & à leurs Sujets. Et promettons en nostre propre & priué nom que de toute nostre puissance, nous gar- « derons & tiendrons cette abîtinence de guerre, & la ferons tenir & garder felon a tous les Articles cy-apres contenus, & le mesme feront les Confederez des deux partys, s'ils en veulent iouir, ou bien en leur nom leurs Lieutenans & Procureurs,

Durant feditors I résus ecellérons, & nottre Sire le Roy fera ceffer, par foy & & par fes Sujets, comme fevont aufille Confederez par eux le leurssiguer viniertél-lement & generalement, toutes priés & detentions de perfonnes, hiens, chalé-aeux, "uilles cloies, forterelles, & sutures liuxe, toutes incurions, julipage, em-paráement & combultions, demoitrons de maison & de murrailles, arrachement d'arber frautres ou autres, & cenho tout de d'houllité, par tous les Royaunes.

Autres frautres ou autres, de chind tout de d'houllité, par tous les Royaunes.

La mez, finn qu'on paulle prendre occasion. & sijet quelconque pour raison du schime de l'Égile, & fain sa neuen fraude ou malenge.

ayans d'eux pouuoir fuffifant, en leur abfence.

Item pourront, dans le temps desdites Treues, tous Sujets dudit Aduersaire de France & de ses Alliez, aller, venir, & acheter toutes sortes de Marchandises, 1395-

nitions des places, & autres semblables choses qui sont offensues & propres à faire inualion, & trafiquer librement par Mer & par Terre, & enfin faire toute forte de commerce & d'autres affaires en toute seureté, dans les Royaumes, terres & Prouinces du Roy nostre Sire, & de ses Consederez ; à condition neant-" moins, que pour ce faire ils n'auront autres armes qu'vne épée & vn coûteau, » moyennant quoy ils ne pourront estre arrestez ny molestez, sous pretexte de re-" pressailles, de recaption ou de contrecaption, en payant neantmoins les anciens ", droits & Coustumes, tels que les Confederez & bien-veillans de nostre Rov.& tous autres Estrangers, & les peages ordonnez ou à ordonner, que payent ou " payeront ses propres Sujers, dans les lieux & Prouinces où ils seront demeurans. " Bien entendu pourtant qu'ils ne pourront pour cela entrer dans les Chasteaux " & Citadelles, dans les places d'armes & Villes clotes, fans permission des Sci-" gneurs , Capitaines ou Gardes desdits lieux , ou de leurs Lieutenans. Et si quelqu'vn estoit si osé de les y introduire temerairement, ils en sortiront librement. " & celuy qui les auroit fait entrer l'amenderoit & seroit puny selon que le cas le " requerroit, en telle sorte que s'il n'a pas vaillant dequoy satisfaire, il en seroit » d'autant plus griéuement chastié & puny,

Les Gardes des places fortes de l'vn & de l'autre party, pourront trafiquer entr'eux, tant des viures que des autres necessitez. Item toutes repressailes ou recaptions, qui se pratiquent ensuite d'vne execution faite contre quelqu'vn, pour " debtes ou méfait d'vn autre, sont plus étroitement deffendues de part & d'au-» tre, & quiconque agira contre cette deffense, il en sera puny par les Conserua-" teurs des Tréues ou par son Seigneur, comme infracteur d'alliance, rebelle & " desobeissant, & rendra à la partie detenuë ou prisonnier, le double de ce qui se trouuera qu'il en auroit extorqué Vn chacun neantmoins pourra pourfuiure ses " droits . & redemander le sien , pardeuant les Juges ordinaires , au choix des de-" mandeurs ou de leurs Aduocats, mais l'execution des repressailles ou recaptions, » déja iuridiquement adiugées, ne seront point empéchées ny retardées au sujet " de ces Tréues.

Pour ce qui est des contributions de viures, qu'on tire annuellement des vil-" les champestres & des paysans d'alentour, sous pretexte de la subsistance des " places, & qui font excessiues, il a esté ordonné & reglé entre nous & lesdits "Dues de Berry & de Bourgogne, pour y mettre plus d'ordre à l'aduenir, qu'il "fera commis des personnes agreables aux deux partys, qui dans peu de iours se " transporterons fur rous les lieux contribuables, pour les modifier selon les facultez; aux ordres desquels on ne pourra contreuenir, & qui regleront la maniere " de saire les leuées, selon qu'il est plus amplement contenu en des Lettres parti-" culieres faites pour ce fujet, & s'ils iugent qu'il y ait des lieux qu'on ne puisse dé-

20 charger, ils demeureront à leur taxe.

Item, auparauant que de pouuoir faire aucune execution de part ou d'autre. au sujet desdites contributions non payées, a pres le terme écheu & passé, les Seigneurs & Capitaines des lieux, ou autres à qui elles seront deues, requerront premierement les debiteurs de satisfaire, & en cas de refus, lesdits Seigneurs ou » leurs Lieutenans presenteront leurRequeste aux Conservateurs des Tréues, pour , les faire par eux contraindre à les payer dans 30. iours , & s'ils ne le font , il leur gera loifible de faire executer ladite contribution fur leurs biens, lieux & territoires, & de prendre la cinquiéme partie des frais faits en la pourfuitte : en laquelle poursuitte neantmoins, on ne pourra proceder par prises de lieux & de places " par force, par brûlemens & par meurtres d'hommes, à moins qu'ils se fussent » mis en deffense pour resister: & particulierement, on ne pourra faire aucune " execution fur les voifins non obligez à ladite contribution. Item fi quelques-vns demeurans és lieux foumis à cette redeuance annuelle, refufans de payer, trans-" feroient leur habitation autre part, les interessez n'en feront pas l'execution par " eux-mesmes, mais la seront faire par les Conservateurs des Tréves, ou si mieux aiment, ils les pourront faire appeller deuant leurs luges ordinaires.

Les

Les contributions de viures, & d'argent qui estoient deues aux forteresses cy deuant appartenantes au Roy nostre Sire, & maintenent tenduës à son Aduer. Année faire, ne fe payetont plus, mais fi les Parroilles defdits lieux, auant la prife & re- 1395. duction desdites places, deuoient contribution à d'autres fortetesses non tendues, & qui sont demeutées sous l'oberffance de nostredit Seigneur, ladite con- " tribution le continuera au melme estat & sans augmentation, lauue la modeta- u

tion : dont fera patlé cy-aptes.

Que si dans les pays de l'vn ou de l'autre party, sujets à contribuer, il y a quelques Villages inhabitez & abandonnez, dont les Habitans payoient l'an 1388. " qu'il y eut Tréue prise entre nostre tres-redoute Seigneur le Duc de Lanclastre " & le Duc de Berry : si lesdits Habitans, ou autres en leur place, y veulent reue- et nit, ils ne payeront tien des arrerages, & ne feront impolez que pour l'aduenit, « felon leur nombre, & felon leurs facultez & felon l'attorrage defdits Conferua. teyrs. Bien entendu pourtant que s'ils deuoient contribution pour le temps « qu'ils auroient habité d'autres lieux contribuables, qu'ils la payeront pour ledit « temps comme pareillement ceux qui retourneront, payeront encote aux lieux « contribuables d'où ils seront partis, ou bien à celuy qu'ils eliront pour leut habitation, au jugement desdits Conservateurs, à condition neantmoins, qu'ils ne payeront qu'en vn lieu. Et si celieu-là estoit par les Conseruateurs teduit à la " contribution de diuetses forretesses, ils payeront en la maniere que ledit lieu « payoit auparauant. Mais ils n'y pour ront venir habitet sans permission du Capi- « taine à qui la contribution estoit deuë, auquel ils promettront & iuretont, de ne luy procuret aucun tort ny dommage, non plus qu'à son Chasteau & aux peuples qui y sont assujettis. Que si ceux qui voudtoient y venir demeurer n'estoient obligez aufdites contributions, ils feront le ferment, & payeront à la fortetesse " la fomme de deniets de tout temps accoustumée, sans aucune contribution de «

Que siau temps tematqué cy-dessus, c'est à dite en l'an 1388. il n'y auoit point d'habitans, ou s'il y en auoit qui ne fuscent point sujet à cette redeuance, & que ce lieu ayant depuis esté inhabité, quelques vus à l'aduenit y vou. " luffent retournet, ils ne payeront rien. Item, fi aufdits pays il y a quelques « Villages ou lieux obligez à la contribution de l'an passé, & si pour raison de « la furcharge ou autrement, quelques vns des Habitans, & non tous, auoient « abandonne, encore que ceux qui seroient demeurez n'eussent pas pavé entierement, ceux qui y tetourneront ou qui y iront demeurer, ne pourront " estre contraints pour les arterages du passé, mais seulement pour le temps qu'ils " y auront demeure, & pour l'aduenir, ils seront taxez taisonnablement selon « le nombre de manans, & selon l'arbitrage desdits Consetuateurs, sans aucune ...

Item, si quelque Chasteau & Seigneurie de l'vn ou de l'autre party, ou de " leurs Alliez , n'auoit point de contribution quant aux viures depuis ledit an , fi " quelques-vns des Sujets dudit lieu qui auroient des heritages plus proches d'vne « fortereffe que de l'autre, y venoient demeurer ou cultiuer leurs biens, ils feroient et obligez de payer au Seigneut ou Capitaine dudit Chasteau qui n'auroit point de " contribution, ou que de long-temps on n'auroit payée; à la charge que nul ne pourra habitet ou faire valoir les heritages du Domaine dudit Chasteau, sans " permission dudit Seigneur & Capitaine, & sans faire le setment, comme il est " dit cy-deffus. A condition encore que nul banny , ou proferit & exilé, compris « nommement, & conuaincu par bons procez, ne fera fouffert habiter ou cultiuer sa terre, tant d'une patt que d'autre, sans petmission & congé dudit Scigneur ou Capitaine, & que ceux qui habitetont ou cultiueront audit lieu commetrans quelques excez ou méfaits, la connoissance de la punition du delict ap. " partiendront entierement au Seigneur dudit Chasteau.

Item, il est conuenu & accordé, qu'aucune Ville ou forteresse ne sera de « nouneau construite, ou que nulle sotteresse n'estant pas àpresent fortifiée par «

aucune des parties ou des Confederez, ne pourra estre fortifiée, à moins qu'el-Année le ne foir à lept lieues de distance d'vne Ville ou forteresse de l'vne ou de l'autre part, & des Sujets ou Alliez d'icelles, durant la presente Tréue. Que si l'on fait au " contraire, il fera reparé, bien entendu qu'on comptera par fept lieues dans les

"Contrées où l'on compte par lieues, & par sept milles en celles où l'on compte par milles.

Item durant ladite Tréue, aucune Ville, Chasteau, ou forteresse, ne sera pri-" fe, foultraite by acquife par aucune desdites parties, soit par force d'Armes, par » escalade, ou par voye de donation, d'échange, d'engagement, de vente, ny par " aucune forte de Contract, de titre ou de couleur, & si l'on attente au contraire, la chofe fera austi-tost rétablie en son premier estat. Mais s'il arrivoit que

l'vne des parties prît quelque forteresse de l'obeissance de l'autre, le Seigneur " de ladite forteresse la pourra recouurer par force ou autrement, comme bon » luy femblera, & punir les mal-faicteurs felon leur demerite. Les Conferua-" teurs de l'vne ou de l'autre part seront aussi tenus de poursuiure cette affai-

re par vove de fait & la partie aduerse mesme, sera obligée de fournir cinquante soldats pour cet effect, si elle en est requise, & à ses dépens : si mieux quante foldats pour cet effect, in eine en en require, co à les depens a micas n'aime celuy fur qui la place aura esté surprise, sommer les Conservateurs de n'aurre part de la restituer & de punir les mal-faiteurs, à quoy ils seront te-anus de tout leur pouvoir. Que si les vsurpateurs ne veulent obeir, les Con-

" seruateurs des deux parties seront obligez d'assembler des Trouppes pour les forcer, & pour les punir, & la forteresse recouurée, sera rendue à son Seigneur

proprietaire.

Le Roy nostre Sire, ses Alliez, ny ses Sujets, ne souffriront point, mais " empécheront de tout leur pouvoir, que personne soit prise, ou molestée ny " ses biens arrestez au sujer de la guerre passe, ou autrement, ny que rien soit " vsurpé dans les terres ou pays de son Aduersaire de France, ou de ses Consederez & Sujets, au prejudice du present Traitté de Tréues. Et si le contraire ar-" riue, luy & sesdits Alliez, en tant qu'il leur touchera, feront rendre sans dif-" ferer aucunement ce qui aura efté pris, auffi-toft qu'ils en feront requis. Et , ne fera nostredit Seigneur, ny ne souffrira estre fait ou construit par ses Al-" liez , aucune nouvelle forteresse, sur les terres ou domaines de sondit Ad-

uersaire de France , ny de ses Confederez , durant tout le temps de ladite " Tréue. Si quelqu'un tenant l'un des deux partys, porte dommage aux pays ou » aux Sujets de l'autre, prenant les personnes ou les biens ou autrement, s'il est " trouué dans les lieux où il aura commis le crime d'infraction, il pourra estre pris & emprisonné par les Conseruateurs de la partie qui aura souffert la perte ou le dommage, & si le delict ou excez s'est fait en quelque lieu qui soit pro-" che ou seulement distant de trois lieues de l'obeissance du party que tiendra " le mal-faicteur, on fera auertir les Conservateurs de l'autre party dans la quin-» zaine, & les Conferuateurs de part & d'autre assemblez pour entendre les parties , iugeront & laisseront l'execution de la Sentence aux Conservateurs de la partie, au Territoire de laquelle le crime aura esté commis. Que si les malfaicteurs étoient pris hors des lieux contigus du delict, sur les frontieres, ou » au delà desdites trois lieues, la connoissance & la punition appartiendront " au Conseruateur, ou bien au Seigneur, sur le Territoire duquel le crime au-" ra esté perpetré. Isem, si quelques-vns des deux partys font quelque delict sur les terres de l'autre, s'ils s'enfuyent sans estre apprehendez, & s'ils se retirent vers leurs Seigneurs, les Conferuateurs desdites parties seront tenus de ren-» dre lessits mal-faisleurs, & de reparer de leurs biens le tort qu'ils auront » fair, & s'ils ne suffisent, less seins de la grant per corporellement punis selon » l'exigence du cas. Et fi lessits infracteurs se rendent desobeissans les Conservateurs, desquels ils dependent, seront obligez d'aider à les prendre, aux dé-

pens de leurs Seigneurs, pour estre punis selon leur forfait, & pour ce faire

ils prest ront le nombre d'hommes inentionne ev-deuant, & seront tenus d'ac-

complir tout ce que desfus, fans ancune fraude ou malengin. Et pour d'autant mieux établir la Paix , & mettre vne parfaite amitié & cor- 1395respondance entre le Roy nostredit Seigneur & son Aduersaire de France, leurs « Royaumes & Sujets, on a n'agueres traitté & accorde le Mariage de nostre-« dit Seigneur, auec Madame Ifabel fille aitnée de fon Coufin de France : à quoy ... il a este encore adjoûté, qu'en cas qu'il arriuât, ce qu'à Dieu ne plaise, qu'il vinst

à estre dissous par mort, ou autrement, par quelque empéchement que ce soir: ce nonobitant la presente Treue demeurera en la vigueur, sans que pour aucun " méfait ou pretenduë infraction par attentat, s'il en furuenoit en quelque part « defdits Royaumes, Terres, Seigneuries & pays de nostredit Roy, de ses Sujets & ... Alliez, ou de son Aduersaire, ses Sujets & Confederez, ce que Dieu vueille pareillement détourner, ladite Tréue puisse eltre tenue pour ce, ny enfrainte, ny "rompue, & fans que pour cela on puisse mouvoir guerre de part ou d'autre, ny " fous ce pretexte prendre des Villes ou Chasteaux, massacrer, mutiler ou rançon- " ner, arrester les biens & Marchandises, ny faire autres griefs ou dommages aux « Sujets de part ou d'autre : mais au contraire les dommages feront rétablis & reparés, & les forfaits commis par ceux de la part de noître Roy, tant par Mer que par Terre, chastiez par les Conservateurs & Commissaires par luy établis en tous les pays pour le fait & execution de la presente Trèue.

Item le Roy de Caffille, l'Aductione d'Efioffe, & autres Confederez de fon « Aduersaire de France, qui desireront estre compris en cette s'ispension, la iure- et ront, & confirmeront, la feront iurer, accepter & confirmer par tous leurs Sujets & feruiteurs, & celuy qui le refufera, ne pourra iouïr du bien fait d'icelle: mais pour tous les autres qui la iureront, accepteront & confirmeront, ils ioui- " ront de fon immunité. Semblablement aufli nostre Seigneur le Roy la jurera, ac- 40 ceptera & confirmera, & la fera iurer, accepter & confirmer par les Seigneurs, « Sujets, & Officiers de son F stat, autant & quantessois qu'il en sera requis par le " Roy de Castille, par son Aduersaire d'Escotic, & par les autres Alliez de sondit aduerfaire de France. Enfin chacun d'eux gardera, & fera garder cette Tréue, ielon les articles ordonnez & y contenus, aussi-tost que faire le pourra, sincere- " ment & de bonne foy, & nul n'y pourra prendre parr & s'en preualoir, qu'il ne « les art jurez. Mais fi quelqu'vn doutoit de l'ambiguité ou de l'obscurité de quelques termes ou du moindre poinct d'iceux articles, nostre Sire le Roy & son Ad uerfaire, commeteront quelques personnes fidelles, pour les en éclaireir, & pour lener la difficulté fi aucune v a.

Item il estaccordé que nous ferons confirmer ledit Traitté de Tréue par no. « ftredit Seigneur, & que nous en ferons auoir ses Lettres confirmatiues, dans lef- a quelles les nostres seront inserées de mot à mot, & que les deux Princes les iurezont, c'est à scauoir le R oy no stre Sire, en presence des Ambassadeurs de son Aduerfaire de France, & ledit Aduerfaire, en prefence des Ambatfadeurs de nostre " Roy, & pareillement les Confederez, entr'eux & ceux contre lesquels il sem- " ble des à present qu'ils soient en guerre.

Nous ferons encore que les Capitaines & principaux Officiers de guerre de « nostre Roy, qui en seront requis par les Conseruateurs de la Trêue pour la partie aduerfe, jureront & promettront de la tenir & garder, & de la faire tenir & garder fidellement & inuiolablement, & le mesme inveront lesdits Conseruateurs, cessant en tout ce que dessus toute fraude ou malengin.

Et seront ordonnez & établis Conservateurs par Mer, les Seigneurs Admi- a raux d'Angleterre qui pour le temps feront, ou leurs Lieutenans, & conjointement auec eux, és Marches de Calais, Artois & Picardie & pays adjacens, les Capitaines des Villes & Chaftcaux de Calais, Guines & Hames, ou leurs Lieutenans. Item es marches de Bretagne le Capitaine de Brest ou son Lieutenant, és " marches de Normandie le Gouverneur des Illes de Jarzay & de Grenezey, ou fon Subrogé. Et les Generaux Confernateurs fur tous autres Confernateurs en toute la Guyenne seront, le Senéchal de Guyenne ou son Lieutenant, les Maires

Rr ij

& Escheuins de Bordeaux , qui pour le temps seront , ou leurs Lieutenans en Année Jeur absence : en Bigorre Messire tean de Bearn, qui en est Senéchal, Messire Jean de Pommiers, le Sire de Gauerflon, ou leurs Lieutenans,& dans l'étendue des Landes, le Senechal desdites Landes & le Sire de Lesiun: en Bazadois, les Sires de Rofan & de Landuran , ou leurs Lieutenans : en Agenois les Sires de Canmant & de Bars, ou leurs Lieurenans; en Perigort & Sarladois les Sires de Muciden & de Basdeners, ou leurs Lieutenans, és Marches de Poitou, de Saintonge, d'Angoumois & de Limofin, le Captal de Buch, le Soudich de l'Estrade, qu leurs Lieurenans: & en Bourdelois les Sires de Daras & de Monsferrand, ou leurs Lieutenans.

Item vn chacun desdits Conservateurs, eux seuls & chacun endroit soy en leurs marches, auront pouuoir de faire rechercher & punir tous les transgresfeurs, & de reparer les forfaits & dommages par eux perpetrez contre la teneur de la presente Trèue. Et en témoin de tout ce que dessus, nous auons fait appofer nos Seaux à ces presentes Lettres, données à Paris le dix-neufième iour de Mars 1395.

#### CHAPITRE TREIZIESME.

- Les Turcs épouuante? de la Paix de France & d'Angle-I.
- Défaits par le Roy de Hongrie & leur General tué.
- III. Le Roy fait rendre graces à Dieu en France de cette Victoire.
- IV. Le Sire de Coucy deffend la Ville d'Ast, & prend possession de Sauonne pour le Duc d'Orleans.
- Retour en France d'une partie de ses Trouppes par le Dauphine.
- VI. Les Nobles du pays méprifant leurs foumissions & les voulant battre, sont eux-mesmes battus & défaits.
- VII. Et raillez à la Cour, et de leur défaite et de leur ruine.

A Pres les ioyeules nouvelles de cette Paix répandués par toute la Chrestien-té, la Seigneurie de Venises en conjouit par ses Ambassadeurs, qui arriverent en Cour au mois de Iuillet & qui confirmerent la défaite des Turcs par les Hongrois & la mort de leur General Amurat, qui fut tué en cette sanglante Bataille, dont voicy les particularitez. Il sçauoit que la Hongrie auoit imploré le fecours de la France contre l'oppression de ses Armes & qu'elle luy auoit promis affiftance, & comme il apprit incontinent que la Paix se faisoit auec l'Angleterre, il creut fi aifément que les deux Couronnes auoient deffein d'aller fondre sur luy auec toute leur puissance, qu'il en fut si épouuanté que sa retraitte passa pour vne fuïte ; quoy qu'il n'eût autre dessein que de mettre ses trouppes en seureté, iusques à ce qu'il les eut fortifiées d'vne seuée épouventable de nouvelles Legions dans toutes les Nations sujettes à son Empire. Apres cela il se mit à leur teste, il passa dans la Bulgarie & dans la Walachie, qu'il auoit soûmise à son obeissance, & il porta sespensées si fort au dessus de la conqueste de la Hongrie, qu'il ne la consideroit que comme vne expedition de peu de iours, qui luy deuoit ouurir le chemin à la domination de toute l'Europe. Mais Dieu luy preparoit vne iournée fatale, qui deuoit estre le terme de sa persecution & de sa vie,& il ne voulut employer pour ce merueilleux exploit, que les forces & le courage des Hongrois; que les malheurs precedens luy faifoient méprifer, & qui n'en fu

rent que plus animez à deffendre leur vie & leur liberté. Anne Leur vaillant Roy refolu de vanger toutes ses perses, par vne glorieuse ress. 1395-

fiance, fix yn derniter effort pour faire van nouuelle Armée, al fit monter à cheun lout ce qu'il quaiot de Mobileffe, il anna encore rout ce qu'il pur amafier de gens propres à la guerre, & les Ecclefiafiques melines ne le diffeenferent pas de la rigueur de la 190 y de fait, qui les obligeons & qui les engageoit au hazard de la fortune publique. Mais quelque nombreufe que fit vue leuce fi generale, ce n'ébitoj qu'u perit Corps en comparation d'urne férange multitude d'ennemis, qu'il sue le refolueren d'attendre au combat, que fur l'elperance du fécours du Cel, à qui toute la gloire en féroriteue. Le Roy detacht d'abbord quatre cens de fes melleurs hommes, qu'il ennoya au deuant de Tures, pour luy rapporter l'ethat de leur marche, & pour les oblieres et eccus-cy pafferent affer hardiment der, car ill s'all terns engager dant l'aunti garde de ces Buchviers, qui les entitronnercent de tous coffee, & focus ce qu'ils purent faire, ce fut de vendre bien cherement leurs vies dant va combat fort fanglant, & qui fut de pe un de duré contre le grand nombre, qui le saccable à, qu'il en maffer ai ufques au demier.

Cette premiere perte fut fort sensible au Roy de Hongrie, il assembla le Conscil de guerre, & comme c'est la coûtume de tirer des augures des premiers euenemens, il y eut affez d'auis pour la retraitte, qu'on pouvoit attribuer à prudence veu l'eftat & la force des deux Armées:mais ce Prince fut d'vn fentiment tout contraire: Compagnons, leur dit-il, il est vray qu'à iuger des choses par des yeux purement humains, il peut y auoir de la temerité, mais c'est vne vertu Chrestienne d'esperer en la misericorde de Dicu, & pourquoy desesperer de saprote- " ction, puis qu'il est constant par tant d'autres merueilles, qu'il n'a iamais trom- « pe ceux qui se sont confiez, & qui se sont abandonnez à sa Prouidence? Aussi-tost il commanda qu'on marchat droit à l'Ennemy, toute l'Armée obeitioyeusement, & l'on donna auec tant de furie sur le Corps le plus auancé, qui étoit déja fatigué de la premiere rencontre , & qu'on furprit en quelque defordre & affez mal armé, qu'il fut défait à platte coûture. La valeur du Roy l'emporta fur tout ce qui se fit de plus heroïque dans cette sanglante Bataille, il ne s'étonna point de voir par trois fois son Estendart porté par terre, il ne cessa d'encourager les fiens, & par fon exemple & par l'affeurance qu'il leur donna du bon succez d'une entreprise faite en l'honneur de IESUS CHRIST, qui recompensa sa foy, qui luy donna la victoire, & qui vangea la Chrestiente des pernicieux projets de cette Nation infidelle.

Ammar & fon fils y mouraren, & auce eux cent mille de leurs gens, qui auroinen euv ne plus grande fuires, fi la noui n'eux arreft le carrange, & fiuorife
la fuirte des reflex de cegrand Corps, qui en porterent la nouvelle en grand fils.

Ré grand effory aux autres trouppes qui faiofent diligence pour les venir
iondre fourla conduitre de Bijazet neueu d'Ammara, qui fut d'aduis de fairerentire. Les Ambafideurs de Venide adjouirent a le creixt, pour l'honneur du
Roy de Hongrie, qu'il auori iuré cei our-la de vaincre ou de mourtr, & qu'il accomplic braucement fon veus, fiant deferre au confidi des prudens, & medine
fans paroitire émeu & fanchte détourné par la confideration de la Reine fa fenne, qu'on luy d'ille fancore effet à l'exerminté, pour l'obliger d'autrant plus d'ille
tre Roy fu tres ioy eux decette Victoire, il en remercia Dieu, & dels le lendemain
iallà al Epili de Nohrte Dama euce (effoncles & toure la Gour, oil iff chanter folennellement vue Meffe du Saine Efforit, en action de graces d'vn exploit fi
glorieux, & fi important a tour et Chreftienté.

La Ville d'Aft ayant efté donnée en mariage au Duc d'Orleans, à cause de fon mariage auce Valentine de Milan, il ne put soit in guisliblement de cettre entrée de la Lombardie, & du payaqui en dépédoit, qu'il ne s'y passit quelquer sebellions, qu'il failut reprimer. Il y auoit enuoyé depuis quelque temps Meffire R t iii

Luguerran Sue de Coner, qui retablir toutes chofes, & il eut encore le bonheur d'e. Annce xecuteranecie meinie fuccez, l'ordre qu'il recent en fuitte de prendre poffession 1395. au nom du mesme Prince, d'vne Ville maritime nommée Sauonne, que la durete de la domination des Genois obligea de secotter leurioug, & de se mettre en repos à l'ombre de nos lys. Les Habitans le receurent à grande iove, & ils renounellerent entre ses mains le serment de sidelité qu'ils auoient déja fait au Duc par leurs Procureurs.

Le Sire de Coucy ayant mis la place en estat de se desfendre, il congedia ses trouppes, qui étoient composées de cinq cens hommes choisis entre les meilleurs Gendarmes du Royaume, & que le Comte d'Armagnac arréta aussi-tost pour s'en feruir dans vne nouuelle guerre. Mais auparauant qu'ils le puffent venir joindre, il leur arriua vne auenture trop remarquable pour estre obmise dans cette Histoire. Ils arriverent en Dauphine auec tout ce qui se peut souffrir de fatigues dans les pailages étroits & difficiles des Montagnes, mais tout incommodez & affamez qu'ils fussent, ils ne permirent pas à la necessité de détruire le deuoir, ils voulurent paffer comme amis, & mesmes ils ne refuserent pas d'en auoir l'obligation sux Nobles du pays, qu'ils enuoyerent prier de leur laisser les chemins libres, & d'ordonner qu'on leur fournit les viures & les autres necessitez à iuste prix, fur l'affeurance qu'ils donnerent par ferment folemnel, de ne faire aucun tort ny dommage, & qu'ils ne portoient desarmes que pour marque de leur meftier, & pour s'en deffendre contre les Estrangers. Il faut dire pour leur honneur, qu'encore qu'il y cut parmy eux fort peu de gens de conditió remarquable, qu'ils ne laifferent pas d'en vier fort bien, & qu'ils payer et tout ce qu'ils prirent à la volonté des Payfans ; mais ils n'en furent pas mieux traittez de la Noblesse, qui refusa leurs offres & les cautions qu'ilsproposerent de l'innocence de leur marche. La confiance qu'elle auoit en son grand nombre les fit receuoir de cette Assemblée auec beaucoup de mépris, qu'elle étendit insques à la raillerie, se mocquant du rouille de leurs armes, de leurs habits déchirez, & de la mifère de leur équipage, & non sculement on ne se contenta pas de leur refuser tout ce qu'ils demandoient, mais on les voulut défaire, & on leur enuova faire ce beau compliment. Les Seigneurs de ce pays ont ouv de grandes plaintes de vous, & comme ils se souviennent que leurs Sujets ont autrefois receu de fort mauuais traittemens des trouppes dont ils vous estiment tous coupables, l'occasion se presen-" tant de satisfaire à leur ressentiment, ils vous mandent que vous avez à mettre » vos perfonnes & vos armes entre leurs mains, fi vous voulez vous fauuer de la " corde; que pas vn de vous n'échappera, puisque vous n'auez ny moyen de fuir,

" ny moyen de vous deffendre. C'elt à vous à profiter de l'aduis que ie vous donne (dit l'Enuoyé) & déja le Comte de Valentinois, le Prince d'Orange, l'Eucfque de " Valence , le Bastard de Bonne , & quantité d'autres Seigneurs de la Prouince , ont " fait vn Corps de trois mille homnies pour venir fondre fur vous, ie vous en donne » aduis & m'en retourne fuiuant leur ordre.

Il n'y en cut pas vn qui ne fût épouuanté de cette menace, & comme ils reconnurent que le peril feroit encore plus inéuitable, s'ils ne gardoient plus d'ordre, & fi tant de Nations ramaffées ne se rangeoient sous l'obeiffance d'un Chef qui les remît en discipline, ils en éleurent vn , nommé Arnand de Lestrac, qui étoit Homme d'experience & de conduite. Il le montra bien dans sa maniere de proceder, car son premier dessein fut de tâcher à slèchir ces courages obstinez qu'il fut trouver & qu'il suplia mesmes d'accepter des ostages, qu'il offrit, pour la reparation des dommages passes dont ils se plaignoient, mais il n'en rapporta autre chose à ses Compagnons, sinon que les ciuilitez étoient des outrages pour des arrogans qu'on ne pouvoit plus tenir. Cela les mit en grande peine de ce qui se pouvoit faire pour le garentir d'vne tempeste si preste à les exterminer , & comme il n'y auoit plus rien à esperer, il leur dit ainsi ce qu'il en pensoit. Ie ne voy que deux voyes à tenir dans cette cruelle extremité, & toutes deux ou " des-honnestes on tres perilleuses , c'est à sçauoir de nous liurer nous mesmes » à la honte des plus intames supplices, où de nous rassembler & de nous met-

tre en deffense. l'auoue que cette derniere n'est pas sans hazard, mais c'est vue temerité qu'on ne nous pourra reprocher, apres avoir fait humainemet tout ce qui Année le peut pour appailer Dieu & les homnies, par des propositions d'accord & par 1395: des soumissions & des offres, que les peuples les plus Barbares n'aurojent pas re- « buttées. L'orgueil de cesSeigneurs s'irrite d'autat plus de tout ce qu'on leur pro- « met de satisfactions, rien ne les peut assourir que nostre sang, ils veulent encore exiger de nous que nous nous abandonnions à eux pour s'en repaifère, pour le répandre à discretion, & pour nous mettre en pieces. C'est le plus grand mallicur " qui nous puisse arriver apres vne genereuse resistance, c'est auoir voulu mourir « en gens de guerre, mais dans vne occasion qui est iuste, puis qu'elle est si neces- « faire, qu'on peut appeller les armes pieuses, quand il ne paroist plus de falut a qu'en leur esperance. Ie ne puis pas nier que les ennemis que nous aurons à combattre ne soient de beaucoup plus forts en nombre, mais il n'est pas in. " ouy que de petites trouppes avent quelquefois défait de grandes Armées, « & il n'y a peut-estre iamais eu d'exemple plus iuste d'vn pareil éuenement, « si Dieu veut seconder vne resistance si legitime. Inuoquons son secours auec 🔉 vne parfaite confiance & donnons comme si nous en etions affeurez de vaincre, puisque c'est le dernier honneur qui nous reste que de mourir en braues

Ce discours leur inspira à tous vn mesme desir & vn mesme sentiment. Ils recommanderent à Dieu la Iustice de leur cause, & subissans auec joye la necessité du combat, eux mesmes tous les premiers en choisirent le champ, où ils se fortificrent de leurs chariots de Bagage, où ils iurerent de répandre iusques à la derniere goutte de leur sang pour le salut commun, & où ils attendirent sierement l'arriuée de cette Noblesse si déterminée. Elle ne manqua pas de paroiftre auffi-toft, mais comine elle ne crovoit pas qu'il fût de l'honneur d'un fi grand nombre, de garder aucune ordonnance & de choifir vn Chef pour la commander & pour la conduire, elle arriua en grand desordre. Et ce defordre parut encore plus grand par le mélange des armes reluifantes d'or & d'argent, & par la confusion de toutes sortes de casques & de tymbres, qu'on voyoit pefle-mefle & fans aucune difference Les Compagnons (C'eft le met du temps qu'il fant apprendre à certains Critiques qui auront obligation à cette parentése) s'apperceurent bien-toft de cette confusion, qui changea le desespoir en esperance, & qui sit one revolution fi generale dans leurs esprits, que ce iour qui deuroit estre apparemment le dernier de leur vie, fut salué de tous comme le dernier de leurs trauaux. Ils détacherent d'abord deux de leurs Compagnies pour se faiss r d'une éminence & pour chaffer les gardes de l'Artillerie que les Nobles y auoient placée; laquelle fut prife auparauant qu'ils s'en pussent seruir: & tous d'en temps ils commencerent en maniere d'escarmouche, à donner à grands coups de traits & des lances fur les beaux cheuaux de Haraz, à qui l'auenture fut nouuelle, & qui ne se montrerent indomptables qu'à l'adresse de leurs maistres, qui ne les purent retenir, & qui eurent encore le malheur de faire croire à ceux de derriere, qu'ils fuyoient de bon cœur, & que le danger estoit grand. Cela fit faire des crys qui porterent l'épouuante à perte de veuë, & l'arriere garde ou plustost ceux qui venoient en queue, pour mieux parler de gens qui ne gardoient aucune mesure de guerre, arriuant en mesme temps à perte d'haleine, & auec plus de faculté de les embarasser que de les soutenir, les Compagnies retranchées profiterent de ce desarroy pour sortir en belle ordonnance sur cette multitudeéparse & ouverte de tous costezails l'enfoncerent aisément, ils la pousserent, & la menerent battant iusques au cartier des principaux Scigneurs, qui se repentirent trop tard d'anoir negligé des conditions raisonnables, & qui furent plus indulgens à leur salut qu'à leur reputation. Ce neseroit pas toute la verité, si ie n'ajoûtois à la hote de la fuite, celle d'auoir ietté les armes pour mieux courir, & si iene disois encore, qu'ils se tinrent bien-heureux de trouver à qui se rendre, & de subir le joug d'vne ignominieuse rançon. Il s'en sanua fort peu, & presque tons ees Illustres eurent le regret inconsolable de se voir vaincus & reduits à la discretion d'une

1395-

poignée de gens de tout pays, & qui n'auoient pas affez de nom pour vn exploit

Année d'un fi grand bruit, mais qui en vserent en braues hommes. Ils garderent les Principaux iusques à ce qu'ils se fussent rachetez, & eurent tant de generofité pour le reste des prisonniers, que de faire publier à fon de trompe qu'ils feroient quittes de leur rançon en laissant armes & cheuaux, & payant vn mare d'argent pour chacun; & comme ils eurent plus de dépouilles & de butin qu'ils n'en pouvoient traisner, ils en firent bon marché aux Habitans, & pafférent le pays auec vne entiere liberté. Cette lasche resistance de tant de Seigneurs illustres, appréta fort à rire aux Princes & à toute la Cour de France, & l'on remarque particulierement du Duc de Emrge-gre, que la nouvelle luy en ayant esté portée à son disner où il traittoit magnisquement quelques Cheualiers du Royaume d'Angleterre, qu'il ne se put tenir de dire : le voudrois entendre apres cela qu'ils les eussent tous pendus, puis qu'ils ont eu fi peu d'honneur & de courage, que de ne pas perir dans vne occasion . d'où ils ne pouvoient fortir qu'auec rant d'infamie.

### CHAPITRE QVATORZIESME.

- Les Genois enuoyent au Roy, pour le suplier d'accepter leur Seigneurie.
- 11. Il y confent.
- On le dégoute des Remedes, & on luy fait chaffer Maistre Renaut Freron fon Medecin.
- Il retombe dans sa maladie, qui le reduit en un estat miserable.
- V. On publie que c'est un malesice, dont on accuse le Duc de
- VI. Le Duc d'Orleans éloigne sa femme pour ce sujet.
- VII L'Autheur l'en iustifie, & accuse les débauches du Roy de ce desordre.
- VIII. Pricres publiques pour sa santé.

AV mois d'Aoust de la presente année, le Roy receut vne solennelle Ambas-fade de la part des Genois, dont le sujet surprit dautant plus tout le monde, qu'il étoit encore inouy jusques à la , qu'vn peuple si eloigne de nous, pût estre si sensible à l'odeur de nos lys. Ils saluerent le Roy en plein Conseil de ses Princes, dans l'Hostel de S. Pol, & luy ayans demandé à genoux l'audience qu'il leur accorda tres volontiers : Sire, luy dirent-ils, apres les complimens ordinaires de la part de la Republique, la Seigneurie de Gennes ayant confideré que la dextre put des Acquisites à augment de Cettiles syait toutiere de source, putiliance de voltre Majethé et nouere à tous ceux qui implorent fon affithance, elle a recours à elle pour des besons que nous ne vous feaurions representer qu'auce va déplatif rénible, elétre obligez de rappeller l'idée d'un Elast flo-riffanç pour rendre sa decadence plus deporable. C'et auce moins de vanité que deregret & de douleur, Prince Serentifine, mais nous devous cet honneur à nos deregret de douleur, Prince Serentifine, mais nous devous cet honneur à nos l'entre de l'acquisse de l'acqui ancestres, de dire qu'ils ont estably la gloire de leur Nation par toutes sortes de grands & de difficiles exploits, & que nous leur deuons l'admiration que tout Porient aura eternellement pour le nom des Genois, malgré toutes nos difgraces, & qui furuiura à la durée de tous les Estats. Il est sans exemple iusques à prefent, qu'aucune Puissance estrangere les ait affujertis, il est meime certain, que ceux qui l'ont entrepris ont plustost affermy qu'ébranlé leur Seigneurie par leur confusion, confusion, & par ses triomphes, mais il faut auouer que ce qui estoit inuincible à nos voifins & à nos ennemis, ne l'a pu eftre à l'ambitiun & à la malheureuse Année faim de dominer, qui nous a d'unfez, & qui nous à reduits en tel estat, qu'il n'y 1395. a plus de port pour vn naufrage presque present, & qu'il n'y a plus de salut pour " nous, que dans vne soumission volontaire, qui nous deliure de la tyrannie de « nos Conciroyens. Tous les Ordres de la Republique ont goufté ce confeil, & a apres auoir pelé auec vne meure deliberation le renom, les qualite2, & les mœurs, & la grandeur de tous les Princes de la Chrestienté, ils n'en ont point trouué de plus digne de leur obcissance que vostre Majesté. Il est en vostre puis. " fance, Prince tres-excellent, de calmer toutes les factions & toutes les fedi- « rions qui s'agitent, c'est de vous seul qu'ils attendent le bon-heur de jouir en re- m pos de ce qui leur refte de biens, fous l'abry de vostre protection, & fi vous leur accordez cette grace, nous auons charge de vous affeurer, que vous ne leur aurez rien conferue qu'ils ne facrifient auec passion pour vostre service, & qu'il " n'y a point de Nation qui les puisse égaler en l'obeillance & en la fidelité qu'ils « vous promettent, & que nous vous jurons de leur part.

Le Roy qui eftoit fort ialoux de sa gloire & de l'estenduë de son Empire, receut cette proposition auec ioye, il leur accorda ce qu'ils demandoient, & les renuoya si contens, qu'ils fireut tout ce qu'ils purent de diligence pour en porter

l'agreable nouuelle à leurs Compatriotes.

Cependant tout ce qu'il y auoit d'excellens Medecins dans le Royaume, donnoient tous leurs foins & appliquoient tout leur fcauoir & leur experience à la fante du Roy, mais c'estoit auec si peu de certitude, que sa Majeste fariguee des remedes, ou dégourée par les Principaux de la Cour, qui s'en effoient ennuyez, leur deffendit d'y plus reuenir. Le Roy mefine chaffa indignement de Paris Maistre Renaut Freron le principal d'entr'eux , qui auoit entrepris la cure , & qui ne fouffrit pas entierement le mal-heur d'vne entiere profeription ; parce qu'on luy laissa la possession de ses meubles & de son argent, dont il auoit plus amasse qu'aucun de tous les autres Medecins des regnes passez. On n'a point encore sceu au vray le sujet de cét exil, mais plusieurs l'eurent dautant plus pour suspect, qu'il n'estoit pas encore à Cambray, où il auoit fait dessein de se retirer, que le Roy retomba dans son mal, & fut aurant que iamais enueloppé des nuages d'vne ignorance, qui auoit cela de merueilleux, qu'il n'oublia famais aucun de rous ceux qui auoient accoûtumé de l'approcher, mais qu'il s'oublioit luy-mesme, & qu'il ne voulut iamais reconnoistre la Reine & les enfans qui se presentoient souvent deuant luy. Il n'estoit iamais plus en fureur que lors qu'il voyoit ses armes & celles de la Reine peintes ou figurées dans les vieres ou contre les murailles, il fautoit & s'élançoit auec violence pour les rompre ou pour les effacer , il disoit qu'elles n'estoient poinr à luy, qu'il s'appelloit Georges, & que ses veritables enseignes estoient vn Lion trauerse d'une épée. L'on eut peur qu'il ne luy arrivat quelque plus fascheux accident dans le transport de ces actions si mal seantes à sa digniré, & l'on mura pour ce sujet toutes les entrées de l'Hostel Royal de S. Pol.

Le mal n'effoir pas fi continu, qu'il n'eût de bons internalles d'heure à autre, & l'on metageoit ces moment de tranquillité, tantoft pour le faire poir dans fon Confeil, & tantoft pour receuoir quelques Ambaifades, dontil s'acquittoit infques à répondre pas ordre & de bon fins à tous les articles; maus incontinenrapres on le voyont changer & felon que la douleur le preilort, on l'entendoit fe plandre, & crier comme s'il que thé piqué de mille pointes de l'entendoit fe plandre, & crier comme s'il que thé piqué de mille pointes de

fer, qu'il estoit poursuiuy de ses ennemis-

Comme tout le mondé s'intertelloir en cette maladir , chacun en parloir à fon pré, à le vingaire particulierment , s'oblition à dure qu'il suori da malafice, & on foditenoir métines que c'elloir le Duché stilan qui l'auoir fait enforceller, fans appayer et foupon d'autre fondement, finon que la Duchefie d'ottean effont fa falle, qu'elle thoir la feule femme que le Roy reconnuit dan femnée, & qu'il auoir tant de patition pour elle, q'u'il ne pousuire disters r'il

ne la voyoit tous les iours, l'appellant sa sœur bien aimée, & la cherchant luy Année mesme, si elle ne le venoit visiter. Cela sit murmurer beaucoup de gens, & sans doute c'estoit à tort, mais de crainte qu'il n'en arriuât quelque desordre, le Mareschal de Sancerre, & quelques autres Seigneurs, conseillerent au Duc d'Orleans son mary de l'éloigner d'aupres du Roy, & il la fit sortir de Paris en bel équipage, pour se retirer à Orleans & pour s'aller divertir de lieu à autre à la campagne. Bien loing d'accuset vne si vertueuse Dame d'vne si lasche action, dont on ne put trouuer aucune preuue, & sans adjouster foy à l'opinion des sim. plesgens, qui donnent à la Nigromancie tout ce qui est au dessus de leur connoissance, pour faire vn phantosme d'vne pure superstition, qui est condamnée des Philosophes & des Theologiens: je me rends à l'aduis de ces Doctes, & jecroy comme cux, qu'on ne doit attribuer ce malheur qu'aux débauches de la ieuneffe de copauure Prince.

Toute la France compatit douloureusement à son affliction, & comme l'on vid que les remedes humains n'y feruoient de rien, on eut recours aux vœux & aux pricres publiques. On faifoit par tout de nombreuses processions auec les Corps Saints & les Reliques , & les venerable Abbé & Conuent de S. Denis renouvellerent en cette occasion, par l'ordre des Oncles du Roy, ce qui ne s'estoit point fait depuis l'an 1239. Ils vinrent processionellement le Dimanche premier four de May à la Sainte Chappelle de Patis, & voila l'ordre de leur marche, que i'ay cecu estre obligé d'escrire, pour conséruer des memoires d'une pareille so. ·lennité. Premierement marchoient six Religieux, parez & reuestus de leurs dalmatiques, & qui portoient deux à deux sur leurs épaules, des Reliques de S. Louis, quelques restes de ce qui auoit appartenu à la Bien-heureuse Vierge, & vne main de S. Thomas Apostre, le tout richement enchasse auec des profusions de perles & de pierreries. Trois autres les suivoient avec des chappes de grand prix, qui portoient non seulement les enseignes, mais les veritables instrumens de la Passion, c'est à sçauoir la Croix, les Espines , & vn des clouds de Nostre Seigneur, & derrierc eux estoit tout le Convent en bel ordre & psalmodiant, auec vnc suitte de prés de trois mille personnes de l'vn & de l'autre sexe. Les Relicicux de S. Magloire & de S. Martin, accompagnez des Ducs de Berry & de Bourlon, vinrent audeuant d'eux à la porte de Paris, pour rendre plus d'honneur à ces sacrés deposts, & ayanspartagé les deux costez de la rue, ils allerent ensemble à sa Sainte Chapelle, où ils entrerent en chantant en l'honneur de S. Louis Dumeffet Rex in accubitu &c. La Messe chantée en l'honneur de ce grand Saint, ils s'en retournerent, & les deux Ducs les conduifirent iusques à la porte de la Ville, où ils receurent la Benediction des Reliques. Le mesme iour, la mesme Procession se fit à S. Denis pat les Chanoines de la Sainte Chappelle & par l'Université, & apres la Messe qui fut celebrée par M. Jean de Dien-donné Euefque de Senlis, on les mena dans la Chambre & dans les plus beaux appartemens du logis Abbatial, où l'on leur fit grande chere. Enfin on faifoit par tout à l'enuy des deuotions & de bonnes œnures pour vne santé si preticuse, & que Dieu rendit aux prieres & aux larmes d'vn peuple si affectionné, & qui eut la iove de voir fes vœux exaucez au commen cement du mois de lanuier.

## CHAPITRE QUINZIESME.

 Don de la main de S. Thomas Apostre à l'Eglise de S. Denis, par le Duc de Berry.

II. Histoire de cette Relique.

III. Mariage par Procureur de la Fille du Roy auec le Roy d'Angleterre.

IV. Recit du festin Royal. La ieune Reyne demandée par son Mary.

V. Belles ésperances de ce Mariage. Argent leué pour le payer.

E Due de Berry n'oublioit rien de sa part pour obtenir cette grace du Ciel, & depuis long temps il donnoit à cette intention à grand nombre d'Eglifes, Année mais comme le recit de ces pienses liberalitez seroit trop long , ie me con- 1395. tenteray de dire que celle de S. Denis Patron du Royaume, fut la plus richement partagée, par le present qu'il luy fit l'année precedente de la main de S. Thomas Apostre, mais de cette main encore qui mania les sacrées playes de I E SV S-CHRIST, apres la Refurrection. Il la fit enchaster dans vn fort beau cry-Ral garny d'or & de pierreries , soûtenu par deux Anges. Luy mesme & le Duc de Bourgogne son Frere l'apporterent à S. Denis sur la fin du mois d'Aoust, & la firet mettre en l'Hostellerie de l'Espée qui est fort proche de l'Eglise, afin que les venerable Abbé en Conuent reuestus de leurs ornemens les plus magnifiques, la vinssent receuoir plus honorablemet, Le Patriarche d'Alexandrie & l'Euclque de Meanx, qui honorerent cette ceremonie de leur presence en leurs habits Pontificaux, prirent ce pretieux depost sur leurs espaules, on fit station dans la Nes pour chater le verset o Thoma & le Répons Qui sunt isti, & apres cela le Patriarche ayat donne la Benediction aux affiftans, il reprit la Relique auce l'Eussque, & la porta sur le grand Autel; où la Messe sur chantée par l'Abbé en l'honneur de l'Apostre. Le service finy, les deux Ducs surent menez par tout le Conuent, au Chapitre qui estoit preparé pour leur reception, & apres le déjeuné, l'Abbé complimentant le Duc de Berry fur les obligations qu'on luy auoit d'vn si rare prefent, il luy en promit tant de reconnoissance par les sacrifices & les prieres de ses Religieux, que ce Prince luy mesme sut oblige de le remercier, & delà il alla difner.

Le meirte d'un Relique fi precieus nem permet pas d'en obmetre l'Hihoire, que ir piur de la bouche meine de ce l'ince, quivous protesta fur sa for, que le feu Pape Cargoire estant allé aRome, il y vista les Cheis de S. Pierre & de S. Paul, & qui part rouvule exter mani dans la mémic Challet, qu'il la pris è, qu'il et mps fort curieus ment parmy ce qu'il auori de plur rare, mais que l'estant aid vister, «Rayant esté touche d'enue d'honorer la France d'un fir are threstor, qu'il y auoit employé tout le credit du Comte de Genéue Prece du Pape, qui iogui fes prieres à celle de tous les autres Seigneurs de France, & qu'il remporta comme par force. Mais ce fus use evue condition qu'il failar que le Duc lusé, celle qu'il le de la present metre ail leurs qu'il c. The pelle qu'il au de de noucettemonie que le renne de décrite, pour rendre graces à Dieu & au Ben-heureux Marry de la lant du Roy.

Apres le fauorable succez de tant de prieres dont nous auons parlé, il arriua S s ii 1395.

encore, pour donner au peuple plus d'affeurances de son repos, que le Comre de Année Ratland & le Comte Maréchal reuinrent d'Angleterre au commencement de Féurier, aucc la ratification de la Tréue. Ils ajouterent à cette bonne nouvelle que le Roy Richard espris d'amour pour isabel de France à la feule veue de son pourtrair qu'ils luvauoient porté, vouloit eftre affeuré de cette beauté, & qu'ils auoient charge de sa part de suplier sa Majesté de trouuer bon qu'ils l'épousasfent en fon nom. On les recent en grand honneur, on leur fit bonne chere & de beaux prefens, on leur accorda tout ce qu'ils demandoient, & la ceremonie s'accomplit en la Sainte Chappelle du Palais Royal, le Dimanche que l'Eglise chante Latare Ierufalem , par le Patriarche d'Alexandrie : lequel apres avoir dit la Messe, leut toutes les clauses, tant du douaire que de la donation en faueur des Nopces, qu'il fit approuuer & en suitte iurer à ces Ambassadeurs. Cela fait il donna luy melme le gage de l'anneau à cette petite Princesse, & de là route l'illustre (ompagnie alla disner en la Salle du Palais, où le Festin Nuprial eftoit preparé. Le Patriarche, le Roy , la Reine d'Angleterre fa Fille , la Reine Banche ( Denairierede France vefue du Roy Philippe de Valois Bifayeul du Roy) la Reine de Sicile, & les deux Comtes Anglois, furent du premier plat, & en fuitte les autres Princes & Seigneurs prirent leurs seances se-Ion leurs rangs & leurs qualitez.

Cuoy que ce mariage fut accomply auec toutes les formes, la disproportion sembloit si grande d'une femme au dessous de sept ans auec un Roy aagé de trente, que plusieurs creurent que c'estoit vne espece de ieu de theatre plutoft qu'vne verité; mais ils commencerent d'en mieux espercr, quand ils virent que le Roy Richard anticipant le temps qu'elle luy deuoit estre menée, depécha vne Ambassade expresse pour suplier le Roy de luy vouloir enuoyer sa tres-chere épouse, pour auoir plus de moyen de la faire éleuer à la mode du pays, en artendant qu'elle fur nubile. Sa Majesté y consentit, & en congediant ces Ambassadcurs, il donna ordre qu'on travaillat à l'équipage de cet-

te ieune Reine & qu'on n'y épargnât aucune dépense. La ioye de cette alliance fut d'autant plus grande par tout, qu'on n'en espera pas seulement cette Paix si desirée depuis plus de cinquante ans, mais qu'on augura que le Mariage de certe seconde Isabel, combleroit ce gouffre de guerres qui estoit éclos des Nopces sunestes de la premiere du mesme nom. Fille du Roy Philippe le Bel , puis qu'il estoit porté par les articles , que les Anglois ne pourroient pretendre aucune part au Royaume du Chef de cette ieune Princesse. Aussi ne manqua on pas de profiter de l'occasion de la pare de la Cour , & de prendre le peuple en bonne humeur pour luy faire payer comptant les esperances de l'auenir par vne imposition generale ; dont on témoigna estre fort pressé pour haster ce bon-heur, & par mesme moyen satisfaire à l'honneur du Roy & du Royaume, par vne dépense digne d'vne fi grande Princesse. On ajouta encore que le Roy pensoit bien tout de bon cette fois icy de soulager ses Sujets, & on fit bien valoir la diminution des Gabelles, & de la Douane, auec la suppression du quart du vin, mais l'année ne sut pasacheuée, & le subside du Mariage leué, que tout sut remis comme auparauant.

Fin du quin lième Liure.

#### TABLE CHRONOLOGIQVE POVR L'ANNEE 1396. Charles VI. en France. 16. De Nostre Richard II. en Angleserre. 19. Seigneur Henry en Effagne, autrement Caffille & Du Schisme. (18. Lcon.6.

Martin en Arragon, 2. lean en Portugal.11. Des pretendus Boniface IX. à Charles III.en Nasarre, 11. Papes Rome. 7. Sigismond de Luxembourg dit de Bohé-Benoift XIII. me en Hongrie. 12. Iagellon en Pologne. 11. De la vacance de l'Empire Louïs Duc d'Anjou en Sicile. 11.

d'Occident en Allemagne. 18. Wencestas de Luxembourg Roy de Ladislas d'Anjou dit de Daras vsurpateur Bibéme , fils de l'Empereur Charles du Royaume. 12. IV. mort 1378. éleu Roy des Romains, Margueritte Regnante en Dannemarck & & non reconnu pour Empereur.

Suede auec Eric son neueu.10. Du Regne des Rois Chreftiens Robert Stuart III. du nom en Escosse. 7.

Principaux Princes du Sang, Grands Officiers, Ministres d'Effet, & Faupris de la Cour de France.

Louis de France Duc d'Orleans, Frere du Roy, Louis Duc d'Anien , Roy de Sicile.

ANNE'ES

de l'Europe,

lean de France, Duc de Berry, & Oncles du Roy, gouvernans le Philippe le Hardy Duc de Bourgogne. Royaume à cause de sa demèce. ( Prin. Pierre Comte d'Alençan. Charles d' Lurenx Roy de Nauerre 3. du nom. Louis Duc de Bourbon, oncle maternel duRoy, o grand Chambrier de France. Sang.

Louis de Bourton, Comte de Vendosme, Ancestre de nos Rozs,

Ican , dit de Montfort , Duc de Bretagne , tué à la Bataille de Nicopoly. Philippe d'Artois Comte d'Eu , Pair & Connettable de France.

Arnaud de Corbie, Chancelser de France. Louis de Sancerre, Seigneur de Charenton.

Ican fire de Rieux & de Rochefort, Mare/Chaux Iean le Maingre dit Boucicaut. de France. Iean de Vieune, Seigneur de Rollans, Admiral mort cette année

à la Bataille de Nicopoly, eut pour Successeur en 1397. Renant de Trie. Moradas fire de Ronnille, Lieutenant des Maréchaux en Normandie auec Ican d'Aurichier. Guillaume Paynel S. de Hambuye, Ican Sire de la Ferté-Fresnel, & Herué de

Mauny, Capitaines Generaux en Normandie Waleran de Luxembourg Comte de S.Pol, Capitaine General en Picardie fait Gon-

nerneur de la Ville & Seigneurie de Gennes. Ican de Bueil , grand Mosfire des Arbaleffriers. Guillaume des Bordes, Porte-Oriflamme.

Guy Sire de Coufan & de la Perriere, grand Maistre de France.

Enguerran Sire de Coucy, grand Bonteiller de France. Louis de Giac Grand Eschançon,

Guy Sire de la Rocheguyon, grand Panetier. Charles d'Yury , Cheualter trenchant,

Guillaume Chastelain de Beauuais, Queux de France. Charles de Bouuille, Gonnerneur de Dauphiné.

Charles Sire de Sauoify, Grand Maistre d'Hostel de la Reyne. Simon de Cramaut Pariarche d' Alexandrie. Principaux Ministres. Pierre Sire de Gias, & Iean de Montagu,

Sſ iij

## HISTOIRE

# DE CHARLES VI

ROY DE FRANCE

LIV RE SEIZIES ME.

## CHAPITRE PREMIER.

- Le Roy depute aux Princes Chrestiens pour l'union de l'Eglise.
- Et defraye les depute que l'Université envoya pareillement.
   Le Roy de Bohéme corrompu par Benoist, traverse la nego-
- tiation.

  IV. Bonnes intentions du Roy de Hongrie, des Priuces d'Allemagne.
- V. Et des Roys de Nauarre , d'Arragon & d'Espagne.
- VI. Recis de la mors du Roy d'Arragon & ses sunerailles, arriuée l'ausre année.

Année :



'Vniuerfité de Paris continua roûjours fermement dans son genereux & pieux destien d'adier à l'union de l'Eglisé, & comme le R oy y estoit fort disposé, elle vás si bien du temps, qu'il ne manqua pas d'executer a pres les Festes de Pasques, la resolution qu'il auoir prisé peu auparauant en son Conseil, auce les plus Grands du Royaume, de deputer à tous les Princes Chrestiens pour les prier de luy presser la annis, de l'ai-

ce Chréfiens pour lesprier de luy prefier la main, & de l'audeagne l'Epondé e La 19-3. Ch na 13 de la tempelle
dont elle éloir batteig, & la ramentre nu pour affeuré. Il enuoya pour cet
effet le Partiarient é Atenaminé deuer la Rey ou 6 Navarte, d'Aragon, &
d'Efragon, aucc Mailtre d'ille du champ Dockeur en Theologie, & en meime
temps il fa partie pour aller pardeure fie Condina les Roys de Bohéme & de
Hongrie, l'Eursque de Senis (Mailtre treat de Dira-danné mel memi Dudire dans
te Gallac brijlishes) Mailtre treur et Bust (Sentigre de dit Eurleu); & quequeux

autres illustres & fameux Docteurs de Theologie. L'Université de Paris deputa pareillement de son chef, & choisit Maistre Jean Lugaet Professeur de Theolo- Année gie, & M. Robert de Donre Regent de Droid Canon , pour accompagner l'Am. 1396. baffade d'Espagne, & M. Iean Contecuiffe & Mailtre Iean le Roy , pareillement Docteurs, auec quelques autres du meime Corps, pour le voyage d'Allemagne. Le Roy eut la bonté de les vouloir défrayer, & en verité il se porta dans cotte pieuse entreprise auec tant d'affection & de magnificence, que les Ambassadeurs eurent raison de dire aux Princes que cette affaire de l'vnion auoit espuisé tout le fonds de ses reuenus ordinaires.

Ils prirent congé de sa Majesté, & partirent tous auec mesmes intentions, mais le succez en fut auffi différent, qu'ils eurene affaire à de différentes sortes d'esprits. Ceux qui passerent en Allemagne, rencontrerent vn peuple farouche & mal poly, qui n'eut aucun respect, ny pour leur caractere ny pour le sujet de leur legation, & qui les obliges de prendre escorte pour la seureté de leurs personnes & de leur équipage, dans la plus grande part de l'Austriche, dans la Bohéme & sur les frontieres de Hongrie: encore fallut-il plusieurs fois rompre les ponts apres eux, pour échaper à ceux qui les poursuinosent. Cela les engagea à de grandes dépenses, & ils eurent auec cela le déplaisir de les auoir faites inutile. ment; car quoy que les Archenesques' de Cologne, de Trénes & de Mayence, les Ducs d'Austriche & de Banieres & plufieurs autres Princes voisins de leurs Estats, les enssent fauorablement entendus, le Roy de Bohéme refusa toujours de donner audience aux Deputez de l'Vniuer fité. Le bruit estoit tout public, que le Pape Benoist auoit enuoyé certaines gens auprez de luy, qui tous les iours luy faisoient present de cheuaux & de pierreries, & que ce fut par leur instigation qu'il leur fit cette réponse : Nous ne voulons point vous entendre, mais si vous « voulez prescher le peuple, comme c'est vostre métier, allez y à la bonne heure, "

les Eglifes vous feront ouvertes.

Quelque instance qu'on fist pour eux, il fut impossible de rien changer de sa refolution, ils ne le virent point, & il garda toutes ses ciuilitez pour les Ambassadeurs du Roy, qu'il entretint de belles paroles, & ausquels il dit qu'il assembleroit les Ecclefiastiques de son Royaume sur leurs propositions, & qu'il ne manqueroit pas aussi-rost de faire sçauoir à nostre Roy son bon Cousin, tout ce qu'ils auroient deliberé. Le Roy de Hongrie s'ouurit d'auantage que luy , il leur témoigna de fort bonne grace qu'il estimoit que la voye de cession que le Roy propoloit, estoit la plus raisonnable, qu'il en confereroit auec les Ecclesiastiques & Prelats de son Royaume, & qu'il feroit tout son pouvoir pour disposer le Roy de Boheme son Frere à condescendre à la mesme voye. Les Archeuesques de Tréues & de Cologne , les Ducs d'Austriche & de Bauieres , & les Princes d'alentour, en parlerent de mesme, iusques à promettre de mettre corps & biens pour soutenir la voye du Roy & de l'Vniuersité : ils leur firent de beaux presens tant en allant qu'en reuenant, & les renuoyerent auec cette affeurance à la Cour. Ils y arriverent au mois d'Aouft, apres une dépense insupportable, mais que le Roy ne plaignit pourtant point, dans la ioye qu'il eut du recit de leur negotiation, qui le confirma dans son dessein, & qui luy sit attendre auecquelque impatience le retour des autres Ambassadeurs,

Charles Roy de Navarre, Coufin de sa Majesté, le Roy d'Arragon qui auoit épousé sa Cousine germaine, & le Roy d'Espagne encore, nostre ancien & sidelle Allié enuers & contre tous, les retinrent plus long-temps; mais ce ne fut que pour leur faire meilleure chere & pour s'informer plus à loisir de la sante du Roy & de l'estat de ses affaires. Ils entendirent auec loye le sujet de leur Ambaffade, ils louerent les procedez du Roy, ils approuuerent les fentimens du Clergé de France & de l'Université & l'expedient qu'ils auoient trouvé pour l'union, & promirent de faire une pareille Assemblée dont ils feroient sçauoir tout le succez à sa Majesté. L'ay appris de fort bon lieu, que le Pape sit tout ce qu'il put pour trauerier cette resolution , & par prieres & par presens , il n'y gagna pourtant rien . ces Princes furent foigneux d'accomplir leur parole . ils

## Histoire de Charles VI.

Enent les conuocations promifes, mais la mort du Roy d'Arragon preuint la con-Année relufion de la fienne, & voicy comme on ma r'aconté ce funelte accident, 1396. Ce Prince effant en Campane deux de la fuitre avans fortuitement fait leuer

Ce Prince chaot en Campagne deux de la ſuirex ayans fortuitement fait leuxe r. Lieure que floti au gifte dans vo builfon, la bue qu'ils firent a prest, lay donna enuie de le courre, & y'a bandonnant auce trop de paffionil creux fon cheaul, qui le test parterre en tombant, où il fut tellement froiffe, qu'il sepira entre les mains de les gens, auparauant que de pousoir arriuer à la plus prochaine ville. Le Partiarche d'Alexandréa causir pris congé de luy, mais comme il nefloit pas encore hors du Royaume, il lluy fur plus alfé d'accorder à la Reine la priere qu'elle luy fied eventr'aure la exeremonie de Fauerailles, Apres cela il reuint en France, où luy & les autres Ambelfadeur razonetevent parmy les paircuil Roy, de les regolitations, l'expofit a mahateur d'une fundet distificin, qui commencoir à parofitre pour la fucceffion de fa Couronne, entre le Due de Montale & Ya autre.

### CHAPITRE · SECOND.

I. Le Roy de Hongrie enuoye demander secours contre BajaZet.

II. Harangue de ses Ambassadeurs.

 Le Duc de Bourgogne presente son Fils au Roy pour commander le secours.

IV. Des Seigneurs François qui l'accompagnerent.

E-pendan qu'on deliberois (nr le rapport de nos Ambassadeurs, il en vint d'autres de fous coltez, tant Cheustiers que Docteuns de la première clime, des parties d'Ampleterre, de Hongrie & de Flainaut, que le Roy receut me, des parties d'Ampleterre, de Hongrie & de Flainaut, que le Roy receut aucre coute la ciutile qui luy eliberaturelle. Il les fréins fouteurs, il leur fit de riches prefens, & leur ayant assigné leurs iours d'audience, les premièrs introduits, cela fes fauec dessiné de fauourse, fraient quatre Seigeuse de Hongrie qui sirgassoient tous les autres, tant en taille & en bonne mine, qu'en bel equipage de ma magniséence. Il sommencerent par les sistus secondumez, de despoient de la configue par les sistus secondumez, de despoient qu'un destant de la court, qu'un derstant au Roy.

La Hongrie estant si exposée de toutes parts aux inuasions des Insidelles, que nous la pouvons dire estre dans le danger extreme de sa perte, si elle n'est secou-» ruë de vostre Majesté, nostre Prince ne doute nullement que vous ne prestiez " d'autant plus volontiers à vostre Cousin & à vostre Allié cette forte & puissante " main que vous tenez toujours ouverte à tous ceux qui la reclament. Bajazet le plus cruel de tous les Tyrans & de tous les ennemis de la Chrestienté, a rauagé " toute la Bulgarie & la Walachie, auec vne partie de la Hogrie, & nous ne croyos » pas que personne ignore dans l'Europe qu'il en a enleué plus d'esclaues qu'il n'y » reste de Sujets, mais peut-estre ne sçait- on pas qu'ils languissent miserablement " dans l'ordure & dans l'obscurité des cachots, accablez de fers & de chaisnes, abbattus de faim & d'afflictions , & pour tout dire , reduits à mandier des suplices, & a implorer le glaiue des bourreaux, dont ils taschent à prouoquer la co-" leré ou plûtost la charité pour terminer le cours de leurs souffrances. Déja la » meilleure partie de nos Villes est sous le ioug & sons la seruitude insupportable " des Turcs, qui pouffez d'vne rage infatiable, femblent n'auoir d'autre interest d'estendre leurs conquestes, comme ils font tous les ans, que pour répandre le fang des Chrestiens auec vn acharnement qui ne se peut exprimer. Helas i il fau-" droit estre aussi inhumain que ces Barbares, pour refuser des larmes au triste &

funeste recit des massacres qu'ils sont insques dans les Eglises, lesquelles ils dépotillent de tout ce qu'elles ont de precieux & de sacré. Ils arrachent les enfans Année du fein de leurs parens, pour les tuer d'vne mort eternelle dans les infames fu- 1396. perstitions de la gentilité, & s'ils n'abjurent, & s'ils ne renient le nom de Dieu, « ils les égorgent comme des Hosties, & en font autant de Martyrs. Mais comme « il n'y 2 point de lieu qui soit exempt de leur fureur sacrilegue, il n'y 2 point d'e- " stat, desexeny d'aage qu'ils n'outragent, ils assomment les Prestres, ils violent les Vierges, & les Dames les plus aagées ne fout pas moins exposées à leur " brutalité, dans la passion qu'ils ont de porter par tout les excez de leur aueugle- « ment dénaturé, & de se satisfaire par tout ce qu'ils peuvent imaginer de mépris & de tourmens. La necessité de nous deffendre & le dessein de nous vanger, nous ont toûjours tenus en guerre auec cette Nation infidelle & guerriere. " nous luy auons liuré plusieurs batailles, & nous auons gagné quelques victoires, « mais quelques-fois aussi nous auons esté défaits, & nostre Roy mesme qui nous « commandoit en personne, a esté sujed aux euenemens de la bonne & mauuaise fortune, iusques à present, que nostre petit nombre, la puissance de nos enne. " mis, & les menaces qu'ils sont de nous sire de plus grands maux, nous donnent " vn juste sujet de nous désier de nos forces. C'est vne misere bien dure, Grand " No nate ages et ausse et au street. Cet et au mark of au uter Grain Roy, d'effre obligé d'auoûter tant de perres, & de confeifer fa foibleffe, mais « noftre Monarque fe perfuade que vous n'en ferrez que plus animé, ausli bien « que tous les Princes de la noble Fleur-de-Lys, à luy accorder l'affithance qu'il vous demande pour son Estat & pour toute la Chrestiente. Il vous en eonjure par le droit du fang & de la parenté, il vous y exhorte pour l'hon- " neur de Dieu, & si vous luy faites cette grace, il ne se presentera point d'occa. « fion d'enfaire paroistre sa reconnoissance, où il ne témoigne qu'il prend plus « de part en tous vos interests que tout autre Prince du monde, & que personne n'aura iamais pour vous ny plus d'obejffance ny plus de fidelité.

Toute l'Assemblée emeuë d'vne iuste compassion, fut d'auis qu'on leur accordat leur demande, & en moins de neuf iours ils furent expediez & renuoyez, non seulement auec promesse d'un secours considerable, mais encore auec de beaux presens: & ils ne furent pas si-tost parrys, que le Duc de Beurgogne luy-mesme presenta M. Jean Comte de Neuers son fils aisne pour Chef d'une si belle entreprise. Le Roy y consentit volontiers, & quoy que ce ieune Prince eut déja donné d'affez belles preuues de sa vaillance sous les enseignes du Roy pour meriter l'Ordre de Cheualerie, le Duc son pere voulut par honneur qu'il fut Chevalier de IESVS-CHRIST , & qu'il receut l'accolade à la premiere reneontre qu'il auroit contre les Ennemis de mostre Foy. La gloire de cette nouvelle Croifade & l'importance du Chef, auroit presque épuise le Royaume de nostre genereuse Noblesse, s'il eut voulu enroller tous ceux qui luy firent offre de leur seruice, mais il ne retint que deux mille Gentilshommes ; qu'il partagea sous l'obeissance & sous la conduite de Philippe d'Artois Comte d'Eu, Connestable & Prince du Sang de France, du Maréchal Iean le Maingre dit autrement Boncicant, & Enguerran Sire de Coucy, aufquels il ajouta pour Compagnons de leur authorité, Henry & Philippe de Bar , Freres. & le Comte de la Marche, Cousins du Roy, le Sire de Saimpy, Messire Renaut de Roye , & Meffire Guy de la Trimouille. Auec eux se ioignirent encore plusieurs Seigneurs des pays estranges, tous considerables pour leur merite particulier,& descendus d'une longue suitte d'illustres Ancestres, dont le nerapporteray point les noms, parce que ie in engagerois dans un trop long recit.

Comme l'affaire plaisoit fort au Duc de Bourgogne , il n'oublia rien de tout ce qui estoit necessaire pour y donner plus d'éclat, il sit vn grand sonds rant de ses deniers, que des sinances du Roy, & de la contribution des Eccle: fiastiques de ses Estats, & donna à son fils vn équipage digne d'un Monarque. C'estoit vne belle chose de voir tant de Nobles Cheualiers & Escuyers visitet les Eglises pour implorer l'assistance du Ciel, & pour attirer les benedictions

1396.

d'en haut fur vne fi fainte expedition , & le Duc meime amena ion fils pour Année cet effer à S. Denis, où le meime iour , c'eftoit fur la fin du mois de Mars , il prit congé de luy & de la France pour se mettre en chemin. Tous les autres Princes & Seigneurs ne tinrent pas la mesme route, & le Sire de Consy, & Meffire Henry de Bar prirent celle de la Lombardie pour vifiter en paffant Galeas Seigneur de Milan, & pour luy dire par ordre du Roy, sur tant qu'il deuoit craindre d'offenser sa Majesté & de rompre les anciennes alliances qu'il auoit aucc la France, qu'il eur à s'abstenir de plus rien entreprendre contre les Genois, & de les laisser paisibles sous l'obesilance & sous la protection de la Couronne. Leur Commisson achevée, ils trauerserent l'Allemagne, la Bausere & l'Austriche, pour rejoindre le Comte de Neuers & leurs Compagnons . & non feulement ils ne furent pas receus de tous les Puissans de l'Empire auec toute forte d'honneurs & de ciuilitez ; mais ils charmerent si bien toute cette Nation de l'estime de leur vertu, que tout encline qu'elle soit à détrousser les passans, elle n'eut que du respect pour la pompe & pour la magnificence de leurs équipages superbes, ou qu'elle les conuoita sans mauuais dessein. Personne ne leur courut sus, on ne leur dressa pas mesines aucune partie, & ils y laisserent tant d'emulation d'honneur, que plusieurs de ces pays les suitirent peu apres, pour prendre leur part de la gloire d'vne si belle entreprife.

#### CHAPITRE TROISIESME.

Le Roy donne sccours au Comte de Hainaut contre ceux

H. Ambassade d'Angleterre en France pour l'union de l'Eglise. Le Clergé d'Angleterre contraire à la voye de cession par

Antipathie naturelle des François.

L'Université d'Oxfort pour la voye d'un Concile. IF.

Arriuce en France de la Duchesse de Brabant qui fait le Duc de Bourgogne son heritier.

L E repos de la France ne permit pas seulement à nostre Roy d'assister les Hongrois, il accorda encore quatre cent honimes d'armes à la priere du Comte d'objenum qui auoit épouse la Fille du Duc de Bourgogne sa Cousine germaine, lequel vint exprez à la Cour, & remontra que la Frise s'estoit in-sustement détachée de l'obeissance des Comtes de Hainaut, qui l'auoient autrefois dominée comme leur ancien patrimoine. Il s'embarqua auec ce fecours, & quoy que le Comte de Hainaut son Pere sût dans vn aage qui le dispensoit de faire yn métier où il n'auoit acquis gueres d'experience insques alors, & qu'il deût tout esperer de la valeur, de la reputation, & de la fidelité de son fils qui ne lay pouvoit estre suspecte, le ressentiment l'emporta sur le naturel. Il voulut couronner vne longue vicillesse, & vne longue oissueté, de l'honneur d'auoir vangé la mort du Comte Guillaume son Predecesseur sur les Frisons,& de les auoir chastie de leur rebellion à la premiere occasion qui s'en estoit prefentée.

Le Roy ayant expedié les Ambassadeurs estrangers, & n'ayant plus d'affaires qui le retinssent à Paris, il voulut employer à son divertissement le reste du Printemps, & estant venu à Compiegne pour prendre le plaisir de la chasse en la Forest de Villiers col de Retz, il y receut vne nouuelle deputation d'Angleterre,

composée d'vn Abbé de l'Ordre de S. Benoist, Docteur en Theologie, & de trois autres Docteurs en droict Canon. Le Roy Richard luy auoit fait scauoir Année peu auparauant qu'il auoit assemblé les Prelats de son Royaume au sujet de l'v- 1396. nion de l'Eglife, & qu'ils approuuoient affez la voye de ceffion proposée par la Lettre de l'Vniuersité de Paris qu'il leur auoit communiquée : mais il luy manda par la mesme voye de ces nouneaux Deputez, qu'encore qu'il eut rémoigné qu'il auoit passion de voir proceder saintement & sincerement pour trouner les movens d'abolir le Schisme, & qu'il eut fait paroistre qu'il portoit les sentimens de l'Eglife Gallicane, que celle d'Angleterre n'y vouloit point consentir.

Il ne se faut pas étonner que deux Nations qui s'entrehaissoient si irreconciliablement, se rencontrassent de différents aduis, & l'on ne deuoit gueres attendre autre chose de ces gens icy, qui rapporteret que le Clergé d'Angleterre n'approuuoit point la voye de cession , & qu'elle proposoit au contraire celle d'vn Concile General , qu'elle estimoit seul capable d'extirper & de déraciner le Schisme, pour les raisons portées par vn discours en forme d'Epistre, dressé par l'Université d'Oxfort, Ils le present au Roy, & il l'enuova à l'Université de Paris, qui eut plus d'indignation & de mépris que de confidération pour vne abyfme d'argumens & de raisonnemens, plus subtils que profonds & bien senfez, qui n'auoient pour principe qu'vne vaine oftentation de sçauoir, ny pour conclusion qu'vne vaine apparence de bonne intention. Je la pourrois bien mettre icy, mais ie ferois conscience d'abuser de la patience du Lecteur, pour contreuenir à l'ordre que ie me luis prescrit de parler succinctement des affaires estrangeres, & ie me contenteray d'en donner l'inscription & la conclusion: A nostre tres-Chrestien Prince & Seigneur Monseigneur Richard,par la Grace \* de Dieu, tres-vaillant Roy d'Angleterre & de France, Seigneur d'Hybernie, " l'Vniuersité de l'Ecole d'Oxfort Amatrice d'vnion & de Paix , tres-heureuse su- « ettion, respect & honneur deu à la Majeste Royale, la gloire de procurer tres- « benignement le repos de l'Eglise, &c. en voila la conclusion. Dieu Autheur & amateur de Paix, daigne toujours conseruer en toute prosperité vostre Majesté Royale, pour le Gouvernement salutaire de ses Royaumes & de l'Eglise, de con- " cert auec l'unité Catholique. Donné en nostre conuocation faite en l'Eglise de « Noftre-Dame d'Oxfort, du consentement des Regens & non Regens, pour ce " specialement celebrée le 7. iour de Mars 1395. On parloit fort du grand (çauoir de ces Deputez, mais ils ménagerent si bien cette reputation, qu'il ne fue pas possible de les engager en aucune Conference pour l'vnion auec nos Docteurs de France, Ils repondirent à toutes les propolitions qu'on leur en fit, qu'ils n'estoient point venus pour cela, & au bout de quatre jours ils prirent congé du Roy pour s'en retourner.

Leur retour fut suiny de l'arrinée en la mesme Ville de Compiegne, de Jeanne Duchesse de Brabant (tante maternelle de la Duchesse de Bourgogne) auec vn grand & superbe équipage de cheuaux & de chariots. Son grand aage ne l'auoit pu dispenser de satisfaire à la passion qu'elle auoit de voir encore vne fois le Roy & les Princes de France, mais particulierement le Duc de Bourgogne son heri-tier, & qui se scruit si bien de l'occasion, qu'elle agréa en plein Conseil du Roy, qu'il entrât presentement en possession de sa Duché de Brabant, & que le second fils du Duc nommé Antoine fût éleué auprez d'elle pour succeder apres sa mort aux reuenus qu'elle s'estoic conseruez, & au titre qu'elle venoit de resigner. 1396.

#### Q V A T R I E S M E. CHAPITRE

- Le Duc de Milan entreprend sur la Seigneurie de Gennes.
  - Et trancree le dessein qu'elle avoit de se donner au Roy.
- Que les Genois executent enfin.
- IV. Conditions du Traitté.
- Ordre donné par le Roy pour le Gouvernement de ce nouvel
- Naissance de l'hilippe Duc d'Orleans.
- VII. Mariage de Ieanne de France auec le Fils du Duc de Bretagne.

Lan Galeas Seigneur de Milan, qui n'estoit pas seulement le plus habile, mais le plus puissant de tous les Princes, apres les Testes Couronnées, portoit tous Année les desseins de sa grandeur à la conqueste de la Seigneurie de Gennes : & comme rien ne l'en pouvoit empescher en l'estat où elle estoit reduite, que la protection de la France, à laquelle elle s'estoit donnée, il n'oublia aucune de ses ruses pour diuertir le Roy d'en accepter la possession. Il tascha de l'en dégouster tant pat Lettres que par Enuoyez, & luy remonstra toújours, que c'estoit vn peuple leger & inconflant, aufil peu capable de reconnoilfance que de fidelité. Et en mef-me empail praique fi adoricement nutue les placede de l'guine qui dependoient de cette ancienne Republique, qu'il fallut leier le mafque pour lay témoigner qu'on efitoi bien auery de couse fes mendes. L'Euréque de Meuse, l'évier Fref-act) & Multire Fierre Eenskif (depui Euríque de Siet). Commiliaires du Roy pour l'execution de Tristité auer l'écontact de Genne, cuentrodre de padier à Milan l'execution du Tristité autre l'écontact de Genne, cuentrodre de padier à Milan & de luy dire nettement qu'il eut à s'expliquer de sa conduite. Et pour les appuyer dauantage on fit encore paffer par la Meffire Henry de Bar & le Sire de Con-(7; qui luy remontrerent que c'estoit entreprendre contre l'alliance qu'il auoit auec nous, & par laquelle il estoit obligé sur son serment de procurer par toutes fortes de voyes le service, l'auantage & l'honneur du Roy, & de luy prester ai-de, confort & conseil en toutes ses affaires. Cette Ambassade luy déplaisoit assez, mais comme il estoit fortrusé, il sit mine de la receuoir anec beaucoup de ioye, diffimulant toújours : iuíques à ce qu'il fut contraint, pour répondre cate-goriquement à ce qu'ils fouhaittoient de luy, de promettre en termes exprez de faire tout ce qu'il plairoit à la Majellé, & de le feruir enuers & contre tous, excepté l'Empereur qui l'année precedente l'auoit creé Duc de Milan , & auquel il auoit fait ferment de fidelité. ( il ne fut creé Duc que l'an 1398.)

Tout cela ne seruit que pour le mieux conuaincre de sa manuaise foy, & ces deux Seigneurs trouucrent la confirmation de leurs soupçons à Gennes ; où ils passerent de là au mois de luin, pour conferer auec le Duc Anteine Adorne & auec le Conseil de la Ville, des conditions ausquelles ils receuroient le Roy pour leur Seigneur. Ce Duc fit si bien par la faction des Agens qu'il y auoit enuoyez sous d'autres pretextes, qu'on ne put s'accorder, il sit renouveller les anciennes disfensions des Guelfes & des Gibellins, & malgré tous leurs soins & tous les offices des principaux Citoyens, qui en eurent vn ressentiment inutile, ces Seigneurs eurent le déplaifir d'en partir fans rien conclure. Le Roy & fon Confeil en furent fort indignez, & comme cela fit publier par tout que l'alliance estoit rom-puë entre luy & le Duc, cela donna sujet aux Florentins, qu'il vouloit pareillement opprimer, d'implorer le secours de France. Tous nos Guerriers s'y prepa-roient auec d'autant plus de ioye, qu'ils esperoient par mesme moyen de se vanger des Genois, qu'ils croyoient auoir fait échotier l'affaire par intelligen.

e, mais on fira soil-toel informé du contraire, par la nouelle de la conclation Année
de certe grande affaire, qui fut apportée par Maifre 3ifrey Talos Docteur és 195'.

Loit, Il affaera Roy, que perfeuerans en leur premiere intention pour son
fernice & pour leur repor, ils auoient trouve moyen de remover les fimiliares
de Due qu'el es troubleient, & qu'ayans deputée ni a Ville d'Al Verse le Sire de
Sassiere, Arnosal Bascher Theriorier des Guerres & lay, pour les suplier de
veint à Genes, le Traitré auoir els éarette & figne ent reux comme Commisfaires de Majeste, & le Duc & le Commun de Gennes, & la Ville receuz sous
fon obestifance.

Le Roy ratifia ioyeusement ce Traitté, & enuoya aux mesmes Commissaires tous les pouvoirs necessaires pour le terminer, & pour faire dresser l'acte ; par lequel ledit Commun de Gennes, Nobles & Ignobles, élifoit le Roy & ses Succesfeurs vrays Seigneurs incommutables de la Ville, territoire & dépendances, & generalement de tous les droits appartenans à la Seigneurie quelque part qu'ils le pussent étendre. Transferans à sa Majesté & à ses Successeurs tout le droit de proprieté, possession, Seigneurie, Jurisdiction & preéminence, que la Republique auoit ou pouvoit avoir en ladite Ville, détroits & territoires susdits. Consentans que de son autorité, elle y pût mettre vn Gouverneur pour les commander & disposer de toutes les affaires en son nom ; auquel ils promettoient d'obeir, & deseruir le Roy enuers & contre tous, sans aucune exception. On leur promit aussi de la part de la Majesté, qu'ils demeureroient inseparablement unis à sa Couronne, & qu'il leur fourniroit du secours quand ils en auroient besoin pour leur deffense : & afin que les choses fussent plus fermement & plus solennel-lement établies , tout le péuple sur assemblé au son de la cloche. Le Duc vint au Palaisau milieu d'une mulritude innombrable, & le Traitté ayant esté publié à fon de trompe, il se demit de sa Dignité, & en remit entre les mains des Commissaires du Roy là presens, toutes les principales marques, qui sont l'Espée, le Sceptre, & la Chaire. Mais on eut égard à ce qu'il auoit efte, & pour ne pas abifmer parmy le vulgaire vne Personne auparauant si considerable, l'on luy rendit le maniment des affaires publiques, pour tant & si long temps qu'il plairoit au Roy, & ce fut à luy à approuuer le choix du Syndie & des Confeillers que le Commun luy presenta. Cela fait, tous les Genois d'une voix unanime iurerent une fidelité inuiolable au Roy & à fes Successeurs, & d'exposer leur vie & leurs biens pour fon feruice contre tous fes ennemis.

Au mois de Isiller la Duchelle d'oute et accoucha d'un fils, tenu fur les fonda par M, Philippe Duc de Bourgogo qu'uluy donna fon nom, & sa comence-ment du mois d'Aoult entiuiant, pour d'autair plus affeurer le Mariage conclu mere Leanne de Fraeer Fille du loc de Bretzigne qui entre Leanne de Fraeer Fille du loc de Bretzigne qui de l'extrage qui de la commence de la compa que la commence de la commence de la compa que la commence de la commence de la compa que la commence de la compa que la commence de la compa que la compa que la commence de la compa que la compa que la commence de la compa que la commence de la compa que la compa que la commence de la compa que la commence de la compa que la commence de la compa que la compa de la commence de la compa que la commence de la compa que la commence de la compa que la compa de la commence de la compa que la commence de la compa de la commence de la compa de la commence de la compa de la commence de la commence de la compa de la commence de la commen

aage nubile.

# CHAPITRE CINQUIESME.

- Le Duc de Bourgogne va à Calais de la part du Roy vers le Roy d'Angleterre.
- Qui le reçoit magnifiquement, es convient d'une entreueuë auec le Roy pour son Mariage.
- III. Le Roy d'Angleterre se conformant aux intentions du Roy pour l'union de l'Église, écrit aux deux pretendus Papes.
- pour l'union de l'Eglife , écrit aux deux pretendus Papes. IV. Par l'Abbé de V vestmunster , à qui Benoist resuse audience.

Année 1396.

L E Mariage resolu entre la France & l'Angleterre, changea toutes les vieilles querelles en des passions d'amitié naissante entre les deux Roys, qui leur fit desirer à tous deux que le pretexte des Nopces, ou plutost de la deliurance de la ieune Reine, pûtestre le sujet de leur entreueuë. Le Roy d'Angleterre en pria nostre Prince, qui en fut tres-aise, qui n'en sut que plus porté à souhaitter que les choses se fissent auec la derniere magnificence, & qui luy deputa exprez le Duc de Bonrgogne son Oncle, pour conuenir du lieu de cette ioyeuse rencon. tre. Comme il ne se fassoit rien de considerable pour l'Estat, où l'on n'interessat le Patron du Royaume, ce Duc suiuant la pieuse coûtume de ses Ancestres, vint faire ses deuotions en l'Eglise de S. Denis, en partant pour la Picardie, & il arriua à Guines la veille de l'Affomption de la Vierge. Le Comte Marichal & le Comte de Emiland l'y vinrent receuoir, & apres qu'il eutreceu les visites & les com-plimens des Prelats & autres Nobles, les Ducs de Lanclastre & de Glocestre Oncles du Roy Richard, accompagnez d'vn Correge de cinq cent Cheualiers ou Escuyers des plus illustres de la Cour, l'allerent querir & l'amenerent à Calais, au bruit de toute forte d'instrumens de Musique & de guerre. Comme l'on auoit donné ordre de luy faire vne entrée, les Habitans tous vestus d'vne mesme liurée, borderent les deux coftez de la rue, & on le mena descendre dans vne grande Salle Royale toute de charpenterie, qu'on auoit fait dreffer exprez en forme d'Eghie pour la reception, dans le marché de la Ville, qui étoit toute entourée d'Archets & de Gendarmes.

Le Roy y étoit, qu'il abdorda apres trois profondes reuerences, qui luy fit grand accueil, qui s'enquit auec foin de la fante du Roy & de la Reine, des Enfans & des Princes du Sang, & qui le mena à Vespres en l'Eglise de S. Nicolas, Le lendemain il l'accompagna encore à la Procession, où cePrince assista la Couronne en teste & le Sceptre à la main, & en suitte la Messe ayant esté chantée par vn Archeuesque Chancelier d'Angleterre, seruy par deux Euesques, il l'emmena difiner. Au costé droit s'assirence le Chancelier, l'Euesque de Bayenx, vn Euesque d'Hybernie, & l'Eucsque d'Arras, & à l'autre main du Roy, prirent place le Duc de Bourgogne, la Ducheffe de Lanclastre, Antoine de Bourgogne fils du Duc , & la Damoifelle de Lanclastre Fille de la Duchesse. La table etoit dressée sous vn daiz Royal tout de drap d'or, les plats furent feruis par des Ducs & des Comtes, parmy les concerts d'une charmante Musique, & non seulement, le festin ne sur pas magnifique & somptueux, mais le Roy leur sit la meilleure chere du monde. Les tables leuées, il continua le regale par le present d'un diamant de grand prix, & pour répondre à sa magniticence, le Duc luy donna de sa part le l'endemain vne Image de I, s v s C un 1 s r dans le Sepulchre, qui valoit huit mille escus d'or, & d'vne histoire de la Passion de douze mille francs, le tout d'or enrichy de pierreries, quec vne piéce de Damas richement étoffée & réhaussée, qu'on estimoir trois mille escus d'or. Enfin ils s'epuiserent comme à l'enuy l'vn pour l'autre, de toutes fortes de pieces d'argenterie & de riches étoffes.

L'on tint Conseil touchant le Mariage, pour resoudre où & quand on seroit la ceremonie, & quelle seroit la magnificence, comme aussi pour conuenir de Annéé l'entreueuë des deux Roys, & tontes choses reglées, le Duc de Bourgogne trou- 1396. ua moyen de propofer les besoins de l'vnion de l'Eglise, à laquelle il engagea si adroitement le Roy d'Angleterre, qu'il promit de soindre ses offices à ceux du Roy, & d'enuoyer vne Ambassade expresse aux deux Contendans. C'est tout ce que fit le Duc, qui reuint incontinent à la Cour, fort content des ciuilitez du Roy d'Angleterre, & bien ioyeux du succez de ce voyage, où il fut accompagné par les Comtes de Harcourt , de S. Pol & d'yn bon nombre d'autres grands Sei-

gneurs de France. Le Roy d'Angleterre ne manqua pas à ce qu'il luy auoit promis pour l'vnion de l'Eglise, il escriuit aux deux Competiteurs, & rendit l'Abbé de Westmanster porteur de ses lettres, toutes pareilles en substance, mais seulement differentes un la suscription, en ce que par celle de Benoist, il le qualifioit son tres-cher Coufin le Cardinal de Lune , & qu'en celle de son Aduersaire il le traittoit de Pape. En voicy le contenu. Il y a long temps que la Sainte Eglise gemit sous l'oppression d'vn Schisme infame, & d'autant plus scandaleux, que vos Cardinaux en " font complices, & qu'on vous peut reprocher que vous en étes les Autheurs, par a la honteufe ambition qui vous domine, & qui vous fait employer tous vos efforts « & toutes fortes de mauuais moyens pour retenir opiniastrement le souuerain " Pontificat, au grand des-honneur & au dommage de toute la Chrestienté: nous y prenons part, nous & nostre Pere de France, & par le conseil des gens de bien " nous sommes conuenus entre nous de la voye d'une cession reciproque de part & " d'autre, comme de la plus expediente pour paruenir à l'vnion. C'est ce que nous « vous failons sçauoir par le porteur de ces presentes, mandez nous entre-cy & la " Feste de la Magdelaine si vous y acquiescez, afin que nous sassions ce qui sera neceffaire, parce que no ftre intention cft de remettre en paix la Sainte Eglife notre Mere.

L'Abbé de Westmunster passant par la France pour executer sa Commission, il wdle Roy qu'il réjouit fort d'une it bonne nouvelle, & continuant son chemin , il iugea à propos d'aller premierement en Auignon, mais il ne paffa pas Ville neuve. Quelque instance qu'il fist pour avoir audience de Benoist, il répondit toujours qu'il ne l'entedroit point qu'il ne luy rendit tous les honneurs deubs à la Papauté, & comme il n'auoit point d'ordre de luy rendre aucune obedience, il craignit de se commettre en commettant son Maistre. Ce premier obstacle luy fit douter de la fuite , & voyant sa premiere Ambassade méprisée , il creut qu'il seroit inutile de poursuiure la seconde vers l'autre Pape, & resolut de retourner en Angleterre.

### CHAPITRE SIXIESME.

Magnifique depart de la seune Reyne d'Angleterre Fille du

Elle passe par S. Denis.

III. Le Roy la suit de prez., pour s'aboucher auec le Roy d'Angleterre. Tentes preparées pour l'entreueuë.

V. Reglement pour la suitte des deux Roys.

E Roy ayant resolu de satisfaire à l'impatience que le Roy d'Angleterre té-"moignoit de voir sa ieune épouse, il voulut aussi par mesme moyen satisfaire à la grandeur de son courage & à l'excellence de sa dignité : Il fit affembler 1:06.

tout ce qu'il y anoit dans Paris d'excellens Ouuriers d'orfeurerie & de broderie. Année & les mit à meime l'or, les perles, les pierreries & les plus pretieuses étoffes, pour faire des pendans d'oreilles, des colliers & des chaisnes, des Bracelets, des Carquans, des Bagues, des tiffus, & des guirlandes, des habits, des houffes de carroffes & des caparaçons, des felles & des brides auec des mords, des chaifnettes & des bossettes d'or & dargent. Tout cela fut prest à jour nommé, & il suffira our exprimer cette magnificence, de dire qu'il ne fe fit rien en nos iours, ny de fi somprueux, ny de si auguste, & que la dépense sur audessus des forces & des finances du Roy.

Le jour du départ, la petite Reine entendit la Messe & fit ses deuotions à No. tre-Dame de Paris, & quand elle partit, on chargea de la Couronne d'or vn Gentil-homme qui la porta à la teste deson carrosse. Le lendemain elle continua Ges prieres , & fit les offrandes à S. Denis felon la pieufe codrume de la Maifon Royale , & ce fur en ce lieu qu'elle prit congé de la France, pour aller ioindre fon époux en Picardie , où le Roy la fuiuir apres la Feste de ce glorieux Patron du Royaume, qu'il voulut honorer de sa presence. Déja le Roy d'Angleterre étoit à Calais, comme nous auons remarque, mais comme on auoit conuenu, pour euiter quelque differend de superiorité, qu'on se verroit dans la Campagne, & non dans aucune ville, le lieu fut affigné sur les confins des deux Estats, entre Ardres & Calais. Le quartier du Roy, qui étoit du costé d'Ardres, étoit semé de Ex vingt Tentes & pauillons, foutenus de fortes cordes, & pour les rendre plus fermes & plus commodes, ils étoient entourez d'aix & de planches. La Tente de sa Majesté étoit quarrée, & beaucoup plus grande que les autres, & celle du Roy d'Angleterre, qui étoit à la teste des autres de son quartier du costé de Calais, étoit ronde en forme de Tour, dont le faiste étoit pareillement soutenu d'vn gros cable, qui s'étendoit iusques auprez de la tente de nostre Prince, où il étoit attaché à vn pieu planté en terre, qui marquoit iustement le milieu d'entre les deux camps & les deux Estats; où il étoit arresté que les deux Princes s'atten-

droient autant de fois qu'ils se voudroient visiter

Quelques Personnes docte & de qualité, m'ont pensé engager à donner icy vn exacte recit de toutes les ceremonies, des saçons & des ciuilitez reciproques de cette celebre entreueuë, mais i'ay confideré que ce feroit vne trop longue digreffion & que ie m'éloignerois trop du principal sujet de cette Histoire. le remarqueray seulement les choses plus essentielles, & premierement ie diray. que comme l'actió étoit trop folennelle pour n'estre pas courue de toutes parts. qu'il fut sagement aduisé de part & d'autre, & determiné par vn ordre sellé des deux Roys, pour éuiter vne foulle importune, qu'il seroit publié à son de trompe & cry de Herauts par toutes les villes d'alentour, que les deux Roys se vou-loient voir auec peu de suite, qu'ils auoient limitée à quatre cens hommes, tant Cheualiers qu'Elcuyers. Que personne, de quelque état ou condition que ce fût, ne pourroit durant le temps de ladite entreueuë porter d'Arc, d'Arbaleste, d'Espée, & generalement nul autre instrument d'armes & de guerre, soit couuertement ou à découuert, non pas mesme sous pretexte d'en vendre ou acheter : excepté les quatre cens hommes choisis pour la suitte, qui pourroient porter vne épée & vn arc, & ce seulement pour la forme & par bien-seance. Que nal autre hors ce nombre d'élite, ne fût si osé, sous peine de l'honneur & de la vie, d'aller aux tentes des Roys, sans vne expresse permission, & non pas mesmes de fuiure le Roy, depuis sa sortie de S. Omer, & le Roy d'Angleterre depuis Calais, sans y estre appellez nommément, sinon les Marchands & les Viuandiers, encore leur cîtoit-il deffendu de passer de part & d'autre les Villes d'Ardres ou de Guines, au delà desquelles la Loy leur seroit commune auec toute sorte d'autres gens. On ordonna mesme peine contre ceux qui par clameur, querelle, ou par paroles injurieuses, offenseroient les Sujets de l'vn ou de l'autre Roy, & pour mieux en retrancher tous les moyens, on deffendit expressément toute forte de ieux d'émulation, comme de ietter des pierres, de lutter, de tirer au blanc & de courre la Lance. L'on ne voulut pas mesme, que durant la Conference des deux Monarques, personne sur si temeraire de toucher aucun instrument de Musque, s'il ne luy estoit commandé: & pour l'execution de ce Reglement en tous se points, so commit des Cheualiers des deux costez, auec rour pouuoir de commander, & auec injonction expresse de leur obeir.

## CHAPITRE SEPTIESME.

1. Le Roy va au lieu de l'entreueuë.

II. Reglement pour l'habit des deux Roys.

Des caresses qu'ils s'entressrent et de leurs bonnes intentions.
 Leurs entretiens dans la Tente du Roy, où l'Anglois re-

fuse la droite.

V. Seconde entreueuë dans la Tente du Roy, & leur Conference secrette,

VI. Pour l'alliance qu'ils contractent entreux.

VII. Leur separation pleine d'amour & d'affection.

Etre Ordonnance publiée, le Roy fainy des Princes de fon Sang & des quatre cent homme qu'il auoir crectous, comme li auoi reft contenuen pareit d'Ardres le Venderdy 17, iour d'Octobre, en ordre de Bataille, & desant luy marchale Comme de Hamenfon Coulin, qui portoit fon Epéc, Quan dis furent arriace au quarrier des Teates, lis mirent tous pied à terre, & il n'y aut que le Roy van prete d'art au quarrier des Teates, lis mirent tous pied à terre, & l'uy aut que le Roy van portée d'art au delt à, & qui free nouvel de chemeurs ferme fant que per fonne out quitte au delt à, & qui free nouvel de chemeurs ferme fant que per fonne out quitte fon rang. Le Roy luy-mefine le commanda de bouche en décendant de cheual, & leur dictie vous prie, me bons amis, de ne me pas tromper dans le choix qui Fonne out quitte print processing piece, compracte vousie; a prefant le choix qui Fonne out qui terre vousie; a commanda de bouche en décendant de cheual, de leur dictie vous prie, me bons amis, de ne me pas tromper dans le choix qui Fonne out que pour me compagnen, compracte vousie; a bliée, & dont l'aurois regret de voir encourir les peines à des perfonnes que l'ay avoulu honorer dant cette occasion.

Les Anglois ayans fait les mesmes ceremonies, & en mesme temps, le Roy trouna à son arriuée dans sa Tente les Ducs de Lanclastre & de Glocestre & le Comte de Rutland, qui luy vinrent faire les complimens du Roy d'Angleterre, & luy presenterent la collation de sa part, lesquels non seulement il caressa fort, mais qu'il renuoya encore auec chacun vn Diamant. Ils luy auoient demandé, con-formément à ce qui auoit esté conuenu, en quel habit ils s'aboncheroient, & comme on pensoit à leur faire réponse, arriucrent les Ducs de Borry & de Bourcorne, qui venoient de rendre le mefine deuoir au Roy d'Angleterre, & qui raporterent qu'il auoit reparty sur la mesme proposition, que les conditions de paix & d'amitié n'auoient befoin d'aucun faste ny de déguisement, & qu'il ne falloit point de façons ny d'habits superflus pour vne entreueuë d'amour & d'vne cordiale affection. Tout le monde prit garde à cette parole, qui fut cause que le Roy prit vn habit court qui ne passoit pas le genouil, auec sa cornette ou chapperon plié comme vn pacquet, & il marcha ainsi entre trois & quatre heures apres midy à la rencontre du Roy d'Angleterre, qu'il trouua en chemin, & qui n'auoit rien de plus magnifique, finon que la robe luy bartoit le talon, & qu'il auoit deuant luy Meffire Iean de Hollande & le Comte Maréchal , qui portoient fon Epce & fon Sceptre.

Toute leur fuitte de part & d'autre, mit le genotiil en terre, & quand ils furent arriuez au pieu qui marquoit le milieu de deux quartiers, & la fin des deux Effats, ils fe tendirent le main, s'entre-faluérent, s'embrafferent amoureulément, & s'entredonnerent le bailer de paix. Auffi-toft les Ducs d'Angleterre Oncle1396.

du Roy, seruirent à nostre Monarque le vin & les épices, ceux de Berry & de Année Bourgogne firent la melme civilité au Monarque des Anglois, & cela fait, les deux Pimees commencerent à s'entre-regaler de toutes fortes de beaux presens d'or & de pierreries. Nostre Roydonna vn flacon & vne aiguiere, & receut comme par contr'échange une tasse à boire de la biere, & un pot à mettre de l'eau, mais de quelque prix que fussent les presens, ils ne valoient pas les complimens ny la bonne grace dont ils se donnoient, & dont ils receuoient de part & d'autre. Cela ne se peut exprimer, non plus que la ioye qu'ils ressentirent de cette heureuse & pacifique entreueue, eux & les Princes de leur Sang, par le Conseil & par les prieres desquels, ils conuinrent entr'eux, pour donner à Dieu la gloire de cette reunion, de fonder en ce lieu là mesme à frais communs vne Eglise qu'on appelleroit Nostre-Dame de la Paix , s'il plaisoit à Dieu que cet abouchement operat vn fi grand bien. Apres ces premieres careffes, qui furent publiques en presence des Cheualiers des deux partys, lesquelles surent louez de l'ordre & de l'obeiffance qu'ils garderent, ils le voulurent entretenir en particulier, & pour cela ilsallerent au Pauillon de nostre Roy; où il y auoit deux Chaires preparées en forme de Thrônes sous deux Daiz de drap d'or: mais quelque chose que le Roy fist pour faire entendre que c'estoit à luy à faire l'honneur de chez luy, le Roy d'Angleterre refusa toujours la droite, & prit le siege de main gauche.

De ce Conseil secret furent les Ducs de Berry, de Bourgogne, de Bourbon, de Lanclaftre & de Gloceftre, le Comte de Rusland & le Comte Marichal, mais ie ne fçay point autrement quel en fut le juccez, finon qu'ils se separerent auec des fignes d'vne parfaite amitié, qu'ils confirmerent encore par de nouueaux presens. Le Roy particulierement ne refusa rien dans cette occasion à son humeur magnifique, & l'Anglois y répondit de sa partauec la mesme generosité, quand ils furet arriuez au pieu iusques où le Roy le reconduisit de sa Tente, continuant auec luy vn entretien fort secret. Ils s'entrebaiserent à la separation, & le lendemain le Roy retournant à Ardres, laissa la garde du quartier & des Tentes aux Comtes de S. Pol, & de Sancerre, à Meffire Charles d'Albret, à Meffire Jean de Bueil Maistre des Arbalestriers, & à Messire Iean de Trie. Le Roy d'Angleterre en sit autant, & le jour fujuant, qui fut le Samedy, entre neuf & dix heures du matin, il fe fit vne feconde Conference, au melme lieu & en melme appareil & melme habit, finon que le Roy d'Angleterre auoit vn Capuchon. On garda aussi pareil ordre, & estans au pieu, le Roy d'Angleterre fit le premier pas, & se découurit le premier, pour saluer nostre Roy: & tous deux s'estans tendu la main, & embraffez, auec toute forte de complimens, ils retournerent chez le Roy où ils eurent encore vne seconde conuersation de quatre heures auec les Princes de leur fuitte ordinaire, & douze de leurs principaux Confeillers choisis de part & d'autre. Mais comme dés leur entrée, le Ciel paroissoit fort couvert & menaçoit de pluye, ils firent dire aux Nobles qui entouroient les dehors de la Tente du Roy, qu'ils entrassent au dedans & qu'ils attendissent en grand silence la fin de cét entretien.

le ne manquay pas de m'enquerir de quelques-vns qui eurent part à ce Confeil, pour fçauoir ce qui y auoit esté refolu, & i appris auec beaucoup de ioye, que ces deux Monarques s'estoient entrejurez, en foy & parole de Roy, & la main fur les Euangiles, vneamitié reciproque, qu'ils auoient promis de s'entre-fecourir cnuers & contre tous, & de garder par eux, leurs Successeurs, & tous ceux de leur Sang Royal, prefens & à venir, le Traité de tréues & l'alliance confirmée entr'eux, inuiolablement. Cela fut aussi-tost public à toute l'Assemblée des Nobles, qui rendirent graces à Dieu de ce miracle de sa Prouidence, & qui furent rauis de voir en mesme temps les deux Roys boire ensemble, auec des témoignages d'une tendresse toujonrs croissante, & qui croissoit aussi toujours la magnificence de nostre Prince, qui fit déployer quatre riches paremens de Chappelle, tous battus d'or & tempestez de perles, l'vn de la Sainte Trinité, l'autre del'histoire funeste des trauaux de N.S. au Mot des Olives, le troisième de S. Georges, & le dernier de S. Michel 12 quoy il ajoûta encore deux flacons d'or garnis de per-

les le tout valant plus de seize mille francs. Apres cette collation, ils allerent enfemble comme l'autre fois, iusques au pieu, où ils s'entreseparerent auec tout ce Année qui se peut imaginer de caresses & d'affection, comme pour ne se plus reuoir, 1396. mais le Roy d'Angleterre qui ne vouloit pas auoir le dernier present, courut apres fon beau-pere, & deuant qu'il fut de retour à fon Pauillon, il l'attaignit, il luy ietta au col vn riche collier de pierreries, & s'en retourna du mesme pas. Tout cela dura presque tout le reste du iour, & apres la separation, le Roy l'enuoya reconduire à Guines par les Ducs de Berry & de Bourgogne, & il receut la mesme ciuilité des Ducs de Lanclastre & de Glocestre, qu'il retint pour soupper auec luy, comme fit de son costé le Roy d'Angleterre.

# CHAPITRE HVITIESME.

- I. Pluyes & vents horribles, en suite de la separation.
- II. Le Roy reçoit nouvelles du Traité de Gennes.
- Et des trauerses du Duc de Milan , dont il mal-traitele Heraut en presence du Roy d'Angleterre.
- Il obtient du Roy d'Angleterre la restitution du Prioré de IV. Durese à l'Abbaye de S. Denis , & de la Comté de Richemont pour le Duc de Bretagne, & en sa consideration pardonne à Pierre de Craon.
  - Magnifique arrivée de la icune Reine d'Angleterre.
- VI. Presentée par le Roy son Pere à son Mary, qui traitte la Cour.
  - Le Roy d'Angleterre l'épouse à Calais.
- VIII. Articles du Traité entre les deux Couronnes, & pour l'vnion de l'Eglise.

Vr les neuf heures du soir les Princes qui auoient souppé auec les deux Roys, Deirent congé d'eux pour reuenir, ceux de France à Ardres, & ceux d'Angle-terre à Guines, mais ce ne fut pas sans beaucoup de difficulté, à cause d'yn changement de temps, affez étrange dans cette conjoncture d'affaires, pour estre remarquée parmy les euenemens de cette année. L'air qui iusques alors auoit esté couvert de tenebres épaisses, fondit en vn deluge épouvantable, qui les furprit en chemin, & le vent qui furuint auec la mesme futie, & éteignant les torches & les fallots, ils demeurerent exposez à la campagne, contraints de s'abandonner au hazard des courans d'eau, fans tenir ny route ny fentier, & ce ne fut pas sans courir vn danger presque infaillible, si l'assistance Diuise qu'ils re-clamerent, ne les en eut tirez comme par miracle. Cette hornble tempeste renuería par terre quatre cens des tentes du Roy, elle rompit les cordes, elle déchira les toiles, & iusques aux tapisseries, & arracha les pieux, mais elle n'en abbatit que quarre de celles du Roy d'Angleterre, parce qu'elles estoient plan-tées dans vn vallon. Comme de toute l'année il n'estoit rien arriué de pareil, le vulgaire fort enclin aux augures, ne douta pas feul qu'il fe braffat de fecrettes trahisons, les plus habiles meimes s'en desierent, mais ils changerent desentiment quand ils sceurent le succez de cette satale iournée, ils creurent que l'ennemy commun qui n'auoit pû empécher que la Paix ne se fist en terre, s'estoit exercé comme par dépit à faire cette guerre en l'air, par sa retraitte nubileuse. Le lendemain, le Roy garda la folemnité du Dimanche à Ardres & le iour

Année 1396.

inefine, il y reccui la nouvelle de la folmillion des Genois à fon obeillince, dont if the ben i over, & dont lift a mili-tol part un Roy d'Anglectre, equi remuya le Courrier chargé de routes fortes de préfens. Le Duc de Gennes qu'un auoit echibly enfon nom pour auoir la conduite des affiires, l'ayann pris de médine temps de donner le Gouvernement de la Ville & detout l'Éfait à quelque perfonne puillance, i l'in en trousu point de plus proper à long réq ultraguerran de Laxemberg Contre de S. Pol., il luy en fit expedier les ordres, & il le difpois pour partie a moit de la muier enfounte au capacité de March Maitre Pierre te Bendilf. & Armoul Bander Threforier des Gourres de la Majellé. A utent que le Roy eut de jour perit a moit de la muier enfounte de Gourres de la Majellé. A utent que le Roy eut de jour de la Contre d'Alles y suits apportées, comme confliction en la confliction de la confliction d

Ala fin de ce differ; il pria le Roy d'Angleterre fon Gendre, derendre à l'Abbuye de S. Denis le Prior de Durefee en Angleterre, qu'un Cheualter de brior de Durefee en Angleterre, qu'un Cheualter de la bujet au nou viur furpé, de il le promit volonitiers, mais les Anglois qui s'oppoferont, à Mellite piure de Cossu le crime de leze-Majefte par lay commis en l'affaitina de fon Connethbale, il ribotine R en mefine temps il l'ay accorda aufi de fort bonne grace, en faueur du Dus de Brezagne, la refitiution du Comeré de Richemont en Angleterre, qui luy appartenoip au finceffion de fes Anceftres.

Iusques-là, l'on auoit attendu l'arriuée de la Reine d'Angleterre pour terminer cette entreueuë que son Mariageauoit promeu, & elle arriua enfin, mais dans vn equipage, & auec vn Correge de Dames à cheual parées d'habits & de guirlandes toutes d'or & de perles, que ie n'oserois entreprendre de décrire, quand il me seroit permis d'emprunter toutes les fictions licentieuses des Poetes. pour representes tout l'éclat des assemblées des Diuinitez de la Fable. Il suffira de dire qu'il ne se fit rien de si triomphant de memoire d'homme, que nos Histoires ne nous racontent rien de pareil de la magnificence des autres Roys, & qu'il est inouy qu'aucune Princesseait iamais esté conduite à son mary auec vn fi superbe train, auec vne si grande traisnée dechariots & de litieres, & auec vne si éclatante & si nombreuse suitte de Dames & de Damoiselles, de Barons & de Cheualiers. Elle auoit vn habit Royal tout semé de Fleurs de-Lys d'or , & la Couronne en teste, & en cet estat, & au bruit des trompettes & des instrumens de Musique, qui composoient vne douce harmonie, elle vint descendre à la tente de son pere, comme les deux Roys estoient en conference au pieu dont i'ay déja parlé, qui faifoit la separation des deux quartiers & des deux Estats.

Les Ducheffes de Lanclaftre & de Gloceftre luy allerent au deuant & les Ducs d'Orleans, de Berry, & de Bourgogne, qui luy donnerent la main, & qui l'amenerent pour la presenter au Roy son Mary , qu'elle salua deux fois à genoux , & qui deuant la troisième reuerence, quitta sa chaire & courut à elle pour l'embrasser & la baifer. Le Roy qui estoit present luy dit aussi-tost: Mon Fils voila ma Fille que ie vous ay promife, ie vous la laisse, & ie vous prie de l'aimer comme vostre femme. Il le promit de bon cœur , & en mesme temps ayant baisé le Roy son Pere & les Princes ses Oncles, la larme à l'œil, pour prendre congé d'eux, elle par-tit pour Calais, où il lasit conduire. Apres cela il donna à disner au Roy, & il luy rendit plus d'honneur que iamàis, car non feulement il luy ceda la droite, mais il fit couurir tous les plats deuant luy, & il le fit seruir de Pannetier & d'Eschan. son par des Comtes du Sang Royal. Ils mangerent seuls par honneur ce iour là, les Ducs leurs Oncles firent la Charge de Maistres d'Hostel, marchans deuant les plats, & apres le dessert, le vin & les épices leur furent presentées, sçauoir au Roy par le Duc d'Orleans, & au Roy d'Angleterre par le Duc de Glocestre. Apres recommencerent les prefens, le Roy donna à fonGendre yn beau vafe d'or à prendre des épices & vn diamant de grand prix, il receut de luy vn fort riche

ioyau, S. le Duc de Lanchitre là prefent, ex piqué de la mefine generolité, luy prefents de fon ché troacurer picce de vaisfillé de plus grande valuer que coutes. Année les autres, qui lay auoit autrefois elle donnée par le Roy lean de France. En finit. 1956: et de cela li sallé internettous deza . descula ai pieu de la fieparation, o alle Roy l'o. recompeniés fiur le champ de deux tres beaux chesaux, & alon: lis se quiterent conférie de la conférie de

Le quirtéene jour de Nouembre enfaitant, le Roy d'Angleterre voulant accompir ance la promellé toute les ceremoires que l'Égilie ordonne pour les Mariages, & confirmer le fien en préfence de Dieu, ji fist en habit Royal à S. Nicolas de Claisi, aux eve uy grand Chouver de oute force de Muliciens, & la folemnité fit paur l'Archeueique de Cantorbery, qui benit la Bayue & la remit entre le mains de la ienne Reine. De la lon alla diane, et, il fi va néfelin magnifique de l'anne de la companie de la co

ticles fuiuans.

#### CHAPITRE NEVELESME.

- Miracle arrivé à S. Denis par la guerison d'un poison tout extraordinaire.
- Le Roy d'Angleterre rend les places de Cherbourg & de Brest.
- Les Ducs de Glocestre & de Lanclastre malcontens de ceste reddition.
- Conspiration du Duc de Glocestre contre le Rôy son Neueu.
   Prodiges veus au Ciel.

En epuis oublierparmy les choêts memorables de cette année, yn Mirade tout particuleit de la puillante intercetion du bien heuveurdervou de la rece enuers un Chesulier de Bourbonnois nomme Pirme de Presel, 'l'un des principaux de la Corn é du Corniel du Duc de Bourbon, livit à S. Denis le Ventide d'apprès l'Otàne de la Toudins, & apres auoir accompty fon veu, il declaraen eppineia all'imbée des Refigieux qu'il buis celté par les meries et aglenceux tyr, deluire & comme refusérie de mort à vie, par la guerison d'un mai insquei Y u ii ji

1396.

alors inotiv , & pour en mieux faire comprendre l'histoire , il dit , qu'il auoit esté Année empossonne d'une façon si etrange, que les Medecins ne pouvans comprendre la caufe des douleurs du monde les plus violentes & les plus aigues, & ne sçachans quel remede y apporter, ils l'auoient abandonné comme vn homme morr. Que te voyant priue de l'esperance de tous les secours humains, il eut recours à S. Denis, & qu'il ne fe fut pas plûtost voue à luy, qu'il sembla par les accidens qui suruinrent, que Dieu luy voulut faire voir que la guerison étoit vne de ses merueilles. Il perdit l'yfage de tous fes fens, & tomba dans vne telle rage, qu'il le fallut lier, & qu'il parut plûtoft demoniaque qu'il ne fembla forcené, se voulant ietter comme vne beste feroce, contre tout ce qui se presentoit à luy, pour le déchirer à belles dents. Cela dura fix mois, & il n'en fortit que pour faire vne autre Scene autant ou plus déplorable, car il fut plus d'vn an comme vn fquelette palpitant & presque expirant, & l'on le rint plusieurs fois pour mort insques à ordonner de fa lepulture, le voyant fans pouls & fans aucun figne de vie. Tous les cheueux luy tomberent d'abord, toute la peau du corps deuenue liuide, s'arrachoit par tout où ses valets le touchoienr, & sesos & ses vertebres demeurerent tous secs fous vne petite peau tenue & deliée, & tellement privez de leur commerce & de leur monuement, que le saug ne circuloit plus, ny dans les vaisseaux, ny dans les veines, & dans les autres conduits demeurant enfermé & comme corrompu dans les entrailles, finon que quandil en montoit quelque goutte à la teste par la force des esprits, c'étoit pour luy faire des douleurs insuportables, pendant lesquelles s'il vouloit faire le moindre effort, voulut il mesme parler, il en sottoit goute à goute par les pores & par les sutures. Comme il perseuera toujours à inuoquer l'assistance du Saint, aussi receut-il ensin le prix de sa constance & de sa soy, & s'etant mis en chemin au premier moment de la conualescence, il asseura que plus il auançoit plus elle auançoit aussi, de sorte qu'il se trouuoit admirablement foulagé. Les Religieux pleins de ioye d'un Miracle si euident, le menerent au Chœur, & apres en auoir fait le recit au peuple qui y étoit affemblé, & qu'il confirma par fon temoignage, l'on fonna les cloches, & l'on chanta folennellement le Te Deum, en action de graces d'vne guerison si merueilleuse.

En fuitte de la Trèue, & de l'entreueuë des deux Roys, qui perfuada celuy d'Angleterre d'une parfaite Paix & d'une entiere reconciliation auec la France, il ne fit point de difficulté de rendre au Duc de Eretagne la forte place de Breft, & au Roy de Naustre celle de Cherbourg en Normandie. Cette restitution étoit dautant plus raifonnable, qu'il auoit esté conuenu qu'on remettroit les Places engagées pour le prix de leur engagement, mais quoy que ce fut vne action de Iultice, elle luy coulta bien cher, pour auoir elt é faire fans le confentement du Duc de Glocefire fon Oncle, du Comte à Arondel, & de quelques autres Seigneurs, qui se servirent de ce pretexte pour vne funeste conspiration. Les soldats de la garnifon de ces deux Places maritimes , qui n'auoient point esté payez , pressans le Roy de leur donner dequoy subsister, ils aussi mal-heureusement pour se deliurer de leur importunité, infques à ce qu'il eut du fonds pour y fatisfaire, de leur abandonner quelques villages autour de Londres, & comme ils n'en viereut pas si modestement que les Bourgeois de Londres n'eussent quelque sujet de s'en plaindre, s'étant adressez au Duc de Glocestre, il ne se put empécher de dire par plusieurs fois, que le Roy auoit manuaise grace d'auoir fait reuenir ces trouppes de si loing pour leur donner le pillage de ses terres, & que puisqu'il auoit rendu deux Forteresses qui auoient tant couste à ses Predecesseurs, qu'il en deuoit

donc reprendre d'autres pour les y établir.

Le Roy Richard auerty de ces mauuais discours, aima mieux s'en iustifier que de s'en ressentir, mais quoy qu'il fist voir l'équité de son procedé à cet égard, en rendant de bonne foy ce qu'il ne pouvoit retenir fansinjustice , le Duc inflexible dans la haine qu'il auoit conceue, & qui cherchoit vne occasion d'éclater, ne voulut pas perdre celle-cy. Il chercha des Complices & fur la fin de Iuillet il découurit fon pernicieux dessein au Comte d'Arondel, à l'Abbe de S. Alban, au Prieur de Westmunster, à Henry Comte d'Erby son neueu Fils du Due de Lan-

clastre, au Comte Maréchal, au Comte de Warwick & à l'Archenesque de Cantorbery, ses plus intimes amis, qu'il assembla exprez en la ville d'Arondel, où il Année leur fit vn feilin magnifique. Ce fut là où il declama contre le Gouvernement & 1196, contre la conduite du Roy, & les ayant engagez à dire leurs sentimens, il n'y en eut pas vn qui ne souscriust à son aduis, & conferant l'estat present au passé, qui donnoit des exemples de la deposition de quelques Roys pour auoir vexé la Republique, ils déclarerent que celuy-cy meritoit le melme traittement, comme notoirement coupable du crime de trahison contre le Royaume, qu'il donnoit en proye aux foldats & å fes Fauoris. Le party a infi formé, l'Àrcbeuelque celebra le lendemain la Meffe, ils y recurent tous la fainte Eucharifite, qui deuoit feruir de gage de leur confederation, & ils arrefterent en fuite, que le Roy & le Duc d'Yorck fon Oncle seroient mis en prison perpetuelle, & tous leurs Conseillers pendus; mais tous ne perseuererent pas en ce mauuais party, comme nous verrons cy-apres.

En ce temps-là la France, & plusieurs autres Royaumes furent par l'espace de trois mois entiers tellement tourmentez des vents, que c'est aucc toute sorte de raifon, qu'on peut appeller cette année, l'année des grands vents. Il ne se passa point de jour qu'ils ne fissent d'horribles dommages, mais le dixseptième de Nouembre fut le plus memorable, par vn rauage tout extraordinaire qui pendant trois heures d'une fureur continue arracha les plus grands arbres des forests decouurit les maifons, abbatit des couuertures & des combles tous entiers & des cheminées, accabla mal-heureusement beaucoup de personnes dans leurs lits, roula dans la campagne grand nombre de moulins, que la hauteur des montagnes exposoit à sa violence, fracassa des clochers, & ruina quantité d'Eglises. La terre seule ne patit pas de cette étrange impetuosité. La mer souleuée en toutes nos costes contre l'azile & la seureté de leurs ports, les vagues arracherent les vaiffeaux malgre les anneaux de fer & les Anchres, & les entraisnerent plus d'vne lieue en pleine eau, où la tourmente & les flots irritez les battirent fi fortement, & les firent choquer les vns contre les autres d'vne si cruelle roideur, que s'ils ne furent tous absolument ruïnez, ils furent pour long temps inutiles a la Nanigation.

Ce desordre sut encore accompagné de diuers prodiges épouventables, & ie remarqueray principalement celuy-cy, qui arriva fe dixieme de Iuillet en l'Éuefche de Maguelonne (c'est aujourd'huy Montpellier.) I étois present lors que des personnes dignes de foy en firent le recitau Roy, qui dirent auoir veu de leurs propres yeux fur les quatre heures de la nuit, vne étoile cheuelue d'vne grandeur admirable & d'une splendeur extraordinaire, que emq petites étoiles d'alentour combattoient fortement, al lans à la charge d'vne façon toute guerrière dans l'attaque & dans la retraitte, & qu'apres vne demie-beure de combat, il patut tout à coup vn grand homme de feu fur vn cheual d'airain , lequel auec vne lance qui iettoit des éclats de flamme, sembla donner sur la grande étoile ou Comete,

qu'il mit en pieces ; apres quoy tout étoit disparu.

La frayeur des foldats de nos places de Guyenne, fut vn autre presage autant ou plus confiderable, & il est certain par le témoignage de tous, & par le rapport du fils du Maistre des Arbalestriers, qui fut enuoye ex prez pour en porter l'aduis au Roy & aux Princes ses Oncles. Ils furent plusieurs fois réueillez d'une espece de bataille, auec vn grand bruit d'armes & de cheuaux, qui les fit souvent courir auxarmes, dans le foupçon de quelque fur prife, qui leur donna l'allarme, &ils s'apperceurent enfin que c'étoient des combats de Fantofmes qui se faisoiet en l'air, qui les mirent fort en peine pour ne sçauoir qu'é augurer. Le bruit de cette nouvelle s'étant répandu à Paris, au Palais & à l'Vniverfité, tous les plus do. ctes, & ceux qui se creurent capables de decider de cesaugures, interpreterentpar le premier signe de la Comete, la future deposition par le Roy & le Clergé, du Pape Benoist de Lune, & ils infererent du second, que le monde étoit menacé de grandes guerres & de fanglans carnages. Pour moy qui ne porte pas mes ingemens fi haur, ie m'en rapporte à ce qui en est, i'en laisse le secret à celuy

# Histoire de Charles VI.

1396.

qui commande au Ciel, à la mer, & à la terre, mais i'auouë pourtant, surce que ie puis scauoir des Histoires du passé, qu'il est peu souvent arrivé de pareils prodiges, qui n'ayent esté les auant-coureurs de quelque grand éuenement.

#### CHAPITRE DIXIESME.

Arriuée des François vers la Hongrie, & leurs débauches. Ils marchent en V valachie, & demandent conseil au Roy de Hongrie.

Le conseil des ieunes fait mépriser ses aduis.

Ils prennent de force le Chasteau de Rach.

Aßiegent Nicopoly contre le conseil du Roy.

Prieres des Hongrois pour le bon succel du Siege. VII. Dont les François se rendent indignes par leurs dissolutions.

VIII.Qui donnent horreur aux Turcs mesmes. Vertus de BajaZet.

Année C'Est auec beaucoup de regret, que ie me vois contraint à poursuiture l'hi-stroire de l'entreprise de nos François contre les Turcs, mais peut-estre que ce qui doit seruir à la confusion de nostre Nation dans ce Siecle seruira dans quelque autre pour sa correction & pour sa conduite. Quoy qu'il en soit, c'est le deuoir d'vn Historien, de décrire sans déguisement les bons & les mauuais succez, & il n'y a point de regne si heureux, qui ne fournisse des sujets de dire des veritez fascheuses. Trois mois apres le départ de cette Armée, qui trauersa l'Allemagne par la Bauiere & l'Austriche, en fort bel équipage & sans aucun dan-ger, tous ces Braues arriverent sur le fameux fleuve du Danube, & ce sur là que te tint le premier Confeil, pout deliberer de la marche. Les Ecclesiastiques se servirent de l'occasion pour proposer aux principaux Chefs de purger le camp des ordures & des diffolutions dont il estoit infecté, & de metrre dehors toutes les femmes & les filles perduës qui entretenoient le defordre. Ils leur parlerent auec le mesme ressentiment de toutes les débauches & des impietez qui se commettoient, & ils tascherent à leur faire apprehender que l'ire du Ciel ne tombât fur leurs Trouppes & fur leurs desseins mais c'estoit vne Armée incapable de difcipline, par le peu d'aage & de conduite des principaux Officiers, plus capables de scandale que de bon exemple. L'on ne fit point de cas de leurs remonstrances, on continua toutes ces folles & molles delices, le plus grand soin fur de toujours faire bonne chere, & de charger des batteaux de toutes fortes de viures delicats, pour les faire suitre le camp qui bordoit la Riuiere, & afin de s'en seruir dans le passage de la Walachie ponr entrer dans la Bulgarie. Ce sont deux Prouinces fertiles & fort peuplées, limitrophes des frontieres & de l'Empire du Turc, que nons lisons auoir esté souvent infectées du Mahometisme, mais pour la

Par la reueuë des Trouppes, qui se fit dans la Walachie, ils se trouuerent au nombre de plus d'vne legion, sans y comprendre les Arbalestriers & la menuë foldatefque des gens de pied, & firent leur camp entre le Danube & vne terre labourée; où ils le retrancherent pendant trois jours, & où ils delibererent de ne rien entreprendre que de concert & par l'aduis de Sigilmond de Luxembourg Roy de Hongrie, qui estoit vn Prince fort versé dans l'experience de cette sorte de guerre, & grand Capitaine. Ils luy deputerent deux Cheualiers de leur Corps, & y ioignirent encore vn Gentil-homme Bourguignon nommé Guillaume des Roches, qui fut chargé de leurs complimens, à caule qu'il parloit la langue Theuto-

pluspart Chrestiennes, & particulierement en ce qui en dépendoit de l'obeïssan-

ce du Roy de Hongrie.

nique.

nique. L'illustre Comte de Neuers, luy dit-il, nous a enuoyez vers vostre Royale Serenité, pour la falüer de sa part, en luy apportant la nouvelle de son arrivée. Année Il a amené vne Armée Françoise pour vostre seruice, par les ordres de sa Maje. 1396. fté tres-Chrestienne, & tant d'obligations à s'acquitter de son deuoir, jointes à « la passion de se signaler sous les enseignes & pour la gloire de la Croix, à la confusion desennemis de IESV S-CHRIST, luy ont fait compter pour rien les " longueurs & les difficultez d'vn si grand passage. Il a en sa compagnie & sous sa conduite vn bon nombre de Princes & de grands Seigneurs, qui brussent de la mesme enuie, mais comme il y auroit du peril ou de l'imprudence, de s'engager " dans yn pays de Barbares dont ils ne connoissent rien ny des mœurs ny de la va. " leur, non plus que de leur maniere de faire la guerre, de leur adresse dans les « armes, de leurs ruses ou de leurs stratagesmes, ils s'y veulent conduire par vo-ftre conseil, & se soumettre de leur conduite à la longue experience que vous auez de tout ce qu'ils ignorent. C'est pourquoy ils attendent de vostre Majesté " vne instruction bien ample de ce qu'ils ont à faire, pour commencer d'agir selon « le merite de cet exploit, & selon l'attente qu'on a dans toute la Chrestienté, d'y- « ne entreprise qui fait tant de bruit, & qu'ils ne veulent poursuiure que par vos ... aduis & fous vos ordres.

Sigifmond, qui creut qu'il y auoit du Miracle dans l'enuoy d'un fecours venu de si loing, & qui ne pouvoit que bien esperer d'vn effect si singulier de la prouidence diuine, receut ces Enuoyez comme des Ambassadeurs du Ciel. Il "
leur sit tout ce qu'on peut imaginer de caresses, & apres s'estre enquis de la « fanté du ieune Prince 🗚 des principaux Chefs de cette genereuse Noblesse : Ie 🦡 ne pouuois leur, dit-il, receuoir plus de ioye en mesme temps que d'apprendre anec la nouvelle de cette arrivée, que ces braves Guerriers veulent agir avec plus de prudence que d'impetuosité. C'est confirmer par leur conduite, les fa- " uorables augures que l'ay conceus de leur fecours, que de preuoir les inconue- « niens qui sont à considerer, auparauant que de s'engager auec des ennemis inconnus, & de s'informer premierement bien au long, de leur estat, de leur nombre & de leur façon de faire la guerre. Vous leur direz donc, qu'ils auront affaire à des bestes feroces, c'est à dire à des gens qui n'ont rien d'humain qu'vne " volonté determinée d'exterminer tout ce qu'il y a de Chrestiens, & d'y sacrifier « toutes leurs forces & toute leur puissance. Le l'ay éprouué par ma propre experience en toutes les occasions que l'ay cues auec eux, & ie scay que deja le persecuteur infatigable de la Chrestiente, le cruel Bajazet, est en marche, & qu'il " s'aduance en diligence auec vn grand nombre de Caualerie. Deuant luy vous " verrez accourir en maniere d'Auant-garde, plusieurs milliers de menuë soldates- « que, mais qu'il ne faut gueres apprehender, auec l'auantage que nous auons de ... foustenir vne cause si sainte, & auec le droit d'esperer en celuy pour qui nous auons à combattre. Ce n'est donc pas contre ces coureurs, qu'il faut faire le principal effort, & voicy comme l'estime que nons deuons faire pour en remporter la victoire. C'est que nous fassions deux Corps de nos trouppes, mais qu'ils ne « foient pas si éloignez qu'ils ne se puissent aisément entre-secourir dans le be- « foin, & que nous laissions à soustenir cette Auant-garde, à vne multitude de gens accoustumez à cette sorte de bataille, que i'ay amenez auec moy. Pendant cette messée, nous delibererons à loisir des moyens de défaire leur Corps de reser- " ue, où seront leurs meilleurs hommes & les plus considerables Chefs de leur Armée. C'est par la seule défaite de ces gens là, que l'espere de l'assistance di-uine, que nous pourrons triompher de ces Insidelles. Ie vous prie de le faire " bien entendre à vos Princes, qui sont déja si prudens & si auisez, & de les affeu. « rer, en leur faisant mes humbles recommendations, que c'est le seul conseil que .. ie leur puis donner. Viue Dieu, c'est le seul ordre que i'aye gardé dans toutes les batailles que i'ay eu contr'eux, & ie ne iuge pas qu'il y ait d'autre expedient pour les défaire.

Les Deputez reuenus au camp des François, firent vn exact recit de leur voya-Хx

1396.

ge & du sentiment du Roy, & les plus experts & les plus sages louerent son ad-Année uis mais comme le nombre des fols est plus grand dans la multitude des ieunes gens, il arriua par malheur que le Connestable, qui estoit doublement consideré par l'éclat de la Royale extraction & par l'importance de la Charge, & le Marichal de France fauoriserent ce party. Si le Roy, dirent-ils tout émeus de colere, " veut prendre le foin d'ordonner la Bataille comme elle doit eftre pour nostre » honneur, nous le voulons bien, mais s'il pensoit nous auoir fait venir de si loing, " pour donner apres vne Milice ramassée, & pour suiure des communes, la couftume des François n'estant point de donner apres personne, mais bien d'encou-" rager les autres à bien faire par leur exemple, ce seroit vne injure à des person-" nes belliqueuses qui déja tiennent pour affront de demeurer icy enfermez dans » vn camp. Les peuples de ce pays en feront des railleries, & pour leur ofter tout " fujet de nous blasmer de peu de courage, & comme nous sentons en nous le no-"blefeu d'vne passion martiale, qui nous presse & qui nous sollicite d'acquerir de l'honneur, il faur que le Roy scache, que si l'ennemy s'aduance, nous irons sans 4ª doute l'affronter hardiment, tout ce que nous sommes icy de soldats Chre-» stiens.

Le Roy aduerty de cette folle brauade, ne fit pas semblant d'y prendre part. " ny d'en estre étonné. Viue Dieu, répondit-il, ie ne desire rien tant que la gloire & l'honneur de ces braues Princes & Barons, que i'ayme & que i'estime beau. " coup. Ce sont eux apres Dieu en qui i espere le plus, c'est sur leur valeur que ie " me repose de tous les perils de cette guerre, ie mets mon Royaume sous leur pro-» tection, & ie ne doute point que dans peu de jours il ne doine son salut & sa pros-" perité à la valeur de leur bras puissant, mais ie voudrois bien qu'ils souffrissent en cas de Bataille, que nous opposaffions aux Corps auancez, nos Trouppes, poltronnes à la verité & toûjours fuyardes, & qui pourtant estans placées & con-" traintes entre deux armées, ferojent de necessité vertu, & pour ne pouvoir re-» culer pourroient vaincre les ennemis. Aussi bien les Barons de France n'accroi-" ftroient-ils gueres leur renommée, en triomphant de cette canaille de gens à " demy armez ; que ie leur conseille encore de negliger, & de se reseruer pour des actions plus recommendables. C'est pourquoy ie les coniure toûjours de demeu-" rer fermes dans leurs rangs, & pourquoy qui pût suruenir, de ne se point laisser " emporter à vne imperuofité de valeur, qui bien fouuent nuit beaucoup, & gaste " plûtost les affaires que de les établir.

C'estoit parler au vent, que de donner des conseils salutaires à des gens trop confirmez dans leur folle opiniastreté, pour suiure d'autres mouuemens que celuy de leurs passions, à peine eurent-ils passé les premiers iours de Septembre dans leurs retranchemens, que l'impatience du repos, la presomption de leurs forces. & le mépris de leurs ennemis, donnerent l'audace aux plus emportez. de fortir du camp au nombre de cinq cent hommes d'élite, pour aller malgre leurs compagnons assieger vn Chasteau assez proche de là nommé Raach. L'enceinte en estoit grande, il estoit fermé d'une forte muraille, deffendue d'espace en espace de bonnes tours, & bien muny de viures & d'hommes, mais d'hommes adroits aux armes, qui se mosquerent de leur sommation. & qui firent si peu de cas de leur petit nombre, qu'ils ioignirent à l'auantage d'auoir brauement foultenu tous leurs affauts, quoy que frequents, celuy de les auoir fouuent battus en diuerfes forties. L'affaire tirant en longueur, & auec plus d'ap-parence de honte que de fuccez, il fallut pour l'honneur de la Nation, que toutes les trouppes ensemble vinssent appuyer l'entreprise de ces temeraires, & cependant qu'ils y estoient occupez, le Roy de Hongrie se mit sur le Danube, & les ioignit encore auec quelques Compagnies pour fortifier leur siege.

Cela redoubla les attaques, & la peine des affiegez, qui iusques-là s'estoient vaillanment deffendus, mais ils se trouuerent pris par tant d'endroits, & merez fi rudement de toutes parts, que la fatigue ne leur fut pas moins mortelne les coups où ils se virent exposez, sans esperance de secours, & sans aucune image de salut. Ils delibererent alors de se rendre, mais cependant on se logea de force sur leurs murailles, on les en chassa, & ils s'auiserent trop tard de Année demander vie fauue pour les foldats, & de promettre pour les habitans, qu'ils 1395. demeureroient fous l'obeiffance du Roy de Hongrie. Onne les voulut point en-tendre, la place fut aussi-rost emportée, & l'on vint encore à bout de leur dernier desespoir, en les sorçant dans leurs maisons, où le carnage sut grand, & où le sang des semmes & des ensans coula pesse-messe auec celuy du soldar & de l'habitant, iusques à ce qu'enfin la fureur étant ralentie, l'on en prit mille à ran-

çon. L'on donna le pillage aux trouppes, & ce qu'elles negligerent de meubles feruit à reduire la place en cendres.

Apres ce premier exploit, nos François retournement à leur camp, & auec eux le Roy de Hongrie, qui les aduertit derechef de ne rien faire par precipitation dans les conjonctures qui pourroient arriuer, & qui les pria d'agréer que les ieunes deferaffent par tout à l'experience desvieillards. Ce n'est pas, leur repetail par plusieurs fois, que ie ne consesse que la ieunesse a plus de serueur, mais la vieillesse a plus de poids & de grauité, & c'est à elle à prendre les occasions. Il " auoit à charmer la furdité maligne d'autant d'Afpics, qu'il y auoit dans cette pe-« tite Armée de ieunes étourdis, qui n'en furent que plus échauffez , iusques à donner pour pretexte de pousser plus auant, que les Turcs épousantez de ce qu'ils venoient de saire n'auançoient point asseurément, & que ce seroit perdre le temps & le fruict de la campagne, de les attendre. Il faut malgré moy que i'en donne le blafme au Connestable & au Marichal de France, qui portoient ce malheureux aduis, & comme leurs Charges leur donnoient beaucoup d'authorité dans les Confeils, outre qu'ils auoient vne bonne partie des trouppes à leur deuotion, il ne leur fut pas mal aife de les engager vers la my-Septembre, d'aller

affieger la Ville de Nicopoly.

C'est vne grande place, deffendue de bonnes murailles, & qui d'ailleurs étoit importante aux Turcs pour la conservation du grand peuple qui y estoit renserme, & dont la perte auroit empeche qu'on n'eut trouve de refistance par tout où se sut répandu le bruit d'une si grande conqueste. Nos gens l'inuestirent d'abord, & la ferrerent d'affez prez, mais le peu d'artillerie qu'on auoit pour vne fi vaste enceinte, ne leur permettant pas de saire vn Siege dans les regles, il sallut en venir aux attaques & aux coups de main, & cela dura dix-sept iours, auec autant de chaleur d'vne part que de l'autre. On auoir asseure les Chrestiens que la Ville estoit à l'extremité & peut-estre aussi qu'on l'auroit emportée par composition, si les affiegez n'eussent prié Bajazet de venir à leur secours, en toute diligence. Cependant nostre Roy & toute la France faisoient des vœux pour le fuecez de cette nouvelle Croifade, les peuples alloient en Procession aux lieux de deuotion, & les Prestres, qui ioignoient leurs sacrifices aux prieres publiques, imploroient les bras étendus la miscricorde de Dieu, qu'ils supliosent de pardonner aux Nations qu'il auoit éleuës, & de ne les pas abandonner à la rage ny 20x opprobres de ceux qui blasphemoient son nom. Mais peut-estre cesChrestiens effeminez, estoient-ils eux mesmes plus dignes de sa colere, & indignes des graces qu'on demandoit pour eux, & qu'on ne put obtenir. Pendant que les affiegez ieufnoient, on faifoit grand chere dans le camp, ce n'estoit que seftins & rejouisfances, sous des tentes magnifiques & peintes de toutes couleurs; où l'on s'entreuisitoit, & où l'on prenoit tous les plaisirs du Carnaual, & du Carnaual encore le plus paisible. Ils changeoient souvent d'habits, ce n'estoit que passemens, & broderies, auec mille modes nouuelles & des façons superfluës, qui tenoient les prisonniers de guerre dans vn enchantement presque continuel, mais ce qui les étonnoit le plus, c'estoit de voir à nostre solle Noblesse, des sou-liers à grand bec, long de deux pieds, & bien souvent d'auantage. C'estoit encore de voir si peu de vertu parmy des gens qui auoient tant de valeur, & qui sembloient pourtant auoir plus de cœur aux delices & aux voluptez, qu'au bel honneur & à la gloire, par le soin qu'ils auoient ptis de charger le Danube de vins 1396.

friands & de viandes delicates, en telle abondance, que le goust en estoit tou tfa-Année tique, & qu'on mangeoit plus par gourmandise que par appetit,

Ce seroit assez de dire apres cela, qu'ils auoient parmy eux des femmes & des filles de mauuaife vie, pour faire imaginer que toutes les débauches y estoient dans la dernière consommation, si ien'estois encore obligé de remarquer que le ieu, qui est le pere des iuremens & des blasphémes, messoit l'impieté auec l'vurognerie & la luxure. Et voila en peu de mots l'équipage & la discipline de cette Armée Chrestienne, qui vint de si loing pour scandaliser des Barbares, &c pour faire dire à Bajazet, sur le recit de que ques prisonniers échapez, qu'ils me-ritoient moins de vaincre que d'estre vaincus, de prouo quer ainsi la colere de leur Dieu I say s-CHR 15T. C'estoit vn Prince prudent & discret, qui auoit cela meilleur qu'eux dans sa mauuaise creance, qu'il craignoit Dieu suiuant la super-station de ses Predecesseurs: Aussi tenoit: il pour vne maxime certaine, que la Iuflice Diuine se reservoit la punition des hommes qui transgressoient sa lo & on remarque de luy qu'estant enquis pourquoy donc Dieu tardoit quelquésfois si long-temps à chastier certains crimes, il répondit que sa vangeance marchoit lentement, mais que plus elle estoit tardine, plus estoit-elle pesante & rigoureuse.

#### CHAPITRE ONZIESME.

Marche des Turcs pour le sécours de Nicopoly. I.

17. Obstination surieuse du Maréchal Boucicaut.

III. Leuée du Siege par les François, qui massacrent cruellement leurs prisonniers.

Approche des Tures. 11

Bon aduis du Roy de Hongrie, mal receu du Connestable & du mesme Maréchal.

V1Louange de l'Admiral de Vienne, & son exhortation aux foldats.

Ordre de l'Armée de BajaZet.

VIII. Bataille de Nicopoly.

Les François abusent des premiers aduantages de cette IX.iournée.

 ${f B}$  Aiazet bien informé de l'estat du Siege , renuoya les Deputez de Nicopoly aucc asseurance de les secourir »Vous rapporterez aux Assegez , leur dit-il, qu'ils excusent la lenteur de nostre marche, à cause de l'Infanterie qu'il falloit mener, & que nous auions à suiure, mais encouragez les à se bien deffendre, sur la parole que ie vous donne, que ie feray à eux dans trois iours, & que ie feray leuer le Siege. Cette bonne nouuelle leur ayant esté portée au trauers du Camps ils donnerent tant de signes de ioye, en tendant les mains auec des clameurs confuses parmy le bruit & le tintamarre des Trompettes & des tymballes, que les François en furent tous surpris. Quelques-vns des plus sages, jugeans de là que cettefeste ne se faisoit pas chez les ennemis qu'ils n'en eussent quelque sujet, furent d'auis qu'on ne negligeat rien ; mais le Maréchal Boncicant s'en mocqua auec son opiniastreté ordinaire. Il dit que c'estoit vne ruse grossiere, & que les Turcs n'estoient pas si osez que de se montrer. Enfin son entestement alla iusques à mal-traitter de fait & de paroles, ceux qui vinrent dire de bonne foy que les

Coureurs de l'Auant-garde estoient tombez sur les sourrageurs, qu'ils en auoiet Année pris ou tué beaucoup, & mis les autres en fuite; dont ils estoient du nombre. Anne Traistres larrons, leur cria-il, vous vous repentirez d'estre venus mettre l'allar. 1396. me au camp par vos recits impertinens, & il fit couper les oreilles à quelques- "

Cette nouvelle pourtant, ne se trouva que trop veritable le Dimanche dernier iour de Septembre, par le bruit qui se répandit par tout de l'aproche des ennemis, & qui fit aussi-tost leuer le Siege à la veue des Nicopolitains, qui chanterent mille iniures à nos gens. C'est ce qui leur sit commettre, à ce que i ay appris de personnes d'honneur, vne cruauté inouve dans nostre Nation, & dont le ne parle qu'auec regret, puis qu'il faut que ie la deteste comme le plus vilain arrentat qu'on puille perpetrer contre le droit des gens, qui ne permet pas qu'on viole la foy aux plus infidelles. Ils tuërent tous les prisonniers qu'ils auoient pris à rançon, & que la loy de la gnerre ne leur permettoit pas meime de mal-traitter. & sacrifierent ces miserables à vne indigne vengeance. Comme il n'y a point de mauvailes actions qui ne trouvent des defenseurs, affez de gens dirent pour les excuser, que ces prisonniers n'auoient pas dequoy payer ce qu'ils auoient promis, & d'autres qui n'en faisoient pas plus de cas que de chiens enragez, disoient que c'estoit autant d'ennemis morts pour la Chrestienté : mais il y en eut plufieurs qui ne purent pas accorder leur conscience auec leurs paroles, & qui ont auoue qu'outre le sentiment interieur qu'ils en receurent, qu'ils eurent encore vn presentiment, que cette barbarie seroit bien-tost expiée dans leur sang.

Le mesme iour, l'vn des principaux Chess des Hongrois, que le Roy auoir détaché pour aller aux nouvelles, rapporta que les ennemis n'étoient éloignez que de six lieues, & que tres volontiers il les auroit chargez auec esperance de les défaire, les surprenant en desordre, s'il n'eut aprehendé d'offenser sa Majesté, & d'entreprendre sur l'honneur des François. Comme la chose étoit d'importance, le Roy luy-meime monté fur vn bon coursier, fut tout seul au quartier des François pour les en auertir, & particulierement encore, pour leur faire trouuer bon qu'il mît à la teste de toutes les trouppes les quarante mille pictons ... qu'il avoit amenez avec luy ; mais c'estoit assez que ce fût le sentiment des sages pour le faire méprifer par le Connestable & le Maréchal, qui s'emporterent de " manuaile grace, infques à outrager les vieillards, & à leur dire : Puisque de vail- " lans hommes que vous estiez il n'y a pas long temps, vous voila deuenus tempo. « rifeurs, laiffez faire les ieunes , & on vous confeille tout de mesme, de vous ab. stenir de discours qui sentent bien moins la prudence que la peur & le manque de courage.

Le Roy de Hongrie, qui fut témoin de ce procedé brauache & incinile & qui tenoit plus de la brutalité d'un soldat que de la moderation d'un Capitaine, se retira austi-tost, & quoy qu'il mit ses trouppes en bataille, ce ne fut pas qu'il augurât rien de bon d'yne affaire û mal concertée . & dont la lustice venoit d'estre tottillée d'vn si vilain carnage, qu'on pouvoit croire que la bonne cause n'estant plus de leur costé, la main de Dien ne parostroit dans cette occasion que pour les chastier. C'est à quoy ils ne penserent point de leur part, mais sur les trois heuresapres midy, ils prirent les armes, & pour mieux courir à leur destinée, n'ayans pas des souliers pour marcher & pour combattre à pied, ils en coupper rent ces longs becs importuns, & en mesme iour ils en abolirent & expierent tout ensemble la mode impertinente. Presque à l'instant on fit crier par le camp, que les ennemis estoient proches, & qu'on se tint prest pour combattre, & ausfi-tost les plus sagez & les plus experimentez Capitaines, se vinrent ranger à cheual autour de la personne du Comte de Neuers. Entre ceux-là estoit principalement l'Admiral de France Messire Ie n de Vienne, illustre Chenalier de Bourgogne, & qui estoit vieil à la verité, mais encore fort & robuste, d'un esprit vif & d'vn courage affez vigoureux pour fouftenir la reputation qu'il s'eftoit acquisedans les Armes.

Il prit l'Etendart de la Vierge Marie, qu'il auoit demandé à porter en cette Xx iij

# Histoire de Charles VI.

1396.

iournée, & voyant l'occasion de soustenir ses premiers sentimens : Illustres Che. Année ualiers dit.il, nous voicy engagez en vne action que nous n'auons pas approuuce, mais que nous foustiendrons affez bien pour vous suire connoistre que ce " n'a point elte la peur qui nous a inspiré des sentimens contraires aux vostres, & qui nous a sait deserra au conseil des plus experimentez. Nous ne pensions

" qu'aux moyens de couronner vn si noble exploit d'une fin plus louable, & nous auons pù nous promettre cet auantage de l'assistance des Hongrois: mais il est

" important de vous auertir à present, que vous ne vous deuez point attendre à " leur fecours, & qu'ils nous abandonneront pour se sauver, si nous auons du pi-" re. Refoluons-nous donc à porter tous feuls le faix de cette Bataille, & ne nous

"flattons point tant en nos forces, que nous ne mettions toute nostre esperance en celuy qui n'a iamaistrompé personne qui ait eu consiance en son aide, pour " remporter la victoire, qu'il luy faut demander à l'honneur, & à la louange de la

» Foy Chrestienne.

Cela dit, il commanda de marcher contre l'ennemy, qui attendoit le chocq de pied ferme, & qui estoit en bonne ordonnance ; car ie m'en suis soigneusement informé, & l'ay appris de bonne part, que ses Trouppes estoient partagées en trois Corps, que l'Auant-garde estoit de vingt-quatre mille pietons, qu'ily auoit à la Bataille trente mille cheuaux pour les foustenir, & que Bajazet en personne estoit au Corps de reserue, composé de quarante mille hommes de sa meilleure Caualerie, qu'il tenoit à couvert dans vn champ tout proche, où l'on ne le pouvoit voir à cause d'vne hauteur qui le cachoit, afin d'artendre laquelle seroit la fortune des deux premiers Corps qu'il exposoit, & de se gouverner selon l'occasion de donner ou de faire retraitte. Le signal de la Bataille donné, nos François fondirent d'une merueilleuse impetuosité sur les Turcs, ils forcerent les pieux & les lances qui seruoient à la dessense de leur camp, & quoy que la resse stance des Insidelles les arretat long-temps, ils ne perdirent rien de leur premiere chaleur, & ils enfoncerent cette Infanterie, qu'ils mirent en déroute auec perte de plus de dix mille-hommes. Apres cela ils le rassemblerent pour charger la Caualerie, qui n'estoit qu'à vne portée d'are au delà, & quoy qu'ils ne se trouuaffent pas affez forts en nombre, leur courage les emporta, dans l'esperance que Bajazet y estoit , & il y eut d'autant moins de temerité que ne se pouuant retirer qu'il ne les poursuinit, il n'estoit que de luy donner toute la peur: mais parce qu'ils estoient trop peu, & que se mettant en vn Corps il eut esté plus facile de les ennelopper, il fur refolu qu'on ne garderoit point là les Coustumes de la guerre, & qu'il falloit aller comme en desordre & teste baissée fendre ce gros à grands coups dépées, pour l'ébranler & pour le mettre hors de deffense.

Cette entreprise, quoy que tres-hazardeuse, fut approuuée de tous par la necessité de vaincre ou de mourir, & la vertu qui se plaist dans l'execution des chofes les plus difficiles, leur préta tant de forces, qu'ils vinrent auec la legerete d'un foudre, charger ce grand Corps, & ils le menerent si rudement, qu'ils enyurerent leurs glaines du fang de cinq mille, & que s'estant fait iour à trauers de leurs rangs, ils les tournerent en fuitte auec vn étounement époquantable d'une si étrange façon de combattre. Ie suis bien informé de ceux qui sçauent tout le détail de cette Histoire , que Bajazet luy-mesme, auprez duquel cette Caualerie se retira tout en desordre, sut si consterné d'une si sanglante desaite, qu'il renonçoit à l'honneur de cette journée, s'ils se fussent abstenus d'une poursuitte vn peu trop temeraire & trop acharnée, qui luy fit remarquer qu'ils entreprenojent au delà de leurs forces. En effect ils se deuoient contenter d'vn si merueilleux exploit, ils deuoient considerer qu'ils estoient tous trempez de sueur, bruslez de chaleur, fatiguez du poids de leurs armes, aceablez de lassitude, & entierement épuisez de vigueur. Ils deuoient encore deferer au commandement de leurs Chefs, qui estoient d'auis qu'on en demeurat là & qu'on rendist graces à Dieu, sans hazarder, ou plûtost sans perdre sciemment l'honneur d'v. ne si grande iournée. Les vns leur crioient alte, mes amis, reprenons l'air, & rappellons nos esprits dissipez, & d'autres courans apres les plus auancez s'écrioient tout de messine, artestez Compagnons, la chasse trop opiniastre des canonins a conuent change la fortune de bastalles, & caud s'egrands malhours, il vous re. Année ste bien du chemin à faire, à les faut garder d'embuscade, & vous vous trouueres 1196. mal de cét emportement, deformas plus pennicieux qu'important à voirt chon . neur. Ils s'emocquerent det ous les Sages, & pressimans trop de leur courage & . de leurs forces, & croyant seins il ofrotrue captiue, ils l'obligerent à tourner s'a rouë pour les renuers'er dans l'orniere, & recevent ensin le trisse loyer de leur mausais conduite.

# CHAPITRE DOVZIESME.

- Terreur des François à l'arriuée de l'Arriere-garde de Baja-Zet, imputée à punition diuine.
  - II. Leur déroute & leur étrange desespoir.
- Belle resolution de quelques-vns, mort du vaillant Iean de Vienne.
- IV. Le Comte de Neuers fait prisonnier.

Ly maist fi peu de trifon à ce mal-heureux achartement, qu'il faut croire pour affeure qu'ils y etloient entrainez par la fauliet de leurs pechez, car jour affeure qu'ils y etloient entrainez par la fauliet de leurs pechez, car jour autre fon Corpt de referue, l'épousante les faits, ét lis ne s'apprentement de leur faute que pour l'imaginer irreprable, éx pour ne plus douter du mal-heur qui leur auoit et le predit. On en penfera tout ce qu'on voudra, mais rélimie que c'eft faire tort à la fuftice duine, de ne la par recononière dans vne fi furprenante recolution, apres toutes les impietres dont las uoient prouoque la colere de Dieupuis[que cette fanglante Seeme fit voir la verité de ce que du le Sage, que machoient comme des Lions irrites, deuincent en vn inflant plus poltrons que distoure, siques-tal qu'il fur impolibe aux Chefs de leur remetre le arames à la main, de les rellier en octe de bataille, s'é als so bliger au moins à faire mine etfente le canéficie que pour les nommer & pour les rommer & your parler d'eux auec execration, fans aucun respect ny de leur qualité, ny de leur referênce.

conduits d'vne folle temerité.

356

1396.

Une confernation fi publique & fi generale , releua d'autant plus le courage & l'esperance des Tures , Bajazet deuenu aussi vaillant qu'il vid nos Chrestiens époquantés, détacha apres vue élite de ses meilleures trouppes pour les enuelopper, & afin de les effrayer d'auantage , il leur commanda de soindre la clameur des foldats au bruit des tymballes & au fon des trompettes, & de mettre main baffe fur tout ce qui se trouveroit en deffense. Ce me seroit quelque sujet de confolation dans le reffentiment d'une si grande perte, si ie pouvois donner à leur memoire, l'honneur d'estre morts en gens de cœur, mais il faut que i'auoue qu'il ne s'est jamais rien veu de si deplorable, car pourquoy se tuer de peur de mourir ; si ce n'étoit pour mourir auec infamie? Cependant il y en eut trois cent & plus, quila teste enueloppée, de peur de voir le peril auquel ils s'exposoiét volontairement se precipiterent du haut à bas d'une Montagne prochaîne, pour arriver au bordde la mer & pour se ietter les premiers dans les vaisseaux, mais la plus part y demeura, les autres eurent les bras ou les iambes cassices, & il en échappa fort peu. D'autre part la campagne étoit pleine des autres qui couroient au bord du Danube, auec d'autant plus d'impetuolité qu'ils auoient l'ennemy à leurs trouffes, qui tailloit en pieces les plus paresseux & les plus pesans ; mais que servit-il aux plus diligens d'auoir gagné les barques, puisque la foule les fit enfoncer & couler à fonds? Enfin le peu qui se pust dérober au ser & aux sers des Mahome-tans, demeura tout nud & contraint de s'abandonner à l'obseurité des forests & aux hazards des lieux détournez, & de cacherfa nudité de fouin ou de paille, encore n'y en eût-il gueres qui purent gagner les pays de Chrestienté, & les autres perirent de faim & de froid par les chemins.

Il faut autrement parler de ceux qui furent faits prifonniers, & que les Turcs à la verité menoient comme des rrouppeaux dans la plaine, mais ils s'estoient fort bien deffendus, & par dessus l'Admiral de Vienne, qu'on peut iustement appeller, mesmes dans cette occasion, le vray parangon de Cheualerie, Il fit tout ce qu'il put pour r'allier les fuyards, luy dixieme il les poursuiuit auec prieres & auec injures pour leur remettre le courage, & il est vray que ne se voyant pas soustenu, il bransla pour se sauer; mais reuenant tout à coup an soin » de sa reputation : A Dieu ne plaise, dit-il, mes Compagnons, que nous ternissions "icy laschement la gloire de nostre nom, pour conseruer le merite de nostre entreprife & pour mourir auec honneur, il faut auoir recours à Dieu d'en cœur " contrit & humilié, & implorer l'affistance de la Bien-heureuse Vierge sa Mere, & puis tenter le genereux hazard d'yne deffense necessaire. Aussi-tost il se rua le premier contre les ennemis aucc autant de force que de hardiesse, il perça leurs escadrons autant de fois qu'ils creurent l'auoir enclos, il ioncha le champ des corps morts des plus hardis, & il releua par six fois l'étandard de la Vierge, abbatu par la multitude, aux yeux de plusieurs qui souhaittoient d'estre auprez de luy pour le seconder, & qui m'ont asseuré, qu'il ne se laissa accabler au grand nombre que quand il fut las de tuer, & qu'il eut perdu tout son sang par ses playes.

Bien pitt au Comte de Neurs que les Tures euffent affousy leur crausuré fur les premiers quartiers, quand la visiente au fen, ex pe pour s'esparger la peine de faire main baffe fur ce molérable refle de gens, lis le laiflerentvaincre à la comte de la commerce de la commer

CHAPITRE

## CHAPITRE TREIZIESME.

Grand carnage des prisonniers.

BajaZet ne conserue le Comte de Neuers que pour luy don-11. ner l'affliction d'en eftre témoin.

Description de ce massacre, generosité des mourans. III.

Nombre des égorge, BajaZet affouny fait ceffer la tuerie. IV.

Nombre des Turcs tuel à la Bataille.

Les corps des Chrestiens exposez, & miraculeusement preseruel de la corruption, & des bestes de carnage.

Opinion des Turcs touchant ce Miracle, certifie à l'Autheur par Messire Gautier des Roches.

VIII. La France fort affligée de cette mauuaise nouuelle.

Es Chrestiens ainsi faits esclaues , les Turcs maistres du bagage, de leurs Année Es Chrestiens aint faits ciciaues , se l'ute beaux cheuaux , de leurs Tentes magnifiques , & de toute forre de riche butin , reginrent à grande loye trouger Bajazet , qui rauy d'yn fi grand succez , en rendit, ce dir. on, graces à Dieu tout publiquement, & en leuant les mains au Ciel. Apres cela on tint le Conseil de guerre, & quelques-vns ayans proposé de receuoir les prisonniers à rançon: Non non, dit-il, il ne faut point garder la foy " à des gens qui l'ont violée, & qui saos tenir compte de la transgression de leur Loy, & des paroles qu'ils auoient données aux nostres à la prise de Rach, les oot cruellement mis à mort apres les auoir affeurez de leur vie : ie suis d'auis qu'on les " passe rous au fil de l'espée. Il excepta de cét Arrest general, la personne seule du Comre de Neuers en coosideration de sa grande naissance, mais ce sut pour le faire mourir plus de mille sois, par le regret de voir amenes l'une apres l'autre ces deplorables Victimes deuant ses yeux, & en presence mesme de Bajazer, qui le fit approcher exprez en tres pauvre estat , pour estre témoin de ce cruel spe. chacle

Ainfi ces braues Hommes, qui auvient l'honneur d'estre issus du Sang illustre de tant de fameux Ancestres, deuinrent le jouet de la cruauté des Barbares & ue tant ue rameux autentes, quemitent le jouce de la criade des Barbarles des Infidelles, qui les traisnoient auec indignité comme des bestes de bouche-rie: & quoy que chacun estrasse de la disgrace pour luy donner toutes ses lar-mes, il sembloit que les premiers qu'on arrachoit de leurs embrassemens fusient le seul sujet de leurs regrets. Ie ne croy pas qu'il y ait personne dont le cœur ne le fut fendu, non seulement de voir la tendresse de leurs adieux, mais encore la constance dont ils presentoient la teste & les membres à tous les bourreaux qui les enuironnoient, sans se plaindre des coups de cimeterre, & sans dire autre chofe finon, I ESVS-CHRIST ayez pitié de moy. l'auoue la larme à l'œil, que la prouidence de Dieu eft à benir de cette derniere grace , qui me fait iuger qu'il mesla sa misericorde auec sa Iustice, & qu'apres les auoir chastiez comme ses enfans, il leur permit de mourir dans la confession de leur Foy, pour leur donner leur partage dans son Eternité, apres les auoir fait souffrir dans le temps pour l'expiation des pechez qu'ils audient commis, par la fragilité humaioe, ou par la fuggestion de leurs manuaises passions.

Il y en eut trois mille de maffacrez par diuers supplices dont les triftes cadaures & les membres épars de rous coftez, baignoient dans le fang pesse-messe auec leurs bourreaux, qui estoient insques à la gorge dans le carnage. Bajazet luy-mesme en estant plus que rassassé, se laissa vaincre par l'horreur plûtost que

par la pitié d'un fi étrange spectacle: C'est affez tuer & affez vanger, dit-il, laif-Anneé fez repofer le glaiue & donnez le reste du jour aux deuoirs de l'humanité qu'exigent de vous les corps morts de vos Compagnons. Il s'en trouua insques à trente mille, qu'ils couurirent de terre ; mais pour ceux des Chrestiens , il ordonna par ignominie qu'ils demeurassent exposez & sans sepulture aux bestes & aux oifeaux de carnage: & cette cruauté feruit feulement à faire admirer les merueilles de Dieu pour l'exaltation de nostre Foy, & pour faire voir qu'il auoit receu ce sang comme celuy des anciens Martyrs pour leur donner l'immortalité, car non seulement ces dépouilles mortelles ne demeurerent pas l'espace de treize mois entiers sans aucune marque de corruption & de pourriture, & aussi fraisches que le iour de leur mort, mais ils furent encore preferuez de la gueule & du bec des bestes & des oiseaux, qui fouillerent les fosses des Turcs, où ils firent leurs repaires & leurs tafnieres pour se gorger de leurs charognes.

Le recit m'en ayant esté fait, i'eus la curiosité de scauoir quel sentiment en auoient eu les Mahometans, & si leur insidelité obstinée, n'auoit point esté ébranlée d'vn miracle si conuainquant. Ie m'en enquis à Messire Gautier des Roches, Personnage également considerable pour ses belles actions & pour la noblesse de ses ayeux, qui me dit auoir demeuré tout ce temps-là au seruice de Bajazet, & qu'estant par luy renuoyé auec vn sauf-conduit, il auoit voulu passer par ce champ & visiter tous ces corps morts. Ie vous jure, continua il, par la foy " & par la fidelité que le dois à Dieu & à M. le Duc de Bourgogne, que le Gou-" uerneur de Nicopoly me fit grand chere hors la Ville, & que m'avant en suitte » de cela mené en ce lieu malheureux, pour faire quelque forte d'infulte à nostre

"Religion, il me demanda ce que ie pensois de cette merueille : & comme ie luv témoignay que c'estoit vn éclat de la misericorde de Dieu : Tu as menty, me " répondit-il, c'est que les Chrestiens estoient remplis de tant d'impuretez & " d'ordures, que les brutes mesmes qui en ont le sentiment, ont horreur de leur

» chair & dédaignent de s'en repaistre.

La France se réjouissoit alors de l'esperance d'une parfaite Paix auec l'Angleterre, & elle ne se defioit d'aucune affliction quand la mauuaise nouvelle de cette defaite arriua, qui fut apportée par des personnes dignes de soy. Tout le Royaume en retentit par les crys d'une douleur generale, les grands Seigneurs melines, plus propres que le commun à digerer les plus fensibles disgraces, ne purent pas commander à leurs larmes, & iln'y eut point de famille qui n'eût à plaindre hautement la perce d'un mary, d'un fils ou d'un parent, d'un Seigneur ou d'vn amy. L'vn regrettoit leur mort, l'autre se fut consolé, disoit-il, s'il auoit eu du moins la satisfaction de receuoir lenrs esprits, de leur fermer les yeux, & de leur rendre les derniers deuoirs, & ainfi le noir deuint la couleur du remps, & les Eglises ne furent frequentées, que pour assister aux services funebres, à l'exemple du Roy, qui ordonna qu'on fist les obseques de tant de nobles Cheualiers dans toutes les Parroisses, dans les Maisons Religieuses & dans toutes les Communantez de la Ville de Paris.

# CHAPITRE QVATORZIESME.

 Naissance de Louis de France depuis Dauphin, & son Bapresme.

II. Ambassadeurs d'Espagne pour l'union de l'Eglise, corrom-

pus par Benoist.

111. M' Iean Courte-cuisse deputé de l'V niuersité, demande la soustration d'obedience.

IV. Que le Roy est conseillé de faire.

V. Grande furie des vents par tout le Royaume.

E Lundy vings-deuxième de Januier , le Solell eftant au figne Aspariu, entre hut on neur heurer doit (r.). Renn ex souch heurer diemen en l'Ho - Année fel de S. Pol., d'va troifiéme fils ; dont la naitiance répuir fort toute la Cuar & 1956. Est qui le lendemain fre porte fur le foir il l'Egillé de S. Paul, o'àle Baptifiere choit preparé pour cette celebre ceremonie. Il s'y trouux neur Eueffeuer auce l'Abbé de S. Penis, l'Archenéqué de l'riems luy confets le Sacremen de Baptefine, en prefence des principsus Seigneurs & Dames du Royaume, & les Parraiss & Marraine furent Louis Due d'Orleans fon Oncle qui luy

donna fon nom , le Begue de Villaines, & la deuote Mademoifelle de Luxembourg.

Parmy les réjouissances des couches de la Reine, il arriua d'Espagne deux Eucsques & quelques autres Seigneurs, pour informer le Roy de ce que leur Prince auoit refolu touchant l'vnion de l'Eglise: mais ayans esté introduits à l'audience, ils ne parlerent que de l'affection qu'il auoit pour cette vnion. Comme ils ne dirent rien de l'Assemblée des Prelats & du Clergé d'Espagne, ny qu'ils fussent de l'aduis de nostre Roy, cela les rendit suspects d'intelligence & de conniuence auec Benoift, qui les auoit embouchez de ce qu'ils deuoient dire, & quelques-vns murmurerent fort contre le Patriarche d'Alexandrie, qu'on commencoit d'accuser d'auoir imposé à sa Majeste, que le Roy d'Espagne estoit de mençoit d'accuier à autorimpute au avagence que le 100 per pagne en configue de configue de configue de propre Seau de ce Prince, en prefence melme de ces Amballadeurs ; qui ne les purem defauouer & qui en receurent beaucoup de confusion. Cela les obliges de conuenirauec nous, & l'Vniuerlité qui en fut auertier ne manqua pas de deputer auffi-toft le Recteur & quelques Professeurs pour exhorter le Roy de perseuerer en fes bonnes intentions. L'vn d'entr'eux nomme Me Jean Courte-eniffe , harangua magnifiquement, & il ne craignit pas d'aller chercher la cause du mal iusques dans sa racine, il dit franchement que le profit que la Cour d'Auignon tiroit des decimes & de la collation des Benefices, opiniastroit le Pape à se vouloir maintenir dans l'authorité d'en jouir & d'en disposer, & apres auoir fait voir

&le plus prefent.

Le Roy goutha after cét aduis, mais comme il efloit de trop grande importance pour eftre réfolu fur le champ, & comme il ne faifoit rien Jans confeil, il voulte que la chofe fit a giglée va nour qu'la lifgna, & Afin que coutes les raitons fullent ballancées & debarrués de part & d'autre, il voulte que l'Euclque d'Arras Chascotter de Bourgogne, l'Euclque & Faitiers Chanceller du Duc de Berry, Mailtre voulent ses Nasilins, & Mailtre Fierre Flans, le preparaîtent pour foitentie le party du Pape, & pour impogner cette foufireditio neure les Docteurs de l'Vaiuerfité qui la voudroient foitentie. La chofe le pafià tioi, & cniñ cous les deux partis fe creatiertes pour conclure en faueur de la foufirezion squi

qu'on ne le pouvoir reduire que par la foustraction desdites collations, il suplia tres instamment sa Majesté, de se servir du remede qu'il jugeoir le plus puissant Année fut iugée iuste & necessaire pour beaucoup de raisons qu'il seroit ennuyeux de repeter icy.

Tant que dura cette question, il soussia des vents épouventables, & quoy qu'ils ne sustent pour tant pas, ny si furieux ny si generaux que ceux de l'année precedente, ils ne firent gueres moins de dommages dans l'estendue du Diocese de Paris, & chan les contrées d'alentour.

# CHAPITRE QVINZIESME.

I. Le Roy retombe en demence.

 Ambassadeurs enuoyeZ de France, d'Angleterre en d'Espagne, aux deux presendus Papes pour l'union de l'Eglisc.

III. Les deux Competiteurs cherchent des éloignemens pour eluder la voye de cession.

IV. Ordonnances contre les Blasphémateurs, mal-gardées.

V. La porte d'Enfer à Paris, nommée la porte S. Michel.

VI. On accorde aux Criminels condamne

Conf seur à la poursuitte de Messire Pierre de Craon,
qui fait faire la Croix de Mont-faucon.

LE iour de la Dedicace de S. Denis, le Roy suivant sa pieuse coustume, y vint Len deuotion, mais il n'assista point à la Messe ny à la Procession en habit Royal felon l'viage ordinaire gardé par tous ses Predecesseurs ; parce qu'il commençoit à rentrer en son mal : qui le tourmenta auec les mesmes accidens déja cy-deuant rapportez, iuíques à la seconde semaine du mois de Iuillet. Cela n'empecha pas qu'on ne poursuiuft l'affaire de l'vnion de l'Eglise, & que conformement à ce qui auoit esté deliberé, l'on ne depéchât en Ambassade vers les deux pretendans au Pontificat Maistre Gilles des Champs & Maistre Iean Courrecuisse, rous deux excellens Professeurs de Theologie, & quelques Seigneurs de la Cour. Les Roys de Cakille & d'Angleterre deputerent pareillement en mesme temps & à mesme fin , & les nostres portans la parole , suplierent tres-humblement Be-noist , de la part de leur Maistre , de faire reslexion sur l'horreur de ce damnable Schisme, d'accepter la voye de cession, qui estoit l'unique remede qu'on y pût apporter, & de le laisser toucher de charité pour le trouppeau malade du Scigneur. Mais quand ils virent qu'il ne cherchoit que les moyens de fuir par vn grand fatras de raifons plus forcées que finceres, pour les embaraffer plûtoft que pour les fatisfaire, ils ne marchanderent point de luy dire qu'ils le fommoient vne fois pour routes, & luy & fon Competiteur, de faire en forre que la Sainte Eglise de Dieu si miserablement divisée & déchirée, sût rétablie dans vne paix entiere, & reunie fous l'obeiffance d'vn vnique Pasteur & d'vn veritable pere. Ils adjoûterent encore, que si dans un certain temps ils ne donnoient aux Roys la satisfaction qu'ils leur demandoient, qu'ils feroient de leur part tout ce qui pouvoir accomplir la bonne intention qu'ils avoient pour le repos de l'Eglife, & qu'ils ne devoient point douter qu'ils n'employassent particulierement tout leur pouvoir pour faire ceffer tous les intereffs, qu'on prefupposoit ou qu'on pouvoit presupposer estre & avoir esté cause de la trop longue durée d'vn Schisme si pernicieux & fi pestifere.

Benoist perseuerant en son endurcissement, leur donna par toute réponse, qu'il n'estoit pas sussissant persuadé qu'il deût accepter la voye de cession, toutes qu'il en delibereroit plus à sonds auec ses freres les Cardinaux, & qu'il feroit en suitte sçauoir son intention aux Roys leurs Maistres. Voila en peu de

demois quel fut le fuceze de cette negociation, qui ne retült guere mieux à ... Rome qu'en Augmon, carles Anglois qui c'e hargerence el a parole, syans fais Andee de grandes inflances à Boniface, de facinier fei sincreftà é ceux de la Religion, 1936. Ke d'agrete la melme voye, & tou ells autres Anbaildeurs, y loignant leurs en la commentation de la comm

En meine temps qu'où trausilloit fous le nom du Roy pour vne Paix finecefiaire au falut de l'honneur de la Chreftiente, l'y one mploya encore fon authorité pour reprimer la licence honteuße des blafphémes, dans la penfée qu'on mun qu'i l'embloiten effice authorifé, que Dieu auoir permis la rencheute da de l'authorité de l'authorit

d'en rappeller la mode, & l'onitura mieux que deuant.

On ordonna em emfine emis qu'uve des portes de Paris, vulgairement appellet la potre d'Enfer, parce qu'anciennement elle conduiora d'Auvert, où pellet la potre d'Enfer, parce qu'anciennement elle conduiora d'Auvert, où per et en la commande de la comm

Fin du seizieme Liure.

#### TABLE CHRONOLOGIQUE POUR L'ANNEE 1397. Charles VI. en France. 17. De Nostre Seigneur Richard II. en Angleurre, 10. Henry en Effagne , autrement Caffille &c Du Schifme. Martin en Arragon. 3. lean en Portugal.12. Des pretendus Boniface IX. à Charles III.en Navarre, 12. Papes Rome. 8. Sigifmond de Luxembourg die de Bohê-Benoift XIII.

De la vacance de l'Empire d'Occident en Allemagne. 19. Wencestas de Luxembourg Roy de Bohéme , fils de l'Empereur Charles IV. mort 1378. elen Roy des Romains, o non reconnu pour Empereur Du Regne des Rois Chrestiens

de l'Europe,

ANNEES

en Autgnon. 4.

me en Hongrie, 13. Iagellon en Pologne. 120

Louis Duc d'Anjou en Sicile. 12. Ladiflas d'Anjou dit de Duras vsurpateur

du Royaume, 13. Marqueritte Regnante en Dannemarck & Suede auec Eric son neueu. 11. Robert Stuart I I I. du nom en Escosse. 9.

Principaux Princes du Sang, Grands Officiers, Ministres d'Estat, & Fauoris de la Cour de France.

Louis de France Duc d'Orleans, Frere du Roy.

Louis II. Duc d'Amon , Roy de Sicile. lean de France, Duc de Berry, & Oncles du Roy, gouvernans le

Philippe le Hardy Duc de Bourgogne. L'Royaume à cause de sa demèce. [ Prin. Charles d' Evrenx Roy de Nauerre 3. du nom. Pierre Comte d'Alençon. Louis Duc de Bourbon, Oncle maternel duRov & grand Chambrier de France \ Sang. Louis de Bourbon, Comte de Vendosme, Ansestre de nos Roys.

Iean, dit de Montfort Duc de Bretagne. Louis de Sancerre, Connellable de France Sieur de Charenton, par Lettres

du 12.de Septembre. Arnaud de Corbie, Chancelier de France.

Iean le Maingre dit Boucicaut,

lean fire de Řieux & de Rochefort. Renaut de Trie, Admiral institué le 20. d'Octobre.

lean d'Aurichier , Lieutenant des Maréchaux en Picardie & en Flandres, Waleran de Luxembourg Comte de S. Pol, Gonnerneur de l'Estat & Seigneurie de

Pierre dit Hutin d'Aumont, Porte-Oriflamme. Ican Sire de Bueil , grand Maifire des Arbalestriers.

Guy Sire de Coufan & de la Perrière, grand Maistre de France.

Arnaut Amenion, Sire d'Albret, grand Chambellan. lacques de Bourbon S. de Preaux, grand Bonteiller de France, par Lettres du z6.

de Iuillet. Louis de Giac Grand Eschançon.

Raoul Sire de Raineual , grand Panetier. Charles d'Yury , Cheuslier trenchant,

Charles Sire de Sauoify, Grand Maiftre d'Hoffel de la Reyne.

Robert d'Enneual, Capitaine des 24. Archers de la Garde du Roy.

地名美国西班牙斯 经收益 经收益 计图 计设计 医外外性 医皮肤 医皮肤 as send that send send that send the poly at that send send that send the

# HISTOIRE

# REGNE

# CHARLES

DE FRANCE ROY

LIV RE DIX-SEPTIES ME.

#### CHAPITRE PREMIER.

- Le Roy de Nauarre vient en France solliciter la restitution de fes biens.
- Haranque de l'Euesque de Pampelune pour luy. 11.
- 111. Le Roy le satisfait de ses pretensions. Deux Augustins Magiciens enuoyel de Guyenne pour que-IV.
- rir le Roy. Disent qu'il est ensorcele.
- Le Roy en pire estat que iamais, souhaitte la mort.
- Les deux Imposteurs accusent des Officiers de sa Majesté.



fades, de faire Iuftice ou grace à la fidelité qu'il auoit toûjouts euë pour son seruice. Il luy enuoya enfin l'Euesque de Pampelune, & ce Prelat qui étoit vn grand Docteur en Loix, excellent Orateur, & auec cela bon Courtifan, mania si bien les es-

prits des Ducs de Berry & de Bourgogne Oncles de fon Maistre, qu'il les engagea de luy écrire qu'il vint à la Cour, & de luy promettre tout ce qu'ils auoient de credit auprez du Roy. Le voyage refolu, pour le mois de Iuillet, ils disposerent sa Majesté à l'enuoyer reccuoir sur les frontieres par le mesme Duc de Berry, pour l'amener à Paris, où les Nobles & les Bourgeois luy firent entrée & luv rendirent toute fotte d'honneurs. Le Roy reuenu en fanté luy fit aussi vn fort gratieux accueil, il le pria de demeurer quelque temps auprez de luy, & cependant le conuia de se diuertir & de faire bonne chete auec les autres Princes

du Sang, qui le traitterent magnifiquement, & qui luy firent diuers presens; mais le plus beau de tous, c'est qu'ils luy firent service auprez de sa Majesté, qui leur accorda l'audience qu'ils demanderent pour ce Prince. L'Euesque de Pampelune qui auoit à plaider sa cause, n'ayant point de moyens plus puisans pour l'établir que par le veritable recir de sa Genealogie, où il auoit à puiser le fondement de ses demandes, il ne manqua pas de s'en bien instruire,

& d'en rechercher les preuues dans les Histoires de nôtre Eglise de S. Denis , & i'ay içeu de quelques. vns qui furent de ceConseil, qu'il commença ainsi sa Harangue. Le noble Roy de Nauarre mon Seigneur, se recommande affectueusement a la Majesté Royale & aux Princes de son Sang, & les suplie de vouloir prester " des oreilles fauorables à des iustes demandes, qu'il a n'agueres, ennoyé par écrit, " & que ie dois à present representer & repeter de vine voix. &c. Apres celail s'engagea dans yn grand difeours, appayê d'exemples & de toutes les Regles du Droit Camon & Ciuil, pour faire voir en mefine temps l'importice de l'vinio nen-tre des proches & des perfonnes de mefine fang, & l'inconucient de leurs mes-intelligences; mais principalement en cas de fucceffion, & quand il s'agit de conserver au fils ce que son pere a sustement possedé. C'est vn droit tout fauora-" ble, ajoutail, & ie diray auec le respect que je vous dois, Sire, qu'il le saut éten-» dre & continuer enuers le Prince pour qui ie parle, par toutes les confiderations " de la Iuftice de la caufe& du merite de la personne, si l'on s'en doit rapporter aux " Annalesapprouuées de ceRoyaume. C'est icy on fait d'Histoire & de Genealogie; pour lequel vous vous fouuiendrez, s'il plaist à vôtre Majeste, que la femme de l'Ayeul paternel du Roy de Nauarre, fucceda legitimement à toutes les grandes " Seigneuries dont il demande la reintegrande, comme Filie du Roy de Louis " Hutin , Fils de Philippe le Bel Roy de France , & qui fut aussi du chef de sa Mere , "Roy de Nauarre & Comte de Champagne, qu'il ne posseda point par consequent comme biens de la Couronne, mais comme propres maternels sujets à succession. " Aussi vos serenissimes Predecesseurs Philippe le Long, Iean, & Charles vôtre " Pere, l'ont-ils reconnu par le Traitre fait auec le Roy de Nauarre son pere par le premier, & confirmé par les deux autres, mais qui n'a point effe accomply de 
perfonne, par lequel on luy deuoit affigner douze mille liures de rente pour la 
Comré de Champagne. C'étoir vos affaire liquide, qu'il a neantmoins infques à 
Comré de Champagne. C'étoir vos affaire liquide, qu'il a neantmoins infques à 
Comré de Champagne. C'étoir vos affaire liquide, qu'il a neantmoins infques à 
Comré de Champagne. C'étoir vos affaire liquide, qu'il a neantmoins infques à 
Comré de Champagne. C'étoir vos affaire liquides, qu'il a neantmoins infques à 
Comré de Champagne. C'étoir vos affaire liquides, qu'il a neantmoins infques à 
Comré de Champagne. C'étoir vos affaire liquides, qu'il a neantmoins infques à 
Comré de Champagne. C'étoir vos affaire liquides, qu'il a neantmoins infques à 
Comré de Champagne. C'étoir vos affaire liquides, qu'il a neantmoins infques à 
Comré de Champagne. C'étoir vos affaire liquides, qu'il a neantmoins infques à 
Comré de Champagne. C'étoir vos affaire liquides, qu'il a neantmoins infques à 
Comré de Champagne. C'étoir vos affaire liquides, qu'il a neantmoins infques à 
Comré de Champagne. C'étoir vos affaire liquides, qu'il a neantmoins infques à 
Comré de Champagne. C'étoir vos affaire liquides, qu'il a neantmoins infques à 
Comré de Champagne. C'étoir vos affaire liquides à 
Comré de Champagne. C'étoir vos affaire liq " present poursuius instamment par Ambassades & par lettres, sans aucune satis-" faction: mais ce qui luy est encore plus sensible, & ce qu'il ressent aussi comme » vn outrage, c'est qu'on luy retienne encore les grands biens de Normandie, don-" nez en Mariage par le Roy Iean à sa Fille Mere de ce Prince : laquelle a toujours " esté fidelle & affectionnée à la France, & qu'on sçait auoir fait tous ses efforts pour remettre son Mary dans le deuoir & pour le retenir dans les interests de la Couronne. Le Roy son fils icy present a suity de bon cœur les nobles sentimens " & la passion d'vne si bonne Mere, & comme il ne craint point qu'on luy puisse » reprocher d'auoir iamais rien fait contre l'obeiffance qu'il doit à vostre Majeste. , il ne croit point aussi qu'elle ait si peu de consideration pour son sang & pour les feruices de ce Prince, que de luy refuser ce qu'il demande auec tant de droit & " de lustice au jugement de tous les gens de bien, que ce seroit blesser le droit des " gens de luy dénier en ce Royaume, ce que les Nations les plus étranges croi-

» roient deuoir à la foy publique. En fuitte de ce Plaidoyé, qui fut beaucoup plus long, on tint plusieurs Confeils, & qui furent partagez de duerfes opinions, la pluípart rendantes à ce que eu égard aux diuers attentats du feu Roy de Nauarre fon pere contre le Royaume & contre la Majeste Royale de France, pour raison desquels il auoit merité de perdre les biens & la vie, l'on le deboutât de sa demande. Les Ducs de Berry & de Bourgogne eux-meimes, quoy que les Oncles , y enclinoient plus par la force des Loix, que manque de bonne volonte, mais le ressouvenir des vertus & de la fidelité inuiolable de leur chere Sœur, dont la memoire leur effoit presente en la personne de ses enfans, leur sit chercher vn expedient contre la rigueur de la Iustice. Ils proposerent que le Roydonnât à Messire Pierre Frere du Roy de Na-

269

nare la Comté de Mortain en Normandie, pour luy cenir lice de propres maternels, & qu'on affignât au Roy de Nauarre pour toutes fes precentions, Année dur mille lures parfis de rente; à condition de remettre entre les mains da 1397. Roy la Ville de Cherbourg, qui effoit vne des principales places de Normandie.

Peu auparauant ce Traitet, comme tout le monde se metroit en peine pour la finite da Roy, Melin Lusia de Saurent Marchal de France, ayant ouy praler auce Deaucoup d'estime & de grand seauoir en medicire & ce magie de deux Hemitte des Ordarde de S. Augustin, dont le plus vieil s'appelloir Fierre, Re l'autre Lussela Il les ensoys des marches de Guyenne à Paris. On eut d'abord affec de raisso de les prendre pour des sinons ke pour des Apollois, d'aprender qualité etioient Mointes, & de set autoir veu venir publiquement armez, lous un habit ceuteur maissi donnet ent pour excelle que c'éstip our se sprandre d'un situation de l'entre de l'entre ceuteur maissi de les entre des de l'entre de l'entre entre d'un soit de la bathist lous la grade d'un Sergent, ou don-leur pour ceute de l'entre de l'entre

Ils distillèrent de l'eux & des perles missen pondre, dont ils firens prondre un Roy dans fom manger & dans in boission, & les Medecins l'approuserent comme vn remede en tout est sinoce, nr. mais la principale esperance de cet den Beltifres, effont en la force de quelques paroles de Magie, & ceda deplaifoit font à teaucoup de gens, quair e crispoient possible sont oque cela n'inrich propose, qui en consolient possible sont que cela n'inrich propose, qui encodablerent leurs prieres, & durant tout el mois de biais, on fit des Processions generales, où le Saint Sacrement fut porte autour de la Masion Royale de S. Pol. Enfini le foustrain Medecin répondrià leurs veux & i leurs esperanches, le Roy reusint en fante la feconde semaine de luillee, & pour ne pas parosible raigner de cetter facuer du Ciel, il allé des le calendaria en labote me de Paris, & le messine lour le Conneux de S. Denis fie pour le messine figir vue Procession cleave le consent de S. Denis fie pour le messine figir vue Procession cleave le consent de S. Denis fie pour le messine figir vue Procession cleave le consent de S. Denis fie pour le messine figir vue Procession folloemelle en Egisté de S. Denis de l'Effree.

II cft vary quepour lors il luy paroifloit affez de bon fiens, qu'il auoit l'entendement fains, Re qu'il efloit de bon entretien, maisc en fait qu'in internalle de fante, le Samedy enfuisant, luy-mefine l'é feuit extrauguer, il ordonna qu'on luy oltrière coitexu, il commanda au Duc de Bourgegen qu'on en fifi austra è ous ceur de la Cour qui l'approcheroient, & il fitté mai inené, qu'il dit le lendemais au mefine Duc, il la time à l'eti, qu'il mourroit più volon. qui s'y concontretent, & lis fittent encore plus visiennent rouchez, quand ils enenderiences paroles pleine dé prité Si quedque-vans de la compagne fonte, coupables de mes fouffraisets, i eles conjure au nom de la su s. C. u x. u t de ne me pas sourmenter d'ausanzes, quei en le anguillé plus, & qu'ul sa chestene bien.

tost de me faire mourir.

Parmy ces douleurs infupportables, quelques was de la Cour ne (gachans où chercher du remede, allerent trouner les deux Apolatas, comme pour confulter leur démon & pour (gauoir de luy, d'où pounoir prouemir cette renceute; & ceux-cy, ie ne [caya pas de quel efprit la folicient poullers, l'eur confeillerent de le folisir de deux hommes, dont l'vn, nommé Mellis, efloit Bartier du Roq ay d'il auost cosffé & epignel el vour precedent, & l'autre effoit Portier ou Concierge de l'Hosfel du Dac d'Orleans, Cela fe fix aufis-soit aucc beaucoup de cioy et dansif lepérance de tiere bient-folt de lumierse du precend imale-fice, & fur ce que ces deux Coquins affeurerent que la force desc harmes pousoit ette elle que de faul toucher on pousoit metrer vou homme en fienche Là slef-

7. z

Année 1397.

fin on ajoûta qu'on auoir veu par plufeurs fois ce Barbier tournoyer ausour de gepterde Paris, son l'accusta d'y prendre dequoy fertiu à fes malefices, mais quelque compre qu'on en filt parmy le vulgare, c'et bien va fujer de croire qu'il re en Citorier ny puifque deis le dendemain on relatifa ces d'eur profinoniers, & qu'on les récubil : au mémic eftar qu'il se floient auparauant, s'ans qu'ils soufrissen ausume violence, ny en cleur sorpoy en elurs biene.

# CHAPITRE SECOND.

I. Meßire Iacques de Bourbon fait grand Bouteiller de France par la mort du Sire de Coucy.

II. Meßtre Hutin d'Aumont choist pour garde de l'Oristamme

au lieu de feu Messire Guillaume des Bordes.

111. Obseques du Comte d'Eu Connestable de France, du Sire de Coucy & de Messire Guy de la Trimonille saites & Nostre-Dame de Paris.

V. Meßire Louis de Sancerre fait Connestable.

 V. Iean le Maingre dit Boucicaut fait Maréchal en sa place.
 VI. Mariage de Iean fils du Duc de Bretagne auec la fille du Roy.

VErs la fin de Iuillet le Roy reuenu en santé pourueut aux grandes Charges qui estoient vacantes, & donna celle de grand Bouteiller à Messire sasques de Bourbon, Sire de Presux, Coufin du Duc de Bourbon, que tenoit auparauant Meffire Enguerrand Sire de Coucy qui eftoit mort au retour du malheureux voyage de Hongrie,& le vingt-septième du mesme mois il en sit publiquement son ferment de fidelité. Le vaillant & fidelle Cheualier Meffire Guillaume des Bordes cy-deuant porte-Oriflamme, ayant efté pareillement emporté d'une maladie qu'on accula de poison, le Roy suy choisir pour successeur Messire Husin d'An-mont, & receur les asseurances de son sidelle service en presence des Ducs de Berry, de Bourgogne, & de Bourbon & des principaux Seigneurs du Royaume. Mais comme le Seigneur des Bordes auoit toujours gardé chez luy ce faint & precieux Estendart qu'il n'auoit point eu d'occasion de déployer, le Roy ne jugeant pas qu'il fût gardé auec affez d'honneur dans vne maifon particuliere , il commanda au nouuel Officier de le reporter à S. Denis, pour l'y aller prendre suiuant l'ancienne coutume, quand il se presenteroit quelque sujet de guerre. Il n'y manqua pas dés le lendemain, il vint en l'Eglife, il le pola fur l'Autel des Martyrs en pre-fence du Prieur & du Conuent, parce que l'Abbé estoitabsent : il la sit voir toute entiere,& apres les ceremonies de la Messe, il monta à la Chambre du Thresor,& remit cette Oriflamme auec les ornemens Royaux du Sacre qui y font en dépost.

Trois mois spres le Roy fit fairce ng rande pompe dans l'Egilié de Noltre: Diame de Paris, le sobleques de Meline Foblippe d'artin Come d'Ele Connethable de France, du Sire de Cony, & de Meline Goy de la Trimonille, & des autres Seipeures qui ausoiren efte trez, ou qui effoniem mors depuis la bataille de Nicopoly; & ayarmis en deliberation à qui il remerrori apres le Comre d'Eu le comnandement de les Armes, let Ducs de Berry & de Dourgogne, tous les autres mandement de les Armes, let Ducs de Berry & de Dourgogne, tous les autres Marchal Meline Louis de Sancerre. Il auont les yeur de trauers, & on pour dur qu'il effoit ev npeu laid, mais fans aucune difformiée confiderable, & cefloit moins vn defaue que ce n'effoit la marque d'wne noble fierré, la quelle il auoti fignaled par trant de grands exploirs, qu'il effoit en reputation Liure dix-septiéme.

367

du plus brauc Cheuslier & du premier Capitaine du Royaume. Sa promotion fix vacquer fon Office de Maréchal, & en métine temps le Roy en pour cust Meffire Année lean le Náningre dit Boucicaux, qui choir depetice taille, mais gros & robulte 1997- de membres, è prompt & fabril dans les conteils, & comme ui eff peu d'extre-me valeur fans emportement, il faux auouter qu'il effoit d'un éprit yn peu trop pations & de gommander fa colergy ("Pet", & incapital et commander 1 fet paglions & de gommander fa colerge.

Nous auoris deja parté des Nopes de l'eanne de France auce l'ean fils aificé du Duc de Bretagne, è de la los finnité qui s'y fix mais nous remarquerons isy qu'encore qu'on eur long-temps attendu apres la dispente, le Pape qui allois fort mollement pour nou interchien hy ayatropion fix intenention de l'auge des gravers de l'expensation de la companie de l'aute de l'acceptation de la companie de l'aute de l'acceptation de l'aute de l'acceptation de l'aute de l'acceptation de l'aute qu'en de l'acceptation de l'aute de l'acceptation de l'aute qu'en de l'acceptation de l

# CHAPITRE TROISIESME.

- Le Roy d'Angleterre, qui auoit fait la Paix & le Mariage pour se rendre plus absolu,
- Découure la conspiration du Duc de Glocestre son Oncle, qu'il fait arrester auec les Comtes d'Arondel & de V varvuick. Mort du Duc.
- Procez, fait aux coupables, le Comte d'Arondel aime mieux mourir que de demander fa grace.

E Royd'Angleterre n'auoit point fait la Paix fans de grands desfeins, & il ne s'eltoit haite de faire un Mariage si inégal pour l'aage, qu'afin d'estre afseure que le Roy ne prendroit point de part à ce qui pourroit arriver en son Royaume, contre lequel on peut dire qu'il auoit contracté cette alliance, pour se vanger de quelques emotions qui s'estoient passées en diners temps de son reune, & qui s'estoient continuées en cette année. Comme il n'estoit pas mal-aisé à perfuader que la richesse & l'aise de ses peuples les rendoit si enclins à remuer, & comme la cure de cette forte de mal n'est pas desagreable, il les chargea de toutes fortes d'imposts, & en mesme temps il se saist des Chefs des souleuemens passez , & qui estoient encore eux-mesmes de la conspiration presente & preste à éclarter dont nous auons parlé cy-deuant: laquelle luy sur reuelée par le Comte Maréchal. L'horreur d'vn si surieux attentat luy sit découurirce secret qu'il auoit promis comme les autres Complices de garder inuiolablement, & la peur de la mort, dont on le menaça, s'il oublioit la moindre particularité, l'obligea encore d'en donner toutes les circonstances. Il declara qu'à certain iour & à certaine heure, l'on fe deuoit faisir du Roy & des Principaux de son Conseil,& il obeit si bien à tout ce qu'on souhaitta de sa deposition, qu'il deuint vn des Ministres d'vn party dont il auoit iuré la perte, & qu'il sur chargé de la garde du Duc de Glocestre : que le Roy luy-mesme alla prendre dans sa maison , apres l'auoir fait inuestir par vne trouppe de Bourgeois qu'il mit sous les armes . & qui le conduifirent prisonnier en la groffe Tour de Londres. Les Comtes de Rutland & de Kent, qu'il auoit depefchez en mesme temps pour se saisir des Comtes d'Arondel & de Warwick , les amenerent liez & garottez comme des traistres en la mesme Tour, & le Dimanche ensuiuant, iour de l'Exaltation de Sainte Croix, le Roy tint son Parlement exprez pour proposer ses plaintes contre les pretendus criminels: mais quoy qu'il parût tout refolu d'en faire vn exemple de la vengeance, sans aucune consideration du sang Royal & de la qualité, on eut trop Zzij

Année d'égard à la personne du Duc pour l'exposer à l'ignominie du suplice, & il sut Année excepté dunombre des condamnez pour estre transferé à Calais; où l'on croit

1397- pour tout certain qu'il le fit étrangler.

Le lendemain le Roy pourfuiuinn le iugement des autres coupables, auce d'autumt plus d'infiance de determination à leur perte, que fei principaux Eau ourys auoient la méfine part au peril qu'il auoit couru ; l'Archeus[que de Canterdery, de Meiller i Homass si memer birent bannis à perpetuite. Le Contre de chemandis grace qu'il obtine par l'intercetion des Barons, mais le Contre d'actum que que plus habile homme, de quoy que plus riche Seigneur du Royaumejan étuma pas affect la vie pour la conferier par va moyen, qui luy fembla p plas liche & plus honeux que l'injuie e coure la crausact de sterileris fraplices. Au lieu d'elisyer à flechir la colere du Roy Julier de l'appendis pur l'archeux que l'injuie e coure la crausact de sterileris fraples. Au lieu d'elisyer à flechir la colere du Roy Julier l'archeux que l'injuie genne pour declarre où il araptella artifre luy gele Parlement, ca ayant éct mis la gehenne pour declarre où il en prefence du Roy fur la claye pour eftre traisiné en la place publique de Londrer, où il cut a testle tranchée.

# CHAPITRE QVATRIESME.

 Le Roy & la Reine font Marie de France leur Fille Religieuse de Poissy.

Ceremonie de sa reception.

III. Don fait par le Roy à l'Eglise de S. Denis, d'un Reliquaire pour le saint Clou.

Nous auons dit au sujet de la naissance de Marie de France, que le Roy & la Reine la vouërent à Dieu, & c'est ce qu'ils accomplirent cette année, au Monastere de Poissy ; où ils la menerent le sour de la Natiuité de la Vierge, pour receuoir le voile de la Religion, encore qu'elle n'eût pas encore cinq ans. On accorda la deuotion de leurs Majestez auec la solennité de la Feste, & deuant la Messe il y cut Procession des Aumosniers du Roy, où l'Euesque de Bayenz, qui officia Pontificalement & qui fit la Ceremonie, porta vn riche Reliquaire que le Roy auoit trouué à propos d'offrir en presentant sa fille bien aimée. Luy & la Reine y marcherent au troisième rang, auec vn grand nombre de Seigneurs & de Dames , & le Sire d'Albret portoit entre ses bras cette petite Vierge, vestuë de tout ce qui pouvoit parer vne si digne offrande, & Couronnée d'vn riche diademe. Quand elle fut au Chapitre, le Directeur des Religieuses luy proposa les vœux de la Religion & les Regles de l'Ordre, aufquels elle répondit humblement & de bonne grace qu'elle se soûmettoit, & aussi tost la Prieure, qui étoit fœur du Duc de Bourbon, la dépouilla de ses habits Royaux pour la reuestir de ceux de la Religion. Cela fait, toutes les Sœurs chantant pour inuoquer la grace du S. Esprit, la conduisirent à l'Eglise, où la Messe sur dite, & cette petite Reli-gieuse benite par l'Euesque. Apres cela le Roy sit un grand sestin à toute sa Cour; mais qui fut troublé par le differend qui suruint pour les dépouilles de la petité Princesse: la Prieure qui les auoit prises pour les appliquer au profit de son Eglise, comme c'est la coûtume, y voulut joindre la Couronne toute d'or & de perles que l'Abbaye auoit prestée pour la ceremonie, & ce sut au Roy qui l'auoit empruntée à faire ceffer cette contestation, qui luy cousta six cent escus d'or, pour retirer cette Couronne & pour la renuoyer à S. Denis.

Il auoit trop d'amour & de veneration pour ce faint lieu, & il fit bien voir peu apres le iour de la Feste du glorieux Martyr, qu'il étoit plus enclin à accroîstre o: 3 diminuer les riches presens dont les Roys ses Ancestres l'auoient decoré. Il y sin en deuotion auce vne grande fuis ed Princes & de Seigneurs, & lory nocimo offire für Navelvn magnifuger Reluquise pour menhaffer le S. Cloud de N. Année Seigneur, qui y furporréen Procedion, & qui by avoic couffe deux mille écus 197d'or il l'avoir commandé de le mois de Lamier precedent, fans qu'on duy en eux parlé, & il y fir metrre faigure, & celles de la Reine fa femme & de leur fils ainte, prianes, à cofté des Image de S. Charles & 65. Loius, qui porroiene le vieil Reliquaire. Ces figures étoient d'or du poids de vingt-deux marcs, & la bathe d'argent orde de vingt-querem marcs.

# CHAPITRE CINQVIESME.

 Manuel Empereur de Constantinople demande au Roy secours contre le Turc.

II. Sa Lettre au Roy.

III. Qui promet de l'aßifter & refufe au Duc d'Orleans la conduite de ce fecours.

 Le Sire de Vergy prisonnier des Turcs apporte au Roy des presens du General de l'Armée de BajaZet.

L défaire des Chrestiens à Nicopoly donna de nouveaux auantages aux Ottomans contre l'Empire des Grees, & l'Empereum Manuel ne pousant plus resister à coutes leurs incurssons, il succontraint d'implorer le sécours de la France, où il deputa vn sien Oncle pour ce sujet, auec cette Lettre pour nostre

Au Serenissime & tres-excellent Prince mon Seigneur Charles Roy des Fran- « cois nostre Frere plus que tres-cher, Manuel Paleologue son sidelle en I E s v s- ie C H R I s T, Empereur & moderateur de Romanie: salut & accomplissement de ... tous ses desirs. Le danger tout euident où nous nous voyons exposez par l'ambition & par les forces toujours croissantes du perfide Tyran Bajazet Seigneur des " Tures, ennemy de I g s v s-C H R 1 s T & de toute nostre Foy, qui depuis trois ans « parciulierement nous entretient dans vine guerre continuelle, laquelle nois af- « foiblit & qui luy promet enfin la conqueste, de nostre Empire, & la destruction « de tout ce qui y reste de Chrestiens, nous oblige à vous representer nostre neceffité. Nostre Ville capitale fatiguée de tant de pertes, ne peut plus resister que " iusques à l'Esté prochain, & il ne nous reste plus d'e perance, que sur le se cour. " des Chrestiens d'Occident, mais principalement sur l'assistance de vostre Moje « fte ferenishme, & nous luy deputons à cette fin le porteur de ces prefentes M.f. " fire Theodofe Paleologue Cansacuzene nostre Oncle, & Pvn des grands de nostre Empire, que nous auons également chois, pour sa valeur, pour sa sagesse, & " pour son experience, ausi bien que pour sa qualité, afin qu'il soit vinautre nous " mesmes, & que vous ayez plus de creance à tout ce qu'il a charge de dire à vostre " Majesté. La grande puissance qu'elle enuoya l'année passèc au secours de nostre « Religion, & qui auroit eu de meilleurs fuccez fans l'aduenture qui luy arriua, pour la punition de nos pechez nous fait esperer que vous n'aurez pas moins de generolité pour vn Estat, qui en a d'aurant plus de besoin, que tout le poils de « la Guerre est tombé sur nous, & que c'est à la Grece à present toute seule, à expier la rage des Infidelles contre toute la Chrestiente. Plusieurs des Barons de « vostre Royaume, témoins de leurs cruautez, vous pourront mieux representer ... combien la condition des pays de deça est mal-heureuse & digne de pirié ; dont leur malheur leur a donné vne parfaire connoissance. Donné à Constantinople le premier iour de Juillet 1397. Cette Lettre estoit écrite sur vn parchemin auec " deux colones l'vne en Grec & l'autre en Latin, & sans Seau mais signée de Rouge.

Zz iii

Année

La nouveauté de l'Ambassade fit que l'Ambassadeur fut fort bien receu , bien logé & bien traitté, & le Roy bien aife que la reputation & le renom des Francois fift defirer leur affiftance de fi loing, luy donna dés le lendemain vne tres fauorable audience. Il déduisit tout au long par truchement le sujet de son voyage, & repondit fi pertinemment à tout ce qui luy fut demande, que les Ducs de Berry & de Bourgogne furent d'auis qu'on luy promît toute forte de fatisfaction de ce qu'il demandoit. Le Ducd'orleans tenté de la gloire d'vne si belle aduenture, ne se contenta pas austi de ioindre ses suffrages, il y exhorta le Roy, & le suplia le genouil en terre dele faire le Chef de cette nouvelle Croifade: mais fa Majesté se contenta de promettre le secours, & le ressouvenir encore trop cuisant & trop recent de l'esclandre arrivé dans la Hongrie, ne luy permit pas d'approuver le dessein de son frere, ny de l'exposer au mesme peril du Comte de Neuers. Il regala magnifiquement le Seigneur Cantacuzene de riches vaiifelles d'or & de rares étoffes de fove, & le chargea d'affeurer l'Empereur fon neueu, qu'il verroit des marques de son affection au premier temps fauorable pour le passage des troup. pes de France dans la Grece.

De National su puréce. Le l'année au l'autre par d'autoir leurs Heron, & de praite Le National su puréce de cette méfine année, que le Roy receut des prefens du principal Chef de Baisa et l'en autre l'arte et au moint par l'arte pa

### CHAPITRE SIXIESME.

- Arriuée en France de V vencessas de Luxembourg Roy de Bohéme & des Romains.
- II. Que le Roy va receuoir à Rheims.
- III. Rudesse & inciuilité de ce Prince.
- IV. Que le Roy traitte magnifiquement.
- V. Conseil tenu entreux pour l'onion de l'Eglise, interrompu par la maladie du Roy, qui reuient a Paris.
- VI. Le Roy de Bohéme promet les offices pour l'onion, & accorde la Marquise de Morause sa Niéce & son herisiere au fils du Duc d'Orleans.

S<sup>V</sup>r k fin de cette amée, il prit enuie au Roy de Bohème & des Romains de viîter le Roy fon Coufin, pour deliberer entr'eux des moyens de l'vnion de l'Èglife qui luy auoir ellé pluseurs fois proposée du costé de France, d'Angleterre, & de Hongrie. Il luy enuoya des Ambassadeurs pour l'aduertir de sonarniule. & le Roy bien ioyeux de rejoindre na parent qu'il n'auoit veu de long. Année temps, se persar pour le regaler auce cource qu'il pourroir d'honneux & d'a-197minel. Il l'Euoya receuoir à l'entrée du Royaume par le Due d'orsens, son Frere, auce vue grande situte de Cheusliers & de Barons, & luy donna ordre de l'ame-

mitie. Il l'euoya receuoir à l'entrée du Royaume par le Duc d'orleans, son Frere, auec vne grande fuitte de Cheualiers & de Barons, & luy donna ordre de l'amenerà Rheims, où il auoit enuoyé ses ordres pour tous les preparatifs & pour les prouisions necessaires, & où luy-mesme il se rendit le vingt deuxième iour de Mars, L'Archeuesque & le Chapitre l'allerent rencontrer en Procession à son entrée, & le conduifirent au Palais Archiepiscopal, où il logea, & le lendemain il monta à cheual en habit affez simple, pour aller au deuant de son Cousin jusques à deux lieues de là. Du plus loing qu'ils s'apperceurent, ils se tendirent la main & se baiferent, & apres plusieurs complimens & de grandes embrassades, ils continuerent leur chemin en grande pompe vers la Ville. Premierement marchoit vn gros innombrable d'Escuyers & de ieunes Gentils hommes, & apres cux vne autre trouppe de Cheualiers, puis Jean Comte de Neners fils aifné du Duc de Bourgogne, & Louis de Bauieres frere de la Reine, qui n'estoit encore qu'Escuyer, tous deux enuironnez d'yn grand nombre de Herauts, de trompettes, de Musiciens, & de toute forte de Ioueurs d'instrumens, qui faisoient retentir les airs de la me-lodie de leurs chants & de leuts fansares. Les Roys de France, de Bohéme, & de Navarre, fuiuoient fur vne mefme ligne, tous trois de front, & auoient chacun deuat foy vn Escuyer portant l'Espèc & le Manteau du Maistre. Et pour empécher que leurs Majestez ne fussent pressez de la Caualerie qui les enuironnoit, les Sire de la Rocheguyon, & Messire Robert de Roissay Chambellans du Roy, & quatre autres de leurs compagnons estoient aux costez des trois Roys, qui auoient derriere eux les Ducs de Berry , d'Orleans & de Bourbon & les autres Princes d'Allemagne & les Seigneurs de Bohéme. Les Euesques qui auoient esté mandez y estoient aussi à cheual, mais pour l'honneur de la dignité, & pour la bien-seance, ils ne marchoient qu'au pas, & suivirent d'assez loing insques au logis Abbatial, qui auoit efte preparé pour le R oy de Bohéme, qu'on y mena descendre.

Iln'y auoit point de chambre ny d'appartement qui ne fussent magnifiquemet meublez & tapiffez, & quoy que les tapifferies de laine puiffent eftre fi bien trauaillees qu'on ne les estime pas moins que les plus richemet étoffées, & qu'o eût pris foin d'en apporter des plus rares, il y en auoit tant de releuées d'or &de foye, qui representoient tout ce que l'antiquité nous a laissé de memorable, que ceux que leur éclat appelloit pour les considerer ne demeuroient pas moins rauis de la merocille & de la delicaresse, que de la richesse de l'ouurage. Iamais on n'apliquera mieux à vne verité, ce que la fable nous dit de la miraculeuse structure du Palais du Soleil ; car on pouvoit dire que les étoffes ne répondoient point à l'excellence de l'art, mais si le Roy de Bohéme fut surpris insques à croire de l'enchantement dans yn fi grand étallement de richeffes qui le charmoit, il fut encore plus étonné d'entendre dire à Messire Robert de Beissay, qui le surprit comme il admiroit cette magnificence: Puisque cela vous plaist, Prince tres-ex- « cellent, le Roy vous le donne, il vous prie d'auoir ce petit present agreable, & de ... luy faire demain l'honneur de difner auec luy. Il le promit fort volontiers auec tout ce qu'il put trouuer de remercimens, sur cette esperance on prepara le feftin, & cependant que le Roy estoit en deuotion à cause de la Feste de l'Annonciation, les Ducs de Berry & de Bourbon furent pour le prendre chez luy & pour l'amener auec plus d'honneur, mais ils eurent la honte & le déplaifir de vcnir dire au Roy, que le gros vilain estoit deja yure, & qu'il dormoit pour cuuer fon vin.

Ce n'éloit pas ven nouselle d'aprendre que c'éloit vn yurogne & vn goula, ui pelfilir tout le boir et & manger, & l'on ne s'éloit que trop apperceu de la rudelle de les meurs & du peu de politelle qu'il montroit parmy toutes le cuilletz du Roy mais quoy qu'on grondit de la peur de tant d'apperle, que les Officiers de la bouche affeuvrent en ma prefence monter à vne depende excellue, le Roy n'en témoignarien, & remitel partie un ellendemain. La cher en fut 1397-

pasmoins grande, le Roy le fit regaler luy & les Principaux de fa fuitte de qua-Année rente plats à chaque feruice, où les Officiers employerent toute l'addreile de leur metter, & il prit place entre luy & le Roy de Nauarre, fous vn daiz où l'on leur auoit preparé trois hautes chaires comme des thrônes , les autres Princes & Seigneurs prirent leurs rangs selon leur qualité, les Grands Officiers y firent leur Charge, & apres auoir fait voir qu'il n'y auoit qu'vnRoy de France capable d'vne fi grande profusion, sa Majesté fit encore auouer aux Estrangers par de nouveaux presens de vaisselles d'or, qu'il n'y auoit point de Monarque dans la Chrestienté si naturellement magnifique, ny qui cut tant dequoy satisfaire à la grandeur de fon courage.

Les tables leuées, les trois Roys entrerent dans une chambre où ils trouverent des fieges de drap d'or qu'on y auoit portez exprés, & apres vn petit entretien , on leur presenta le vin & les épices ( il eft bon d'auerrir icy le Letteur que Ceffoit la collation ordinaire du temps , qui s'obserue encore en Allemagne , & que l'in-uention des constances abanny de France ) & ils se separerent. Le Roy auoit bien desfein de faire durer encore quelques iours la feste & les largesses, mais comme il commençoit à se sentir de son mal, il sut conseillé le jour mesme d'aller voir ce Prince, afin de conferer auec luy, & de laisser le reste des honneurs à faire au Duc d'Orleans son Frere, pour partir le lendemain & reucnir à Paris. Dans cette derniere entreueuë, à ce que l'ay appris de ceux qui auoient part au fecret, le Roy de Boheme promit d'assembler les Prelats & le Clerge de ses Estats, pour l'vnion de l'Eglise qu'il auoit si long-temps negligée, & il donna de nouvelles asseurances du Mariage de sa Niéce fille du Marquis de Moranie auec le fils du Duc d'Orleans , auquel elle porteroit , outre la fuccession de son pere , l'esperance des Couronnes de Boheme, de Hongrie & de Pologne. Apres son départ on enuoya, commeil anoit esté resolu, vne solemnelle Ambassade en Allemagne, qui rapporta que les Euciques & le Clergé paroiffoient disposez comme la France à la voye de cession, mais que pour les entretenir dans ce dessein, il y faudroit enco. re enuover de nouueaux Deputez.

Fin du dix-septiéme Liure.



#### TABLE CHRONOLOGIQUE POUR L'ANNEE 1408. Charles VI. en France, 18. De Nostre Richard II. en Angleterre. 11, ' Seigneur Henry en Espagne, autrement Callille & Leen,8. Du Schifme. Martin en Arragon, 4. lean en Peringal. 13. Des pretendus Boniface IX. à Charles III.en Nauarre. 12. Rome. 9. Papes. Sigifmond de Luxembourg dit de Bohé-Benoist XIII. me en Hongric, 14. en Autenan, s. Tagellon en Pologne, 13. De la vacance de l'Empire Louis Duc d'Anjou en Sicile. 13. d'Occident en Allemagne.20. Ladiflas d'Anjou dit de Duras viurpateur Wencestar de Luxembourg Roy de

Bebeme , fils de l'Empereur Charles

IV . mort 1378. eleu Roy des Romains,

Du Regnedes Rois Chrestiens de l'Europe,

Louis de France Duc d'Orleans, Frere du Roy. Louis I I. Duc d'Aniou, Roy de Sicile.

on reconnu pour Empereur.

ANNE'ES

Principaux Princes du Sang, Grande Officiere, Ministres & Effat, & Fauoris de la Cour de France.

du Royaume, 14.

Marqueritte Regnante en Dannemarck &

Robert Stuart III. du nom en Escossc. 10.

Suede auec Eric fon neueu. 12,

Iean de France, Duc de Surry, & Concles du Roy, goouverannée Philippe le Hardy Duc de Surgage, Royaume acuité de fa demec, Frien.

Pierre Comte d'Atagon. Charles d'Euroux E') de Nautre; de sam.

Louis de Banden, Connec de Vendoffne, seaghte d'en Egre.

Louis de Banden, Connec de Vendoffne, seaghte d'en Egre.

Louis de Andrew, Connec de Vendoffne, seaghte d'en Egre.

Armaud de Corbie, Chandler de France.

Raining de Blouis de Sanceronn, canactallé de France.

Raining de Blouis de Sanceronn, canactallé de France.

Raining de Blouis de Royaume d'House de France.

Raining de Blouis de Royaume de France.

lean d'Aurichier, Lientenant des Maréchaux en Picardie & en Flandres.

Waleran de Luxembourg Comte de S. Pol, Gonnerneur de l'Eflat & Seigneurie de Gennes.

Diennes E. Maria d'Ammana Barta Collegnes

Pierre dit Hutin d'Aumont, Petri-Oriflame.

Lea Site de Bueil, preud Mujée de trèubjérie.

Guy Sire de Coulan & de la Petrière, que Musilm de France.

Araux Amenion, Sire d'Albres, grand chambellan,

Iacques de Bourbon S, de Preuix, preud Bussiller de France.

Louis de Gate Grand Effensy.

Roual Sire de Raineual; grand Pasteller.

Rand Sire de Raineual; grand Pasteller.

Charles d'Yury, Cebaulte mrashed.

Charles Sire de Sauoify, Grand Musifire & Heftel de la Repte.

Enquerra de Laigny, grand Fascular de France.

A 2 2

# HISTOIRE

## REGNE DE CHARLES

FRANCE ROY DE LIVRE DIX-HVITIES ME.

#### CHAPITRE PREMIER.

- I. Le Pape tasche en vain de rompre les desseins du Roy pour L'union.
- II. Il écrit au Roy & au Duc de Berry sur le refus qu'on auoit fait de receuoir le Cardinal de Pampelune qu'il anoit ennoyé.
- Ses plaintes contre le Patriarche d'Alexandrie & l'Abbé III.de S. CMichel.

Année 1398.



E Pape Benoist entendoit auec regret les instances que le Roy faifoit enuers les Princes Estrangers, pour les resoudre d'accepter la voye de cession, & pour la moyenner conjointement auec luy, & comme cela trauerfoit les douceurs de fon Pontificat, il s'aduifa d'employer pour l'en détourner, le Cardinal de Pampelune, que ie ne diray pas auoir esté le plus homme de bien, mais que le puis mettre au nombre des pre-miers Docteurs en Droict & des plus habiles de son temps.

Aussi le Roy fut-il conscillé par les Prelats & par les Grands de France, de se deliurer de son sçauoir importun & de toutes ses finesses , & d'écrire & de faire dire par les Deputez, qu'il enuoya au Pape aussi-tost qu'il luy en eut fait sçauoir la nouuelle, qu'il estoit tres mal content de cette Legation. Le Pape de sa part sut fort indigné de ce refus, & pour en mieux témoigner son sentiment il adressa sa réponse au Duc de Berry, dont voicy la reneur.

BENOIST &c. Cher & bien-aimé fils, ayans ces iours passez receucertaines

Lettres de nostre tres-cher fils en IESVS-CHRIST Charles illustre Roy des François vostre Neueu, nous auons esté fort surpris de ce qu'elles contiennent. Année comme d'vne chofe iufques à present inouie : & comme nous ne scaurions deui- 1198. ner les causes d'un tel procede, nous auons creu estre obligez de nous en éclaircir auec luy par la fuiuante, que nous luy auons écrite d'une affection toute paterpelle, & auec tous les sentimens de tendresse que nous auons pour sa gloire & oour fon honneur, TRES-CHER Fils en IESVS. CHRIST nous n'auons pas appris fans beaucoup de douleur, par les Lettres qui nous ont esté renduës de vostre." part, que vous n'auiez pas agreable l'arriuec en vostre Cour de nostre bien ai. de me fils Martin Cardinal de Pampelune, que nous vous auions mandé auoir choifi & destiné pour y enuoyer en qualité de Legat, touchant les affaires de l'Eglife vniuerfelle. Vous adjoûtez à cela, sans en donner aucuneraison, que nous ne le deleguions pas,& c'est vne faço d'agir, tres-aimé Fils, qui nous semble & si étran- " ge & fi nouuelle, qu'à peine pourrions nous estre perfuadez que ce pût estre l'ou- « urage d'vn confeil meur & prudent tel qu'est le vostre, ny qu'on l'ait pû expedier , veu que non seulement l'execution vous en seroit iniurieuse, mais qu'elle nuiroit beaucoup au falut desames, par les inconueniens qui en pourroient arriuer. Les autheurs de ce confeil, tres cher Fils, n'ont eu autre dessem pours op- " pofer à nos bonnes intentions, que de rompre le fuccez d'vne deputation fi im- « portante: & comme elle deuoit estre composée de deux Cardinaux, ils n'ont entrepris d'en rentrancher vn & de le separer d'auec son Confrere, que parce que la raifon & la Iustice ne nous permettroient pas d'endurer cet affront, que par ce moyen la verité vous demeureroit cachée, & qu'il leur seroit plus aisé de troin- " per vostre credulité. & de vous porter à des entreprises absolument mauuaifes, « & à vne extremité qui n'a point d'exemple, & qui seroit tres pernicieuse à vostre « falut. Car dites moy, ie vous prie, qui peut mieux éclairer vostre conscience, & 🦡 porter la lumière dans le scrupule de vos Sujets, qui peut mieux vous informer de nostre part de la verité de ce qui s'est passe, & de ce que nous auons intention de fairer que deux Cardinaux dont la suffisance, les bonnes mœurs, & la " tion de rairet que deux caromaux com la familiarité, se sou les probires, font en égal e recommendation dans tons les chimats de la Chreftiente, « tant fidelles que Schifmatiques. C'elt pourquoy tious prions voltre Grandeur, & « nous vuus exhortons encore en noître Svigneur, qu'elle repare cette initure, & « Challians en consente passa ul na inglie hu " que comme Prince vrayment Catholique, vous ne permettiez pas qu'on ait abuse de vostre nom, ny qu'on vous fasse étendre la main plus anant qu'il n'est bien " feant à la modeftie Royale, fur les affaires de l'Eglife, qu'il n'appartient qu'à « nous & aux Pontifes Romains de regler & de diriger, & aufquelles nous auons ... bonne intention d'aduiser de tout nostre pouvoir, si nous n'en sommes empéchez. Seruez vous plûtoft des exemples du respect & de la reuerence de vosglorieux Ancestres enuers l'Eglise Apostolique & Romaine, imitez leur conduite " dans de pareilles conjonctures, & faites que les mesmes actions attirent sur vous « les graces du Ciel, & fur vostre memoire les louanges & les benedictions de tous et les hommes. Donné &c Novs auons bien voulu, bien-aimé Fils, vous faire part de cette Lettre comme à celuy dont l'experience & la qualité, luy ont acquis à bon droit le premier suffrage & la principale authorité dans les Conseils, & comme à " celuy encore, qui a plus d'interest de conserver à la France, l'honneur & la gloi- « re qu'elle s'est acquise auec tant d'applaudissement, par la sincerité de sa foy « toujours constante, & par l'affection singuliere qu'elle a perpetuellement té- « moignée dans tous les befoins de l'Eglife, & des Papes nos Predecesseurs, & nous " esperons que vous considererez de plus prez, si vous faites restexion sur cette affaire, combien vous noirciriez vostre reputation, & en quel danger seroit celle " du Roy, ce que Dieu ne vueille, & de tous ceux qui comme vous luy appartien- « nent de parenté, fi on refusoir la deputation des deux Cardinaux. C'est l'este & ... d'une caballe pernicieuse de gensartificieux & ennemis du S. Siege, qui ont conspiré contre sa grandeur & contre les libertez de l'Eglise, qui preuiennent la Majesté Royale pour en estre appuyez, & c'est ce qui doit genereusement en- " courager vostre illustre Noblesse, à soustenir ses droiets, & à reprimer cette «

A aa ji

forte d'attentar, auec aurant de zele que vous en deuez à Dieu, & que vous de-Anneé uez encored foin & d'empreffement pour voftre falut. Donné à Auignon fois 1398. » no fire fignet le 9, iour du mois de Juin. A cette Lettre effoit ioint le pofferi-

" ptum qui fuit.

"Nous adjoûtrons à la prefente, fili bien, aimé, comme nous faifens à celle que nous réctions as Roy, et que nous venous d'appendre, c'ét que ces enfans de diforde & de trouble, simms foy difine Patriarche d'Alexandre, & Fierre pertenda Abbé de S. Midel, qu'on ne crou pa sina coule aout recte le deformé per perfente, qu'on ne crou pa sina coule aout recte de deformé per perfente, qu'on mit d'un boudhe autate inne Confeil de Roy, de en voltre propier perfence, qu'onit d'un boudhe autate inne le confeil de la comme de

#### CHAPITRE SECOND.

 Assemblée à Paris du Clergé de France, & des Depute? des Vniucrstiez.

II. Harangue du Patriarche d'Alexandrie.

 Les Ambassadeurs d'Espagne, & le Roy de Mauarre presens, qui demandent la voye de cession.

 L'Euefque de Mascon creature de Benoist, obtient permission de desendre son droitt.

V. L'Assemblée remise au mois de Iuillet.

VI. Proposition faite au Roy de la voye de soustraction d'obedience, qu'il accepte.

VII. Le Chancelier en dresse les Lettres, ordre donné pour le Gouvernement de l'Eglise pendant la soustraction.

VIII. Dont on rend graces publiquement à Dieu.

E vinge-deuxiéme de May-les Archeuefques, Eucfques & Abber du Royaume, couse su períonace up ar Procuteurs, kel to Depute de devineuriter, amadez depuis long, cempt & infques alors attendus, fe trouwerent Paris, & s'afferndere deuxième le petit-Sell de Palais, où fe endicté pour le Royque i étoir terombern dans la petit-Sell de Palais, où fe endicté pour le Royque i étoir retomber de la maindie, les Ducués Arry, de Barregger, « d'oritans & de Barrhen, Médire en François Kerprit à la mort de Deux Pape Clemet couse la faire de l'Affaire, dôt ei fit vanceit fortexad, & particulierement de ce qui s'écoir paffe au Confifioire, de l'alors de l'avoir de l'avoir de l'arche de l'avoir de l'avo

de Nanarre, & de Sicile; aufquels le Roy auoit depuis fort peu de temps enuoyé des Ambassadeurs exprez pour ce sujer. Enfin, dit-il, apres en auoir deduit bien au Année long toutes les circostances, comme cette voye a esté eleue & embrassée de tant 1398. de puissans Monarques, le Roy est dautant plus resolu de la poursuiure, pour paruenir à l'vnion , mais il veut consulter auec nous les moyens d'y proceder, sur lesquels il vous mandera vne autre fois sa volonté.

Les Ambassadeurs d'Espagne là presens approuuerent la cession, ils témoignerent que leur Roy s'étonnoit qu'on differat tant à l'executer, & l'illustre Charles Roy de Nauarre, y ioignit les luffrages en personne, & pria qu'on ne perdit plus de temps & qu'on la hastat. Benoist qui se doutoit bien du resultat de cette Assemblee y auoit fait couler l'Euefque de Mafcon Pierre de Iuys Gentil-homme du pays de Dombes, sa creature, & celuy-cy ne trompa point l'esperance qu'il auoit en sa fidelité, car le Patriarchen'eut pas plûtost cessé de parler, qu'il se leua hardiment, & qu'il suplia le Chancelier de France de luy accorder l'audience pour deffendre les interests de sa Sainteté. Les Seigneurs de France luy permirent voloutiers, & pour mieux faire voir que ce n'étoit point vne partie faite & qu'ils n'auoient de passion que pour la verité, ils ajoûterent à cette grace, celle de luy donner pour Adjoints fixPerfonnes d'vn sçauoir éminent, & doucés d'vne éloquence singuliere, pour disputer à forces égales contre pareil nombre, qui seroit choisy dans l'autre opinion ; afin que l'affaire fût debatuë & discutée plus clairement. On leur affigna iour au Lundy fuiuant, & à cause de la presence des Ducs, qui n'entendoient pas le Latin, il fut dit qu'on disputeroit en François, & cela dura huit iours sans estre terminé autrement, sinon qu'on n'en fut que mieux persuade de la necessité de la voye de cession, & qu'il fut dit, en remettant l'Assemblée au mois de Iuillet prochain, qu'on iureroit chacun en particulier de dire verité, & que les parties donneroient leurs raifons par écrit, mais qu'ils se reduiroient à

vne feule opinion.

Ie m'engagerois dans vn trop grand discouts de les rapporter toutes, & d'autant plus que la pluralité des voix se reduisit à la cession, & iusques à la poursuiure par la fouftraction, non feulement de la collation des Benefices Ecclefiaftiques, mais de l'obedience Papale dans route son étenduë. Quelques-vns à la verité biaiserent un peu sur les interests de Benoist, & il y en eut de ceux là qui proposerent qu'on taschat encore vne fois de le persuader deuant que d'en venir à l'extremité ; mais leur suffrage sut emporté par l'aduis plus general de ceux d'vn ordre inferieur. Ce qui fortifia encore plus ce party , c'est que le Roy , sous l'authoriré duquel tout le faisoit, ayant toujours esté trauaillé de son mal depuis l'entreueuë du Roy de Bohéme , & n'ayant eu que fort peu de bons interualles , il fe porta affez bien ce iour. là & les deux fuiuans, pour demander au Chancelier le recit de ce qui s'estoit passé: & comme on luy eut rapporté toutes les opinions , il prononça definitiuement qu'il falloit adherer à la plus grande & à la plus faine partie. Il commanda au Chancelier de dresser la soustraction, de la faire publier le Dimanche prochain, & de mander les Prelats & les autres Ecclesiastiques dans la petite Salle du Palais. Le Chancelier leur fit vn long recit de tout ce qui s'estoit passe, & pour conclusion: Attendu tout ce que dessus, leur dit il, il est refolu de l'authorité du Roy, par le conseil des Princes & des Seigneurs de France, & fuiuant les suffrages de l'Église Gallicane, que pour l'aduenir, on ofte & fasse " fouftraction à Monsieur Benoift, non seulement de la collation des Benefices « de ce Royaume, mais encore de toute forte d'obeiffance, iusques à ce qu'il ait « accepté la voye d'union, & qu'il ait accomply le serment qu'il en anoit fait.

Il adjouta que l'intention de sa Majesté estoit, que cependant l'Eglise Gallicane jouyft de tous ses prinileges & libertez, que l'on en dresseroit des actes publies . & que le Ieudy ensuiuant, il seroit fait vne Procession generale de l'Eglise de Nostre-Dame de Paris à celle de Sainte Geneuiefue ; pour remercier Dieu de ce que cette grande affaire s'eftoit terminée par vne si generalevniformité d'auis & de sentimens de la part de tout le Clergé. Il desfendit aussi que nul ne sut si osé que de condamner cette soustraction, & le Duc de Berry prenant la parole, dit

Aaa iii

Histoire de Charles V I.

hautement : Quicon que sera si temeraire que de l'entreprendre, s'il est Ecclesia-Année stique, il perdra son Benefice, & s'il est Laïque, il en sera fibien chastie par le bras 1,98. » feculier, qu'il feruira d'exemple aux autres. Ainfi fe termina ce grand & celebre Parlement, & la Procession se sit comme il auoit esté ordonné, où les Ducs de Berry & de Bourgogne affisterent, auec vne grande & belle compagnie de Prelats, & Maiftre Gilles des Champs, fameux Docteur en Theologie, appuya d'un beaut discours la Iustice de cette soustraction, qu'il publia de la part du Roy en forme authentique.

#### CHAPITRE TROISIESME.

I. Mort de M. Guy de Monceaux Abbé de S. Denis , & son Eloge

II. Louanges de M. Philippe de Villette son Successeur.

111. Confirmé par l'Euesque de Paris au defaut du Pape, à cause de la soustraction, sans prejudice de l'independance.

IV.Dont l'Enesque donne un Acte par celuy de la confirmation.

L'Abbe conduit à Nostre-Dame pour sa Benediction par les Ducs de Berry & de Bourgogne.

Reglement fait pour la Confirmation & Benediction des Abbez exemps, durant la soustraction.

VII. Acte public dressé par les Prelats pour ce sujet, au nom de l'Eglise Gallicane.

E 28. d'Auril, pendant cette belle Assemblée de Prelats pourle bien de l'Eglife , Dien retira de ce monde Gny de Monceaux Abbé de S. Denis, & comme la France perdit en sa personne vn de ses plus sçauans Theologiens, ie dois encore cette reconnoissance aux bien-faits que l'ay receu de luy depuis ma plus plus tendre ieunesse iusques dans vn 22ge fort 2u2ncé, de dire qu'elle perdit 2ussi le veritable exemplaire de la vieReligieuse, & qu'il n'y 2ura iour de ma vie que ie ne confacre des larmes à vne memoire qui me doit estre si chere. Ses qualitez n'estans point de celles qu'il fustit de louer en termes generaux, ie tomberois dans vn iuste reproche d'ingratitude, si ie n'en donnois le détail, & si ie ne remarquois icy, qu'auec l'aduantage d'vn grand genie, & d'vn esprit subtil & prompt, il acoit l'humeur douce, belle, & agreable, qu'il eftoit pieux & fobre, que son grand fçauoir ne le rendoit hy rude ny farouche, & qu'il emporta cet Eloge vniuersel de la part de tous les Ordres du Royaume, d'auoir fait voir en sa personne & dans sa conduite, qu'on peut accorder toutes les austeritez de la Religion auec toutes les parties d'un parfaitement honneste homme. Il gouuerna son Abbaye l'espace de trente-cinq ans, auec vne extréme prudence, il mit ses principaux soins à euiter tont scandale, & s'étudia à reformer les mœurs de ceux qui luy estoient foûmis , mais d'vne façon plus paternelle qu'imperieufe, qui luy fit diré par quel-qu'vn qu'il vfoit de trop d'indulgence, il se contenta de répondre à cela qu'il aimoit mieux estre accuse de trop de clemence & de douceur deuant le Iuge Souuerain, que d'auoir esté trop seuere, & d'auoir porté trop haut les interests de l'authorité. Il eut le déplaisir de voir son Monastere chargé de plusieurs prests qu'il fit au Roy, il s'en plaignit commeil deuoit, & cela l'obligea d'en ménager fi bien les reuenus, que le malheur du temps ne le put empécher d'y laisser des marques de son affection, comme il sit par vn grand amas de liures pieux ou agreables, pour l'entretien de la deuotion, ou pour le diuertissement de ses Religieux,

dans leurs heures de relafehement & de loifir. Il y donna vue groffe cloche qui porte fon om, & t actude des grorers qui fuente de fon eursy, il le fortufa par Année trois fois d'une enceinte & d'une palififade de boissauce des forts, qui luy coulte. 1398. rene extrémement. Enfin fon Monditere cliant exist à enué enen fuers parifis & plus, de decimes annuelles, il trouus moyen par fon credit & par fon indultire, de faire reduire certe fonme infigpporable à la moirie, can pour le Chef que pour fair voir cy-deuant, & il le laiffa riche & abondant cu argent comprant & en reuenus.

Le Roy ayant permis aux Religieux, felon leurs priuileges, de luy élire vn Successeur, & de rendre à leur famille orpheline la consolation d'un nouueau Pasteur, ils y procederent par scrutin, & tous les vœux se reunirent heureusement au choix de Philippe de Villette Bachelier en Theologie, & Religieux d'yne admirable fimplicité. Tous les Princes en furent fort satisfaits, & le Duc de Bourgogne particulierement, qui l'auoit recommandé aux suffrages, en eut le cour si touché de ioye, qu'il dit à ceux du Conuent qui luy en apporterent la nounelle : Quand nous vous auons proposé sa personne nous songions bien autant à l'interest de vôtre Eglise qu'à celuy de nôtre affection, mais puisque c'en est fait, réjouissez-vous tous ensemble d'auoir este dignes de l'élection & de l'obeissance d'vn si homme de bien. L'ordre & la coûtume vouloient en suitte, pour la confommation de cét heureux ouurage, qu'il demandât sa confirmation à Benoist, mais comme il ne la pouvoit plus donner à cause de la soustraction d'obedience, il fur iugé par consultation des Doctes en droit Diuin & Canon, qu'il la, deuroit receuoir de l'Ordinaire ou Diocesain, selon qu'il y auoit esté pourueu par deliberation des Prelats de l'Eglife Gallicane; auec protestation neantmoins de la part de l'Euefque, que cela ne pourroit nuire ny préjudicier aux libertez de fon Eglife: & les Notaires en ayant dresse vn acte, l'Éucique de Paris en approuua la forme & le contenu, il le feella de fon Seau, & à la fin il le confirma en ces propres termes.

Nous seans en nôtre Tribunal, apres auoir inuoqué le nom de I. Chr. sans aucun interest deuant les yeux que de Dieu seul, comme ainsi soit qu'il nous ait apparu de la maniere & de toute la procedure qui s'est gardée en l'élection de Frere Phi- " lippe de Villette Bachelier formé en Theologie, pour eftre Abbé de S. Denis en Fra- " ce, Monastere situé dans nostre Diocese, comme aussi des merites des Electeurs « &de l'Eleusfcachans par enqueste qui en a esté faite, & par l'examen & par le foin ... que nous en avons pris, que tout s'elt passé dignément & Canoniquement, en telle forte qu'il n'y à rien à redire aux personnes de ceux qui ont donne leurs voix, " ny au sujet qu'ils ont choisy. Nous du Conseil & du consentement des Docteurs « & Scauans en Droit, auons ladite élection dudit frère Philippe de Villette, par ces « presentes Lettres confirmé de l'authorité de nous & dudit Confeil, & entant « que besoin seroit y interposans nostre pouuoir, voulons & consentons, qu'au moyen d'vne telle confirmation, & par tout ce que nous auons fait ou pourrions faire de procedures en cette part, il ne foit en rien preiudicié à l'exemption def. " dits Monastere & Eleu,ny des Moines & personnes de S. Denis, ny à leurs priui- « leges. Que fien ce qui regarde ladite élection , il y auoit quelque defaut auquel « il nous appartinst de supléer, nous y supléons par ces presentes, autant que nous « le pouuons, selon Dieu & que le droit nous le permet, en temoin dequoy nous

auons appolé noftre Seel à ces prefentes &c. Et aîn qu'auect e empsi in poli fembler que le disEuefque eutentrepris contre les droits de l'Eglife, ju voulux encore luy-mefine que la polterité en fût informée par cet autre Ack. P. Isaa, le d'orgemné l'Euefque de Paris Ko. E-Alons A (sauoir par cou prefentes, qu'au moyen de cette confirmation & de la benedición par nous à faire didat, Abbe, loon un trenetodos y nes voulous exquetir pour roliciton ou nouveau droit, ny en façon quel conque prejudicier à l'exemption duité Mondifere, ay wax provillees, franchiefs, immunitez & libertez auf-

## Hiftoire de Charles V I.

dits Monastere, membres en dépendans, & Religieux d'iceluy és temps paffez Année & accordez, ou desquels ils ont iouy; mais voulons lesdites exemptions & priui-1398. leges, franchites, immunitez & libertez, aufdits Monastere, membres & Religieux, cftre & demeurer en leur entier, nonobstant lesdites confirmation & Benediction. Donné fous nostre Seel le douzième d'Aoust l'an de nostre Seigneur

Apres auoir ainfi pourueu aux consequences de l'aduenir, on se prepara pour la Benediction, & pour accorder la ceremonie auce le merite de l'Elen, les Dues de Berry & de Bourgogne, eux mesmes, le conduisirent de Paris à son Eglise. auec autant de pompe que s'il cut esté du Sang Royal. La Benediction se fit le iour de S. Louis en presence de deux Abbez par l'Euesque de Paris, qui chanta solemnellement la Messe, & apres le festin, qui fut tres magnifique, les deux Princes s'en retournans à Paris, auertirent doucement le nouvel Abbé, de prendre confeil des anciens dans toutes ses affaires, & de rendre graces à Dieu de l'auoir fait digne d'vn si grand & si honorable Benefice, dans vn aage encore si ieune.

Cette rencontre celebre de pratiquer la soustraction à l'égard des Abbayes

exemptes des Ordinaires, fit affez d'éclat, & feruit d'exemple, neantmoins on ne laissa pas de dresser vn Acte pour la Benediction des Abbez, qui fut concerté entre le Conseil du Roy & les Prelats, & qui merite bien pour la consequence d'estre rapporté icy en son entier. " A V nom de Dieu, ainíi foit-il, Scachent tous & qu'il leur foir connu par la reneur du present Acte, que l'an de nostredit Seigneur 1398. Indiction sixiéme, le huitième jour d'Aoust, & la quatrième année de l'élection de Monsei-» gneur Benoist treiziéme, en presence de nous Notaires & témoins cy-dessous " nommez, à ce specialement appellez & requis: comparans de la part du Serenis-" fime & Tres-Chrestien Prince le Roy de France nostre-Seigneur, les Tres-illustres Princes les Ducs de Bourgogne & de Bourbon, & le Venerable (il est ap-" pellé en Latin spettabilis ) Messire Arnaud de Corbie, Cheualier, Chancelier de " France & quelques autres du Conseil, y assistans aussi par ordre de nostredit Sei-» gneur le Roy & à son mandement, les Archeuesques, Euesques, Abbez, & les " Procurcurs & Deputez de quelques Prelats absens, & des Chapitres des Eglises Cathedrales, par luy affemblez & conuoquez en nombre fuffilant pour repre-" fenter l'Eglise vniuerselle du Royaume de France : apres quelques importantes " deliberations faites entr'eux sur le fait de l'vnion de l'Eglile, pour lequel, com-» me dit est, ils auoient esté principalement mandez & assemblez: entr'autres Re-"glemens, Statuts, & Ordonnances, arreftez entre lesdits Seigneurs Prelats & autres, ainsi que dit est, assemblez ; attendu la soustraction & le dény de toute obedience, n'agueres fait à mondit Seigneur Benoist par le Roy nostre Sire, nos " Seigneurs les Prelats & autres cy-dessus nommez, & afin que les Eglises & Mo-» nasteres du Royaume venans à estre destituez de leurs Pasteurs, ne souffrent , quelque perte ou dommage d'vne trop longue vacance, il a cîté fur ec fratué & ordonné ce qui s'ensuit. C'est à scauoir, que de l'authorité dudit Conseil, reprefenrant, comme dit est, l'Eglise vniuerselle dudit Royaume, les élections des Ab-" bez des Monasteres exempts ou non exempts, en quelque part de ce Royaume » qu'ils soient situez, seront en cas de vacance, confirmées par les Euesques Dio-" cefains des lieux, & la Benediction par eux faire desdits éleus, insques à ce qu'il ait esté Canoniquement & pacifiquement pourueu à l'Eglise Catholique & vni-"uerselle d'un seul & unique Pape, sans toutesois en cela preiudicier en rien, ny bleffer en aucune façon l'immunité desdits Monasteres exempts. Dequoy lesdits " Seigneurs Diocefains donneront graticusement leurs Lettres patentes, pour ser-" uir en cas de befoin aufdits Monafteres exempts; par la teneur desquelles ils demcureront d'accord, que par telles confirmations d'élections, & Benedictions "d'Eleus, ils ne pourront acquerir pour cux ou pour leurs Successeurs nulle Iuris-" diction quelconque au prejudice de l'exemption, Prinileges, franchises, & li-» bertez, concedez les temps passez ausdits Monasteres, & n'entendront que cela puiffe

puils en aucun Cotre à l'Aduenir, donner atreinte auflites exempions, Priule, ges, franchies & thèretze. Duque Reglemen, sind que dit eff lat de Arrellé, Année les Seigneurs Prelats, Abbez & autres Ecclésaltiques la prefens, ont demandé à 1938. nous Nociaties floorieris, que nous leur deiluralions von ou plustieux infiramens, « pour feruir à ceux qui y ont ou auront intereft, & que ladire conflictution peut « ou pourtar atocher. Pait au Palais Rovail à Parsen la Salle de derrier et haute, les an, indiction, mois, iour, & datter d'éclétion que destins, en la prefence de Nobles « nammen, Metire à regueur d'trie, Guitarda Daphin, » & l'éternite de la Faye, Cheullist, », de d'evenienble Perfonnes, Metileurs Mailters Arier le Carditir, « Cheullist, », de d'evenienble Perfonnes, Metileurs Mailters Arier le Carditir, « Cheullist, », de d'eveniende New le l'est de l'un construit de l'ita-carditire de

## CHAPITRE QVATRIESME.

I. Copie de la soustraction d'obedience au Pape Benoist par le Roy.

Qui inftifie ses procede? & découure les mauuaises intentions, & l'intelligence secrette des deux pretendus Papes.
 Rend compte de tout ce qui s'est passé dans les Assemblées.

IV. Et donne ordre pour l'éléction des Prelatures vacables, & pour l'administration des Benesices des complices de Benoist.

HARLES Par la Grace de Dieu Roy de France : A tous les Fidelles Chre " , ftiens : Salut, & de trauailler de tout leut cœur à la reintegrande de l'Eglife " nostre Sainte Mete. Le Roy Eternel ayant par vne pieuse misericorde vne soif " toujours ardente du falut des ames , & de reunir & de raffembler tous les enfans " d'adoption en la charité, en l'amour, & en l'intelligence que s'entredoiuent tous les membres d'vn meime corps, il a fondé l'Eglife, qui est ce Corps là mes. me, fur vne pierre ferme & folide, c'est luy qui leur a enseigné, que pour éuiter " les pieges de l'ennemy, qui de tout temps travaille à les surprendre & à les perdre, ils deuoient veiller a leut conduite, qu'ils deuoient fuir comme vn écueil, " la voye de ceux qui n'ont de culte qu'en apparence pour son seruice, & qui tafchent à tromper les ouailles d'une voix faussement affectueuse, pour se repaistre "
de leur pretieuse substance, quoy qu'il nous ait appris que ce n'est point dans son " Eglife, quin'a que des richesses spitituelles, qu'il faut chercher des thresors " materiels, & que ces richesses ne sont autre chose que la charité, qui doit estre « entiere entre tous ses enfans, pour entretenir le cours de ses graces, & pour garder vne vnion indivisible. Cela ne se rencontrant plus aujourd'huy dans l'Eglise, mais y voyant tout au contraire l'abomination de la desolation, la sincerité de nostre foy, & la compassion que nous deuons aux souffrances d'vne mere si af- " fligée, nous pressent & nous sollicitent d'y mettre la main, & nous entreprenons « dautant plus volontiers de chasser cette abomination du Sanctuaire du Seigneur, « que nous sommes asseurez des vœux & de l'assistance des autres Roys & Princes Chrostions, & que le mal est tout public dans toute la Chrestienté. En offect tous les fidelles deplorent & pleurent ce desordre, & l'on ne doute plus dans le " monde, que cette funeste division & cette déchirente (on trouvera bon que ie me fois " ferny a'un mot not nean dot la proprieté en ces endroit doit ofter le mannais fon & la durete) u ont affligel'Eglife depuis lamort duPapeGreg.XI. de pieuse memoire ne soit arriuce par le trop d'ambition qu'ó a eu de fucceder en fon Pótificat. Deux perfonnes l'ayant debattu entr'elles, par vne malheureuse passion de dominer, chacune a fait "

## Histoire de Charles VI.

fon party, & il s'en cft enfuiuy des erreurs mortelles, des fouleuemens d'esprits. Année & des differends scandaleux, entre ceux qui auoient esté nourris dans la charité 1398. " de IESVS. CHRIST, & éleuez dans les veritez de la Foy. Cela a encore mis la di-" uifion parmy plufieurs grands Princes , & mefmes entre les Peuples , pardes " bruits de guerre, & si cela n'a rallumé le seu des vieilles querelles & des animo-" fitez des Nations, c'est les auoir entretenues que d'auoir mis l'Eglise hors d'estat de les affoupir, comme elle a toujours fait si bien que c'est la veritable cause de " la spoliation de tant d'Estats, & de tant de sanglans carnages, & ce qui est en-" core plus digne de commiseration, c'est qu'on ne peut attribuer qu'à ces maudi-" tes erreurs, la perte d'yn nombre infiny d'ames fidelles, & le peril tout vifible " des autres , qui en sont menacées par la durée de cette faim execrable de commander, qui gourmande les deux Competiteurs du Pontificat. Tous deux n'ont autre but que de satisfaire cette ambitieuse vanité, & comme ils ne peu-" uentiouit du tout, chacun d'eux se contente de partager l'vnité & de posseder » vne partie de l'obedience; sans vouloir considerer que c'est occuper iniustement " la moirié d'vn rout qui ne se peut diuiser, ou plutost que c'est vn sacrilege d'y " perseuerer, dans l'impossibilité de reunir deux partys depuis long-temps si endurcis en leur opinion, qui les rend responsables du scandale, & de la perce de " tant d'ames, & qui les oblige à quitter le Siege & à se departir du Gouvernement " qu'ils ont enuaby. Ainsi tant s'en faut qu'ils s'employent à abolir la cause d'une si » pernicieuse diuision, en procurant l'vnité de l'Eglise, qu'ils appliquent toute " leur étude à l'empécher, & à fomenter ce Schifme & cette fanglante ruptute, & à corrompre ceux qu'ils croyent capables de les soûtenir dans leur vsurpation.

"Cruelle inhumanité, cruauté inhumaine, pour vestir mollement vn cada-ure, pour luy donner de l'éclat & de l'emphase dans le monde, pour le remplir de » viandes delicates, aucun d'eux ne songe à la mort de tant d'ames : où cst la chari-" té, où est la pieté, où est la profession de la solicitude Pastorale ? En verité, tout " cela est bien violé, aussi bien que les vœux du jour de leur assomption au Pontificar ; puisqu'au lieu de chercher effectiuement l'vnion de l'Eglise, ils ne trauail-" lent en effect, que pour faire durer le Schisme qu'ils auoient promis d'exterminer. " Ces ambitieux comportemens, ou plûtost cette conduite criminelle & damna-» ble, nous obligent d'autant plus à mettre ordre au repos de l'Eglife, qu'il est tron-" ble de rant de maux, qu'il est comme impossible de rapporter tous les dangers qui l'enuironnent, & qu'on ne scauroit figurer son estat deplorable, sans emprunter & fans luy approprier la Prophetic lamentable de Ieremie, pour dire auec " luy, que la Ville pleine de penple est denenne fente & abandonnée, que la Maistreffe » des Nations est comme vefue, que la Princesse des Proninces est accablée sous le ione des " tributs, qu'il y a long-temps qu'elle pleure, & que personne de tous ses plus insimes ne la daigne confeler. C'est ce qui a donné l'affeurance à la race Payenne, d'insulter fur le troupeau de I E s v s- C H R I S T , c'est ce qui a causé le meurtre & le carna-" ge de rant de Chrestiens de diverses Nations, c'est ce qui a fait que les Turcs ont " porté leurs frontieres fi auant dans la Chrestiente, & qu'ils ont aboly & étouffé » le culte de la veritable Religion dans l'estendue de leurs conquestes. Enfin, c'est " ce qui a rellement ébranlé l'estat de l'Eglise, que cette colone du Dieu viuant nous paroift comme chancelante, que le retz du fouuerain Pefcheur paroift tout preft d'abylmer, & qu'il femble que les flots & les vagues montueuses qui s'en " iouent, foient preftes de l'engloutir dans vn naufrage indubitable; fi les Roys & » les Princes Chrestiens, qui doiuent rendre compte à Dieu de leur Empire, n'en " déployent toute la puissance, comme ils y sont tenus, contre les dissipateurs de l'Eglife.

"Ils l'auy doitent ce fecours , comme ceux qu'elle a fprituellement engendrez, de commeles Canons nous appenent qu'ils font obliget de fet reuir pefètà a tous se to-cloins, nous y fommes d'augran plus intereffez par le titre de fils aifié de j. Eglife, que nos Predeceffeurs nous ont laiffé aux el l'exemple d'wor piete perperuellement hereditaite, qui les a fait accourir à toutes fes plainets & à toutes fes fouffrances. Ceft pourquoy en pourfuiuant le poiffest de ja rendus en cettre fes fouffrances. Ceft pourquoy en pourfuiuant les offices de ja rendus en cettre de l'autre occasion icy par nostre tres-honoré Seigneur & Pere de glorieuse memoire, qui a toujours sollicité tous les autres Roys par frequentes Ambassades, de vouloir Année trauailler à la ruïne du Schifme & à la reunion des deux obediences à vn feul & 1398. vnique fiege : nous auons continué les mesmes soins enuers les mesmes Roys, « ynique lege. pour ne pas entreprendre de noître chef l'interest commun de toute la Chre-stienté, pour lequel nous aujons besoin de leur assistance & de leur conseil. La connoissance qu'ils ont eu de la fincerité de nos intentions pour le rétablissement de l'Eglife, si malheureusement déchirée & tourmentée de tant d'orages, " les a fortifiez dans le mesme dessein, & nous n'y auons pas sculement esté conniez par ceux de l'obedience du feu Pape Clement de bonne memoire, mais par « quelques-vns du party de son Aduerlaire, qui auoit promis qu'aussi-tost qu'il ... nous y verroit disposez, il y apporteroit de sa part toute sorte de diligence, sans

rien obmettre de tout ce qui s'y trouveroit estre de son pouvoir.

Enfin les Prelats de nostre Royaume, & nostre tres aimée Fille l'Université de " Paris, nous y ayans encore exhorté par diuerfes fois, nous auons lassé la cuirasse « resplendissante de la Foy, & la conscience armée de la Loy divine, nous auons " entrepris auec l'appuy de tant d'Alliez, de terraffer ce monstre de Schisme & de diuision. Il est vray que l'ennemy commun a trauerse nostre dessein, sous le Pontificat de Clement, & que nous n'auons pû faire autre chofe, que de le prier d'ex. " tirper cette cruelle peste , & sa mort ayant interrompu nostre negotiation . nous « l'auons continuée durant le Siege vacant, & comme toujours animé du mesme " esprit de charité pour deliurer l'Eglise de ses langueurs & de ses soupirs, nous priâmes par Lettres les Cardinaux de fon College, de differer l'élection du futur " Pontife ; afin qu'en procurant plus doucement la cession de son Aduersaire, il fût " plus aifé de moyenner l'vnion. Mais les Cardinaux entrerent au Conclaue, aupa. « rauant qu'ils cussent receu nos Lettres, & là traittans entr'eux de l'élection fu- a ture & de l'vnité de l'Eglife au mieux qu'ils purent, selon qu'ils y estoient obligez, & comme nous en auons efte bien informez, ils promirent & iurerent fur les Saints Euangiles , pour le service de Dieu , pour paruenir au bien de l'vnion, & pour le falut des ames de tous les Fidelles, que fans dol, fraude, & manuaife " intention quelconque, ils trauailleroient fidellement & diligemment, de tout ce " qui estoit en eux & de tout ce qui leur pourroit appartenir, pour procurer cette ... vnion & pour mettre fin au Schisme: protestans de ne donner ny directement ny indirectement, publiquement ou couvertement, confeil ou faueur pour differer vn fi grand bien i mais qu'au contraire celuy d'entr'eux qui pourroit eftre " éleue à l'Apostolat, garderoit de bonne foy & en verité tout ce que dessus, sans « aucune machination, excuse ou dilation, iusques-là mesme de faire absolu. « ment & inclusiuement cession du Papat, si les Cardinaux là presens & ceux de « l'aduenir, ou la plus grande partie d'iceux, iugeoient qu'il fût expedient pour le bien de l'Eglife & pour l'unité d'icelle : comme plus au long il apparoist " par la cedule faite audit Conclaue & souscrite de la propre main de tous les " Ce fut aux conditions de cette cedule, qu'ils éleurent vn de leur Corps, qui «

y estoit present, & qui est Pierre Cardinal vulgairement appellé de Lune, & depuis son assomption nomme Benoist. Celuy-cy ainsi choisi pour gouverner & conduire la Barque de S. Pierre, reitera le mesme serment, comme il nous a esté " fidellement rapporté, & la nouvelle de sa promotion nous estant annoncée, nous « en ressentismes d'autant plus de ioye que nous esperâmes qu'il seroit le moyen « que Dicu avoit choifi pour la paix de son Eglise. Nous en rendîmes publiquement graces à fa providence, & nous en fumes encore plus perfuadez par des Enuoyez expres qu'il nous deputa, & qui nous affeurerent de viue voix, qu'il " auost vu zele extreme pour l'extirpation du Schifme, & qu'il ne vouloit entre- " prendre cette grande affaire que par nostre participation & de nostre consente. " met,mais qu'il nous prioit & nous exhortoit d'y donner tous nos foins, & de nous " y appliquer fansaucun relaschemet. Il adjoutz encore, pour en haster la conclusió " qu'il nous prioit de luy faire vne deputation de Perfonnes notables & fidelles,

que nous creussions portées d'une vraye & cordiale affection à l'unité de l'Eglise, Année & qui fussent pleinement instruites des voyes & des moyens veiles & commodes 1398. » que nous aurions iugez à propos de tenir. Il fouhaitta pour ne point perdre de s temps que ces Deputez fussent munis d'un plein pouvoir, pour passent et à l'execution de ce qui seroir resolu ; sans qu'il s'ut besoin de recourir à nous pour de nouveaux ordres, apres qu'il leur auroit reuelé le secret de son cœur, qu'il leur " feroit voir tout ouvert : & il dit de plus, qu'il s'estoit aduisé d'une tres bonne & » courte voye pour paruenir tres-aisement à l'union, laquelle il declareroit fortvo-" lontiers à nos Ambassadeurs, pourueu qu'ils fussent de telle consideration & , d'vne authorité si considerable qu'il s'en pût familierement entretenir auec eux, nous affeurant toujours neantmoins, qu'il ne refuseroit aucune proposition, tel-" le qu'elle pût estre, qui tendît à l'vnité qu'il desiroit de poursuiure de sa part de " tout fon pouvoir, & auec autant de passion que nousen témoignions de nostre

" costé. Sur de si belles asseurances d'vn bien, dont nous prenons Dieu à témoin, que nous n'auons effavé de le procurer que pour son service, & qui est le plus sensible de tous nos interests, nous ne pensons à autre chose, & pour proceder plus meu-" rement fur les follicitations qui nous ont efté faites & reiterées par plusieurs » Roys & Princes, par ledit Benoift, & mesme par son Aduersaire, nousconuo, " quons vne Assemblée de Prelats, des Deputez des Chapitres celebres, des Vni-uerstrez fameuses, de pluseurs Dockeurs en Theologie & en Droit, de deuots Religieux, & des Grands de nostre Royaume. Ils discutent toutes choses, auec " autant de diligence que de fidelité, & par leur conseil , il ne se trouue qu'vne " voye qu'on puisse proprement appeller la meilleure, la plus seure, la plus hon-" neste, la plus courte, & pour tout dire, la plus capable de mettre les consciences , des Fidelles en repos, & seule pleinement & suffisamment puissante d'exterminer "le Schisme. C'estoit la voye de cession de la part des deux Contendans, & qui se " deuoit ainsi pratiquer: c'est à sçauoir que les deux parties, apres auoir pris & » pourueu à toutes les seuretez necessaires, se trouveroient avec leurs Colleges & » autres Personnes qu'on iugeroit à propos d'y ioindre, en certain lieu secret & , conuenable, qu'ils choifiroient fous la protection des Princes ou Seigneurs dudit lieu, aufquels ils prendroient confiance. Que la premiere chose qui y seroit à faire, feroit de caffer & annuller toutes sentences, & que toutes les peines spiri-" tuelles & temporelles d'icelles seroient leuées à l'égard de ceux qui par les deux » Contendans ou leurs Predecesseurs, de quelque façon que ce sût, auroient esté " admis au Cardinalat, lesquels demeureroient en leur entier, aussi bien que les dispenses données des deux costez auec connoissance de cause, qui seroient confirmées, ratifiées & declarées Canoniques. Comme pareillement les promotions " faires par les deux Competiteurs aux Prelatures, Dignitez, Offices, & Benefices " quelconques; en telle forte que quiconque possedera sans contestation, conti-" nuera de iouir de la Prelature ou Benefice ainsi obtenu ; bien entendu que ceux , qui seroient en iouissance actuelle de la Ville & de la principale habitation & du vray domicile du Benefice, seroient maintenus dans le titre, & qu'à l'égard de ceux qui ne tiendroient qu'vne portion du Diocese ou du Benefice, il leur seroit " pourueu d'vne pension annuelle de la valeur de ce qu'ils auoient de reuenu de-» uant la confirmation & Ordonnance sussitie, insques à ce qu'ils sussent placez ail-" leurs par le S. Siege Apostolique : mais que ceux qui n'y auoient aucun droit & ne iouissoient de rien auparauant, attendroient qu'il y fût pourueu par ledie

On promettoitencore de prendre soin de donner à chacun des deux Papes » vn bon & honorable estat qui fût suffisant pour soûtenir la memoire de la place » qu'ils auroient tenue : qu'on apporteroit tous les soins & les precautions neces-" faires pour preuenir toutes fortes de conspirations, diuisions, troubles, factions, & generalement tout ce qui pourroit trauerser la liberté du Conclaue pendant " le Siege vacant, tant par vne étroite observation de la Constitution de Gregoire \* X. faite au Concile de Lyon, que par toutes fortes d'autres moyens possibles.

Puis toutes choses ainfireglées, que sans s'arrester au droit des parties, les deux Competiteurs, sans en façon quelconque differer ou retarder, cederoient & re- Année nonceroient au droit qu'ils ont ou pretendent auoir au Pontificat. Que ladite re- 1398. nonciation faite, les Cardinaux là presens, qui au moyen de leur confirmation " cy-deffus feroient yn veritable & certain College, entreroient au Conclaue, & « felon la disposition du droit; procederoient à l'élection du Pape futur, qui pour « plus grande feureté, ratifieroit, approuueroit, & agréeroit deuëment, toutes & ... chacune les conditions susdites.

Laquelle voye, telle qu'elle est cy-dessus exprimée, s'il ne nous estoit fait ounerture d'vne autre meilleure ou aussi bonne, par ledit Benoist ou autré, nous " auons choisi comme la plus expediente, & la plus commode pour obtenir l'v- ic pion & rétablir le repos des consciences. A fin de la proposer, & que les choses se fiffent auec d'autant plus de grace, qu'il n'y paroiftroit point de force & de con-grainte, nous auions refolu de ne nous feruir qu'à l'extremité de l'entremife & de " l'affiftance des autres Roys & Princes Chrestiens. Pour cette consideration & " pour satisfaire à ce qu'il paroist cy. dessus que Benoist avoit desiré de nous, nous « luy auons enuoyé la plus celebre Ambaffade qui se pût faire en France, puis qu'elle estoit composée de trois Ducs de nostre Sang, ceux de Berry & de Bourgogne nos Oncles, & celuy d'orleans nostre Frere, tous zelez & bien intentionnez pour la Paix & vnion de l'Eglife, & que nous auons encore fait accompagner d'vne noble suitte de Prelats & de personnes de Lettres.

Apres luy auoir exposé e sujet de leur arriuée, ils demanderent qu'on leur representat la cedule faite au Gonclaue, & de laquelle il a esté déja parlé, qu'ils ... arracherent comme de force, & continuans d'agir selon leurs instructions, ils luy dirent auec respect qu'ils ne seroient ouverture d'aucune voye, qu'il ne leur eut declaré, comme ils l'en suplicient tres-humblement, celle dont il nous auoit écrit " qu'il s'estoit auisé : offrans de nostre part tout ce que nous pourrions d'assistance, « de faueur, & de confeil, au cas qu'elle fut bonne & conuenable, & qu'il ne s'en a trouuât point de meilleure.

Il les mena bien loing auparauant que de se rendre à leurpriere, & enfin ils apprirent, que cette voye étoit celle du compromis, qu'il leur fit entendre par vn billet en tierce personne & dont voicy la teneur en ses propres termes. Apres ausis pris les seureteZ sufficantes, nostre Seigneur anec son College, & l'Intrus anec ses Anti-Cardinaux qui pourroient & voudroient y aller , & auce tel autre nombre de personnes qu'ils ingeront à propos ou qu'il plairra aux deux Aduersaires d'y mener , & dont il seroit connenu, consentiroient & donneroient pouvoir de consentir aux arricles cy-dessons;

Cela fait & reglé notre Seigneur de son coffé, & l'antre du fien f. roient élection en pareil nombre, de gens craignans Dieu, qui eusent un veritable Zele pour l'union de l'Eglise : & cenx-cy apres anoir fait serment sur les Enangiles , en presence des deux parties, ou de personnes par eux commises, de bien, d'diligemment proceder en cette affaire, faus ennifager d'autre intereft que celny du fernice de Dien & du bien de l'Eglife, cessant tont sentiment de baine, on d'amour, ou de crainte quelconque, s'affembleroient pour ouir & examiner les raisons de fais & de droiel de l'un & de l'autre des Contendans. Apres cet examen & diligente information , tontes chofes difentées felon le merite & la qualité de l'affaire, ils declareront lequel des deux à droit, & lequel mesme deuroit demeurer en poffesion du Pontificat: & ce aucc affeurance d'une entiere & parfaite foumifion , de fuiure fans aucun pretexte d'excufe , tout ce qui par lefdites perfonnes, comme dit est, élenes, on les deux parts d'icelles aura esté declaré on definy, pour laquelle assenrance on prendra tontes les precantions à ce que dessus nevessaires & villes, ou mesmes opportunes.

Quelque temps apres il y adjouta encore les clauses suiuantes.

Item, afin que l'union fi defirée fe puiffe obtenir en l'Eglife de Dien , & pour lener tont presente de la differer, s'il arrinoit quelque ambiguité, difficulté, on dinersité, lesdits Commissaires éleus, pourront pournoir l'un des deux par voye de pronisson, pour le bien du S. Siege &c. & afin de retablir le repos des consciences , & d'ofter tout sujet de prouble & de supercherie aux ames simples & aux manuais esprits, de la part de celuy. Вывій

Ame enjadic dapaci to sans promoté en sedonant le prosifico, este prosonaisio de Amete endamace, constat la frecé de la viejeure d'un resinaisio voltamici de Agribucatio (1988. faire, de parton à fon égad a le sirge Applidique (rea confeverant a chep, en fonces) que de fecte de la viente de

part des Frelats & des Princes de l'one & de l'autre obedience , & ainfi cette deliberasion femblergit quafi anoir la force d'un Concile general. Cette voye estant plûtost vn veritable obstacle qu'vn chemin à la paix de l'Eglife, nous auons fait remontrer audit Benoist par nos Ambasfadeurs com. bien elle eftoit attificieuse, & malicieusement inuentée, & que c'estoit vn nou-» ueau gouffre de difficultez & d'erreurs. Le Roy de Caffille nostre tres cher " Frere a esté du mesme sentiment, il l'a improuuée solemnellement comme inu. tile & pernicieuse, & il l'a fait voir auec beaucoup d'euidence par cette répon-" fe fi elegante par luy n'agueres faite à nostre tres-cher Cousin le Roy d'Arragon, " & c'est vn sujet qui nous engageroit encore à faire vn grand discours s'il en fal-» loit deuelopper toutes les malignitez & les consequences. Il suffira, pour donner " à connoistre qu'il ne faut pas prendre pour des Colombes tous ceux qui disent. p Pax vobii, & qui nous annoncent la paix, de faire quelques reflexions sur des propositions & si vaines & si iniques. Premierement, on ne conuiendroit iamais " de ce lieu de l'entreueuë, que chacun des deux Contendans voudra estre de son » obedience , & de la domination de quelque Prince adherant & fauteur de fon » party , & par consequent suspect à l'vn des deux : & comme l'assignation de ce " mesme lieu dépendencore du consentement des Princes de l'une & de l'autre obedience, cet agrément seroit long à pratiquer. Apres cela, il fautencore " pour l'execution de cette voye, qu'il se fasse au mesme lieu vne grande conuo. " cation de Princes & de Prelats des deux partis, & faut-il autre chose pour juger. " des difficultez moralement impossibles qu'il y auroit de conuoquer, d'aller, de " sejourner, & d'attendre la fin & la conclusion d'une affaire disposée à une grap. de longueur, & à laquelle il faut joindre les dépenses extrémes & insupporta-" bles qu'on auroit à foustenir? En verité, sion s'y embarquoit, on ne viendroit " jamais à bout d'une infinité de peines & d'inconveniens qui ne le peuvent expri-

mer, & qui feroient inéuitables.

Quant au progrez & Al La, pourfuite de cette affaire, quel fardeau feroit. ca
de lournir à la dépente la plus necessaire, & combien s'y renconstrenois: il de
dangers pour les amet & pour les corps, combien de percet de biens, & tout
d'angers pour les amet & pour les corps, combien de percet de biens, & tout
du c, que nous apprehendons d'y entre trop auant, & c'est ce qui fait que nous
nous contextons de toucher legrement les distilicates les plus conductables,
Personne ne doutant que les deux Competiteurs ne soucher contrairer es fait, d'aute croire pour tre-assent de charu diktra des personnes qui ly loctet afis.

" dées, alliées, propices, adherantes, fauorables, affectionnées, conformes & arnefites à fon opinion, & par confequent d'autant plus sulpedes à fon Aduer, faire, qu'ils auroient moins d'égardà fes raifons & à l'es droits, qu'il leur inclination. Qui croita donc que des gens ainf choifis fe pulfent inansis accorder dans

nation. Qui croira donc que des gens aini choiis le putient iamais accorder dans "une telle contrarieté de fair, ne féront-ils pas cous differents d'intention & de "volonté : Et n'ét. il pas plus que vray-femblable, qu'ils prolongeront la caufe de la contrarieté de la contrariet

» de Dieu & de l'Eglife, qu'ils abuferont de leur temps, qu'ils le confumeront en

Fris, & pour tout dire enfin, ce que Dieu wueille détourner, qu'us lieu d'extir—
per le fehime detetable quintéele la Chreliteure, il lus fyourinour de nou. Année 
uelles racines, d'autant d'opinions contraires & opposées quité prefenteront à 1998, 
difeuer dans vue affirer, dont la qualité rend comme necessire rout ce qui 
poutfernir à l'embrouiller l'Octre longue difeution de droits & de faits, entrair, 
anner auec foy de interdocutoirs, des productions de rémoins & d'aère, des 
preuses & des contredits de toutes façons, & toutes fortes d'autres articles inermisables, & tout cels fans acuen fruit, qar comme les deux partes féron d'
obligez de consenit de Compromissires, la Loy ciulle lour permettra d'en prende causancé part qu'en de la compromissire, la Loy ciulle lour permettra den prende causancé part qu'en de la compromissire, la Loy ciulle lour permettra den prende causancé part qu'en de la compromissire, la Loy ciulle lour permettra den prende causancé part qu'en de la compromissire, la Loy ciulle lour permettra de prende causancé part qu'en de la compromissire, la Loy ciulle lour permettra de prende causancé part qu'en de la compromissire, la Loy ciulle lour permettra de prende causancé parte de deux.

Sentences fulminées d'un collé & d'autre, & vii l'aut encore reconnoillres pour 
Cardinaux tous cuxtu qui par les deux Pretends on orthe éleuer à cette Djante, e'

s'il faux confirmer & canonière les titres & les promotions de l'une & de l'autre 
bedeence, faux il d'autres preutes de l'ineptie & de l'insquiré de cette voyer, 

d'en l'autres preutes de l'ineptie & de l'insquiré de cette voyer, 

d'en l'autres preutes de l'ineptie & de l'insquiré de cette voyer, 

d'en l'autres preutes de l'ineptie & de l'insquiré de cette voyer, 

d'en l'autres preutes de l'ineptie & de l'insquiré de cette voyer, 

d'en l'autres preutes de l'ineptie & de l'insquiré de cette voyer, 

d'en l'autres preutes de l'ineptie & de l'insquiré de cette voyer, 

d'en l'autres preutes de l'ineptie & de l'insquiré de cet

En effet, files Commissaires ne mettent une heureuse fin à ce long différend, a ce que nous ne sçaurions nous perfuader, ce seroit vn inconuenient bien à craindre, & neantmoins facile à arriver, que celuy qui n'auroit point de droit au Pontificatne l'emportaît, ou par la force de sa faction, ou par corruption des Com- " missaires, & par subornation de Notaires & de témoins. Mais quand les Com- « missaires conviendroient ensemble de la maintenue de l'vn des deux, il ne fau- « droit pas esperer de cela, qu'vne chose qui tient si fort aux consciences, sut si " bien iugée par vn petit nombre d'Arbitres, qu'il ne restast plus de scrupule, & " qu'on ne dist de l'autre part qu'il y auroit eu de l'intelligence, & qu'on se seroit " feruy dans cette caufe de ce qui fe pratique affez ordinairement dans le cours des " affaires ordinaires, & qu'il n'a pas esté impossible à la puissance du party con- « traire, de gagner des Commissaires, des Notaires & des témoins. Ainsi ils croiroient leur party d'autant plus iuste, qu'ils accuseroient l'autre d'iniustice, ils feroient conscience d'en douter, & le scrupule ioint à l'obstination, & aux auersions naturelles, mettroit d'autant plus les choses hors d'accommo dement, que « ce Schisme icy a vne naissance si fatale & si particulierement maligne, qu'on peut « dire qu'il ne s'en est iamais veu de pareil. Il s'est si bien planté dés le premier sour « de son origine, il a pris des racines si fortes & si viues, mais si intriguées & si confuses, que chacun des deux Contendans pretend estre le successeur legitime d'yn Pape canoniquement éleu en diuerses façons & à diuerses fois par les mesmes " Cardinaux & parle mefine College. Er ce qui est encore plus embarrassant, crest « qu'ils ont succedé par mesme moyen à vne obedience toute établie, & à vn partv tout formé, où il fe rencontre de coste & d'autre des gens de Lettres pour les deffendre, fur le témoignage des plus anciens Cardinaux, qui des le commencement de cette fatale division, ont fait des protestations par escrit & des ma- " nifestes si differents, que dans l'impossibilité d'accorder des personnes si consi- « derables en un fait si diuersement rapporte, il est comme necessaire de croire « qu'il n'y a point de Compromissaires qui en puissent venir à bout. Toutes ces difficultez font trois partis, les vns font pour quelqu'vn des deux, il y en a d'autres qui n'en reconnoissent aucun , tout cela accroist le mal & le prolonge , & " comme tous les iours de nouucaux accidens font naistre de nouueaux interests, « ils estouffent encore la memoire desanciens motifs. Cela est cause qu'on ne peut plus parler du passé auec asseurance de verité, & cependant la mort enleue les prenues auec les témoins, qui ont eu connoissance du fait pour l'avoir veu & fceu ; & ce qui reste encore des vieux Cardinaux, pouvant estre suspect pour " auoir pris party, fi les Commissaires suiuent ou reiettent leur témoignage, ils u pourront errer dans le fait, pour ne pas dire dans le droit en leur Sentence, & " en elifant l'un des deux pour l'éleuer au Pontificat.

Il refulte donc clairement de tout ce que desus, que comme c'est en vain « qu'on prend vn remede quine peut guerir, qu'il en seroit de mesme de cetre « voye. là à l'égard des consciences qu'elle ne pourroit appaiser, & qu'elle feroit « encore plus incapable d'esteindre le Schisme, Maisencore, que cela rendroit le Année peril des ames d'autant plus grand, qu'il y auroit de l'endureissemen & de l'opi-1398. » niastrete. Il faut par consequent de toute necessité quelque chose de plus fort " & de plus essegié pour extriper cette mortelle zizanie, il faut vn remede qui

& de plus effecăf pour extirper cette mortelle zizanie, il faut vu reniede qui l'arrache & qui a deterre, qui purge le frapula e, qui detende le roullie des l'arraches e qui a deterne le roullie des l'arraches e qui a comment de l'arraches e qui se fici adoutie, comme fa forme & les morens de la pratiquer, ne font a suomement capables d'un effect fig rand & fa neceditar, no.f. dist Ambaffadeurs l'ont improusee & rebutee, & nou & noftre Ferre le Royd & Caltille, par le confeil de plus four perfonnes doctes & bien verfecte na parelle.

matieres, l'auons aussi reietté eauec ses additions & les moyens de la pratiquer. Apres cela, nos Ambassadeurs proposerent de nostre part audit Benoist, la " voye de cession, qu'ils le suplierent d'auoir agreable, & luy offrirent moyen-» nant fon confentement, de traiter auec luy & auec fon College des moyens de "l'executer; en telle forte qu'il eût tout l'honneur de l'heureule vaion qu'ils en esperoient: & cette voye estoit si raisonnable, que de tous les Cardinaux, il n'y auoit que celuy de Pampelune qui y fut contraire. Ils en auoient deliberé entre " eux , tant auparauant que depuis l'arriuée de nosdits Ambassadeurs , & non seu-» lement ils l'auoient appronuée & éleue, mais plusieurs fois ils ioignirent de tres-" instantes prieres à leurs Remontrances, insques à donner des larmes à la com-" passion qu'ils témoignoient des calamitez déplorables que l'Eglise souffroit. Nous sçauons de bonne part qu'ils se sont acquittez de ce pieux deuoir, tant en " presence de nos Ambassadeurs que deuant & apres les Audiences, mais que Be-" noist tout abandonné qu'il estoit à son ambition, s'obstina tousiours contre cer-, te voye, qu'il ditestre contre les Sanctions Canoniques, d'un pernicieux exem-" ple pour la Religion & pour le seruice de Dieu, & enfin non iuridique, non pratiquée, & iusques alors inotive. Nos Ambassadeurs cependant resolus de ne rien negliger pour procurer l'vnion, & de ne rien déferer à ses desseins am-" bitieux, firent ce qui auoit esté aduisé pour ce besoin en nostre Conseil, ils prie-» rent les Cardinaux de leur vouloir donner vn témoignage sous leur seing, com-... me ils augient choisi cette vove. & comme ils supligient Bengist de la vouloir accepter. La iustice de la cause les y rendit tous disposez, mais Benoist en ayane esté aussi tost aduerty, il les admonésta, requit & exhorta par certaines Lettres, " en vertu de sainte obedience, & de la fidelité qu'ils luy deuoient, de l'assister nen la poursuite de la voye qu'il auoit choisse: leur deffendant pareillement en " vertu de la mesme obeissance, de se souscrire en ladite cedule & d'y consentir. , & protestant, en cas qu'ils fissent au contraire, & quand bien pour quelque raison il pourroit faire ou dire autre chose à l'aduenir, que tout cela & tout ce qui pourroit s'en estre ensuiuy, il vouloit & reputoit estre de nulle valeur, & tenu " absolument pour chose non faite & non auenuë. En vain tascha-on de l'obliger » à reuoquer ces defenses iniurieuses, & cette pretendue protestation, les prieres " de nos Ambassadeurs n'y seruirent de rien , & les suplications des Cardinaux prosternez à ses genoux, & la pluspartauec des larmes, ne le pûrent stechir en faueur de l'Eglise, dont ils luy representoient les miseres aussi bien que le peril " de tant de millions d'ames qui patifloient de cette mal-heureuse division , & » qu'il ne pouuoit sauuer qu'il n'acceptast la voye qu'on luy proposoit, & qu'il ,, estoit obligé de choisir. Tant de respects ne seruans qu'à endurcir ce cœuram-" bitieux , nos Ambassadeurs demeurerent plus persuadez que iamais , qu'il n'avoit que des interests particuliers en recommendation , & que la cupidité des

"biens & des honneurs deuoroit rous les foins qu'il deuortau falut des ames : Et 

comme il n'y auoit plus rien à faire pour amollir von cœur fi vuide de charité & fi 
plein de faft & d'orguel ; list le laiferent , & reuinrent en cette Ville ; pour nous 
faire le récit bien au long de toute leur negociation.

Comme elle auoit fair va grand éclar, Benoitl ne manqua pasaufii-toft, pour

" en preuenir les impressions, de deputer par toute la Chrestiente des personnes " chossies entre ses Creatures les plus devouées, & de faire publier par des gens fans sans honneur & sans honte, que ces Ducs si illustres nos Ambassadeurs uoient fait ouverture de nostre part de la voye d'une cession simple & absolut. Année que pour l'obliger à renoncer sur le champ, & pour établir en mesme temps vn 1398. François en la Papauté. Nous nous rapportons de cette insigne fausseté, au " témoignage de tous ceux qui ont esté presens à leurs Audiences ; mais nous le « ferons bien mieux voir par nostre conduite, où l'on reconnoistra que conformement au conseil de l'Apostre, & suivant les vestiges de I E s v s. C H R I S T, quine fait point d'acception de personnes, & quin'a point étably de difference entre le Iuif & le Grec, nous nemettons point les Nations en balance, & « n'auons aucune pensée d'en preferer aucune. Il ne nous importe qui que ce « foit qu'on place dans le Siege, fut-il Affricain, fut-il Arabe ou Indien, tout ... ce que nous desirons de luy, c'est qu'il soit orthodoxe, qu'il soit serme en la "Foy, qu'il ne soit aueugle d'aucune ambition, qu'il ne soit suspect d'aucune " finistre opinion, & qu'il n'entraisne point la Cour Romainc en aucune erreur, " Il a encore depefchel'Euefque de Terafone vers fon Competiteur fans en fai- « re part aux Cardinaux, quoy que les sacrez Canons deffendent de rich entreprendre en une affaire de cette conscquence sans leur consentement & saus leur confeil, & l'on ne sçait point autrement ce qu'il a negocie auec luy, sinon que depuis cette deputation, c'est à dire depuis prés de deux ans, ils ont fait " treves defoudres, & qu'ils ont cesse reciproquement les procedures iusques là « continuées des deux coftez contre l'vn & l'autre Siege. C'est ce qui donne lieu « à vne vehemente presomption d'intelligence & de collusion, qui fait paroistre la damnable ambition des deux Parties, & qui nous a d'autant plus animez à poursuiure ce qui auoit esté si faintement commencé, que nous n'auons point " veu que depuis ce temps-là , Benoist ait rien fait dont l'vnion s'en put en-

Cela nous a fait resoudre, suiuant ce qui auoit esté autrefois concerté entre " nous & nostre tres-cher Fils le Serenissime Roy d'Angleterre, de le requerir en mesme temps, luy & sondit Adversaire, d'accepter ladite voye de cession, & pour ce sujet nous leur auons enuoye nos Ambassadeurs, auec ceux des " Royaumes de Castille & d'Angleterre, qui se sont parfaitement acquittez de « leurs ordres. Ils ont supplié Benoist qu'il daignast misericordieusement remedier à la langueur mortelle du troupeau de lesve-Christ, en banniffant ce Schifme pestifere par le secouts de lavoye de cession . & comme ils ont veu qu'on auoit plus de dessein de les ennuyer que de les satisfaire, par mille fri- " noles raisons qui leur ont esté alleguées de sa part, ils luy ont enfin declaré vne « fois pour toutes; que si dans un certain temps desia passé, luy & son Aduersai- « re ne faifoient en forte qu'il n'y eût en l'Eglife de Dieu qu'vn feul, vnique, vray « & certain Pasteur, ils luy protestoient & à toute la Chrestienté, tant en nostre « nom que de la part desdits Roys, que nous y pouruoirions partous les moyens « d'afloupir le Schisse & de rétablir l'unité, & que nous vsernons de tout nostre « pouuoir pour faire cesser les pretextes, pour lesquels, & par lesquels, on pre- " supposoit ou pouvoit presupposer vray-semblablement, que le Schisme auoit « dui é & s'eftoit prolongé inques alors. Benoift toufiours durement obstiné ré pondir à cela, qu'il n'estoit point encore assez persuadé de toutes leurs raisons, " pour se determiner sur le champ au choix de la cession; mais qu'il en confereroit auec ses Confreres, & qu'il feroit scauoir ses intentions à leurs Maistres, & « auec cette réponse ils continuerent leur chemin insques à Rome, vers son Com- « petiteur. Les Ambassadeurs d'Angicterre luy firent, la proposition de la cession, ils le supplierent de la vouloir accepter, les Ambassadeurs de France & de Ca. stille y soignirent leurs instances, & il tint à tout cela le mesme langage de Be. noist. Il dit que l'affaire estoit trop importante pour en resoudre de sonches, " & qu'il falloit du temps pour prendre l'auis de ses freres, & pour sçauoir les sen- « timens de quelques Princes tant proches qu'eloignez, auparauant que de pren- « dre sa resolution, & qu'il ne manqueroit pas de faire sçauoir à leurs Princes, ce « qu'il seron conseillé de faire.

Depuis ce temps-là, l'on n'ena eu aucune nouvelle, non pasmefines vne Année feule marque qu'ils songeassent à rien executer d'une promesse si vague, mais 1398. " au contraire ils s'en font mocquez, & celuy de Rome s'est enenre joue de la " mesme sollicitation de la part des Electeurs de l'Empire & de plusieurs autres " Princes; pour toufiours faire voir que dans vne affaire fi publique ils n'ont point " d'autre objet que leur interest particulier. Cependant le Roy de Castille, comme tout Catholique & tres-deuot Fils de l'Eglife, & fort passionné pour l'vnion, " nous a mandé qu'il improuuoit la voye du pretendu compromis, & il nous a en-" fin persuade & par Lettres & par Ambassades, qu'il ne restoit plus de moyen " pour y disposer Benoist, que celuy de la soustraction d'obedience; qu'il ne sil-"loit plus differer si on le vouloit mettre à la raison. Nous auons sait toutes sortes de reflexions sur cét aduis, nous auons rappellé en nostre memoire tant d'instances & de requisitions faites par tous les Princes pour la voye de cession , & " comme nous nous sommes d'autant plus confirmez dans l'opinion qu'elle estoit » necessaire, nous auons sait vne nouvelle Assemblée des Ecclesiastiques de nostre "Royaume, pour terminer cette longue entreprise & pour trouuer les moyens de l'executer. On leur a fait le recit de tout ce qui a esté cy-dessus rapporté de nos foins & des offices des autres Princes, on leur 2 proposé s'ils ingeroient à " propos pour paruenir à ce qu'nn desiroit si iustement , & si ce seroit leur senti-" ment qu'on y procedast parvn refus d'obedience totale ou particuliere, on s'est » remisa leur prudence de trouuer quelqu'autre expedient : Enfin, nous auons si "bien fatt voir que nous defirions que le meilleur aduis fut fuiuy, que nous auons nous-meimes fait le choix de certain ombre de perfonnes dockes, dont vue partie foútint la necefité de la fouftraction, que l'autre impugneroit, afin de " donner vne entiere liberté de suffrages, selon qu'vn chacun en demeureroit » perfuadé. Cette question debatue l'espace de plusieurs iours, selon la maniere " & la forme des causes qui se plaident en nostre Cour, en presence de nos Oncles & de nostre Frere cy-deuant nommez, des Ducs de Bourbon & de Bar , de Jean Comte de Neuers , & d'Amedie Comte de Sauoye, nos Cousins , des Prelats & des au-" tres personnes sus-mentionnées, comme aussi des Procureurs de quelques-vns » des Principaux du Clergé, qui estoient absens pour des causes legitimes, & les " raifons ouves de part & d'autre, & discurées, nous nous sommes conformez au fentiment d'un des grands Docteurs de l'Eglise. C'est S. Augustin, qui nous enfeigne que ceux qui riennent les rangs de l'Eglife les plus eminens, sont obligez " fur tout de veiller à leur conduite, & de prendre garde qu'on ne les accuse de " s'enorgueillir des honneurs qu'ils recoiuent, de crainte que n'en vfant pas affez " modestement, ils ne fassent vn Schisme par la rupture du lien de l'union. Le mesme Pere nous apprend encore, que ceux qui leur sont soumis doiuent regler de telle sorte l'obejilance qu'ils doiuent à leurs Dignitez, qu'ils ne les preserent pas à Dieu, de peur qu'estans aueuglez & seduits de l'ostentation de leur autho-"rité qu'ils approprieroient à leurs personnes, ils ne se détachent de l'unité de "IESUS-CHRIST. Or comme ceux là sont veritablement des Schismes, qui s'écha-" pent en quelque façan du chemin qui leur est tracé par les Constitutions Canomiques, en ce que par ce moyen ils mettent vne diussion dans l'Eglise de Dieu, à plus forte raison cenx-là sont-ils heretiques, qui ponr vn interest temporel, & qui pour conseruer de la gloire dans le monde en vsurpant la Principauté, en. " gendrent, ou fuiuent de fausses & de nouvelles opinions, qui les rendent Schis. " matiques, en ce qu'ils coupent l'Eglife & qu'ils la mettent en pieces. Que si d'ail-" leurs il seroit deffendu sous peine de peché mortel, d'obeïr à vn Pape vnique & certainement reconnu pour tel, s'il ordonnoit ou s'il faifoit notoirement quel. " que chose d'inique, dont on deuroit vray semblablement craindre qu'il ne s'en-" fuiuit quelque trouble, subuersion, ou destruction dans l'Eglise vniuerselle, par » la rasson qui veut qu'nn s'appose au mal plustost que de l'appuyer, d'autant que " la puissance a esté conferée à Pierre & à ses Successeurs pour edifier, & non pour détruire. Considerans que les deux Contendans, tant de sois suppliez & suffifamment admonestez selon la Doctrine Euangelique, ont refusé, & resusent en-

core opiniastrément, d'accepter vne voye par laquelle l'on puisse, & plus faci-lement, & plus commodément paruenir à l'vnité de l'Eglife; mais qu'au con. Année traire prenant confeil de leur seule ambition , ils s'abandonnent & s'égarent 1398. sciemment dans vn sentier oblique & tortueux, &d'eux-mesmes se precipitent " dans un piege volontaire qui scandalise tout le monde, pour fuir le droit che. «
min, & ann de conserver leur Siege, & de se maintenir chacus en possession de « leur partie d'obedience. Comme il est constant, pour se seruir de l'opinion de S. Augustin, qu'il leur seroit plus auantageux de se déposer eux-melines , pour auoir la gloire de rassembler vn troupeau qu'ils dispersent en le retenant ; at- " tendu qu'il vaut mieux n'estre point Euesque ny Pasteur, que de ne le pas estre « pour la paix de I Es vs-CHRIST, & que les Euefques n'ont pas cette Dignito ... pour eux-mesmes, mais pour les Peuples ausquels ils administreut les Sacremens. On peut dire en toute verité, que ces deux Competiteurs icy, s'opposans à cette vnité, diffipans les reuenus de l'Eglife, & taschans, quoy qu'en vain, par tou- " tes fortes de corruptions, de rompre tous les bons deffeins que les deux Obe. « diences pourroient auoir à cette Paix, entretiennent le Schisme, & entant qu'en « euxest, donnant sujet de le perpetuer, ont encouru le crime de Schismatiques, « Et en effet, e'est si bien leur seule obstination qui entretient tout publiquement cét horrible scandale, qu'il est notoire à tout le monde, qu'encore qu'ils soient plus obligez que personne de l'assoupir, que non sculement aucun d'eux n'y a " pense, mais qu'ils tiennent pour ennemis tous ceux qui y trauaillent, qu'ils « s'en ressent dans tout ce qui se presente d'occasions, & particulierement par « la promotion en toutes les Dignitez, de leurs Creatures plus affidées, afin de maintenir leur party & de les rendre fauteurs d'une digition fi funeste, qu'on ne craint pas sans raison , qu'elle ne cause enfin la subuersion entière , & la " destruction de l'Eglise.

Si iadis pour vn fujet beaucoup moins confiderable, & mefines fans Senten. 🕫 ce & sans Declaration aucune, plusieurs Ecclesiastiques se separerent Canoniquement de la Communion d'Anaflafe : li tout de melme Gny Archenefque de Vienne, & depuis Pape sous le nom de Calixte deuxième, resolut auec les Prelats du " Concile de Vienne, de se départir de l'obeissance de Paschal second : à plus " grande raifon peut on dire, que pour éulter la notorieté d'un feandale qui fo. « mente vu Schilme, qui menace l'Eglife de fa ruine, & qui expofe les ames au « mesme danger, par la seule ambition & par la cupidité de ces deux Contendans, Dieu nous commande par la bouche de Moyle de nous retrancher de leur compagnie, & de toute forte de correspondance auec deux hommes si peruers, pour ne point perir auec eux, & pour ne point porter la peine de leurs pechez. « Austi bien la fainte Escriture nous apprend elle, que leur facrifice n'est qu'un pain « de ducil qui contamine tous ceux qui en mangent , & qui rend dignes de mort , non « feulement ceux qui le font , mais ceux-la mesmes qui en quelque façou y consentent , co qui ont pert à leur offrande. Pour donc ofter à ceux-cy tout moyen d'entretenir " l'affliction du Schilme, comme on ne doit rien posseder au nom de l'Eglise, si " ce n'est pour seruir en paix l'Autheur de la Paix, & comme il est nicsme plus ne. « cessaire d'oster le pain à vn indigent qui negligeroit son deuoir, s'il estoit asseuré de sa subsistance, que de luy en couper pour le mettre en citat de s'adonner au mal: il leur faut à tous deux resuser toute sorte d'obcissance. Il ne faut point " austi, que nous ny les autres Princes Catholiques, nous arrestions d'en seul pas, comme dit Pelage, pour tous les vains discours de ceux qui vou droient dire que "
e'est poursuiure vn Pape. Ces semeurs de scrupules & de faux bruits se troinpent lourdement, cen'est pas poursuiure, c'est reprimer le mal, & celuy qui reprime & qui recherche le falut des ames, ne perfecute pas : & comme le Schif. " me est vn mal, les Roys doiuent opprimer ceux qui le causent. L'authorité des « Canons y est expresse, les auciens Peres nous l'enseignent, & le Seigneur nous ordonne & à tous les Potentats par son Prophete, de veiller particulierement & d'entendre au secours de la Foy, quand nous voyons que le belier de l'ennemy bat & abbat sa muraille de toutes parts.

## Histoire de Charles VI.

392 Pour toutes ces confiderations & autres causes à ce nous mouuans, mais par-Année ticulierement pour auoir violé le ferment, comme dit est, sait à l'entrée du Con-1,98. " claue, lequel Dieu remoin de la conscience a receu selon l'entente des Cardi-" naux : toutes choses digerées par vn meur & sage conseil, & sans autre Interest " que du feruice du Tout-puissant, qui nous defend de fouffrir par vne honteuse
" conniuence les enormitez qui scandalisent si griéuement son Eglise: suivant dans " cette occasion les traces illustres de nos Predecesseurs, & desirans r'habiller &

" rejoindre les lambeaux qui la des-honorent & qui la font paroistre des-vnie, " pour procurer son rétablissement par tout ce qui nous sera possible de moyens, clon que les facrées Ordonnances nous l'inspirent, & afin de poursuiure cette " fainte entreprise.iusques à fa fin, par le conseil des Roys, Princes & autres Fi-" delles, nous auons statué & ordonné de cette affaire ainsi qu'il s'ensuit.

V nom de la sainte & individue Trinité , Pere , Fils & S. Esprit. Puis que les deux Contendars , pour leur ambitiense opiniastreté és choses cy dessu, noumettent hors de leur obedience auec tout le peuple Chrestien ; munis de l'Estendart triomphant de la fainte & adorable Croix , afiflet à ce du confeil des Seigneurs de nostre Saug, & de plusienrs autres Princes , comme ausi de l'Eglise de France & de Dauphiné. difans anec Mathathias , Dien nous foit propice : Nom nom feparons de la totale obedience dudit Benoist, de l'Aduersaire duquel nom ne faisons aucune mention pour ne l'auojr iamais reconnu , comme ne luy deuans ny voulans prester obeissance. Et nous pareillement Clergé & Peuples dudit Royaume & de Dauphine , par le mesme conseil des cy-deffus nommeZ, & de leur confentement, nous en departons aufit, & faifons scauoir par l'authorisé des presentes nous en estre départis , ne voulans plus des à prefent comme die lore , qu'audit Benoift , & à fes Receneurs & autres Officiers quelconques, ny anx complices, fanteurs, fuinans, & procureurs d'icenx, aucun de quelque qualisé qu'il foit , ou en quelque forte ,ou fous quelque pretexte que ce puisfe estre , foit si ofé que de rien payer de sous les reuensus & émolumens Ecclestastiques , quels qu'ils foient , ny agir ou repondre pour eux. Et en cas de vacance , nous ordonnons qu'il y joien, n'i ger ou repount pour ces, a.s. co coi ou de canaix, nous memonin gai i, gai precede par élettion pour les Prelainres, Dignited, Courtes Benefice electifs, co gai à légard des aurres, il y foit pouraux par collation de ceux à qui tel droill de colla-tion co d'élettion appariteus, felou les formes co felemaires acconfinmées, ou en la fiyon qu'on ingera à propos de pratiquer. Mais à l'égard des Benefices des complices, finteurs & fuinans deffufdits , il y fera denement pournen par les Ordinaires ; fi ce n'eft an'on les donne en Commande à des personnes capables , pour les regir & administrer infques à ce qu'il y foit pournen felon les Canons ; auet deffenfe à tons lefdits Administrateurs ou Commendataires , taut en general qu'en particulier , d'en aliener les biens meubles & immeubles. En outre , nous deffendons étroitement à tous nos Subjets & personnes à nous soumises, Habitans de ce Royaume ou au pays de Dauphine, soit Ecclesiastiques on Seculiers , de quelque dignité qu'ils puissent estre , sans en excepser les Enefques , d'obeir audit Benoist , ny à ses suinans , Officiers , Auditeurs & Insticiers quélonques, en quoy que ce soit, & de présumer d'attenter en rien à la teneur de ces presentes, & sils leur veulent faire quelques peiues ou griess, de ne le point supporter , mais de s'y opposer par le ponuoir que nous leur en donnons. Maudans par les presentes à tom & chacuns nos Officiers & Iusticiers establis dans les limites susdies, d'en garder le contenu , entant qu'à chacun d'eux appartiendra , & que s'ils surpreunent quelqu'un en faute , ou qu'ils apprennent qu'il y sit en aucune manière contreuenu , qu'ils en fassent une si exacte punition , qu'il puisse seruir d'exemple aux autres. Donné som nostre grand Scel , le 27. du mois de Inillet , l'an de nostre Seigneur 1398.

#### CHAPITRE CINQVIESME.

- Le Comte de Perigord tyrannifant la Ville de Perigueux qui appartenoit au Roy, & méprifant ses ordres,
- 11. Le Roy enuoye des trouppes pour saisir sa Comté. 111. Il est amené au Parlement, es condamné à mort.
- 111. It est amene as Fartement, & condamne a mort.

  1V. Le Roy luy fait grace de la vie, & donne sa consiscation au
  Duc d'Orleans.

A plus entre la France & l'Angleterer micle calme par tout, excepté dans 'nnete le Perigore, olai maire de la cernauet du Comme entrecin la guerre, fous '198-.

pretexte que la Ville de Perigueux qui ne luy appartenoit point, luy refuioit nu '198-.

certaine penfion qu'il pretendoit d'elle, mais qu'elle luy aouit foisjours conce.

frée, Comme le temps éthoit fauorable pour faire des trouppes d'un grand nombre de pillards de d'ennemi du repes public, il fi en «Armée de ces gens il, « de quelquet baltards de bonne mailon, il l'erndat mastire de la campagne, mit à fail dans les Places fortes, & pedifa la Ville de la prés, qu'il l'oblega d'autoir recoursan Roy comme à fon vertable Seigneur. Il creut que celéroit affic d'auterit le Come de de mettre en fon deuoir, voice la Lettre qu'il luy ne derinit.

Comte de Perigord, nousauons emendousue d'autant plus de refficinciment à recreit des violences que vous infraie ain os signes de la Ville de Perigueux, qu'il a y a de la honte d'apprendre de li cirvange exect de la part d'une personne d'un monification. Le d'une reportation de l'existe de la part d'une personne d'un personne d'un monification de la comme della comme de la comme della co

Le Comte leux cette Lettreauec impatience, i lu'en fiaucun cas, & il letrémoigna bien à ceux de Pengueux, par let mensec qu'il leur fit e pis faire que iamais, & qu'il auroit executées, par let mense qu'il leur fit es pis faire que iamais, & qu'il auroit executées, fi le Roy offenié de fon infolence, n'ent refolu de la chaîtle par les armes. Il fit partit pource fuige douze cent hommes d'armers & trois cent Arbaletirers, & il en donna la conduite à Mellire I en le Maiarge de la meurien Marchal de France, & 2 Mellire collisieme le Bastelli de Sordis, Senéchal il Auuergne: mais cela n'épouentra point le Rebelle, il eut moint place de Monigne, que de la feptiencies de Perigieux, laquelle il croynt impreable, il ne fit point de difficulté d'y attendre le fiege. I left vray qu'outre la force naturelle du lie, ai ju autoit de brusue gens, & cela parte affet par l'aduntage qu'ils remporterent aux premiers affauts, mais qui ne pû pas empécher qu'on ne les ferrêt de fip per, qu'il n'y put entrer ny viuren y fecour. Tout ce qu'il pouout efperer, c'el que le fiege froit long & morrel, & en eff. d'il i'y prent de vail and ba des muralles; mais le Maréchal s'elhant aufé de faire confirme des marchanes d'Artillerte, qu'on a pel de de prerinces, d'en n'els me des protes par le dans le prente de vail le promit de vail de l'artillere, qu'on prelipt als haute aba des muralles; mais le Maréchal s'elhant aufé de faire confirme des marchanes d'Artillere, qu'on pagle de prerinces, d'en n'els me de pour les marchanes d'Artillere, qu'on ne le services, d'en n'el deffe fer ne de poste les commodes qu'il rompit les

394

Anné:

mur & qu'il fracassa de telle forre les maisons de la place, que les habitans s'apperceurentau bout de dix semaines, qu'il sestionne egalement exposez à des pertes & à des perils ineutables par vne plus longue durée. Le Come luy-mesim rabatris de ses séperances & de sa serie, & demanda à parlementer auec le Maréchal, auparaunt que de s'evi reduit à des conditions extrémant que

recent, augustum de de les voir reuter parts conditione extremissa, des Chefic for receius à minerial l'inneure l'Inneure de l'autorité de Armee du Roy, y, il sir confort receius à minerial l'inneure l'Inneure à l'avolonté, & de promettre de fe prefencer au Parlemen pour réponde fur les sau qui luy feroint propofez. Les Articles fignez, les François, récesus dans la place, arborreren les Fleurs-de-Ly, fui a tour la plus eminente en figne de conquerle, ét. le méme feit néun se plus fui a tour la plus emineure en figne de conquerle, ét. le méme feit néun se plus deilles a rois lleux de Peripueux, Auberoche & Sarlat. Il fut en fuitre conduird deilles a rois lleux de Peripueux, Auberoche & Sarlat. Il fut en fuitre conduird deilles a rois lleux de Peripueux, Auberoche & Sarlat. Il fut en fuitre conduird deilles in rois lleux de Peripueux, Fut de l'entre le l'entre de l'entre de le che Madions trop horribles pour effice ly rapportes, il flus ingé criminel de leze. Marénd ep judieur & signears de la Compagnie, il luy fit grace de la vier, & doma de Comté a Du Se d'étons foi Fress.

Ain fi uch humilie cé corgeuilleux & infolent Sujet, il reconnut par la confujion de feel deflent, a qu'il eat meux fait' obleiraux ordrea du Roy & t'à de meilleurs aduis, que de s'abandonners' une follepation d'amafier des richeffes iniuftes, qui un frant perderous les biens que fa natifiance luy aouit odnore. Il ferriut d'exemple de la vente du Prouerbe, qui menace d'un malbaeureux fuccez rous ceux qui evenient entroiteir par det exactionne 8 par de mausais moyent. N'enamonins il ceda pitatoft à la diigne equ'à la lutilice; ser le Due d'Orfensa qui vouloit s'adit et dans le deflépoir, juy ayant par titied donné de grandes (ommes d'argent, s'il s'enfinit aucc elles en Angleterre, fur la fin de l'amane, & Ce feruit de l'occasion des resolutions de cet Ella pour le donner au Roy P. Henry.

#### CHAPITRÉ SIXIESME.

 Le Captal de Buch pretendant la fuccession de la Comté de Foix s'en faisit par les armes.

 Le Connestable de Sancerre employé pour l'en chaser, traitte auec luy pour le Roy, auquel il soumet son droit.

111. Les Cardinaux d'Auignon approuuent la soustraction d'obedience.

IV. Le peuple de la Ville soûleué contre la tyrannie de Benoist, l'assiege dans son Palais.

V. Le Maréchal Boucicaut vient continuer le siege, & le reduit à l'extremité.

L'Affaire de Perigord ne fut pas la feule qui prius la Guyenne des fruits de la te Prouise fi né dès le commencement de cere année pour le mettre en polléfion de la Comte de l'Enis, dont il pretendoit effre le plus legitime heritier. Comme elle chiqué deule au Roy par faute d'homme, & comme il éfoit de party Anglois, qu'il avoit toûjours fauorisé contre la France, les Seigneurs du pays

firent tout leur deuoir pour l'en empecher; mais parce qu'il estoit le plus fort, il Année fe faifit de plufieurs Places, & le Roy fut obligé pour deffendre le refte, & pour 1398. reconquerir ce qu'il auoit vsurpé, d'y enuoyer vne Armée sous la conduite du Connestable Messire Lanis de Sancerre. Son premier exploit fut d'empécher les courses, & le degast, & de s'opposer aux partys, qu'il defit en plusieurs rencontres, & apres audir ainsi reduit les Coureurs à consumer leurs munitions dans les garnisons, il regagna quelques-vnes de ces forteresses, & mit le Captal en doute de pouvoir maintenir sa pretension. Cela le sit penser à la Paix, & pour y paruenir, il eut quelques pour parlers auec le Connestable, qui l'y resolurent entierement fur l'esperance de l'auoir pour intercesseur, & sur l'asseurance qu'il donna d'entrer en l'hommage du Roy, & de demeurer fidelle à la France. Le Traité se fit comme il le souhaittoit, il y cut surseance, & ils conginrent ensemble, que toutes choses demeureroient en estat, cependant que le Captal feroir vn voyage auprez du Roy, & qu'il y demcureroit pour attendre le ingement de la Cour de Parlement, à laquelle il se soumettroit. On luy donna toute seureté pour le voyage, & luy de sa part, promit donner ses deux fils en ostage; lesquels il mit en effect entre les mains du Connettable, qui amena à la Cour ces deux jeunes Seigneurs, tous deux fort bien faits & de belle esperance, enuiron le temps de la My-oust.

Dans le mois de Septembre enfuiuant, les Cardinaux d'Auignon au nombre de dix-fept, écriuirent au Roy touchant la foustraction, & non seulement ils Lapprouuerent, comme iuste & raisonnable, mais ils luy manderent encore, qu'ils estoient resolus d'en faire autant de leur part, & en suitte de cela de declarer Benoift heretique & fauteur de Schilme; parce que perfiftant en fon obstination, il refusoit aucc opiniastreté d'accomplir le serment qu'il auoit fait auparauant qu'ils l'eussent èleu, d'accepter la voye de cession pour rétablir l'vnion dans la Sainte Eglife de Dieu Il auoit en vain tafche par Lettres & par Monitoires, de leur faire changer de sentiment, & de regagner leurs suffrages, il n'en auoit pu retenir que deux de fon party qui estoient les Cardinaux de Pampelane & de Terrafone ses deux seuls Confidens, & qui estoient si determinez à suure ses passions, qu'ils estoient du conseil d'employer la force pour le faire obeir. Pour celails firent conler des trouppes du pays d'Arragon d'où il estoit originaire, & comme cela ne se put faire si gcrettement que les autres Cardinaux n'en fussent auertis, l'éponuanteles prit, & ils se retirerent à Ville-neuve lez Auignon. Cette divifion fi éclattante chassa aussi-tost de cette Cour tous ceux qui n'y voyoient plus de profit à faire durant le defordre, ils se mirent en chemin pour se rendre à leurs Beuefices , & d'autre part les Bourgeois d'Auignon qui portoient les interests des Cardinaux, emeus du scandale & de la mauuaise conduire du Pape, prirent les armes contre luy, & coururent inuestir son Palais, qui se trouua dessendu par les trouppes étrangeres qu'il auoit fair venir.

Ces Arragonois les repousserent affez viuement, mais ce fut sans les pouuoir diffiper, & parce que les choses estoient trop auant pour la reputation de l'vn & de l'autre party, les Cardinaux prenans celuy de la Bourgeoisie, pricrent le Maréchal Boncicant de la vouloir fecourir. Il y vintluy-mesme auec vn bon nombre de François, il fit vn fiege forme, qu'il fortifia de bonnes tours de bois dispofees d'espace en espace autour du Palais, & ses gens firent de si aspres sorties, qu'ils contraignirent ceux du Pape à se resserrer dans l'épaisseur de leurs murailles , sans esperance d'aucun rafraischissement, ny d'hommes ny de viures. Il dreffa pareillement des batteries en plusieurs lieux, qui iettoient au hazard des pierres capables pour leur poids d'enfoncer, non feulement les offices & les appartemens des Officiers du Pape, mais les endroits les plus forts & les plus fecrets où il se pouvoit retirer pour se mettre en seureté. Les Bourgeois de leur costé deuenus hardis foldats pat l'esperance de le reduire, s'attacherent à la muraille, & ils la sapperent en plusieurs endroits qu'ils étayerent de pieces de bois pour y mettre le fcu : & vniour entr'autres y ayans ietté du feu Gregeois, il gagna vn monceau

1;98.

Année vn tres grand dommage pour le pays où il futtres rare.

Tant que le Maréchal Boucicaut demeura au siege, les affaires de Benoist alloient fort mal, on ne luy enuoyoit plus de viande fraîche comme auparauant, & la difficulté n'estoit pas sculement d'auoir à se passer des viures de garnison, mais de trouuer moyen de les cuire. Il falloit pour cela arracber la charpente des bastimens, & force estoit au Pape de voir en mesme temps la ruïne de son Palais & le massacre de ses gens, sans esperance d'aucun secours qui le pût tirer des mains du Maréchal , qui l'auroit pris à la fin s'il eut continué. Encore ne laissa-il pas d'estre reduit au dernier morceau, & le Palais estant d'autre-part exposé à l'infult des Affiegeans, il y eut de la merueille dans l'accident qui l'en tira. C'est que dans l'empressement d'entrer des premiers, trente hommes se coulerent par vn éuier, qui furent pris par ceux de dedans qui faisoient bonne garde, & la peur qu'on eut qu'on ne les fift mourir, rallentit les artaques. Tous ces troubles entre Benoif, fon College & la Villed'Auignon, durerent prés decinqans, pendant lesques in John de les fift mourir de grandes pertes & de form mausais traittemens qui feroient trop longs à raconter: mais i 'eltime eltre obligé de remarquer pour son honneur, qu'il les supports auec beaucoup de constance, & sans se dessendre du glaiue spirituel. Aussi auroit il eu tort de dégaisser contre ses ennemis yn glaiue qui frappe sans distinction, il auoit encore des amis dans le Sang Royal de France, plusieurs condamnoient la violence dont on vsoit contre luy, & fauorisoient son party.

### CHAPITRE SEPTIESME.

- Mort de Blanche de Nauarre Reyne Douairiere de France.
- II. Inhumée Royalement à S. Denis quoy que non Couronnée.
- Eloge de cetie vertueuse Reyne.
   Du Cloud pretendu de la Passion par elle donné aux Carmes de Paris.

On doit mettre en teste des plus tristes euenemens de cette année, la perte due au la France d'une tres lage & tres pieuse Reyne, qu'on peut instement dire auoir est de aussi blanche de vertu que de nom, & qu'on doit appeller le miroir le plus poly des femmes mariées & des vefues, tant pour sa chasteré que pour toutes les autres qualitez qui sont necessaires pour viure eternellement dans l'Eglife des Saints & dans la memoire des hommes. Elle mourut en la maifon Royale de Neaufic le cinquiéme iour d'Octobre, & parce qu'elle n'auoit point esté couronnée, ses Officiers craignans qu'il ne fallut apporter quelque difference entre ses funerailles & celles des Reynes qui auoient receu le dernier Sacrement de la grandeur, vinrent prendre les ordres des Ducs de Bourgogne, d'Orleans & de Bourbon: mais outre qu'elle auoit eu l'honneur d'épouser le Roy Philippe de Valois leur Ayeul, ils ne firent point de scrupule d'accorder tous les honneurs de la Royauté, à celle qui en auoit receu la veritable Onction au dedans, & qui en auoit parfumé toute la condnite. Son corps embaûmé firt mis dans vne littiere parce de riches étoffes d'or & de soye, le onzième du mois, & deposé en sa Chappelle de S. Nicolas d'Asnieres par les principaux Seigneurs & feruiteurs de la mailon, & par eux conduit iulques auprés de l'Eglise Ábbatiale de S. Denis, où les Religieux vinrent processionnellement le receuoir, qui le porterent au Chœur en grande ceremonie.

Là le trouverent les D'ucs d'Orleans & de Bourbon, le Comte de Harcours, Messire lacques de Bourbon, Seigneur de Presux, Messire Pierre Frere du Roy de Nawarre, plusieurs autres Grands Seigneurs & particulierement douze Prelats, tant Archevesques

Archeuesques & Euesques qu'Abbez, en presence desquels elle sut inhumée apres la Messe, dans la Chappelle de S. Hyppolite Marryr, où elle auoit fondé Année quelques Messes perpetuelles. Les Executeurs de son Tessament trutterent pour 1398. le luminaire, qui pour cette raifon fut si mecaniquement fourny, qu'à peine auroit il på suffire aux obseques d'une personne mediocre; & cela sut trouvé d'autant plus mauuais, que cette Princesse auoit laisse de grands biens. Mais ce n'estoit pas de ces biens qui ne coûtent aux Roys que de la reputation, c'estoienr des biens d'une legitime épargne, & c'estoit plûtost la ressource que la déposiille de ses Sujets, dont l'abondance estoit la richesse de leur Dame qu'ils honoroient & qu'ils respectoient comme leur Mere, & laquelle trouuoit en eux vne passion de la feruir, to ujours preste à courir à tout ce qu'elle desiroit de leur obeilfance.

Elle garda l'espace de cinquante ans vne louable viduité. & gouverna sa maison auec tant d'ordre & de vertu, qu'on l'auroit plûtost prife pour vn Conucne que pour la Cour d'une fi grande Reyne, car fes Courtifans ordinaires estoient les orphelins & les pupilles. Sa charité & fon credit ne s'employoient principalement que pour les femmes vesues, pour les personnes affligées, & pour les instr-mes, & toutes les semaines, elle assembloit vn nombre de pauures, qu'elle seruoit humblement à table & aufquels elle portoit elle mefine à chacun leur portion de pain & de vin & leur plat. Ses richesses si bien menagées sembloient plûtoft croiftre que diminuer de tant d'aumofnes, la benediction que Dieu y répandoit , les faifoit multiplier , & toutes chofes reuflissoient tellement selon ses souhaits, qu'elle en auoit de reste, qu'elle mit en dépost, tant en l'Eglise de S. Denis qu'ailleurs. Elle en fit deux parts par fon testament, dont l'vne fut pour Meffire Pierre de Nauarre son Neueu, auec tous ses propres & ses acquests, & elle disposa de l'autre en œuures pies, mais pour tous les immeubles qu'elle possedoit en donaire, dans la Normandie & dans le Vexin ils reuinrent au Roy comme estans

du Domaine de sa Couronne.

L'execution de son restament dura trois années entieres, pendant lesquelles on pourneur à la necessiré de plusieurs familles ruïnées, & au Mariage d'vn grand nombre de pauures filles, & l'on enrichit encore de ses dons quelques Eglises de l'Ordre des Mandians, qu'elle auoit fort affectionnées, mais particulierement à celle des Carmes. Ie remarqueray à ce propos qu'elle leur auoit déja fair prefent d'vn fort beau Reliquaire, où elle auoit fait enchasser certain cloud de fer qu'elle ofa bien affeurer auoir feruy à la Passion de Nostre-Seigneur, sur la parole de quelques Marchands Venitiens qui le luy auoient vendu & qui difoient l'auoir apporté de Grece, Il n'estoit pas mal-aifé de iustifier le contraire, par les Gestes de Charlemagne, & par l'Histoire des Miracles du saint Areopagite, & mesme par routes les Annales de France, qui témoignent qu'il n'y a que l'Egli-se de S. Denis qui ioilsse constamment d'un si precieux joyau, mais cette nou uœute ne laissa pas de faire grand bruit, iusques là mesme qu'il en arriua du scandale dans le Royaume. Enfin pour acheuer le Chapitre que i'ay dedié à la memoire de cette pieuse Reyne, il reste en core à remarquer, qu'en core que sous le bon plaifir du Roy elle eut choifi sa Sepulture dans nostre Royal Monastere, & quoy qu'elle eût confié à la fidelité des Religieux la meilleure partie de ses pierreries, auec vn grand threfor d'argent monnoyé, elle s'en souuint si peu neantmoins parmy toutes fes charitez, qu'il n'y a point eu de Reyne qui n'ait donné beaucoup d'auantage. Tout ce Royal enterrement ne valut à l'Église que quelques pieces d'étoffes de foye tiffues d'or, qui auoient feruy à sa pompe funebre, & que l'Abbé retint pour faire faire des ornemens.

Année

1398.

#### CHAPITRE HVITIESME.

 Des fourbes & des impostures des deux Augustins Apostats qui auoient entrepris de guerir le Roy.

II. Leur manuaise vie.

 Ils accusent impudemment le Duc d'Orleans de la maladie du Roy.

IV. On leur fait leur procez.

V. Ceremonie de leur degradation par l'Eucfque, & leur suplice.

Es deux Apostats de l'Ordre de S. Augustin dont nous auons déia parlé, ne firent autre choie pour la guerison du Roy, que de scandaliser toute la Cour par des actions infames ; que l'aurois honte de rapportet en cette Hiltoire, fi les Anciens ne nous obligeoiét par leur exemple de laiffer des memoires de la puni-tion ordinaire des crimes qui sont les plus horribles, le Blisphéme & la calomnie. Ces deux Coquins icy auoient l'impudence de se vanter deuant les plus doctes, de l'infaillibilité de leur (çauoir, ils disoient qu'ils commandoient aux démons, ils s'attribuoient la faculté de guerir toutes les maladies, quoy que les Medecins se mocquaffent de la composition & du vain effect de leurs remedes, & ils ajoûtoient à tant d'autres effects d'une science qu'ils soûtenoient leur auoir efté diuinement infuse, le don de la divination. C'est ce qui donna lieu de les consulter fur quelques larrecins, mais il est vray aussi, que quand on les pressa trop de découurir les larrons, qu'ils en firent tomber l'accusation sur des innocens, & que s'ils donnerent quelque connoiffance, ce ne fut que de ce qu'eux mefmes ils auoient commis & quand ils auoient caché quelque chose pour tromper la credulité & la bonne soy des personnes simples. Cependant ils profitoient du bon temps qu'ont tous les Charlatans, quand on est encore endormy de leur caquet & éblouy de leurs façons, ils faisoient grande chere, ils puisoient l'or à difcretion, dans l'esperance qu'on auoit aux belles promesses qu'ils donnoient pour la santé du Roy, & non seulement ils ne l'employoient pas à des sales plaisirs, mais ils deshonoroient encore la Bastille de S. Antoine, qui leur auoit esté donnée pour trauailler plus en repos apres leur art, & faisoient d'vne maison Royale vn lieu de prostitution; où les macquereaux faisoient publiquement marché de toures fortes d'impudicitez & d'adulteres.

Ils en furent long-temps quittes pour dire que le mal du Roy ne prouenoit d'aucune cause naturelle, & que c'estoit vn sort & vn effect de la Magie, dont ils découuriroient les autheurs ; & quand le temps vint de les nommer enfin, ils enrent bien l'insolence d'imputer cette horreur au Duc d'orleans, & de ternir de l'accufation d'vne fi furieuse enormité , l'honneur d'vn Prince genereux & deuot, & contre lequel ils ne pounoient ietter l'écume de leur rage, qu'il n'en rejallît fur la Majesté Royale qu'il touchoit de si prez. Cette calomnie deuoit estre la derniere de leurs enormitez, & comme l'on est criminel en de pareilles occafions iufques à ce qu'on ait donné de fortes preuues, les deux Belistres menacez de la gehenne & des tourmens, ne confesserent pas seulement qu'ils auoient mé. chamment forgé cette detestable calomnie, mais ils demeurerent d'accord qu'ils estoient idolatres, adorateurs & inuocarcurs de Demons, sorciers & Apostats. Le Caractere qu'ils auoient deshonore fut respecté dans l'instruction de leur procez, qui leur fut fait par des Clercs scauans en Droit & en Theologie: & le tout examiné auec bon conseil, on estinia qu'il les falloit abandonner au bras feculier. Pour cela il estoit besoin de les degrader, & la ceremonie s'en fit publiquement le matin du penultième iour d'Octobre, qu'on les tira des prisons de

PEucfque, les mains liées, auec des Mitres de papier en refte où leurs noms chiosen écris, su lis auoient encora auec cela leur foige derriere le dos, c'eft à Année dite var cettabregé de leur vie, écrit en parchemin. On les mit dans van charec. 1998. et pour les traifierà la Gréue, e là le rendir L'Eughge de Paris auec fix autres Euglque, & nombre de perfonnes confiderables du Clergé, qui monterent fur controlle de la compart de leur de leur de leur de la compart de leur d

Addit.-odi vinernà è aux les Prefires qui l'auoient accompagné, & pour exc. "
curer à Sennere, ils les reudifirent de cous les habits Sacrdouxes, (élon la mefine ceremonie qu'ils auoient receus les Ordres facres, & en cét ella, les minis oinnes deuns l'Endeque, il confeillerent volonairement tous les recimes par cut preperter, & qui ultrent hautement repetre article par rucle. Cels fait en mefine temps, au ultrent hautement repetre article par rucle. Cels fait elle par les par cut prepetre, le comparation de la confeille en la la confeille en

estat & fonction Ecclesiastique.

Le Minifiere de la degudation Acheef, il les liura aux Sergens du Preuodi de Paris, quils rettles rafées les promoceren ignominieufement par les ruis de la Ville, auparausan que de les conduite au lieu de leur finjiere, & les arrenfectent en chaque carrefour, pour y finie ledure publique des est menciones au procez; qu'ils aduotionne en futre eans par fignes que de la voix. Cela faire, on les ramens à leur chaffaira, & pars wen afiz loque; confefion, qu'on les permit de faire, ces deux etfels infames fairent couppées, & mife au bout de centre de la faire, de se deux etfels infames fairent couppées, & mife au bout de centre de la faira, les romo porte au giber. Telle fru fain de ces deux Miferables, que leut infame vie fit éreuir d'exemple aux autres mal-faideurs, & aux forcers, quit tempogen le Public par leur si perfittions.

Ddd ij

1398.

### CHAPITRE NEVFIESME.

- I. Le Roy d'Angleterre, hay de ses peuples pour ses exactions, & mal voulu des Nobles à cause de la mort du Duc de Glocestre. .
- Crée de nouvelles Dignite ? pour se faire des Creatures. II.
- III.Le Comte d'Erby accuse le Comte Maréchal de trahison, & de la mort du Duc de Glocestre.
- IV. Le Comte l'accuse pareillement de trahison.
- V. Duel accordé entr'eux, puis empéché par le Roy, qui maltraitte de paroles le Comte d'Erby.
  - Et bannit les deux parties.
- VII. Le Comte d'Erby vient en France, où le Roy Richard trouue mauuais qu'il ait efté si bien receu , & luy manque

de parole. VIII. Le Comte irrité y coune le dessein d'une vengeance signalée. CVr la fin de cette année, le Roy, la Reyne & les principaux Princes du sang,

Diuinant les anciennes coûtumes de donner des marques de leur affection, vne Année fois tous les ans, envoyerent de riches étreines au Roy & à la Reyne d'Angleterre, & ceux qui curent cette commission rapporterent de fort bonnes nouvelles de leur fanté : mais ils parlerent affez douteusement de l'estat de leur Royaume, pour en faire apprehender quelque funeste euenement. Pour remonter au principe de cette cruelle dissension, il faut auotier que le Roy Richard traittoit assez mal fes Sujets, & qu'il les vexoit de toutes fortes d'exactions, au delà de ce qu'il s'en pouvoit faire dans les plus grands besoins des regnes precedens. Comme cela le rendit odieux aux peuples , plusieurs des Grands n'estoient pas moins irritez contre luy, pour la cruauté dont il auoit yfé enuers quelques vns de fon Sang, & parmy ces Mal contens les parens & les amis de ceux qu'il avoit fait mourir. estoient absolument irreconciliables. Ils n'attendoient que l'occasió de s'en vanger, & le Roy qui s'en défioit en quelque façon, iugea plus expedient de les gaaner pour leur ofter celle de son voyage d'Irlande ; croyant qu'vne marque si recente de son affection les empécheroit de s'en preualoir, & romproit toutes les cabales de l'Estat. Il tint Cour planiere à Windesore, & là créa solennellement Duc Henry de Lanclastre lors Comte d'Erby son Cousin, donna le titre de Duc d'Aumale, (c'est autrement Holdernesse Comté anciennement appartenante à la Maifon d'Aumale en Normandie qui luy donna fon nom) à Edenari d'Teck Comte de Entland , celuy de Duc de Surry à Thomas de Holland Comte de Kent , & à Ican de Holland Comre de Huntingdon, celuy de Duc d'Excestre. Il donna encore trois Comtez à tenir en heritage aux Seigneurs Despencier (il faut lire Spen-(cr) à Guillaume Scrop, & à Thomas de Perfy, & croyant auoir par ce moyen d'autant plus affermy son autorité, il assembla vn Parlement, pour y proposer d'abbais-ler l'orgueil des Bourgeois de sa Ville de Londres.

Ce Parlement fut mal-heureusement troublé d'unaecidet qui fit un party dans l'Estat, le Duc Henry de Derby, que nous venons de nommer, accusa publiquement de trahison le Comte Maréchal, il luy reprocha d'auoirmechamment mis a mort le Duc de Glocestre son Oncle, & il y adiousta le crime d'auoir retenu pour soy l'argent destiné au payement de la garnison de Calais, d'auoir conspiré contre le Roy . & trempé dans la compliciré de tous les mouuemens arrivez depuis dix buit ans dans le Royaume. Le Roy fur bien furpris de voir accuser d'infidelué en sa presence, le Cheualier qu'il croyoit le plus affectionné à son seruice, il fut oblige de l'interroger publiquement de ce qui en estoit, & comme cela ne pouvoit qu'attirer des démentis de part & d'aurre, ilsen vinrent aux groffes paroles & aux iniures & à la neceffite de prouver leur dire par vn Ducl, qu'ils Année l'applierent à Majefité de leur accorder, & que Richard ne leur permit qu'apres 1398, avoir employé l'entremité de pluseurs personnes de consideration pour lès en découner, sur l'affeurance qu'il leur donnoit de cour oublire de part & d'aurre.

Le Camp ayanc ellà e fligne à Couentry, pour vn certain lour du moit de namer, de le Noy ne feachant que ceroired vna eccution lo opiniafred des deux coftez, le Duc de Lastaffer fon noncle, & pere du Duc Henry, fur plus offend de l'inégalitéde parties, qu'il nouve de crainer que la valuer de lon filan'y faccombail. Coftu pour cet interest d'homeur, que'il tippliale Roy de ne point qu'il uy faire fonhaiter par vn effont de môptis de contra du cle ne ferturent qu'il luy faire fonhaiter par vn effont de môptis de contra du l'est en ferturent apparatant voulu empecher pour lefeul égard de fon Fauory. Exenfin comme le Duc frigunarde diffinuler, euc du au Roy par vne manerce de ralleire i le , ne doute point du tout que la causé de voître Coufin ne foit la plus sitte, mais pourrant vil arrivoit qu'elle ne fir pas fecondes d'in huerus fueces, quot r'donnetex-vous de luy. Ce que l'en ordonnerois, dit ce Prince, tout chaude-rel vaire, le premerrar yeul file ne fire rainfe de saraché au gibber. di reque s'a est vairea, le premerrary qu'il file rei rainfe de saraché au gibber. di reque s'a est vairea, le premerrary qu'il file rei rainfe de saraché au gibber. di reque s'a est vairea, le premerrary qu'il file rei rainfe de saraché au gibber.

Le Duc percé au vif d'une parole si outrageante, cacha neantmoins son resfentiment, il ioignit à ses intercessions celles des autres Ducs & Princes là prefens, & cependant, le iour arriué, les deux parties se trouuent en armes en prefence du Roy, que l'importance de cette action fit accompagner d'yn grand nombre de Noblesse, parmy laquelle il se rencontra beaucoup de François qui audient funy le Comce de S. Pol. Ils presenterent leur Cartel de deffy, contenant leurs accusations reciproques, ils soutinret chacun deson costé la justice de leur cause & la verité de leur dire, on les conduisse au lieu de Bataille, l'affaire alla iusques à leur commander de combattre, & l'on doutoit si peu que le duel ne s'accomplit, que Henry de Lanclastre ayant pris sa lance & fait le signe de la Croix, auoit defia fait huit pas au deuant de son ennemy; qui ne s'estoit point encore remué quand il furuint vn ordre du Roy pour desfendre la Bataille, Tous les affiftans auffi-toft le supplierent de leur donner la vie , mais comme leur fideliré luy estoit deuenue suspecte, ils ne purent obtenir leur grace qu'à condition qu'ils demeureroient bannis du Royaume, le Duc Henry pour dix ans , & le Comtc à perpetuité.

Le Duc le plaignit tout ouuertement de cette Ordonnance du Roy, il remonra qu'elle les péton plus initenteis que la condition d'un duci, qu'il n'auote point enus il sy d'executer contre vu temeraire agreffeur, insuit à Majela femigina qu'elle défiriet mois cette obsillance de la part pour l'expiation d'aucune faute, que pour garder certaine forme qu'il jugotie expediente à font audoriné. Il luy promit de n'en pointabute; il l'amaila de l'eferance les audoriné. Il luy promit de n'en pointabute; il l'amaila de l'eferance les de Lanclaire fon per vant a nours produit en solution le fice au sur le de Lanclaire fon per vant a nours produit en solutione, c, fi accession luy fede Lanclaire fon per vant a nours produit en solutione, c, fi faccession luy fe-dance plitte que route autre chofe, qui l'élospoit e fa Cour. Il ny oin and le Lettres qui infiliriorit foi ninocence, & qui protroitet encore des marques de fon ellune ; mais ce n'éloit que pour le chalfèr de fa Cour. & pour trouver des exceptions contre fa parole, quant il en feroit cloigné.

Cependant Henry de Lanclaffre vient en France, plicoft comme vu Prince ut voyage que comme vu enide. & veriteblement suffi toutes (ne efperances luy restifigrent du cofféé en offre Cour, où il fur receu, honoré, é dérisé auce conte d'inte aux évienne du Roy, longé dans fa manfont une qu'il y demoura, & des contra de la comme del comme de la comme del comme de la comme del comme del comme de la comme de la comme de la comme del comme de la comme del comme del

Dddııj

Année

melles par le mécontentemen qu'il en témoigna au Roy & aux Princes. Illeur

emelles par le mécontentemen qu'il en témoigna au Roy & aux Princes. Illeur

spécial de l'activit qu'il aux cit halfé de fes Élitas quelques perfonnesatreintes du crime de

1958 leze. Majellé, & qu'il les priorit de n'auvis reunum familiarité aucc est Trailfres,

de ne prendre aucune part en leurs interefits, & de ne leur prometre aucune

interedition auprés de luy : Effortpeu apres d'ans la méme année, le Duc de

Lanclaftre eflant mort, il n'eur pas plus de répéde pour fon éferit que pour fa

parole, & pour la memoire de cé grand & genereur Prince, il fé finife de rous

Es biens, & requir le Duché de Lasclaftre à Gouronne.

Le Duc Henry qui e vialainé dépouillé de fon heritage, ne manqua pas de fe plaindre hautement en la Cour de France de la crasauté de cette procedure. 
Con reffeniment rel resporsa i udique à parter du Roy, Richard comme d'va Prince fans parole & fans froy mais le Duché serry, en qu'il avoir plus de creance, le confold au meure qu'il put li luy remonra que cette premiere à deute ne ce le confold au meure qu'il put li luy remonra que cette premiere à deute ne deute pas effect au defius de fon courage, & qu'il failoir laiffer paffer comme van tempeffe de pas de ducé, il sauefinne des Souverians & Il Teshora d'autant plus par les dogge de la valeur & cle l'afabite du feu Duc 60 npers, d'autant plus par les dogge de la valeur & cle l'afabite du feu Duc 60 npers, qu'il le rappelloient en Angleterre & qu'il vuy prometroient fervice. Il fit mine de liqu sur le ballet de l'accessing la controllet de l'accessing la controllet de l'accessing la controllet de l'accessing la controllet qu'ur en ul capite de l'accessing la controllet qu'ur en ul Angloife pour mujeux cache les defficient v'un horrible vengeance.

#### CHAPITRE DIXIESME.

- Les Cardinaux de Thurey est de Saluces Depute 7 du College d'Auignon contre Benoist,
- Et pour la conseruation de leurs interests.
- III. Réponse du Chancelier de France à leurs propositions.
- IV. Le peuple leur fait insulte. Le Roy leur donne pension.
- V. Et fait conuertir en blocus le Siege du Palais d'Auignon.
- VI. Le Cardinal de Pampelune pris & mis à rançon, mort du Cardinal Boniface.

Ils ioignirent à leurs demandes, pour leur interest particulier, qu'il ne fût rien

refolu su fijer de l'vinon, aunn la sclebration du Concile general, fain leur participation, & qu'in hy fuffenge referens, & que pendant la fourhraction, il spir. Americanio que de l'accident participation en position, pur fuffent generation de l'accident participation en position, qu'en futilité que participation qu'en participation de l'accident participation de participation de l'accident participation de l'accide

Le Cardinal de Thurry qui porroit la prole, comprit ioux cela bien au long dans une belle & doné Harangue, juliemețtia le Roy de la part de tous fic Conferers, de ce qu'il leur auoit confiours elté fasorable, & pour conclurer à l'eur fines, & accile de l'Ambalfade, li popila tere, humblement fi Myielté, de ne point foutifre qu'ils pàsifient en aucune forte de la foutiraction, & de écrere en leur famin, et al compres de l'entre en leur famin qu'ils autoiret de Benefices dans leurs Effus, que pour accordecteur prorection accus d'Auignon, par toutoù lis en auroient befoin, comme à ceux qui s'effoient en bel ordre, & auce beaucoup d'art, le Chanceller parla bouche duquel le Roy unit à s'explaquer de outerés intentions, répondiera pou de most, que quant fair qui n'choire point de la connoillance du Roy, que pour le refue la fair qui n'choir point de la connoillance du Roy, que pour le refue la molpus amplement delibert aue ceux, & une ce le Roy, que pour le refue la mignet pui amplement delibert aue ceux, & une ce le Roy, que pour le refue la ful feroit plus amplement delibert aue ceux, & une cle Prefate de France, audquels pour

ce fujer il affigna iour au vingtiefine de Fevrier prochain.

Ainsi se termina l'Audience, qui pour en dire la verité ne plût gueres à tonte l'Affemblée, & qui fit dire tout publiquement, que cette Anibaffade eftoit plus pernicieule que fauorable au dessein de l'vnion : & comme cela se répandit aussitoft parmy le peuple, il s'y trouua des gens affez hardis pour leur chanter injures, & pour troubler la pompe de leurs fastueuses caualcates, quand ils alloient à la Cour. Cependant les Prelats de France s'affemblerent au jour nommé, & pour terminer en peu de mots le recit de leurs deliberations, elles n'eurent autre succez à l'égard du College, que de le faire blasmer de ses vaines propositions ; mais pour leur particulier, les deux Cardinaux profiterent de chacun deux mille escus d'or de pension, que le Roy leur assigna sur ses coffres, sous pretexte de se seruir de leur confeil dans la conduite de ses affaires. Le noy ayant esté en mesme temps prie par quelques-vns des Grands, de ne point pousser Benoist auec tant de violence, il manda au Mareschal Boucicant de ne le pas presser dauantage, à quoy il obeit. Il leua le fiege, & se contenta de laisser une legere garde autour du Palais, pour empescher seulement qu'il ne transportast ailleurs les Thresors de l'Eglise, mais il ordona qu'on laissast passer toutes les provisiós qui luy seroiet necessaires.

Ceux qui patirent principalement de ce fiege, furent le Cadisad Martin de Pamplaise, & va nautre nommé Boilisée, les deux plus affidées Creatures de Benoitl, lefequels s'elfana strauellis pour forter du Palisi Pontifical, furent reconnus par Boucicaux, qui les iette dans vne fale prifon, où le dernier mourat, & dont Pautre l'eracheta d'uncfomme de cinquane mille efeus d'or, qui fertit aux frisa

du fiege, & au payement de l'Armée.

Fin du dix-huitième Liure.

Commence Grangle

#### TABLE CHRONOLOGIQUE POUR L'ANNEE 1399. Charles VI. en France. 19. De Nostre Richard II. en Angleurre. 23, & dernier par Seigneur

Da Schisme.

Boniface IX. à Des pretendus Papes. Rome. 10.

Benoift XIII. en Auignon, 6.

De la vacance de l'Empire d'Occident en Allemagne. 21. Wencestas de Luxembourg Roy de E. heme , fils de l'Empereur Charles IV. more 1378. cieu Roy des Romains,

onen reconnu pour Empereur. ANNE'ES Du Regne des Rois Chrestiens de l'Europe.

fa mort arriuce le 11. de Ianuier, & de Henry de L'anclastre vsurpateur le 1. Henry en Estagne, autrement Castille &

Leen,9. Martin en Arragon. 5. lean en Portugal.14.

Charles III.en Nouarre, 14.

Sigifmond de Luxembourg dit de Bohéme en Hongrie, 15.

Tagellon en Pologne. 14. Louis Duc d'Anjou en Sieile, 13,

Ladiflas d'Anjou dit de Duras vsurpateur du Royaume, 15. Margueritte Regnante en Dannemarck & Suede auec Eric fon neueu. 13.

Robert Stuart III. du nom en Esteffe. 11.

Principaux Princes du Sang, Grands Officiers, Ministres & Effat, & Faueris de la Cour de France.

Louis de France Duc d'Orleans, Frere du Roy, l'vn des Gouverneurs du Royaume.

Louis II. Duc d'Anien , Roy de Sicile.

lean de France, Duc de Berry, & Concles du Roy, gouvernans le Philippe le Hardy Duc de Bourgegne. Royaume à cause de sa demêce. Pierre Comte d'Alençon. Charles d' Evreux Roy de Nanarre 3. du nom. Sang.

Louis Duc de Bourbon, Oncle maternel duRoy, o grand Chambrier de France Louis de Beurbon, Comte de Vendosme, Ancefre de nos Roys.

Ican VI. Duc de Bretagne, apres son pere, mort les. de Nouembre. Louis de Sancerre, Sieur de Charenton, Connellable de France.

Arnaud de Corbie, Chancelter de France. Iean le Maingre dit Boucicaut.

Ican fire de Rieux & de Rochefort.

de France. Renaut de Trie, Admiral. Waleran de Luxembourg Comte de S. Pol , Capitaine General en Picardie & 21 pays de Vvest-Flandres, institué le 12. de Nouembre.

Pierre dit Hutin d'Aumont, Porte-Oriflamme. Guichard Dauphin , grand Maiftre des Arbaleftriers.

Arnaut Amenion , Sire d'Albret , grand Chambellan. Iacques de Bourbon S. de Preaux, grand Bouteiller de France.

Louis de Giac Grand Efchançon. Raoul Sire de Raineual , grand Panetier.

Charles d'Yury , Cheustier trenchant.

Charles Sire de Sauoify, Grand Maiftre d'Heffel de la Reyne.

HISTOIRE

Marelibous



# HISTOIRE

DV REGNE

## DE CHARLES VI

ROY DE FRANCE

LIVRE DIX-NEVFIESME.

## CHAPITRE PREMIER.

- Le Roy reçoit le Sacrement de Confirmation, & retombe en demence.
- Le Connestable de Sancerre luy enuoye de Bourgogne, un pretendu Suaire de Nostre Seigneur, pour sa guerison.
- III. Le Royreuenuen santé, promet secours aux Venituens contre le Turc.
- Decime impof e pour les affaires de l'Eglife, & malemployée, dont on accufele Patriarche d'Alexandrie.
- V. Ambassade enuoyée au pais de Liege, pour recenoir la sonstraétion qui sut approunée.



E Roy paff. la Fefte de Paíques en bôme fante en l'Hofet. Année Royal de S. Pol., & dans l'O'chueil recent des mains de l'E. Année usefque de Paris le Sacrement de Confirmation, comme firent 1399 . 4 fon exemple pliticurs Seigneurs de fa Cour, qui en farent d'autant plus editér, qu'il l'obaitate de luy-méme ce fécond Seau du Chriftianime ; & qu'il l'y porta auce beaucoup de deuotion. On eltoit alors fort loyeau de fa consalelécence,

mais la réjouissance dura peu, il retomba sept sois dans sa maladie durant cette année, & il ne servit de ren d'observer les temps pour inger sile causée du mal élotir interne ou exterieure, car ce sur tanois dans la nouvelle, tantost dans la pleine Lune, & cela renuersa coutes les coniectures des plus sça-

uans, qui n'en sceurent que deuiner. Tout le monde estant en peine de chercher Année des remedes contre une maladie si inconnue, l'on eut souvent recours aux choses diuines ; c'est pourquoy Messire Longs de Sancerre , Connestable de France. luy enuoya des parties de Bourgogne par quelques Religieux de l'Ordre de Cisteaux, vn pretendu Suaire de nostre Seigneur; qu'ils publicient si plein de vertu, que plusieurs personnes alienées de leur bon sens auoient esté parfaitement gueries par son attouchement. Le Roy y fit vne neuvaine enuiron lamy-Aoust. & tous les iours il assista à la Messe & sit ses prieres deuant la Relique : Maiscomme il n'eut qu'vn seul internalle de trois jours, les Religieux la reprirent & la porterent en l'Eglisc des Bernardins, où elle demeura vn mois exposce à la deuotion & à la liberalité des fidelles Pelerins, qui yaccoururent de toutes parts, & qui les enrichirent de leurs offrandes. Affez de personnes ont publié qu'il s'y estoit fait plusieurs miracles; mais ie n'ay point veu de gens qui en témoignassent par la foy de leurs yeux, ny par aucune experience qu'ils en eussent faite en leurs personnes.

Pendant ces diuers interualles de santé, le Roy tint plusieurs conseils, & donna particulierement Audience en pleine Assemblée de sa Cour, & en presence des deux Cardinaux de Thurcy & de Saluces, qui estoient encore à Paris, aux Ambassadeurs de Venise, qu'il auoit receus auec beaucoup d'accueil & de bonne chere. Ils luy remontrerent que les Turcs s'estoient emparez de quelques Isles cy-deuant par eux conquifes & iointes à leur Seigneurie; d'où ils ne les pouuoient chailer fans yn fecours estranger 💸 pour d'autant plus obliger sa Majesté d'y contribuer, ils adjoûterent que ces Isles abondoient en toutes fortes d'espiceries & d'aromates fort necessaires à la Chrestiente, qu'ils en auoient tousiours fournie. La réponse du Roy sut, qu'il leur enuoyeroit du secours le plûtost qu'il pourroit, & il les renuoya sur cette esperance auec des marques de sa liberalité.

Sur la fin de l'année precedente il s'estoit fait vne Assemblée des Grands de France auec les Archeuesques , les Euesques & les Procureurs des Eglises Collegiales du Royaume, où le Chancelier de France se contenta de faire valoir les dépenses que le Roy auoit faites pour l'ynion; pour laquelle il seroit encore à propos de faire de nouvelles Ambassades: & c'estoit semer pour recueillir en la seconde conuocation du Clergé, qui se fit en ce temps icy. Le mesme Chancelier remontra par vo beau & long discours, que le Roy ayant épuifé toutes ses finances pour les affaires de l'Eglife, & comme il seroit superflu de dire que les Ecclesiastiques y auoient par consequent le principal interest, qu'il estoit raisonnable qu'ils l'affiftaffent d'une partie de leurs reuenus. La plusgrande partie s'éleua contre cette proposition, ils alleguerent leur pauureté & leur impuissan. cc . & il y en eut melme qui de dépit quitterent l'Assemblée , & se retirerent de Paris : mais cela ne seruit qu'à ruiner les interests du Clergé : parce que la delsberation fur continuée auec des gens plus commodes, & qui accorderent volontiers qu'il fût mis sus vne Decime, qui se leueroit au nom du Roy, pour acquitter les emprunts qu'on auoit iustifiez auoir esté faits de diuers particuliers Bourgeois des Villes du Royaume.

Si bien que le premier fruich de la soustraction fut, que l'Eglise n'ayant plus de Chef, demeura exposée à la vexation du bras seculier, & l'on imputa ce mauuais traitement au conseil interessé de Messire Simon Cramant Patriarched'Alcxandrie , & de ceux de sa faction , qui faisoient desaffaires à l'Eglise pour faire celles de leurs Maifons, & pour s'enrichir par desemploys & des Ambassades, que je dirois volontiers vaines & inutiles. Cela éleua contre eux plusieurs Euefques & autres Personnes doctes, qui leur en firent reproche, & qui soutinrent publiquement, qu'il n'estoit point au pouuoir du Roy, ny du Patriarche, de decimer l'Eglise Gallicane. Mais les citations de Droict ne profiterent de rien contre la force, il fallut payer la taxe, & ce qui fut encore plus sensible, il fallut affaifonner le regret qu'on auoit à fon argent, du dépit de le voir employer à d'autres vsages que ceux qu'on auoit pretextez. La meilleure partie devint la proye d'un sertamnombre de Courtifansaffamez, qui abandonnoient le Roy dans le fort de son mal, & qui l'étouffoient quand il estoit en santé, pour extorquer de sa facilité dequoy satisfaire au luxe & à la dépense de leurs Escuries, qu'à Année bon droit pourroit-on nommer Royales, pour la quantité de cheuaux qu'on y 1399.

nourriffoit aux dépens du Royaume.

Encore falloit il employer quelque petite somme aux interests de l'union, pour en quelque façon s'acquitter de la Presace de ce nouuel Edict, il falloit repaiftre les sens exterieurs des simples de quelque Ambassade : aussi en choisit-on vne des plus aifées. On enuova au païs de Liege Messire Pierre Plass, fameux Docteur de Theologie, originaire de ce Diocele, qui rapporta que la soustraction y auoit esté bien receuë, & amena auec luy quelques-vns des Principaux du païs qui le confirmerent ; lesquels furent fort bien receus du Roy , & rennovez auec de beaux presents.

#### CHAPITRE SECOND.

Le Mareschal Boucicant ennoyé au secours de l'Empereur de Constantinople, conscrue sa Ville & son Estat.

Reflexion sur la decadence de cet Empire, où Boucicaut laisse le Sire de Chasteaumorant pour sa deffense.

III. Grands débordemens des eaues.

IV. Furieuse mortalité en France. V. Les Conuois deffendus aux Enterremens.

V I. Le Roy quitte Paris, & se retire en Normandie.

E Roy voulant accomplir la promeffe qu'il auoit faite à l'Empereur d'Orient, il luy enuoya vn secours de douze cens hommes sous la conduite du Mareschal Boucicaut, qui partit au mois de May, & qui arriua si à propos au Port de Pera, qui appartenoit aux Genois, qu'on peut dire que par le seul exploid de la conferuation de cette Place importante, il conferua les restes de l'Empire & la Ville messe de Constantionple, a que lle ne substitoit que des vi-ures qu'elle en receuoit. Le besoin qu'on auoit de son alistance pour la destiense de cette Ville maritime, l'y fit receuoir comme yn Ange tutelaire, & en effet il répondit si bien à l'esperance qu'on eut de sa valeur, qu'encore qu'il ne fût point en estat de soûtenir en campagne contre l'Armée innombrable de Bajazet qui la tenoit fort serrée, il ne laissa pas de faire teste contre tontes ses attaques, & de trouuer moyen de rafraischir Constantinople de toutes les munitions de guerre & de bouche, & de la deliurer de la famine.

En verité, c'est une reuolution tout à fait surprenante, qu'une si grande Ville, la mere & le siege fameux de tant d'Empereurs, depuis si long-temps honorée du titre Imperial, iadis si formidable aux Nations estrangeres, qu'elle comptoit au nombre de ses Prouinces, soit décheuë jusques à ce poinct de foiblesse & de pufillanimité dans nostre temps, que d'auoir eu necessairement besoin d'vn si petit secours pour sa deliurance. Mais ie m'étonne encore plus, d'auoir appris de personnes dignes de foy, que ce Mareschal estant sur le poince de reuenir, tant d'Habirans é pouvantez eussent est é reduits au desespoir de tout abandonner, si à leur instante priere il ne leur eut laissé le Sire de Chasteanmorant auec cent hommes d'armes pour les garder. Peut-estre que Dieu le permitainfi, pour faire voir qu'il tient en sa main le courage des hommes , & qu'il peut mettre en fuite & donner de la frayeur aux plus grandes Armees auec vn petit nombre de troupes. Aussi estoit-ce vn Prouerbe parmy les Turcs, que le tempsestoit passé qu'vn Grec donnoit la fuite à trois Mahometans, & que maintenant tout au contraire,

1399.

c'estoit trop d'vn Turc contre trois Grees. Cela ne parut encore que trop veri-Année table à l'égard de cette petite poignée de nos François, elle se presenta vaillamment à routes les attaques des Barbares, & non seulement elle soutint tous leurs efforts, mais elle les repouffa, elle les mena toufiours battant, & elle empefcha que la faim & la mifere n'acheuassent la destruction de cette Ville imperiale.

La Riuiere de Seine fit en cette année icy plus de dommages qu'elle n'en auoit iamais caufé, elle fortit de son list pour noyer les campagnes voifines de ses botds, & le débordement ayant duré depuis la fin de Marsiufques à la my Avril, elle pourtit toutes les semences. Quoy que ce desordre vint de la continuation des pluyes, il ne laissa pas de sembler merueilleux, sur le témoignage des plus anciens, qui n'auoient iamaisrien veu d'approchant, Mais on fut encore plus estonné de la suneste suitte d'un si estrange déreglement, qui dura le reste de cette aunée & les deux suiuantes. Il se forma vne certaine peste ou maladie epidemique, accompagnée de puantes aposteumes, qui courut la Bourgogne, la Champagne, la Brie, & tout le territoire de Meaux & de Paris, & qui regna particulierement depuis la fin de May iufques à la fin du mois de Nouembre, & la plus grande mortalité tomba sur les femmes nouvellement accouchées. La quantité de funerailles causant par tout vne épouuante mortelle, on fut obligé de faire deffense aux Crieurs d'annoncer publiquement le nom des morts, & de fai-

re aucuns Conuoys de cetemonie.

Tous les remedes humains estans inutiles, on eut recouts aux ptieres publiques, on en ordonna de particulieres à cette fin, tant pour les Litanies que pour les Messes votiues, & les Predicateurs tonnans dans les Chaires que les pechez des peuples auoient allumé la colere de Dieu, chacun s'épuisa de vœux & de belles resolutions de mieux viute, & de s'abstenir de tous les excez que le luxe auoit inttoduits, pour fléchir celuy qui afflige les hommes auec plus de charité que de haine, & qui fouhaitte plûtost leur conuersion que leur mort. L'Euesque de Paris & son Clergé marchans processionnellement auec les enseignes de nostre salut, & auec lesarmes spirituelles, estoient suiuis d'vne longue foule de gens la pluspart nuds pieds, & qui suplioient humblement, tous en larmes & en pleurs, qu'il pleût à la clemence Diuine de regarder en pitié vn peuple tout contrit, & qui n'auoit plus d'esperance qu'en la misericorde, pour estre desiuré d'vn danger qui se rendoit ineuitable. Toutes les Eglises en firent autant, & nostre Conuct de S.Denis porta vne fois entr'autres le Corps de S. Hypolite Martyr en Ptocession à S. Denis de l'Estrée, comme on a de coustume en pareilles occasions, où la Messe fut chantée en presence d'une grande multitude de personnes de l'un & de l'autre fexe. C'estoit pour nous vn deuoir de compassion seulement, car ie dois adjoutericy pour la gloite de Dieu, que si nous n'eussions agy que pour nos interests, nous luy deuions plútost rendre graces de nous auoir conferuez d'vne pestilence qui auoit enleué des trouppes toutes entieres de Moines dans les autres Abbayes qu'elle deserta, & de ce que de tout le troupeau de S. Denis, il ne perit qu'vn feul Religieux, que nous cumes d'autant moins de sujet de tegretter que nous ne croyons pas qu'il eût iamais perdu l'innocence de son Baptesme.

Le mal croissant toujours plutost que de diminuer, le Roy ne ctaignit pas sansraison qu'il ne sut encore plus dangereux dans les chaleurs du mois d'Aoust, que l'ait seroit plus infecte. C'est pourquoy il se retira auec les Princes & les Grands de sa Cour, en la Province de Normandie, où cette contagion n'auoit point encore entré, mais elle y fit le mesme rauage aussi bien que par tout le Royaume, les deux années suivantes, & dutant l'espace de trois ans, elle courut si bien par tout le Royaume, qu'elle ne finissoit en vn lieu que pout commencerent vn autre. A la fin neantmoins, Dieu exauça les prieres de toute l'Eglife, il receur fauorablement les vœux de tant de Chrestiens affligez, il fit cesser la mortalité,

& rendit la fanté aux malades.

#### CHAPITRE TROISIESME.

I. Comete suivie de grands malheurs.

11. Continuation du siege du Palais d' Auignon.

III. Boniface Competiteur de Benoist chasse par les Romains.

IV. Manuel Empereur de Grece pressé par les Turcs.

 $\nu$ . V venceslas Roy des Romains deposé par les Electeurs. Louis Roy de Sicile dépouillé de son Estat par ses Sujets. VI.

VII. Le Roy d'Espagne opprimé par celuy de Portugal.

Le Roy d'Escosse contraint d'implorer le secours de Fran-VIII.

ce contre l'Angleterre. IXAlliance contractée entre le Duc d'Orleans & le Duc de

Landastre. X. Qui épie l'occasion de passer en Angleterre, & de se vanger du Roy Richard.

PEndant huit nuits entieres & confecutiues du mois de Nouebre, l'on vid vne
Année
Comete d'une lueur extraordinaire qui auoit sa queue tournée vers les parties d'Occident, & suivant la coûtume de mal augurer de la naissance de tels faux 1399. astres, les Astrologues ne manquerent pas de dire, que celuy-cy significit asseurément, ou la mort de quelques Roys, ou quelque prochaine revolution d'Estars. Mais les Sages qui iugent mieux des maux par leurs causes que par les fignes, n'auoient que faire de celuy-cy pour atrendre bien-tost la cheute d'vn ngnes, n'autoitet de la la coccuracy y pour attenuer orientat la taloure et arronnerre, qui grondoit depuirlong-temps (int tourse les attories Monarchies, lef-quelles eftoient si emests en toutes leurs parties pendant que la noftre patssoit en son chef par la maladie du Roy, qu'on n'enrendoit parler que de guerres, de reuoltes, & de trabisons par rous les endroits de la Chrestienté, & qu'on pouuoit appeller cette année cy l'année des prodiges, pour en parler humainement, ou bien melme l'année des merueilles, par le relpect & par la foûmission que

nous deuons à la Prouidence & à la Iuftice de Dieu.

Ceux qui deteftoient dauantage le Schisme qui troubloit l'Eglise, n'auoient passeulement de la confusion , mais de l'horreur , de voir que les Cardinaux du Siege d'Auignon s'opiniastrassent auec tant d'achamement au siege du Palais Pontifical, & que les membres vouluffent donner la loy à leur Chef. Et d'autre part on voyoit encore les Romains dans la mesme fureur contre Boniface, qu'ils auoient proferit comme leur ennemy capital, & contre lequel ils vouloient van-ger les outrages qu'il auoit faits à plusieurs de leurs Concitoyens. Cependant que ces deux ambitieux Riuaux, plus brûlez de concupifcence que d'amour pour l'Epouse de de I E s v s-C H R I S T, estoient ainsi traittez, tous les autres Estats, où il est moins extraordinaire de voir du desurdre, n'estoient pas mieux traittez, Manuel Empereur de Grece remontroit à toute la Chrestienté qu'il ne pouvoit plus refister à toutes les inuasions des Turcs, & que le destin de l'Empire d'Oà rient estoit reduit à celuy d'une seule Ville, c'est Constantinople, qu'il ne pouuoit conseruer sans un prompt & puissant secours , & qui estoir menacée d'une derniere ruine. Les Electeurs de l'Empire d'Occident méprifans Pvencefles Roy de Bobime Coulin de nostre Roy & fils du dernier Empereur (Charles de Luxembourg) lequel plus de vingt ans auparavant ils auoient defigné pour fon Succeffeur, & reconnu pour Roy des Romains, luy ofterent encore ce titre, donnerent l'Empire au Duc de Bauteres, & prierent le Roy de France de fauoriser son Election.

Ece iii

1399.

(Ils eleu:ent premierement Frideric Duc de Brunfwick affaßine pen apres & en suitte Robert Duc en Banieres Comte Palatin : mais cela n'arriva qu'en l'annie 1400. ) Année

Les Siciliens ne manquerent pas aussi de signaler leur inconstance dans vn temps fi plein de troubles, ils creérent pour Roy vn certain Ledislas ou Lancelot (c'estoit vn Prince du Sang de France & de Sicile issu de la premiere Maison d'Aniou ) & chasserent du throne Louis Duc d'Anjon & Comte de Prouence, qui fut contraint de reuenir en cette Cour pour faire ses plaintes de leur infideliré. & pour demander le secours qui luy seroit necessaire. Il se donna vne sanglante Bataille entre les Espagnols & les Portugais, & le Roy d'Espagne fut contraint d'ennover prier nostre Prince d'auoir pitié de son Estat, reduit à la necessité d'auouer qu'il ne pouvoit refifter fans nostre secours contre la puissance du Portugais; avec lequel il le suplioit de n'entrer en aucun Traiste d'alliance. Enfin l'Escoffe tremblost des menaces du Roy d'Angletetre, qui obligerent son Roy de conjurer les Ambaffadeurs qu'on y enuoya,& qu'il receut auec d'autant plus d'honneurs qu'il estoit fort épouvante, de moyenner le renouvellement d'alliance & de ligue offensiue & deffensiue, insques-là toujours gardé entre les deux Couronnes. Le Roy Richard d'Angleterre qui paroissoit le plus affermy pendant toutes les seconsfes des autres Estats, auost bien juré qu'au retout de son voyage en la partie d'Irlande qui luy estoit soumise, & où il y auoit quel ques desordres à appaiser, il ne dormiroit point en repos qu'il n'eut renuerfe le Thrône de l'Escosse; mais le pauure aneuglé qu'il eftoit, il ne voyoit pas que c'estoit d'vn thrône chancelant qu'il proferoit cette menace, qu'il devoit estre la victime de ses propres desseuns, eu'il auoit atme ses Sujets contre luy mesme, & que dans peu de jours ils luy ofterojent la Couronne & la vie.

Il fit part de cette entreprise à nostre Roy son Beau-pere, tant par Lettres que par Ambasfadeurs, & la nouvelle fut fort agreable au Duc Henry, qu'il avoit exile, & qui n'attendoit en la Cour de France que de le voir attaché à quelque expedițion éloignée qui luy donnât entrée dans l'Angleterre. Pour mieux venir à bout de ses desseins, il chercha à faire des amis, & comme il auoit eu tout loisir de pratiquer le Duc d'Orleans Frere du Roy, il ne lug fut pas mal-aifé de contracter vne secrette alliance auec luy ; qui contenoit en effect qu'ils seroient amis desamis, & ennemis des ennemis l'vn de l'autre, & que chacun d'eux en toutes fortes de rencontres & d'affaires procuretoit & garderoit, & deffendroit de paroles & de fait felon tout fon pouvoir, la vie, l'honneur, & l'interest de son frere d'armes & d'alliance. Que tant que dureroient les tréues entre les deux Couronnes, ils s'entre-secourroient contre toutes personnes particulieres, & contre qui que ce fût, Princes ou autres, de quelque estat preéminence ou qualité qu'ils puffent eftre ; excepté toutefois les Seigneurs alliez du Duc d'Orleans qui s'enfuiuent, & qu'il luy auoit pleu d'excepter de cette confederation. C'est à scauoir le Roy de France, la Reyne & leurs Enfans, les Ducs de Berry, de Beurgogne , & de Bourton , les Roys de Bohéme & de Hongrie auce les Marquis de Moranie, (qui effoient de la Maifon Imperiale de Iuxembourg comme ces deux Roys,) & pareillement tous ceux qui estoient descendus, ou qui à l'aduenir descendroient du Sang Royal ; parmy lesquels il comprit encore , les Ducs de Milan & de Lorraine, le Comte de Cleues, & generalement tous ses vassaux qui luy auroient fair ferment de fidelité. Ce Traitté ainsi fait & iuré entreux, le dix-septieme de Iuin, & seelle de leurs Seaux, Henry attendit à Paris les nouvelles du départ du Roy d'Angleterre, & le Duc d'Orleans ne sçauoit rien de ses pratiques, quoy que depuis on luy ait fort reptoché vne alliance où il y auoit plus d'inconfideration que de mauuais deffein.

#### CHAPITRE QVATRIESME.

- Aduis aux Roys d'Angleterre de profiter de l'exemple du Roy Richard.
- II. Son départ pour l'Irlande , ordre laissé pour le Gouuerne-
- La Reyne & les François mal-traitte par ses propres Ministres, en son absence.
- IV. Henry Duc de Lanclastre se plaint du mauuais traittement du Roy, & gagne les Grands du Royaume.
- V. Part de France, & paffant à S. Denis , promet de remettre l'Abbaye en possession de ce qu'elle auoit possedé en Angleterre, & l'execute estant Roy.
- V I. Son arriuée en Angleterre, où les peuples se soûleuent.
- VII. Le Duc d'Tork Regent du Royaume , met les affaires en negotiation.
- VIII. Le Duc de Lanclastre l'amuse, & s'établis par le suplice de quelques Ministres.
- IX. Londres & autres Villes se declarent pour luy, & sa bonne sortune éleue ses desseins à la Royauté.

Le particule perpetté en la jectionne du Roy d'Anglectere est vue chofe de la horrible de finouvelle dans ver Histore, que igéeurois craindre d'auncer Année la mort eragique d'un fipuisfant Monarque, il en ecemizagous en mestine ceren 1999, que ce qui est pounarible à ouvelle sautres Nations, l'est comissi plus d'une fons dans cette îlle. Ce sipe feroit plus propre aux declamations du Theatre, que de la commentation de la comme

und Daniel, duffen de chaltier ee peuple, & par meine moyen de fe render plus from dicht eine Ges autre Sujert, silf von puilfinneaumet, & leen de grandes formacht, et aus fast er siert, silf von puilfinneaumet, alle nei de grandes formens, & afin qu'il ne puir ein arriver contre fon fernice durant fon ablence silladis an Confein pour le Gousermennent de fon Royaume, composif de Dasc Frank fon Oncle, qui en devoir eltre le Chef, de Guilfamse trop, de Thomas de aufij, der Hause it. Eiger & de Learn Royalfe, qu'il choist comme les plus fadelles & affectionnez entre tous les Cheusliers de la Cour. Il leur recommanda fort d'autri foin de Laieun Reyne fon Bpoule, & c'el dequoy ils s'acquireren, non feulennen tres-mal,mais tres indigenemen, pluioti par auerfion naturelle contre moire Nation, que par aucun lique qu'elle leur ne put donner. Il chafferen d'Angleterre tous les François & les François de fa mation, parmy lefquels elle feconfoloit effon cloigmennes & de l'ablence de fes proches, ils ne luy laiffeAnnée

rett qu' net Demoifelle & fon Confesseu, il luy retrancherent son citat accod, tumé, & mon conten à 'autoir réfriain son dométique à va peit nombre d'Aniglois affice capables de l'obseruer, ils fa releguerent dans la folitude de la Maison de Wanchinsforde, auec ordre expet d'en desfende) l'entrée, & de ne point permettre qu'elle eui aucun entretien ny secret ny publique auec aucuns François. Cest un excemple pour nos Dames, qui leuf si cononistre combien il elià craindre de se manier dans va pays, qui non seluement n'est pas capable de nos coutunes, mais qui en est ennemy, par vue desiance naturelle qu'on n'entreprenne sur l'Estat. Le Roy & là Royne en furent fort indignez, & la surreprenne sur l'Estat. Le Roy & là Royne en furent fort indignez, & la surreprenne sur l'estat le sont vier cere de sont en conserve que de conserve qu'en en contrat de conserve de l'entre l'este de l'humeur inconstant & farouche de se Compatitore.

Le Roy d'Angleterre ne fut pas fi-toñ attaché à fon entreprife, que le Due de Lanclaitre qui attendoit cette occasion aueu impatience, commença d'écrire dans le Royaume & de fie plaindre du mausuis traittement du Roy, infiquer à le traiter d'infidelle & de pariure, à caudie de fes bienes qu'il retenoit connre fa parole. Il priorit par fes. Lettres les peuples. & les Grands de le vouloir affilter pour entrerration, ce qui tru feconde d'un fip rompe trêct, que cela luy fit tout à coup vus puillante Armée de mer, qui le viin attendre l'épace de trois femi-neutre l'ais & Boulogne. Le Paré de Aurgeger qu'en ent urain, & qui le dout de toursaure deffirm, ne manqua pas suffis-tot de mandre à ceux de Boulogne. Le verte, et manqua pas aufis-tot de mandre à ceux de Boulogne. Le verte, per manqua pas qu'en profet concept fignarieme du Roy & de Princes, auce mille remercimens de leurs ciuilitez. & de leur bon traitement, fippodant par ure ruïd Angloife, qu'il ne quivreit à Cour que sough faire levoure d'Élepage.

& pour satisfaire la curiosité qu'il avoit de voir ce Royaume.

An partir de Paris, il passa par S. Denis, suiuant le conseil du Duc de Berry, l'Abbé l'y receut en grand honneur, & il arriva heureusement qu'ils tomberent fur le discours du Prioré de Durhust en Angleterre appartenant à l'Abbaye, qu'on luy dit eftre lors detenu par des personnes laïques. On luy demanda sa protection quand il feroit en estat d'en entreprendre la restitution, il la promit volontiers, & en effect il nous tint parole quand il fut Roy. Delà il prit le chemin de Boulogne; & se iettant dans yn des vaisseaux de la flotte qui luy estoit preparée, il fingla d'un vent fauorable vers le Duché de Lanclastre, où ses Sujets le receurent auec des témoignages d'allegreffe & de joye qui ne se peuuent exprimer. Le Duc d'Yorck son Oncle lors Regent en Angleterre n'en scauoit rien, & il n'apprit cette nouvelle que par le retour precipité de Douvre à Londres, de Guillaume Scrop, qui croyoit trouuer des Vaisseaux pour passer en France, & pour venir affeurer nostre Roy, que les Anglois des Garmions de Guyenne, qui sufques alors auoient voulu continuer leurs contributions fur fes Sujets. auoient enfin iuré l'obseruation du Traitté de paix. Il luy fut dit que tout estoit passé au service du Duc de Lanclastre, & cependant qu'il enporta les auis au Duc d'Yorek, & qu'ils consultoient ensemble de ce qui estoit affaire contre cette nonueauté, le Duc de Lanclastre qui s'estoit mis en possession de son Chasteau de Poursay, y receuoit les offres de seruice ou les excuses de la pluspart des Grands du Royaume, & de l'Archeuesque de Cantorbery, qui l'asseurerent de leur affection, & de n'auoir eu aucune part ny à sa condamnation ny à ses disgraces. Il les receut auec toute forte d'estime, & cependant, il fit courir des libelles parmy les Communautez du Royaume, pour les tenir en crainte des mauuais deffeins du Roy, qu'il dit n'avoir eu d'autre motif dans le Traitté de paix & d'alliance auec la France, que de s'aider de ses forces afin de regner à l'aduenir plus abfolument que jamais, & de détroire tout ce qui s'opposeroit à sa tyrannie. Il adjoura à cela, que l'intention de la Majeilé effoit de mander à certaine feste tous les Deputez des Villes, & que la refolution estoit prise de s'asseurer de leurs perfonnes, & de les faire mourir, s'ils ne consentoient entierement à tout ce qu'il defireroit

412

defireroit de leur fodmillion, contre les interrells, & contre les priuleges. & les lous du pays. Enfin pour conclidion, & pour leur faire connoilite qui list roune. Année roiente ná perfonne le Chér affectionné qui leur efloit neceflaire pour remuer, 1199. il leur proceition qu'il a 'auost rend e plus cher que leur foulagement & leur amours & cela fit vue resolution fi generale dans tous les éprits, que défiors confinement vanamine, Leure de Nub Betto 8, 19.

Commeil importout a ce Prance de ioindre à cette faition, le feruise de l'elife. Fing de la Noble, in emanqua pas sails de les increciffer, ki i publis i leurégard, que le Roy vouloit faire des Villes qui luy réfloient en France dans la Piecariae x dans la Geyenne, commeil au ouir faite de Brell Re de Cherbourg, qu'il auost deija rendus x fur cette fiction il gagns si bien leurs affections, que toute l'Angleterre ne faisor qu'un party contre fon Roy. Le Due d'Yorck adurenty de cette cere ne faisor qu'un party contre fon Roy. Le Due d'Yorck adurenty de cette Comtes d'Armald, de Frujemedrans, & de Narhombreliar & Henry de Tejrsérboient declarez pour le Due de Lanclafter, si lux d'autant plus impris qu'il ne squoit en qui es fier. Il assembla tout ce qu'il put de forces pour marcher contre son Neue, unis quoy que la disigne es loitre encediare en de parelles oceasions, pour écoustre le feu de la guerre ceiule dans sa nassance, il reconnate plus en état d'afformet un sig rand nombrequiger fossibilité vue de d'au, sit ache-

ua de perdre les affaires par la voye de negotiation.

Il écriuit au Due son Neueu, pour sçauoir de luy, s'il estoit venu pour faire la guerre au Roy & au Royaume, & cependant Meffire Guillaume Screp, Tho-mas Grene, Iean de Beiffy, & Guillaume Biger, Cheualiers, qu'il auoit couoyé pour s'affeurer du fameux port de Briftol,n'y trouverent les portes ouvertes que pour leur prife. Il n'y eut que Guillaume Bigot qui échappa, & les autres furent arrestez par le Capitaine dans la Maison de Ville où ils s'estoient retirez. Il les presenta au Duc de Lanclastre, à qui cene sut pas vn petit sujet de ioye d'auoir en la puissance dequoy se vanger des antheurs des mauuaises impressions qu'on anoir données de luy au Roy d'Angleterre. Cette suite de bons succez le fit anancer vers le Duc d'Yorck, à la teste d'une puissante Armee, & s'abouchant auec luy, il ne manqua pas de luy dire, qu'il auoit eu raifon de douter qu'il fût venu pour faire la guerre au Roy, qui estoit son Seigneur naturel, & qu'il vouloit toute sa vie seruir fidellement. Mais pourtant, adjouta-il en luy montrant ses prisonniers, voila ceux qui déchirans ma reputation par leurs calomnies, " m'ont mis dans la disgrace de sa Majesté, vous trouverez bon que je les chastje " comme traistres & perfides qu'ils sont: Et en mesme temps il ordonna qu'on les décapitat, & que leurs restes sussent presentées de sa part aux Bourgeois de Londres auec fes humbles recommandations. Meffire Iean Rouffel qui effoit l'vn de ces Malheureux, eut l'adreffe de s'en fauuer par vne feinte folie, qu'il porta iusques à la fureur, & il fit si bien son personnage, en hurlant auce des erys épouuantables, en se déchirant à belles dents, & en écumant de rage, qu'il fit peur à toute l'Armée, & qu'on n'estima pas à propos de faire le procez à vn homme priue de sens & de raison.

Les Bourgeois de Londres, que le Duc de Lanclafte mit en eurée par ce priem l'acrifice, vous evau des autres Villes. & les habitans de la canagane, & mefine la pluípart du Clergé, flattez de l'efterance d'un prochain changement d'État, quiet lu des delicies de la nation Angolie, ne marchandrent point à fe declarer pour Henry, dont ils publicient les lotianges. Ils s'abandonnerent à bonne fortune, il en conceut trat of orgueil qu'il adjoiat à la pafion de fa vengeance, celle derrainir le réfrect & Lin felite qu'il detoir à fon Prince pour regne en fa place, & coures chois fuccedances à les défleins, i siques à le rendre maiftre des places qu'il sigocit auparauna timprenables, il s'en affeura par de fortres garnilons, il priet en aint nout l'autorité, & par le confile & du con-

Fff

Année

sentement de quelques Euesques, il rétablit en son Siege l'Archeuesque de Cansentery, qu'on auoit suspendu pour vn temps, & éloigne de la participation des affaires du Royaume.

#### CHAPITRE CINQUIESME.

- Le Roy d'Angleterre pacifie l'Irlande, es reuient contre Henry de Lanclastre, auec une Armée de trente mille hommes.
- II. Qui le trahit, & l'abandonne.
- III. Trahison du Comte de Rutland & d'autres Nobles.
- Sage conscil du Comte de Saresbury, negligé par le Roy, qui se laisse surprendre par le Duc de Lanclastre.
- V. Le Roy pris en embuscade, par trabison du Comte de Northumberland.
- VI. Son entreueuë auec le Duc de Lanclastre, qui l'enuoye prisonnier à Londres.

LE Roy Richard auerty des progret. & de la trabilion du Duc de Lanclaire. 
& de fels Sujets, c'hait de metrer ordre l'éta s'affirer, & l'Ifande perifiée, 
il rourna contre les Rebelles auer vue Armée de trente mille hommer d'élite, 
parmy laquelle ie ne compte point vue milite préfique innombrable d'Archers 
& d'autrei gens de pied. C'elloit plus de forces qu'il n'en falloit pour trions, 
et de l'archer de la companie de l'archer de la companie de l'archer 
de d'archer de la companie de l'archer de l'archer de l'archer de l'archer 
l'euffirer che plus fédiet ex plus conflates, mais fue le bruit qui forcer, 
d'autrei gens de l'archer de l'archer de l'archer de l'archer 
l'euffirer che plus fédiet ex plus conflates, mais fue le bruit qui forcer, 
l'euffirer che qui ne fe croyoit pas moins puilfant, venoit su deuant 
d'eux, il y ne urdous mille pour vue feulemit, qui deferterent, & qui fe vinrent remére à luy. Cela commença à mettre l'épousante dans le camp du Roy, 
for trouppes dimanerent à voue d'eul, & le l'achie méfines, en grand aomirent en la companie de l'archer de d'ait, 
de l'archer met l'archer 
de uril y aous pind et ementiet que de prudence, de negliger le prefage qu'on 
deuoit tier d'vne l'afficheut conjondure d'affirer ; mais le Roy tout affigé 
qu'il fut d'vne l'é errange defection, creur qu'il y aloit de fon homes ut & de 
fon failst d'oppoir et l'archer de l'archer 
de l'archer de l'archer de l'archer 
comme de staland, son Counfa kon Connefitable, qu'il croyoir s'effire acquir 
par toutes fortes de bienfairs, lequel n'eur point de houte de le quitere fectrecrement, & de preferrel a professire de fon Auderfaire, à l'archer server.

deuoir.

Ce Prince tout consterné, & ne sçachant quel conseil prendre, fit vne se.
Ce Prince tout consterné, & ne sçachant quel conseil prendre, fit vne se.
Ce de l'acte de mépriser l'aduis que le Comte de Sarsiany luy donna, de se retier à Bordeaux, & de di a le ribrance vers le Roy son beau-pere. Il prefera
celluy du Connte de stansingha son frete vertin, il s'illa ietter dans la place
impressible de Tourany, & cropara audin mis a personne en servere i, il elpera le c'adabissement de son authorité par une voye d'accord, il desputa pour
l'acte de l'acte d'acte d'acte de l'acte d'acte d'acte d'acte d'acte d'acte d'acte d'acte d'acte d'acte d'ac

refut pour executer la plus horrible trahifon qu'on pút imaginer. & pour mettre en la placed Comte de Hantenigdon le Comte de Northankelon, vieil & Arche perfide Cheualier, comme le plus capable du Royaume, de faire la plus grande 1939lachemé de fon fociel. Celuy-cy-chargé des ordres de Henry, fe mit ca campagne auce vue trouppe de gens, & approchant du camp du Roy, il en laiffi vn bon nombre en emburdede, & pourfuitir fon chemin auce le refte de faite induces au quartier de fa Majelft. Il l'aborda auce grand refpect, il luy iura que le Duc fon Coufin ne deficir que la pais, qu'il luy demandoit humblement auce l'honneur de fes bonnes graces, & l'oublyde ce qu'ilauoit entrepris contre fon obéfifance: & kille confirma par des Lettres du Comte de Huntingdon, auce Henry

luy auoit fait figner par force. Le Roy bien aife de cerre affeurance, en demeura persuadé par le serment folemnel de cét infame Ministre, qui iura sur le sacré Corps de l Es vs-Christ, qu'il luy estoit fidelle, & qu'il ne luy auoit rien dit que de veritable, & l'Euesque de Carleil & le Comte de Sarisbery, aiderent encore innocemment à le tromper; par la confiance qu'ils prirent en la fausse ingenuité de ce Traistre, Richard se init aussi-tost en chemin pour aller au deuant de Henry, & pour luy donner de fa part toutes les marques d'une parfaite reconciliation, mais trouuant affez prez de la une montagne qu'il voulut descendre à pied, il reconnut trop tard qu'il auoit donné dans le filet, & découurit l'embuscade. Il voulut reculer, & alors le Comte de Northumbellant leuant le masque de sa trahison, le sit enuelopper par fes gens , & l'enuoya prisonnier à Flinth , sous bonne & seure garde. Le lendemain vingt-deuxième jour d'Aoust, le Duc Henry à la teste de ion Armee, & aux fanfares des Trompettes, y arriua fur l'heure du difner, & enuoya deuant l'Archeuefque de Canterbery, qui fit ce qu'il put pour reconforter ce pauure Roy, tremblant, desolé & denué de forces & de secours, & qui rapporta au Duc qu'il le conjuroit qu'ils pussent auoir ensemble vne amiable Conference. Il l'accorda sur le champ, & descendit tout armé, suiuy de douze personnes, en la basse-court du Chasteau, il luy courut à la rencontre, & signine de luy rendre tous les honneurs deus à son caractere par vn traistre baiser, mais ce fut le dernier deuoir qu'il rendit à la Majesté ; car mettant aussi-tost la main fur l'Oinct du Seigneur : Mevoila reuenu , luy dir il , plûtoft que vous ... n'esperiez, & c'est pour vous aider à gouverner le noble Royaume d'Angleterre, où vous auez long-temps mal regné. Richard le regardant auec vn reste de Majesté luy repartit doucement : Hé bien, mon cher Cousin, Dieu vous fasfe la grace que deformais vous le gouvernicz mieux que ie n'ay fait. Et alors « le Duc appellant les Comtes d'Arondel & de Glocefire ; Voicy, mes bons amis, ... leur dit.-i, celuy qui a fair iniustement mourir vos Peres, c'est pour cela que ie le donne à vostre garde. Ils s'en saistrent auec ioye, ils le menerent prisonnier à " encurs de son party, donna liberté à rous ceux qui auoient esté pris auec le Roy.

Année 1399.

#### CHAPITRE SIXIESME.

- Reflexions de l'Autheur fur l'infortune du Roy Richard.
   Reproche de ce Prince à l'Angleterre qu'il menace des maux qui fuiuroient son insidelité, & qui arriuerent dans l'autre siecle.
- Le Roy blasmé de ne s'estre point retiré en France.
   Sentimens de ce Prince au sujet de sa disprace.

e deteftable monfre qu'on ne fçauroit reprefenter d'vne ancre affez bour-beufe & affez noire, prodige qu'on n'auroit iamais creu, & qu'on n'auroit jamais craint du plus barbare de tous les ennemis, exemple execrable de la fureur de la guerre, & de la cruauté de ceux qui sont eleuez dans la dureté de la profession des armes. Ceux qui applaudissoient hier à vn Prince victorieux . & qui failoient retentir le Ciel du bruit de ses louanges, tombent d'une flateuse acclamation dans vne declamation pleine de rage, ils accablent d'injures & d'outrages celuy qu'ils adoroient, ils ne regardent que d'vn œil farouche, celuy qu'ils n'aprochoient auparauant qu'auec vne extréme deference. Ils luy auoient decerné les honneurs du Triomphe dans la capitale de ses Estats, & ce triomphe ne se fait que de sa personne, qu'ils y traisnent dans vne honteuse captinité, sans confiderer que leur reputation est inseparablement vnie à la destinée de cette victime, & que l'Anglererre patira eternellement du reproche d'vn si horrible sacrifice. O Isle d'Albion qui eleuois ta gloire au dessus de toutes les Couronnes de l'Vniuers, & qui disputois auec toutes les Nations pour le merite des vertus & de la veritable valeur, combien dois tu estre affligée, d'auoir receu dans ton sein, & d'auoir eleué pour en estre à samais deshonoré, des personnes si insidelles & si ingrates: Change les Hymnes de ta Harpe en de funestes recits de duëil, ne chanre plus que des aits tritles & lugubres, & deplore ron mallieur, de n'auoir pas plutofi auorré, que d'auoir enfanté des bourreaux qui ont fait de la Majefté Royale, le fujet d'une fanglante Tragedie, qui te priuent pour inamis de l'auantege de tant de grands es ploits, qui en ruinent la memoire, & qui te rendent la fa-ble & l'entretien de tous les peuples, la matiere de leurs chansons & le sujet d'v. ne iuste horreur.

Quel succez, ie te prie, pretends-tu de cette action infame ? Mais qu'imagines tu qui puisse arriver de ce parricide, que le bouleuersement & la cheute du thrône que tu viens d'ebranleri Pour moy, ie crois déja voir le paysan & les Communes duRoyaume deuenus furieux par l'horreur de cét attentat, cotinuet & pourfuiure leur rage fur les lieux qu'vne longue paix rendoit florissans sous l'obeissance & fous la protection d'un legitime Souverain. Le preuois que les Nobles & les plus grands de l'Estat, courans à leur perte dans vn trouble si épouuantable, se viendront faire immoler aux Manes de cette Royale victime par diuers interests: & ie croy déja entendre les crys & les clameurs lamentables des Dames de la premiere condition, à qui la perte de leurs marys & la diffolution d'vn facté mariage, feront detefter publiquement vne si execrable cruauté. Ie t'annonce hardiment, & a fon de trompe, des desordres, des confusions, & des calamitez sans nombre, que la Religion mesme qui en patira, ne pourra retenir. Tu apptendras par vne funeste & honteuse experience, s'il est plus heureux de tomber d'vne authorité legitime sous celle d'un Vsurpateur & d'un Tyran, quand tu verras le Prince des Fressons, paré des sleurs & des titres duRoy des Abeilles, tédre la main pour prendre le Sceptre, & preparer sa teste pour le Couronnement, en diant. Le thrône de Richard est à moy. Pleut à Dieu que ce Prince infortuné, eut fait son profit du pronostiq de ce Prophete que vous tenez si veritable en tout ce qu'il vous a predit, & qui dit que le Leopard pourra repofer sous l'ombre des lys 1 En

effect s'il se fut venu sauuer dans ce iardin odoriferant de nos lys, d'où il auroit pù retourner en son Royaume en plus grade puis ance que son ennemy n'y estoir Année entre, il ne seroit pas arriué par sa mort & par sa trisse destinée, que sa Reyne sa 1399. femme, digne de tant d'honneurs, qui estoit vne des plantes de ce riche parterre,

& qui estoit encore Vierge, changeat ses habits Royaux en des habits de dueil. Comme cette cruelle Tragedie sut la suitte de la trahison infame de ses Subjers, c'est par la bouchede ce Roy, dont nous emprunterons la voix & les sentimens, qu'il leur fautreprocher la dureté de leur cœur. Comment auez-vous pû, perfides que vous estes, vous laisser posseder d'vne si incroyable temerité, qui vous a pu rendre si insolens & si osez, quel detestable excez de rage vous a pu tellement aueugler, que de vous faire perdre la veuë & le ressousenir de l'amour & de l'affection plus paternelle que Royale que le vous ay continuée depuis vingt ans, pour vous faire conspirér ma pérte, & pour vous rendre capables d'vn si lasche & d'vn si horrible parricide : De quelle saçon traitez vous celuy qui n'attendoit de vostre part que des témoignages de vostre reconnoissance, aussi grands que les bien-faits que vous auez receus de mon affection, ou de mes foins, pour la fortune des vns, & pour la conscruation de tous les autres ? Ie n'en esperois pas moins que le facrifice de tous vos cœurs & de toutes vos inclinations ; mais en verité le reconnois bien dans cette trifte necessité de déplorer mes mileres, qu'il n'y a rien fous le Soleil que de fragile & de trompeur, que tout le monde n'est que vanité, que la vertu n'est plus, ny le principe, ny la fin des actions des hommes; qu'elle ne fert que de pretexte à leurs interests, & à leurs malicieux desfeins, & qu'il n'y a point de Puissance si legitimement ny si fortement établie, qui ne foit sujette à mille accidens. En voicy vn exemple en la personne d'un grand Roy, & du plus infortuné de tous les hommes; c'est moy-mesme, qui croyois auoir attaché la Fortune captine & soumise à mon Throfne, qui croyois auoir cloue fa roue, & qui me vois auiourd'huy le iouet de son inconstance, & le seul depuis Hecube qui puisse m'approprier l'auertissement qu'elle a laisse à tous les Monarques,

> Quiconque au Sceptre établis son esoir. Et fe flattant d'un fonnerain pouuoir, Comblé de biens , [uperbe , 6 semeraire, Ofe des Dieux méprifer la colere, Et trop credule an bon-heur qui luy rit, De vains penseus entretient son esprit; Qu'il me regarde , & qu'ensemble il te voye, O deplorable & mal heurense Troye!

#### CHAPITRE SEPTIESME.

IndigniteZ faites au Roy Richard dans sa prison. I. II.

Pieté de la ieune Reyne enuers son mary.

Le Duc de Lanclastre, cependant, amuse par Lettres le Roy de France, & ses Oncles.

IV. Haine des Anglois contre leur Roy, qu'ils condamnent à vne prisca perpetuelle.

Le Duc de Lanclastre l'oblige à luy resigner sa Couronne. Affemble le Parlement d'Angleterre, & se fait élire Roy.

E Roy Richard enfermé dans la forte Tour de Londres, y demeura iusques au mois de Ianuier, abandonné à toutes les indignitez que pouvoient com-Fff iij

Année 1399. mettre des Gardes qu'on autoit holifis pour le mal-traiter. Ils faficient le iour de la nuit, & pour l'empécher de domiris ll seutoit o la gade aux celes bruits épousemables, dans le temps que la Nature donne au repos des perfonnes plus métrables. El puis reiminelles, afin de thy faire d'une fi longe uisfimme un furplice plus cruel que la nort, & qu'il achesalf a vie dans les inquientes d'une double afficient. La Revan la fremme, & pluiteurs Siegneurs qui reflorate d'une cottonie fe dui reme de ce temps le d'un ten etmoigneur Mais quoy qu'on en cettorie le feui reme de ce temps le d'un ten etmoigne. Mais quoy qu'on et cettorie le feui centre de ce temps le d'un ten etmoigne. Mais quoy qu'on et le crète fre d'en desuire, « parmy tous les foins qu'on prit pour le conider, le gour d'entre de l'entre d'entr

Elle luy en escriuit auce tout ce qui se peut de tendresse & d'affection, mais parmal-hour pour elle, il estoir alors fort afflige de sa maladie ordinaire; & cependant, quoy que toutes les penfees, toutes les esperances, & tous les procedez du Duc de Lanclastre allassent droit à la Royaute, il fit mine au dehors de n'a. uoir que de bonnes intentions. Il fit sçauoir par Lettres avx Princes de la Cour de France, qu'à la verité il detenoit le Roy dans la Tourde Londres, mais que c'estoit auce honneur, & moins pour luy seruir de prison, que de lieu de seureré contre la fureur des Bourgcois & des Peuples d'alentour, parmy lesquels il auroit este en danger de sa vie. Cela estoit encore veritable, & en esfet il n'y auoit point d'iniures ny de blasphemes qu'ils ne vonussent contre luy, déchirans sa conduite & fon honneur aucc tant de liberté, que de crier tout publiquement & fans honte, que c'estoit vn Tyran & vn bastard qui n'auoit rien de Royal, ny dans les mœurs ny dans la naiffance, & qu'il estoit indigne de regner & de viure. Cét esprit de rebellion estoit si general dans toute l'Angleterre, que si les Grands n'en disoient autant en public, ils n'estoient pas moins iniustes dans la mesme passion de voir changer le Gouvernement, qui leur sit desirer & mesmesaux Prelats & aux Ecclesiastiques, qu'on luy sist son procez. Sur cette proposition le Vulgaire insolent & profane, continua de detester hautement satyrannie & sa cruauté, qu'il auoit portée iusques dans le sang de ses proches, on parla des exadions extraordinaires qu'il auoit introduites, comme d'vn crime capital, pour auoir esté faites sans le consentement des Subjets, on traita de mesme la paix qu'il auoit faite auec la France, & sur ces accusations & autres pareilles, leuë, en plein Confeil des Princes, des Grands & des Prelats qui deuoient d'autant plus pour leurhonneur garder l'ordre & les procedures de la Iustice, qu'ils le haif-foient à mort, ils le condamnerent, sans l'anoir ny mandé, ny encondu, à voe prison perpetuelle. Peu de temps apres le Duc de Lanclastre l'estant allé voir ils eurent vne longue Conference ensemble, &il ne fut pas mal-aise à celuy qui estoit maistre de sa liberté & de sa vie, de l'obliger par la crainte de la mort, commc l'on croit, de luy remettre l'anneau Royal, & de luy ceder par consequent sa Couronne, dequoy il se sie donner vn Acte public, en presence de plusieurs Euesques, Abbez & Comtes, tous gens de son party, & qui conspiroient auec luy au mesme interest, pour l'impunité de leur rebellion.

Aind l'Anglererre chanc fans koy, mais non pas fans Tyrn, i l'allut pour noir à cettre quaitre par l'Allembile d'un Parlemen general, quite trousquet à Wethmuniter le premier iour d'Octobre. Tous les Elatra du koyaume's trouuvern, & les Ecclefaltiques prince leur fance à main gauche, de l'aure collédes Ducs & des Comtes, parmy lefquels Henry de Lanclaitre prit la premiere place, le me d'arret fon Orde, l. Duc d'asseffre « les Comtesed Arendel, de La Martie, de Frairest à, & le Seigneur Defraire. L'Archeuesque d'Yorsk qui en Lacoberta la benéchtion de fon pere, & a pers autor fair vo grand Difount fur es myttere, pour faire voir que le plus ieune des freres auoit inflement fupplant fon aiffe, & pour faire voir que le plus ieune des freres auoit inflement fupplant fon aiffe, & pour faire voir que le plus ieune des freres auoit inflement fupplant fair finelle, comparant le Roy Richardà Efau; l'on leut l'Acte, par lequel se reputant incapable de regner, il renonçoit à la Couronne. Alors les témoins mentionnez en la Let. Année tre de renonciation, furent appellez, qui déposerent de la verité de ce qui y 1399-estoit contenu, deuant l'Archeuesque de Cantorbery: & ces depositions examinées: Puis qu'ainsi est, dit-il, que le Roy luy-mesine declare qu'il est incapable "

de regner, il est bon que nous aussions à l'élection d'vn autre. Le Peuple là present y applaudit à grand bruit, & l'Archeuesque ayant fait " faire filence , il leur propola premierement le Duc d'Torch , & plufieurs autres apres tout separément, offrant de couronner celuy qu'ils choistroient, & enfin voyant que la proposition n'estoit point agreable : Hé bien , adiousta-il comme de luy-mesme, Voudriez-vous du Duc de Lanclastre : Alors il ne se fit qu'vne voix de tous les suffrages, qui s'écria : Ouy, ouy, le nom de Dieu soit beny, & " ausli-tost tous les Membres du Parlement s'y accordans, il reuint aux Communes, qui s'écrierent par trois foisauec vne clameur épouuentable, Ainsi soit, Amfi foir,& meure quiconque n'y voudra confentir. Il demanda qu'on eût à luy " en decerner vn Acteauthentique, & cela fait, & Henry ayant accepté son éle- « ction, les Archeuefques à genoux ayans leu intelligiblement tout ce que les Roys d'Angleterre doiuent jurer d'observer , luy donnerent leur benediction & le baifer de paix , & luy firent prefenter l'Anneau Royal auec vn femblable baifer, par Meffire Thomas de Perfy. Apres cela , l'ayant fait reuestir des habits de Iuftice, on l'affit dans le Throfne, d'où il donna la Verge ou Sceptre d'or à porter à fon Connestable, selon la coustume; & ayant receu le serment de fidelité du Mareschal, du Chancelier & du Garde du Seel secret, il declara son filsaisné Prince de Galles, du confentement de toute l'Affemblée, qui luy protesta une fidelle obeissance, & donna au second le titre de Duc de Lanclastre. Toutes ces ceremonies acheuées, celle de son Couronnement sut remise au jour de la Fefte de S. Edouatd.

#### CHAPITRE HVITIESME

Couronnement de Henry Roy d' Angleterre.

Histoire de l'Ampoulle de l'Onction , & du pretendu témoi-

gnage de S. Thomas de Cantorbèry. 111. Le Roy de France enuoye fes Ambaffadeurs à Henry. 1V. Qui les reçoit auec grande ciuilité. Leur retour en France.

E Prince fut couronné en grande pompe le jour qui auoit esté assigné, & Cle premier oingt & facré d'une huile que les Anglois disent auoir efte apportée du Ciel par la Vierge Marie, & par elle donnée au glorieux Martyr S. Thomas : elle le conferue dans vne Ampoulle de Iapis, au dessus de laquelle est vn Aigle d'or enrichy de perles & de pierreries. Mon dessein n'estant pas ny de détruire ny de soûrenir cette tradition, ie me contenteray de donner autant d'une Prediction contenue dans un billet attaché à l'Aigle; qu'ils maintiennent affirmatiuement auoir esté écrité de la propre main de S. Thomas: & ie m'en rapporte à la Posterité, si ce Roy pourramettre en execution tout ce qu'elle promet de sa valeur & de la gloire de son Regne.

Quand moy Thomas Archeuesque, banny d'Angleteire, me refugiay en « France, pour me rendre auprés du Pape Alexandre, qui lors effoit en la ville de " Sens, afin de luy faire plainte des manuaifes coustumes & des abus que le Roy d'Angleterre introduiloit au preiudice du Clergé : estant de nuit en oraison dans l'Eglise de sainte Colombe, ie priay la Reine des Vierges, d'inspirer au " Roy & à ses heritiers vn ferme propos de s'amender, & de reparer leurs entre- " prifes,& d'obtenir de la misericorde de IESVS-CHRIST, que ce Prince traitast «

#### Histoire de Charles VI.

"Eglife auce plus de refped & d'amour. Auffi-toft m'apparut la fainte Vierge, Année qui auoit cét Aigle d'oren fon fein, & qui tenoit en fa main vae petriet Ampoull. 1399: » le de lapis. Elle trarl Aigle, elle en ferma & couurit l'Ampoulle, & me les met-

The report of the state of the

capitale qui regarde l'Occident, lous vine grande pierre, elle lera trouvée quand

"beloin fera, elle feruira à l'onction des Roys d'Angleeerre, & elle aura l'obli"gation de la découverte de cét Aigle au Chef des Payens. l'obeiss à ce qu'elle
"m'auoit ordonné, & ayant enfermé ce Ioyau dans vin coffret de plomb, ie le mis

, entre les mains de ce bon Religieux.

Pendant cette revolution, nostre Roy revint ensanté, qui en apprit la nouuelle auec beaucoup de regret, de ce que Richard son gendre n'auoit point implore fon fecours, & ne pouvant faire autre chose pour lors, il dépescha en Anglererre l'Euefque de Meaux, le Sire de Huguenille, & quelques autres personnes de scauoir & d'experience, tant pour visiter de sa part la Reine sa fille, que pour presentir & découurir quel seroit le dessein des Anglois dans vne nouveauté si surprenante. Le Roy Henry aduerty de leur arriuée, témoigna d'en estre bien aife, & non feulement il ne leuraccorda pas le Paffe, port qu'ils demande-rent, mais il les enuoya receuoir par les plus Grands de fa Cour, qui les condui-frent en grand honneur iusques à Londres, & qui leur témoignerent que l'Angleterre estoit fort obligée à la France, d'auoir donné retraite à leur Roy durant son exil, & de l'auoir si bien traité. Ce sut aussi le principal sujet qu'il prit pour leur rendre adroitement & de bonne grace, toutes sortes de témoignages de reconnoissance & de civilité : Il s'enquit avec grand soin de la santé du Roy, de la Reine, & de toute la Maison Royale, separément & l'vn apres l'autre, il les regala felendidement l'espace de quatre jours: & celuy de la Toussainces qu'il leur fit voir tout ce qu'il auoit de plus rare & de plus precieux, il n'oublia pas de leur montrer humblement & à deux genoux, l'Ampoulle dont nous venons de parler , ny de leur en compter l'histoire selon la cedule de S. Thomas , evdeuant transcrite. Ils nous rapporterent cette particularité de leur voyage à leur retour . & comme les Anglois , qui font naturellement superstitieux . & fort fusceptibles de ces sortes d'enrestemens, ayans vne confiance admirable en cet Aigle, le Roy auoit resolu de la porter sur soy, moins par deuotion que pour obtenir les anantages & les victoires qu'on luy promettoit de cette Prophetie, dont je laisse à juger aux Sages, qui scauent ce que c'est de ces sortes de traditions. Enfin toute cette Ambassade se passa de sa part en civilitez & en presents , il les renuova auec toutes fortes de recommendations à tous nos Princes de France, & promit de dépescher au plûtost ses Ambassadeurs pour faire entendre ses intentions sur tout ce dont il auoit esté pourparlé entr'eux.

Encette

421

En cette mesme année, & dans la premiere semaine de Nouembre, arrisa la deceda de trass pués forts cullé de visilles de des fraigues de adance. Anné firec d'une longue guerre, que s'archellion entretine tentre les deux Couronnes 1939 de France & Angelererre, exqui fru aussi finanche à ce Royauma qu'à la singuence la ceur de Roy de Nauer (1 tenné farmes du de Nauer vivosifis et trois filles, l'atinée comme tras lors ingée de dax ans, effoit marié auce Mada. Et trois filles, l'atinée comme tras lors ingée de dax ans, effoit marié auce Mada. Et trois filles, l'atinée comme tras lors ingée de dax ans, effoit marié auce Mada. Et trois filles, l'atinée comme tras lors ingée de dax ans, effoit marié auce Mada. Et trois filles, l'atinée des filles autor fépuils (Loca recondire, tame, ), i troisfence tailers. & Clamies nouveau fépuils (Loca recondire dames de la comme de la france, qu'un le forcite en ten fourorble su part de ces ancients enements de la France.

#### CHAPITRE NEVFIESME.

I. Conspiration contre Henry Roy d'Angleterre.

II. Découuerte par le Duc d'Yorck.

III. Et par le Comte de Rutland son fils , qui trahit les Coniurez.

 Qui échappent, & mettent à leur teste vn nommé Magdalein, qui ressembloit au Roy Richard.

V. Ruine & défaite de ce party.

VI. Execution à mort de quelques-vns des Complices.

Henry de Lanclastre éleué au Throsne d'Angleterre, & voulant tenir Cour Douierte, prit occasion d'assigner vn Tournoy Royal à certain jour, qui fembla fauorable au Seigneur Deffenfier, au Comte de Glo.eftre, & à plufieurs Dues & Comtes, faschez de la destitution du Roy Richard, pour sesaisir de la personne de cer Vsurpareur & de ses fils. Comme l'entreprise estoit grande & perilleuse, elle deuoit estre conduite auec beaucoup de prudence & d'adresse, mais elle fut presque aussi tost découverte que projettée, par l'indiscretion du Comre de Rutland, qui receur publiquement des Lettres de la part des princi-paux Chefs de la Conjuration, qui le prioient de ne rien negliger pour l'executer. Il estoit presta semettre à rable auce le Duc d'Yerch son pere, qui prit ces Lettres, qui les leut, & qui l'en blasma fort aigrement : Et comme il le menaça d'en aduertir le Roy, comme il auroit fait, le Comte le preuint, qui s'alla ietter aux genoux du Prince, luy conta route l'affaire, & luy demanda tres humblement pardon, qu'il obtint à condition, comme il auoit promis, de luy liurer dans peu les principaux des Coniurez. Il confeilla pour cela au Roy de faire des troupes, & estant ainsi deuenu l'explorateur de son parry, il alla des le lendemain trouuer ses Complices, pour seur porter la nouvelle de l'assemblée des forces, & pour les exhorter à la genereuse resolution de se bien deffendre, sur l'afseurance qu'il leur donna de ne les point abandonner, & d'exposer sa vie pour leur falut.

Il leur perinada en fuite de faire leurs leures atan le pris de Galles, & voffrit pour les commander & conduire follellement, mait fair cuerte pa faire quare lieurs qu'il a sperceurent l'auant-garde du Roy meil de leure mie, il les conceurges, il die qu'il failloit donner hardine faire que meil balfe, & en meime temps, t'eignant d'aller fondre deflus tout le premier, il s'alla londre aux ennems. Le Comrede Acstrational d'was la faire frankino, fie dans cettre furprise le devoir d'un bon Capitaire, il s'alla faifer d'un Pont prochedel à auere peu de fiene, all le défendit wallamment, iqueyes à ce qu'il eut donné

Gan

#### Histoire de Charles VI.

Année

le loifr à cous ceuxqu'il auoit amener, de faire leur retraite & de fauure l'ebagage & les équipages. La loye d'auoir chappé dece penl, valut aux Coniurez
celle d'une baraille gagode, ils mitent à leur telle un cerrain Ecclesifatique
mommé Megédinis, qu'ils affeuverne eftre le Roy Richard, auqueil i refloinbloit enrierement & demine & de visige, & le condutians par Exceltre & plafeurs autres Villes de la Camapagen, ils exhortonen rous ceux qui auoient compaffion de l'iniure qu'il auoit foufferte, de fe loindre à fon party pour l'en vanger, mais la fourbé fe décourir à Suthex. Le Maire de la Ville qu'i avaparecur
de la configiration, les ficarraquer dans leur Hoftellerie par la Commune, qu'il
mit fous les armes, & Étinosfit le logis.

La conjoncture estoit assez delicare pour leur faire perdre courage, mais cette Noblesse n'en fut que d'autant plus vaillante, que le danger estoit grand, & ilsse dessendirent brauement, iusques à ce que le Comte de Kent tomba mort d'vn coup de fléche qui le rrauersa, & que le Comte de Saresbury fut tué. Alors les Comtes de Huntingdon & de Glorestre, & leur Roy supposé Magdalein, se sau-werent par les fenestres, & les aurres plus opiniatrez à la deffense, manquans enfin de fléches & dequoy tirer contre les alliegeans , Mesire Thomas le Blount & Meffire Beneift fe rendirent auec trente autres Cheualiers ou Escuyers, à la mercy des Habirans, qui les menerent à pied & à grandes journées jusques à Exfort. où desia le Roy Henry estoit arriué, qui fut bien ioyeux de certe prise. Il ne pardonna qu'à vnieune Gentil-homme qu'il auoit depuis peu fait Cheualier, il fit décapiter tous les autres, & ordonna à l'égard de Messire Thomas Le Blount & de Messire Benoift , qu'on leur arrachast le cour & les entrailles, pour estre iettées au feu, auparauant que de leur couper le col. Non content de certe cruelle vengeance , il commanda que les corps des Suppliciez fussent mis en quartiers, & pour donner part d'une si sanglante execution à ceux de Londres , il les leur enuoya presenter, le seiziéme iour de Januier, presque à découvert & à demy enseuelis, par vne troupe de païsans. Deuanteux marchoient comme en triomphe, ceux qui portoient au bout de leurs lances les testes des Comtes de Kent & de Sarifbury, accompagnez de Trompetres & de Clairons, pour exciter les Peuples à accourir à ce spectacle, & pour rendre la chose plus solemnelle, les Euclques n'eurent point de honte de marcher au deuant, reuestus de leurs ha-bits Pontificaux, & à la teste de leur Clergé, chantans le Te-Deum, insques à l'entrée du Pont. Là furent le stelles penduës, & les membres iettez à la voirie, pour seruir de pasture aux bestes & aux oyseaux de carnage.

#### CHAPITRE DIXIESME.

- Le Peuple de Londres presse le Roy Henry de faire mourir le Roy Richard.
- Il en donne l'ordre à Pierre d'Eyton, qui le suë.
- III. Prise du Seigneur Despensier & du Comte de Huntingdon.
- IV. Executez a mort auec quelques autres des ConjureZ.

P Endant que coute la terre decelhoit la perfidie des Anglois muers leur Roy Les nouvelles arrivenen qu'il l'autoenfait moursi d'étim dans la Tourde Londres; mais on appire auant la fin du mois qu'il autoit e fié miferablement affisifie, é, voir comme il alceule affamil-heureufe definitée, Le meréchant peuple de Londres importunoit incessamment le Roy Henry par ses clameurs, de faire mourir par supplie. Le nouvelle propure de ce qui en autoit effe ordonné par le Parlement qui l'autoitigé, ces nimans Régisides le perfecuercent s' fort, qu'il l'accontantin de leur accorder nimans Régisides le perfecuercent s' fort, qu'il régionnaim de leur accorder

leut demande, lors qu'il partic de la Ville pour aller contre (asennemis. Il commanda donc au perficé Cheualter Firere & Firme, d'ofter la vie au Roy, Richard, Andere qu'il appella lori tean de Bardeaux, dans l'ordre qu'il lay en donna, & celuy, 1999cy accompagné de huit hommes de fa forte, monta la Tour le propte iour des Koys, & entra dans la chambre de ce auurer Prince, qui mangeois va peu pour donner quelque force à foncerps devoide d'aim, d'afficition de de fianpour donner quelque force à foncerps devoide d'aim, d'afficition de de fianteriter co Roy, & cet Officier retourné vers Richard aucc varifage plus tritle que de couffume, luy avant retified de le freirir dauntage, le Prince infortuné

lly demanda 3 il y auoit quelque chofe de nouneau.

Il luy annonça l'arriude de cel rinme Manifre & de les Sarellites, & auffictoft Richard épouenté renuerfant la table : Celuy-là, luy répondit il, & Henry, & et l'entre par le compartie de l'arriude d'

Poursay, & l'a inhumé sans aucune pompe ny ceremonie Royale.

Apres ceres cruelle Tragedie, le Roy Henry reuenant Londres, y futre canauc ven iony quine fe peut reprimer. Re pour comble de bonne fortune, il recoru le iour meime les adus de la prife du Seigneur Defenfer & du Comte de Hontingden, à la pourtiute déquels il autoit listif le Comte de Railond auce van grande Armée. Certainement c'elt rue cholé déplorable que la définée de vangenande Armée. Certainement c'elt rue cholé déplorable que la définée de qui qu'ils choiffenn pour feur faiut. Le Dépendre vous arque le saffiéer de Richard ne se pour beur faiut. Le Dépendre vous arque le saffiéer de Richard ne se pour feur faiut. Le Dépendre vous arque le saffiéer de Richard ne se pour feur faiut. Le Dépendre vous arque le saffiéer de Richard ne se pour feur faiut. Le Dépendre vous arque le saffiéer de Richard ne se pour feur fait ne de la fine de la fait de la comment de la fait de la fai

me mente a Royalaminisghus, frere balland du Roy Richard (si f. strope, si de list) far for work of the missing du s. free balland du Roy Richard (si f. strope, si de list) far for work silfy du fictor du missing du s. freite fid de Gebt reame étate, filts for . dits de Kest , fu mer, sont less de Hilland) le voulant fauuer en Et. 60 s. donn le soy Henry auoit épousé la faile (Music de Bohan) qui le prirent & 60 s. donn le soy Henry auoit épousé la faile (Music de Bohan) qui le prirent & 60 mente filt de first de Bohan) qui le prirent & 60 mente filt filt filt de filt

Alors on arresta de la part du Roy le sieur Fuelden, lors deposé de l'Archeuciche de Cantrobrey, ce Reger Fuelden, Busque et Lonner, emits sis par le Rey Ruhard, du confessionen de Fug., instité en l'Artheus (the part le destination et Theman d'Arnolet, stiebly par steary,). L'excloque de Carleis, l'Abbé de Fuelsmanster, Maistre lessa d'ârty, le Sire de Berneuren, Brosse Gosse, les sites d'acte, de

Ggg ij

#### Histoire de Charles VI.

V.

cy-deuant nommé Magdalein , qui auoit representé le Roy Richard dans ce Année mal-heureux party. Le Comte d'Arondel les mena deuant les Communautez pour estre iugez, & comme apres rrois heures de deliberation l'on ne pût trouuer dequoy appuyer la condamnation de mort, ce Comte ayanr demandé au Roy ce qu'il en feroit, & luy a yant répondu qu'il les fift mourir s'il wouloit, il donna la liberté à l'Archeuesque, il fit remener l'Abbé & l'Eussique en prion, & enuoya, toute nuis qu'il estoit, les quatre autres au gibet, où il seur sit exancher la teste.

#### CHAPITRE VNŽIESME.

Le Dauphin fils aisné du Roymené par la Ville & aux enuirons de Paris , pour le faire voir au Peuple.

II. Le Roy d'Angleterre depute pour traiter auec la France, qui ne le reconnoist point pour Roy.

Tréves accordées entre les deux Couronnes.

IV. Grand Iubilé à Rome. Deffenses faites aux François d'y aller, à cause du transport d'argent.

L'Université mal contente du Gouvernement de l'Eglise durant la soustraction. Cesse pour un temps ses exercices . & suspend la Predication.

SVr la fin de cette année, les Ducs de Berry & de Bourgogne, Oncles du Roy, & le Duc d'Orleans son Frere, qui gouvernoient les affaires du Royaume auec son Conseil, trouuerent à propos pour le bien de l'Estat, & pour la satisfaction des Peuples, de leur faire voir Charles Monsseur, fils aisné du Roy, lors angé de neuf ans, & qui n'auoit point encore sorty de la Maison Royale où il auoit esté éleué. Ils le sirent monter à cheual, & prirent pretexte de le mener auec vne grande & pompeule suitte de Ducs, de Comtes & de Barons, de Paris à l'Abbaye de fainct Denys, où il fut receu Processionnellement se-lon la coustume, à l'entrée de l'Eglise, & l'on luy sit vn disner magnisque, qui fut suiuy des presents, tant des Religieux que de la Ville : On continua de le promener de la mesme sorte dans tous les enuirons de Paris, où le Peuple & le Clergé luy furent au deuant auec des Hymnes de joye & des Cantiques spirituels, & l'on sit effort pour le regaler, & pour luy témoigner par dons & par des vœux publics, combien on auoit d'affection pour sa personne, & de passion de le voir viure assez long-temps pour succeder à la Couronne de fon pere.

Cependant le Roy d'Angleterre, voulant accomplit sa promesse, enuoya à Calais Meffire Thomas de Perfy , & vn Euefque de fon Royaume , pour traiter auec la France , & le Roy de sa part deputa à mesme fin à Boulogne l'Euesque de Chartres , Meffire Jean le Feure , Messire Jean de Hangest , & Gontier Col, I'vn de ses Secretaires, mais le principal article de leur instruction, sut de ne point paffer à Henry de Lanclastre la qualité de Roy d'Angleterre. Ils furent de retour le dernier iour de Mars, & rapporterenr en l'Audience que le Roy leur donna, qu'ils auoient accorde vne trève iusques à la Pentecoste prochaine. Dans le mesme temps arriua l'ouverture de la grande Indulgence de Rome, qui donna sujet aux Chrestiens de se preparer pour aller saluer & visiter l'Eglise du Prince des apostres, mais comme il se sût fait pour cela vn grand

transport d'argent hort du Royaume; il fur fait defficin au François d'y aller, à l'on empa exprez des Gardes (in les Froncieres, pour empécher qu'on ca più. Année foreir. On n'eur par moint de deuorion pour la fetire de la declace de S. Denis, 1199où il fe in m li incroyable concourt de peuple, qu'il n'y a point de memoire que annais on y en aiv eu li grand nombre. Le Roy luy-medine, de nouveur erue, nue na faire, s'y voolut rousuer auce fes Oneles & fon Frete ; mais la foulle de la prefif furent la grandes, qu'à peine pur on archeur et Procedion accoltumne, &

il y eut deux hommes qui y furent écouffer.

Les Prelates de France ne s'acquitans pas durant la foultra@ion d'obedience,
de ce qu'il assoines promis à l'Viniverfile, ne faisient à les Suppolis, qu'un et maigre par de la Benefites Eefe faisiques, & d'aures par les Laxdeurs des demaigre par de Benefites Eefe faisiques, à d'aures par les Laxdeurs des demaigre par de Benefites Eefe faisiques, à c'aures par les Laxdeurs des des
gest de leurs libertez. C'est ce qui fit tout le Carefine ceffixion de Leçons &
de Predications, & cefa fir catal que plufieurs Ecolers fe retirerent de Paris,
mais aufit, comme il y auoit du Gandale que les ames Chrefitennes fuffens primeis de leur paltre pistruelle dans va tremps i fini, quelsuage gons de bran 'enremitera suprec da Noy, qui promit de conceaer les Efudians fur leurs incretifis, g'acque cette affeurance les Lechares de les Semons furent continues 2 i Joseeffit, g'acque cette affeurance les Lechares de les Semons furent continues 2 i Joseeffit, g'acque cette affeurance les Lechares de les Semons furent continues 2 i Joseeffit, g'acque cette affeurance les Lechares de les Semons furent continues 2 i Joseeffit, g'acque cette affeurance les Lechares de les Semons furent continues 2 i Joseeffit, g'acque cette affeurance les Lechares de les Semons furent continues 2 i Jose-

#### CHAPITRE DOVZIESME.

- Le Roy Louis priné du Royaume de Sicile par Ladislas.
   Reuient en France, & enuoye le Comte de la Marche en
- Italie pour commander fon party.
- III. Mort de Louis de Berry Comte d'Eftampes ,inhumé à faint Denis.
  IV. Le Roy enuoye en Angleterre pour la tréue, & pour le retour
- de la Reyne.

  V. Mort de Pierre Blanchet Secretaire du Roy, en Angleterre.
- Offis Roy de Sicile, Duc d'Anjon, auoit insques à present mis ses affaires en affez bon estat par les fideles seruices d'vn Comte Neapolitain ( c'estoit Thomas de S. Senerin Duc de Venouse ) qu'on le pouvoit croire bien étably dans la possession de son Royaume, mais il en fut chasse par la mesme main qu'il y auoit maintenu, & voicy comme ceux de sa Cour m'ont raconté l'Histoire de sa desection. Ce Comte auoit vne fille que le Roy luy promit de faire épouser à Charles d'Anjou son Frere Prince de Tarente; le Contratt de ce mariage fut passe à Angers le 13. I win 1397.) mais ayant attendu deux ans entiers l'execution de la promeile, & le Prince Charles n'y voulant point entendre, le dépit de se voir trompé & meprife, luy fit prendre la resolution de s'en vanger, & cela luy reustit si bien, qu'apres auoir rendu le Roy Louis odieux aux Neapolitains, il luy fut facile d'introduire dans la Ville le Prince Ledifles autrement appellé Lancelot son Competiteur , ( fils de Charles d'Anjon dit de la Paix , iffu du mefme Sang de France , mais fon ennemy capital, ) qui y fut reeeu à grande 10ye & couronné Roy, & qui des auslitost enuoya vers l'Intrus ou pretendu Pape de Rome, pour obtenir sa confirmation & fon inuestiture par Bulles Apostoliques. Le Roy Louis ainsi depossedé repassa en France, vint à la Cour, & delà prit le chemin par sa Comté du Maine pour se retirer en Anjou, & cependant il enuoya le Comte de la Marche son Cousin avec quelques trouppes en Italie, tant pour la garde de quelques Chasteaux, qui restoient dans son party; que pour de la faire forte guerro à la Ville de Naples qu'ils incommodoient.

Ggg iii

La premiere semaine d'Auril, en cette mesme année, Louis d'Eureux Comte Année d'Estampes estant à table auec le Duc de Berry dans sa maison de l'Hostel de 1399. Neelle, mourut subitement d'apoplexie, & son corps porté le jour mesme en l'Abbaye de S. Denis, comme il auoit defiré de son viuant, auec le consentement du Roy, y fut le lendemain inhumé en grande pompe, dans la Chappelle de la Reine leanne où il auoit fondé des Messes quotidiennes. Plusieurs du Sang Royal y affifterent auec le Duc de Berry, qui succeda aux reuenus de ses Comtez d'Estampes, de Lunel, & de Dourdan, dont il auoit déja acquis la proprieté au retention de l'viufruit de la part de ce Comte sa vie durant. ( Il faut que l'Autho se soit trampé & qu'il ait mu la premiere semaine d'Auril pour la premiere semaine de May, & qu'il ais anticipe le temps de fa mort qui ainfi arriva en l'année suivante 1400. & cela fe iuftifie, sant par fon teft:ment qui eft du 28. Juin de cette année 1399, que par

fon Epitaphe qui porte qu'il deceda le 6.de Inin 1.400.)

La veille de l'Ascension, le Roy estant en pleine santé, tint Conseil auec son Frere & ses Oncles & auec les principales Personnes de l'Estat, pour deliberer des affaires plus importantes, & la principale fut de renuoyer à Boulogne auant la feste de la Pentecoste, comme il auoit esté arresté, tent pour la prolongation de la tréue, que pour auiser aux moyens de retirer d'entre les mains des Anglois, Ifabel de France leur jeune Reyne. Les Sires de Hangest & de Hagueuille & Mai. thre Pierre Blancher Secretaire du Roy, choifis pour cette negotiation pafferent la mer, & demeurerent en Angleterre jusques au mois d'Octobre. Mais comme ils reuenoient auec vne prolongation de trèues, & auec des paroles d'affeurance pour le retour de la Reyne, Pierre Blanchet fut frappé en chemin de l'epidemie qui regnoitlors dans cette Isle ,où il mourut , & d'où ses os déposiillez de leur chair furent rapportez à Paris par l'ordre de sa femme & de ses parens. (Il fusinhumé aux Cordeliers de Paru où son Epithaphe nous enseigne qu'il srépassa à Londres le dixhuitième iour d'Octobre l'an 1400. C cela iustifie ce que nous avons remarqué, que nofre Antheur a anticipé four l'an 1399, le recit de ce qui arriva l'année (uiuante.)

Fin du dix-neufiéme Liure.



TABLE CHRONOLOGIQUE POUR L'ANNEE 1400.

Charles VI. en France, 10. De Nostre Henry de Lanclastre en Angleterre 2, Seigneur Henry en Effagne, autrement Caffille & Du Schifme. Martin en Arragon. 6. Des pretendus Boniface IX. à Ican en Portugal. 14. Papes. Rome. 11. Charles III.en Nauarre. 15. Benoist XIII. en Auignon. 7. Sigifmond de Luxembourg dit de Bohé-

De la vacance de l'Empire inc en Hongrie. 16. d'Occident en Allemagne, 22. Iagellon en Pologne, 15. Wenceflas de Luxembourg Roy des Louis Duc d'Anjou en sicile.14. Romains deposé & Frederic de Brunf wie elen en fa place le 25. May tue pen apres. Et Rupert Comte Palatin élen

Empereur le 15. de Septembre ; Conronné le 6. de lanuier. ANNEES Du Regne des Rois Chrestiens (de l'Europe.

Ladislas d'Anjou dit de Duras vsurpateur du Royaume. 16. Margueritte Regnante en Dannemarck & Suede auec Eric fon neueu. 14. Robert Stuart I II. du nom en Escesse. 12,

Principaux Princes du Sang, Grands Officiers, Ministres d'Effat, & Faueris de la Cour de France.

Louis de France Dauphin fait Duc de Guyenne le 14. de Ianuier.

Louis de France Duc d'Orleans, Frere du Roy, l'vn des Gouverneurs du Royaume.

Louis II. Duc d'Anien , Roy de Sicile.

lean de France, Duc de Berry, & Oncles du Roy, gouvernans le Prinz Philippe le Hardy Duc de Bourgegue. Royaume à cause de sa demèce. Les du Charles d' Eureux Roy de Nauarre 3. du nom. Pierre Comte d'Alençon. Louis Duc de Bourbon, Oncle maternel duRoy, o grand Chambrier de France Louis de Bourbon, Comte de Vendofme, Anufre de nos Reys,

Ican dir de Monrfort , Duc de Bretagne.

Louis de Sancerre, Sieur de Charenron, Connellable de France. Nicole du Bose Euesque de Bayeux faisant la Charge de Chancelier de France.

Ican fire de Rieux & de Rochefort. Ican le Maingre dit Boucicaut. Renaur de Trie S. de Serifontaine , Admiral.

Ican de Trie , Marichal du Duc d'Orleans. Waleran de Luxembourg Comte de S. Pol , Capitaine General en Picardie & au pays de Vvest-Flandres.

Lancelot de Long-Villiers, fon Lieutenant. Pierre dit Hutin d'Aumont, Porte Oriflamme.

Guichard Dauphin , grand Marfire des Arbalefriers.

Louis Duc en Bauiere frere de la Reyne, grand Maiftre de France.

Arnaut Amenion , Sire d'Albrer , grand Chambellan. lacques de Bourbon S. de Preaux, grand Bonteiller de France. Louis de Giac Grand Eschançon.

Guy Sire de la Rocheguyon , grand Panetier. Charles d'Yury , Chenalter trenchant.

Charles Sire de Sauoify , Grand Maiftre d'Hoftel de la Reyne.

Colart Sire de Calleuille Gouverneur de l'Estat & Seigneurie de Geones; Renaur d'Oriual Escuyer son Lienten nt.

## HISTOIRE

DV REGNE

### DE CHARLES VI

ROY DE FRANCE

LIVRE VINGTIESME.

#### CHAPITRE PREMIER.

- . Arriuée en France de Manuel Empereur de Constantinople.
- II. Son entrée à Paris auec le Roy qui luy alla au deuant.
- III. Son habit & sa bonne mine.
- IV. Il est logé au Louure. Sujet de son voyage.
  - Necariage de Iean de Bourbon Comte de Clermont auec la Comtesse douairiere d'Eu fille du Duc de Berry.

Année



L y auoit long, temps que le Roy attendoit l'arrivée de l'Empéreur de Confannople, auce d'aurant plusé cioyé & d'enuie de le bien regalet, qu'il croyoit que c'eñoit vin incident tout extraordiante pour la giore de fon Regne & pour l'honneur de noftre Nation, que le Prince d'un fi grand Empire cutrecours ally de fi loing, fue le recit de fa puilfance & de fon nom. Pour rendre la chofe plus follementles, al en-

uoya va nombre de la plus confiderable Nobleffe iufques fure les fronzieres, afin qu'il fur reced dans les Villes auce couse la magnificacne I mperiale, & pour auoir foin de le faire craitere & defrayer fplendidement, & commeil témogna qu'in le vouloiritere oublier de cous ce qu'on pourroit insenere d'honneurs pour le iour de fon entrée, il fitz confeillé d'ordonner à la Ville de de Paris, qui en eur ordre le troiffee de ului fur les neur heures de mantin, de faire va gros de deux mille Bourgeos, leftes & biem monzez, pour l'aller rencontrer au Pour de Charenton, & pour termi les deux coftre du chemin, aufit i-oft qu'ils luy auroient renduleurs deuoirs. Apres auoir trauerfé cette première haye de la luy autoient renduleurs deuoirs. Apres auoir trauerfé cette première haye de la unile committe de la coftre de chemin, aufit on milice

Milice de Paris, il apperceus à virtair d'arc de là, le Chancelier de France, les Prefidens El a Compagnie entire de la Chambre du Parlement, auce une faite tancé de cinq cent hommet tous de leurs dometifiqués; de leur. compliment fut faity 1400. du fait det trois Cardinaux. Peu pares parute les Noy, à la tefte d'uy gros tout composé de Duch. de Comtes de de Barons, qui auançoir au fon des Trompteres, des ciatrons de de outerfortes dintrimentes de Mulique, & fa Mijolife à yaut auapolitation chapeau dans le metine inflant, tous deux courretors pour yembraffer, Elli fe rendirent de part de d'autre, tant de mine que de parole, cou les textionis les témos de les tempes de part de l'autre, tant de mine que de parole, cou les textionis-

gnages possibles d'estime, d'amitie, & de iove de s'entreuoir. Apres leurs complimens, Manuel vestu d'un habit Imperial de soye blanche; monta sur vn cheual blanc qui luy auoit esté presenté en chemin de la part du Roy, ou pour mieux dire il y fauta, car on ne vid iamais vne plus grande agilité. Aussi estoit-ce vu Prince tres bien fait, & comme il attira sur luy les yeux de tout le moode, quoy que sa taille sût mediocre à la verité, elle estoit accompagnée auec proportion d'une poitrine robuste & de membres fermes & vigoureux, & la grace de son visage, decoré d'une grande barbe & d'une cheuelure venerable. ment chenue, donoa tant de respect pour sa personne, que toute la Cour & la multitude jugerent, que noo feulement il auoit le caractere tout entier, mais 10utes les qualitez necessaires pour la domination d'vn Empire. Le Roy marchant à coste de luy d'vn pas égal, le condustit à Paris, & derrière eux suiuirent tous ceux du Sang de France, qui apres le festin Royal, qui fut fait au Palais, l'accompagnerent au Chasteau du Louure, où son logement estoit preparé. Tant qu'il demeura dons le Royaume, le Roy prit vn foin particulier de luy faire rendre les derniers honneurs, & de sa part il épuisa enuers luy toute la ciuilité & la magoificence qui luy estoient naturelles, ordoonant sur le fonds de son Espargne, tout ce qui pouvoit estre necessaire pour l'entretien de son estat selon sa qualité. On luy donna fouueot le plaifir de la chasse, on luy sit voir les Eglises, où il témoigna beaucoup de deuotion, & il eut diners entretiens auec le Roy, tant secrets que publics, en presence des Grands de la Courtouchant le sujet de son voyage. Il remontra les necessitez de son Empire, & son Interprete les representa si patetiquemenr, que le Roy luy promit de l'affifter, & cependant il luy fit, & à ceux de la fuirte, de tres riches prefens, tant en or, en pierreries, & en ioyaux, qu'en divertes fortes d'étoffes, dont l'art & la richeffe n'estoient mojos hors d'estime; que les liberalirez de sa Majesté furent sans borne & sans mesure.

Durant le temps de son sejour , s'accomplit le mariage de Messire Iean de Bourbon Comte de Clermont fils de Louis Duc de Bourboo Oncle maternel du Roy, auec la Comtesse d'En fille du Duc de Berry & vefue du Comte d'Eu Connestable de France, mort en Hongrie. Il fut solemnisé le ionr de S. Iean Baptifte, & comme ils estoient tous deux issus du Sang Royal, les Nopces s'en firent au Palais aux dépeos de sa Majeste, & l'on tendit au dessus de la table vn superbe daiz tout semé de Fleurs-de-Lys d'or ; où sut assis le Cardinal de Thury qui auoit dit la Messe, & apres luy l'Empereur de Constantinople, le Roy, la Mariée, la Reyne, le Roy de Sicile, & Charles Prince de Tarente son Frere. Le lendemain le Duc de Berry traitta auec la mesme ceremooie, dans son Hostel de Néelle, toute cette auguste Compagnie, & parce que les appartemens n'estoient pas capables d'une si graode Assemblée, la feste se sit au milieu de sa Cour, fous vne grande Salle de charpente construite pour cela, qui fut tendue de riches tapisseries d'or & de soye. Pour rendre la chose plus solemnelle, les plats furent mis sur table par des Prioces du Sang, qui contre la coûtume ordinaire feruirent au difner & au fouper : & pour conclusion de la joye de cette alliance, le Roy accorda en faueur des Mariez, & aux prieres du Duc de Berry, qu'ils fuccederoient apres sa mort en son Duché d'Auuergne, pour en jouir comme de leur heritage par eux & par leurs descendans:

Hhh

#### CHAPITRE SECOND.

- Le Roy continuë les deputations pour l'union de l'Eglife.
   Ambassade des Princes de l'Empire vers le Roy, souchans la deposition de V vencessas Roy de Bohéme.
- III. Plainte faite au Roy pour ce sujet par les Seigneurs de Bo-
- héme.

  IV. Audience donnée à Estienne Duc de Bauieres Pere de la Reyne, Chef de l'Ambassade d'Allemaene.

Année I

E Roy continuant ses bons & pieux offices pour l'vnion de l'Eglise, auoit enuoyé le Patriarche d'Alexandrie, & quelques autres Personnes de qualite & de grand scauoir , vers les Electeurs tant Ecclesiastiques que seculiers , & autres Princes d'Allemagne, pour les porter à conuenir auec luy de la voye de cession par les deux Contendans. Dela ils deuoient passer chez le Duc de Milan pour mesme sujet, & le Roy auoit prié le Roy d'Espagne par Lettres & par Enuoyez, de ioindre son entremise pour l'y disposer, mais comme ils fortoient du Royaume ils firent rencontre d'vne solemnelle Ambassade qui venoit en France au nom des Electeurs, qui les obligea de reuenir, pour voir ce qu'elle apporteroit de nouveau, & fi ce ne seroit point le même dessein qui l'auroit amenée, quoy que ce fût pour tout autre sujet. Pour donner en peu de mots le recit de cette fameuse deputation, qui ne tendoit à rien moins, c'est que l'Empire estant de toutes parts opprime, comme exposé qu'il estoit aux entreprises & aux brigandages de diuers partis, faute d'un Chef capable de le maintenir, & qui fût affez vigoureux pour faire iustice de ceux qui troubloient son repos, les Electeurs auoient depuis peu procedé à l'élection d'vn Empereur. La Diete s'eftoit tenuë à Cologne, & apres beaucoup de conteffations pour le choix des personnes qui auoient esté proposées, ils estoient enfin conuenus en faueur de Robert Ducde Banieres, (Comie Palatin Prince déja bien aagé, mais vaillant & de grande entre-prise, deposans par ce moyen Wencessas Roy de Bohéme, qui depuis vingtdeux ans portoit le titre de Roy des Romains, & que la rudesse de ses mœurs rendort indigne d'estre souffert dans cette qualité. Les Princes & grands Seigneurs de Boheme prenans part à l'affront fait à leur

Souuerain, en voulurent faire plainte au Roy son Cousin & à tous nos Princes à Fleurs de-Lys, & ce fut pour rompre ce dessein, que les Allemans deputerent auffi de leur part. Eftienne Duc de Banieres Pere de nostre Reyne leur fit l'honneur de se faire Chef de cette Ambassade, pour d'autant mieux faire agréer au Roy vne election qui s'estoit faite dans les formes & qui estoit iuste & raisonnable : & les Ducs de Berry, de Bourgogne & d'Orleans, qui avoient la conduire des affaires pendant la maladie du Roy, les receurent tous également bien, & resolurent de les entendre l'vn apres l'autre. La premiere Audience fut accordée aux Bohe-miens, & celuy qui parla pour eux, fut vn excellent Docteur en Theologie qu'on appelloit Maistre Jean de Moranie , qui fit vne fort belle action , mais comme ie l'estime trop longue pour estre icy rapportée tout au long, ie me contenteray d'en toucher les principaux poines. Il remontrapremierement, comme depuis cent ans & dauantage, il y auoit eu alliance entre les Maifons de France & de Boheme, qui s'estoit confirmée & continuée par divers mariages, qui iusques alors avoit esté gardée inviolablement de part & d'autre, & qui de nouveau avoit encore esté plus étroittement renouée entre les deux Roys regnans. Il fit vn beau discours sur le deuoir reciproque d'vne confederation si solemnelle, il l'agença de tout l'art qu'on peut emprunter de la Rhetorique, & pour faire entrer les

interells du Roy dans ceux de fon Maistre, il fit valoir les bonnes intentions qu'il auoit pour l'vaine de l'Egiffie, à laquelle il defitioit : tous fei foits & tour fon Annél recetie: & comme ce crédit dépendoit de la conferrazion de l'Empure, il conciul 4400 que fon Prince fe recommandoit au Roy de France fon tres-cher & tres aimé coufin, & qu'il le prôtis de luy donner affiliance pour pourfuiure fon droit; &

pour s'y mantenit contre ceux qui l'en vouloient niuthement priser.

L'elendemain, el Druc Élitenne pere de la Repte fut paradilement introduit
au Confeil des Ducs, qui fit dire par vn Cheualier de fa litte, s'quasine en notire
Langue & qui loy feroit d'Interprete; qu'il auoit de bon cœus accepté cette
Ambasflade, pour le grand defir qu'il auoit de voir fa fille tres. aimée & de vinter
toute la Maion Noyale. Il parà ne finitre de l'vinoi de l'Eglife, comme de la
choic qui efloit la plus defirée par tous les Princes d'Allemagne, il dit auoir fait
deux voyages exprés à Rome pour en trouuer les moyens, il parà de defondres
de l'Empire comme d'un oblaic le ivn ii grand bien, & apres auoir prie de la part
de un times Princes. I Roy & le s'égineurs de France, d'auoir agrabale le recienne al lliancet entre les deux Élfats, il adjoirta pour conclution, qu'il auoit
cencre à parlet de quelque choic en particulier auce le Roy, le Go Neles &
fon Priere, qu'il ne deuoit point propofer en public : & fur cela l'Asfemblée fur
romput.

#### CHAPITRE TROISIESME.

- I. Le Duc d'Orleans promet de séruir le Roy de Bohéme.
- Le Duc Estienne de Bauieres épouse la Douairiere de Coucy.
   Ambassade de France vers les Princes d'Allemanne.
- IV. Le Duc d'Orleans part pour le secours du Roy de Boheme,
- V. Faineantise de ce Roy, emprisonné par le Roy de Hongrie
- V. Faincantifé de ce Roy , emprifonné par le Roy de Hongrie fon frere.

  V.I. Resour de nos Ambassadeurs d'Allemagne mort de McG
- VI. Retour de nos Ambassadeurs d'Allemagne, mort de Messire Taupin de Chantemerle. VII. Le Patriarche d'Alexandrie mal voulu du Duc d'Orleans:
- VII. Le Patriarche d'Alexandrie mal voulu du Duc d'Orleans; exilé de la Cour pour le mauuais succe7 de cette Ambaffade.

Es Ducs de Berry & de Bourgoppe Oncles du Roy, & le Duc d'Orleans fon Frere, nierne diuers Confeil entr'eu, trant as Palias que la plutieurs autres lieux, pour aufier à la réponie qu'ils feroient à ces Ambdfia-deurs ; & apres en aoir meurement délberé, le Duc d'Orleans Yaunaç enfin de dire, qu'il eftoir refoile de ferruir fon Cousin le Roy de Bohéme. Les Bohemienss en recoumerent emps à la Cour aupret de la Reyne fille, qui le remais aux cut qu'et du de l'archive le remps à la Cour aupret de la Reyne fille, qui le remais aux cut (pidé du Lerraine) veftee du Sire de Cusp mort au retour du malbeureux vouge de Hongrie, compolée de l'Archevelque d'Aix (Trinns de Papis Curdinal) de Meliter Topis de Casarment Maithre d'Hotel deu Roy, & de Maithre France d'Aix (Trinns de Papis Curdinal) de Meliter Topis de Casarment Maithre d'Hotel de Roy, & de Maithre France d'Aix (Trinns de Papis Curdinal) de Meliter Topis qu'et le casarment Maithre d'Hotel de Roy, & de Maithre France d'Aix (Trinns de Papis Curdinal) de Meliter Topis qu'et l'average de casarment Meur et de l'autre l'average de Casarment Meur et de l'autre l'average de casarment de Casarment de Casarment Meur et de l'autre d'Aix (Trinns de Papis Curdinal) de Meliter Topis qu'et l'average de casarment de l'autre d'Aix (Trinns de Papis Curdinal) de Meliter Topis qu'et l'average de l'autre l'autre l'autre l'average de l'autre l'autre

Hhh ii

#### Histoire de Charles VI.

En mesme temps, le Duc d'Orleans voulant accomplir sa promesse enuers le Année Roy de Bohéme, fit vne grande affemblée de Gendarmes, vint le dernier du 1400. mois de Septembre prendre congé du Bien-heureux S. Denis Patron du Royaume,& continua fon chemin par la Champagne,mais il ne fut pas fi-toft à Rheima, qu'il y receut nouvelles que la Ville de Francfort,& que'lques autres des plus ce-lebres d'Allemagne, avoient effe prifes par l'éleu Empereur. Il apprit mefme que le Roy de Bohéme ne s'en foucioit gueres, & cela luy fit rompre fon entreprife, non sans regret de l'injure que ce Prince saisoit à sa reputation. Il auoit cité defigné Empereur des le viuant de son Pere, du consentement de toute l'Al. lemagne, & iufques alors il auoit porté qualité de Roy des Romains , mais il n'auoittenu compte, ny du confeil, ny des offres des plus grands de sa Cour, qui le voulurent perfueder de se mettre en possession de son droit, & qui luy promettoient de l'affifter de leurs personnes & de leurs biens. C'eft ce qui donna sujer à Sigifmond Roy de Hongrie fon Frere , pouffé qu'il eftoit d'une infte indignation de la férardile, de le saifir de la personne; pour entreprendre cetre affaire mal-gré luy sous son nom: & les Bohémiens en estoient consentans, mais le Marquis de Moranie Oncle de ces deux Roys, ne voulant point fouffrir cette detention fit la guerre à Sigismond, pour l'obliger à le remettre en liberté.

Voila quel eftoit l'estat des affaires d'Allemagne, où nos Ambassadeurs demeurerent trois mois auprès des Electeurs, & à leur retour en France, ils perdirent Messire Tampis de Chantemerle, qui sut emporté d'une grosse sièux. Collegues ne firent point en public le recit de leur negotiation, toutesois sçeuton bien-tost par des personnes de creance, qu'ils rapporterent aux Princes que les Allemans destroient assez l'vnion de l'Eglise, mais qu'ils ne goûtoient point la voye de cession. C'est dequoy ils s'étonnerent daurant plus, que le Patriarche d'Alexandrie, qui auoit fait plusieurs voyages en Germanie, auoit toûjours asseuré à son retour qu'ils estoient tous disposez d'accepter la voye du Roy & de l'Eglife Gallicane. Comme cela fe trouua faux dans la fuitte, il luy en coûta beaucoup de sa reputation, par le iuste regret de tant d'argent mal employé à des Ambassades inutiles, & le Due d'Orleans entr'autres, en conceut tant d'auersion contre luy, qu'il luy deffendit de se plus presenter aux Conseils du Roy, ny en toute autre Affemblée où il se trouueroit. Il commanda mesmes que toutes ses vaines façons d'agir fussent notées dans les Annales, & ce Prelatremply de honte & de confusion, se retira de Paris en son Euesché où il fit long-temps vne re-

sidence contrainte.

#### CHAPITRE QVATRIESME.

- Le Roy de Dannemarck enuoye demander une fille du Sang · de France.
- Le Duc de Bourbon promet la sienne.
- Le Roy retombe malade.
- Maladie & mort du Dauphin son fils , inhumé à S. Denis.
- Mariage de Louis Roy de Sicile auer Toland d'Arragon.

Es Ambaffadeurs d'Allemagne estoientencore à Paris, quand il arriua du Nort deux Eucfques & deux Cheualiers, qui exposerent denant les Princes le fujet de leur legation , & qui se dirent estre enuoyez par la Reyne de Dannemarce & de Norwegue pour prier le Roy & ses Oncles de luy vouloir accorder vne fille nubile du Sang Royal de Frace pour vo sien Neueu qu'elle auoit designé heritier de ses deux Couronnes. Ils adjouterent qu'entre toutes les Maisons Souueraines de la Chrestienté, ce ieune Prince avoit vn respect & vne estime particultere pour celle de nos l'Eturs de Lys, qu'il foubiation de tirer un heriter d'vine 
race n'heroique de l'i generule, ke qu'il saoient n'esage de les afferure fur fon Année 
ferment, qu'il n'entendroit à nul autre parry qu'il su eluy euffent rapporte l'eur 1450. 
repont. Il y autori affez de Princeffe dignes de certe allance, mais l'exemple 
firecent du mal-heur de la Reyne d'Anglererre, & fon insulte detention, frient 
long-temps islancer l'eclar & le pouls des Couronnes, auce l'erpos l'à douicourd d'un condition plus feure & moint ensuite. On effort dégoûté des Marias 
et et l'engres, a l'on n'eur te moint ensuite. On effort dégoûté des Marias 
et et l'engres, a l'on n'eur te pouls des Couronnes, auce l'erpos l'ai douiplus et l'engres, a l'on n'eur te pouls des Couronnes, auce l'erpos l'ai doit 
eur étage de l'entre de l'entre l'entre l'entre le l'entre le l'entre le l'entre le l'entre le l'entre l'entre

Le deuxeline iour de Septembre, le Roy reuenuten finnet, en alla rendre gracae à Dieu en l'Egilié de Noffre Dame de Paris, & depuis si vint à S. Deuys ie jour de la Fefte de ce Bien-heureux Apoltre de France, quirlemployaen deuotous, smaist l'encheux la fémaise d'apres, il continue dans fes douleurs accoùtembre sitques à la premierre fémaine de l'anuier, & n'eut qu'vn fort petti intersullé durante le Fefte de Noel, qu'il paffs fort Carbolquement dans fon Hofield des. Pol. Dans le meline temps, (, harle fon fils aidoe, Dauphin de Vienne, junguilior depais deux mois d'une mâtide morrelle, qui voblège de von Faliere de l'Abbe & de l'Religions le fecond Dimanche de fanoire, & c'éfort le feni er med cau jungement de Medecine, qui le voyoient fi whôlement diminurer, qu'il a'auoir plus que la peau colléctur les os, fans qu'ils puffent trouver dans l'experience de le ure ra acune caus de d'une se frança les puerces.

Les Prelats ordonnerent des prieres publiques pour eftre chantées à la Messe,

afin d'obrenir fa fante i Ponfie encor des Proceditions publiques suce les Reliuse de Sante, ils Religieux de S. Denny s'acquirerent folemnellement de ce deuxinisques i mois fant, de l'i encorare generale dans Para le vanzeline de deuxinisques i mois fant, de l'i encorare de l'incordition de

Meis Dieu en auoit autrement disposé, il mouvre sur le minuit par vn Arrell de la Prouidence, qu'il e voulut reture du monde dans l'immocance de lon Bapresme, qu'il n'auoit point encore persies, et à l'âge de neur ans, pour changer l'écherance, d'un le des le profession de vier de l'argent empore et ne possibilité pour le des le dementais son corps mis dans une littere, sut conduit à la sepaltere auce une le commo des premers de la Cours de C. Clambelland de Roy, mis auce un la commo de premers de la Cours de C. Clambelland de Roy, mis auce un la profession de l'argent de l'argent de Cours de l'argent de l'arge

Dans le mefine mois de l'anuier , Louys Roy de Sicile époufa dans fa ville d'Arles en Prouence, Taland fille du deffiunt Roy d'Arragos & de la fille du de Bar, lors âgée de vingrans, & d'une prace & d'une beauté fi accomplie, que c'eft aflez pour tafcher de l'exprimer, de circ que la Nature auori épuilétous fes dons pour fa perfection, & qu'ul ne luy manqua rien que d'eftre immortelle.

Hah iii

#### CHAPITRE CINQVIESME.

- Le Roy vient à faint Denys auec l'Empereur de Conftantinople.
- Couronnement de Robert de Bauieres Empereur, apres la defitution du Roy de Boheme.
- Le nouuel Empereur voulant passer en Italie, le Duc de Milan luy ferme le passage.

Année 1400.

L'é vingt-cinquième de Fevrier, le Roy ayans recouuré auce fa fante la connonflance qu'il anoit perdae depuis le dix-neufiéme de lanuier, rémoigna beaucoup de regere de ne s'eftre pir rouveur à S. Denys le iourde la Dedicace, Il voulute têtre au forme de l'Oclaus, & rencourra par le chemin l'Empereur extre pour demander fécours au Roy Henry, mais ie ne sequencie dite s'îl etc extre pour demander fécours au Roy Henry, mais ie ne sequencie dite s'îl etc extre pour demander ficours au Roy Henry, mais ie ne sequencie de s'îl est Roy, qui l'amena à faint Denys, où il assistia à tout le service : & ie remarque cérnicadent d'autent plas voloniers, que cele acuss we dispute affe particujiere, quelques Personnes notables, & melime des doctes, se s'enadulizans de ce cournés fi foliemnelle, auce les Grecquis réloines répeate de l'Égis Romainer d'autres au contraire soitenans pour excuér le Roy, qu'il faisoit son possible pour les y ramener. & que ce o c'étoit que pour leure donner l'enuit

Ce fut en ce lieu-là que le Roy receut des Lettres d'Allemagne, qui luy appriten que le iour de la Parification precedent, le toolob Dux & devi de Asulerra, auoir reccudans la ville de Cologne les Enfeignes de la Dignite Imperiale, apres auoir prenièrement fait les tout batu va Decret des Elécteurs, par lequel là declaroient le Roy de Boheme décheu de fa pretention, & indigne de rien precendre à la Couronne Imperiale. Les principales causifes cetter deposition qui y efloient exprimées, efloient, quen ayant aucun foin des affaires de l'Emchtoir plus cruflement que imains indificé de roubles x de duitions inteflières, qui l'exposient au pillage & à l'incendie: & que non feulement ce Prince néteit pas n'un prorrable, par la feuler aison qu'il Oudfreit de deforte, mais parce qu'au lieu d'eftre le pere, il effoit le meurrière de fes Subjets; que comme s'il fue deuenn fuireux & forcené, il s'ecociumoni à les urer fansaucune rasion, & qu'il ne tenoit conte d'appailer le Schifme, quoy qu'il l'eut tant de fois promis en pluseurs Alfembles de l'Empire.

Robert ainfi deu, ne laifin pas, tout aagé qu'il efloir, de voaloir venir à Rone conformer la ceremoint de fon exaltation, lift vne grande Armée pour ce figiet, & le mit en campagne, mais illaiot paffer par les terres du Duc de Affas, nouvellement muelt; de certre qualte par Voeccila fon competieur. Affas, nouvellement muelt; de certre qualte par Voeccila fon competieur. Parties de la competieur de la competieu

435

ne deffendirent pas les Villes que Robert voulut conqueir, comme de l'ancienne dépendance de l'Empire, miss ielles combattirent heureulment en Année diurefie rencontres, où il perdit grand nombre des fiess. Il y confinns inuti. 1400. lement toutes fié finance, il y perdit fei soyaux & fei équipages, & l'appreche de l'Hyure l'emenaçant d'acheure par faimie le truine des refles de fon Armée, il fut contraint de s'en retourner en grand defordre, & auec beaucoup deconfusion d'un finanusis fucer.

#### CHAPITRE SIXIESME.

I. Le Roy remet la Comté de Foix au Captal de Buch.

II. Qui quitte le party Anglois auec son fils aisné.

III. Et remet ses places en l'obeissance du Roy.

IV. Don fait à l'Eglise de saint Denys d'une parsie du Chef & du Bras de saint Benoist, par le Duc de Berry.

V. Qui afifte à leur Translation.

O'r, is fin du mois de Fevrier, le noble & vaillant oßen, de Grailly dit.

Ar sie / Dapat de Buch, fermedit à Paris apprés du Roy, pour acomplir le Trairé qu'il avoir efté contraint de faire auce le Connellable. Il iura fedire à l'Amsélée euvers & contraint de faire auce le Connellable. Il iura fedire à l'Amsélée euvers & contraint de faire auce le Connellable. Il iura coltage, la remite de la Comet de foix en perpenuel heriuge, apres que le Cape par en la contraint de la Comet de foix en perpenuel heriuge, apres que contraint de la Comet de foix en perpenuel heriuge, al commandation, de pour en términgent à reconnois faire, il donna à la Courte plaif rede iouxtee & des cournois , & fit vo magnifique festim au Roy & à rous les fires de la contraint dans le party de de foix en perpenuel de l'active d

#### Histoire de Charles V I.

1400.

la pensée qu'il auoit besoin de leur assistance pour quelque entreprise ; mais il Annee les quitta auffi-toft pour s'aller ietter adroitement dans le Chafteau de Bouteville auec le peu de gens qu'il auoit à sa suitre. Sa retraite les avant fort surpris. ils reuinrent en diligence pour se remettre dans la Place, & ce fur la qu'il leur dit qu'il estoit vassal du Roy de France, & qu'il leur desfendit sur peine de la corde, de plus rien entreprendre sur les Subjets de sa Majesté.

Nous auons remarque fous l'année 1394, que le Duc de Berry Oncle du Roy, ayant à grand peine obtenu une portion des Reliques du grand saint Hi-laire, dont le corps entier reposeen l'Eglise de S. Denis, il promit en recompense vne partie du Chef auec vn Bras de S. Benoist. C'est ce qu'il executa auec autant de deuotió que de magnificence car il fit faire vne figure duSaint du poids de deux cent cinquante marcs d'argent, tenant vn Bras de mesme tout vestu & decore d'une drapperie d'or, & enrichy de pierres precieuses, pour y enfermer cette Relique : & afin de rendre fon vœu auec plus d'honneur & de magnificence, il choifit le iour du mesme saint Benoist, qui se celebre au mois de Mars, & y conus le Roy & toute la Maison Royale. L'Abbé & le Conuent en Chappes, & suiuis de cette auguste Compagnie, allerent Processionnellement leuer ce digne present à l'Hostel-Dieu, qui est assez proche de leur Eglise, où il auoit esté porté en depost le jour precedent: & deux des Freres le prirent sur les épaules, lesquels estans arriuez à l'Eglise, le poserent entre deux Autels, afin qu'il fur mieux en veue. Le service fur suivy d'vn festin, & apres le disner, l'Assema blee fe fit au Chapitre, où le Duc de Berry rapporta auec combien de peine il auoit obtenu ces saintes Reliques de l'Abbé de saint Benoist. Apres cela, il dit adieu au Conuent, & l'Abbé luy promit par reconnoissance, qu'il auroit part aux prieres & aux sacrifices de la Maison, & que cette Feste seroit à l'aduenir celebrée, non seulement auec plus de solemnité, mais auec les plus riches ornemens de l'Abbaye.

Fin du vingtième Liure.



# TABLE CHRONOLOGIQUE POUR L'ANNEE 1401. De Noftre Seigneur Henry de Linckfitte en Angleteure 3. Henry as Japan, autrement Callité & Martin en Argene, 3. Leanen Pronegal, 15. Charles Illen Naure, 16.

Comte Palatin, Empereur 1.

Merguerine Reganne en Dannemarck & Merguerine Reganne en Dannemarck & Suede auec Eric son neueu. 15.

Robert Stuart 111. du nom en Effoffe. 15.

Principaux Princes du Sang, Grands Officiers, Ministres d'Estat, & Faueris de la Cour de France,

Louis de France Dauphin de Viennois, Duc de Guyenne. Louis de France Duc d'Orleans, Frere du Roy. Louis Duc d'Anon, Roy de Sicile.

lean de France, Duc de Berry, & Oncles du Roy, gouvernans le Philippe le Hardy Duc de Beurgeer, Cee, aucel Duc d'Orlean.

Peirre Comte d'Alesgan. Charles d'avrez hay at Neuers, danne.

Louis Duc de Beurles, Oncle meternel dann, of yeit Chembers de France.

Louis de Beurles, Oncle meternel dann, of yeit Chembers de France.

Louis de Beurles, Contre de Vendome, Amplie de sus Rays.

Louis de Sancerre, Seigneur de Charenton, Connellable de France. Arnaud de Corbie, Chancelier de France. Iean fire de Rieux & de Rochefort.

Ican le Maingre dit Boucicaut. Renaut de Trie, Admiral. Waleran de Luxembourg Comte de S. PoI, Capitaine General en Picardie & au

pays de Voeft-Flandres.
Lancelor de Long, Villiers , fan Lieuteaun.
Pierre dit Hutin d'Aumont, Perte-Orifamme.
Guichard Dauphin , grand Muffer des Arbeloftuers.
Louis Duc en Bouriers, grand Masfir de France.

lacques de Bourbon Sire de Preaux, grand Bonteiller de France. Louis de Giac Grand Esthançon. Guy sire de Cousan & de la Perriere, premi r Chambellan.

Guy fire de la Rocheguyon, grand Panetier. Charles d'Yury, Cheadter trenchant. Charles Sire de Sauosify, Grand Maifire d'Hosselde la Reyne.

Colare Sire de Saudily, Grand Maifre & Hoffel de la Reyne.

Colare Sire de Calleuille, Gonneraur de l'Esfat & Seigneurie de Gennes.

Renaut d'Oriual Escuyer, son Lientenans.

# HISTOIRE

## REGNE CHARLES

FRANCE

LIVRE VINGT-VNIESME.

#### PREMIER. CHAPITRE

- I. Traité fait auec les Anglou , pour la tréve , & pour le retour de la Reyne fille du Roy, que le Roy Henry rennova.
- II. Son arriuée en France.
- III.Le Duc de Bourgogne la rameine à Paris.

Année 1401.



V commencement de cette année, le Roy voulant poursuiure l'accomplissement du Traité commencé auec les Anglois, pour retirer leur Reyne fa fille d'entre leurs mains , & comme la negociation estoit importante, il y voulut employer des personnes qui en sussent plus capables, rant par leur sidelité que par l'experience qu'ils auoient des grandes affaires. Il deputa pour cette fin à Boulogne l'Eueique de Chartres , Jean le Feure , Meffire lean de Poupaincourt , premier

President au Parlement de Paris, les Sires de Hugueville & de Courcy Cheualiers, & Maistre Gonzier Col son Secretaire, qui reuinrent en Cour au mois de May, & il apprità leur retour que le Roy d'Angleterre en vieroit auec la ieune Reyne felon ce qu'il devoit à son sexe, à sa qualité, & à sa propre reputation. En effet, il ne confenrir pas feulement de rendre cette Princesse auec tout ce qu'elle auoit ou devoit avoir de meubles & de pierreries, qui estoient d'vn prix inestimable pour l'étoffe & pour les ouurages , mais il l'alla voir pour la consoler & pour luy dire adieu, & luy donna vne belle escorte de Dames & de Cheualiers, pour la conduire à Calais sous les ordres d'un Eucsque & de Messire Thomas de Persy.

Toute la Cour fut tres-ioyeuse de cette nouvelle, & afin de la receuoir auec

plus d'honneur, le Duc de Bourgogne luy, mefine, partit pour Boulogne aucc me grande fiutte de Noblellé, & prit tour pour la fortie de Calsias un leptime Année iour d'Aouñ, qu'elle ferendir à la Chappelle de Lelingueham, qui fait la moi, 1401. tié du chemind cetter Ville a cluel de Boulogne, ou le Roy autoir ordonné qu'on drefisht un Paullon Royal, fous lequel elle four receut par le Counte d'active de la chappe de la compartie de la counte de la compartie d

Il ne manqua pas de l'uy rendré routes forres d'honneurs, aucc autant de l'orge derefrecé, il la fit receuoir en Reynedan la ville de Boulong, ro di e Clérgé mémes fut au deund d'elle, & cela fe continua à Abbeville, & dans toutes les autres Ville où elle pafis, i diquesà : celle de S. Denys. Elle y arrius le iour uoient à fa naiffance & i Goncaracter. Elle fafes deuxions deuant les Reliques de l'Abbaye, & de la fut à Paris, où le Roy & la Reyne fa Mere émoignerent par millefurre de careffes, la ioye qu'il a uoient de recounter vne fille d'austan plus digne de leuraffection, qu'elle eftoir insultemen perfecuete de la Fortune. La Reyne prit le foin de fon educaino, & retranchas de fon Effat, mais la foulager dans fe conduite.

#### ·CHAPITRE SECOND.

Des vents & des tempestes effroyables qui regnerent en France.
 Et des desordres qu'ils firent aux enuirons de Paris.

LE most de May de cette année (e rendit memorable par des tempeftes eft. pouseurables). & prefique inoujeveinfques alors, & par let pertres qu'ellet cauferent. Il tombà de la greile de la groffieur d'un œuit d'oye dans le Beausoifs, qui raina la molifion de feixe lieure de pris, & la feconde femiaine du memfem mois il feft un horrible tomarre fur Paris, qui romba dans la Chambre de la Reyne, qui par bon-heur feloit montée au fecond eftige, lequel mit en cendre les rideux de fon lit, & remona par la cheminée. La Reyne qui enrignour naturellementes fortee de paffions de l'air, en fut comme demy morre da pyreliention, & croyant que c'étoit des assertifiements fils au cheminée. La Reyne qui enrignour naturellementes fortee de paffions de l'air, en fut comme demy morre da pyreliention, & croyant que c'étoit des assertifiements fils au cheminée d'un morre de l'air de l'

Il en arrius particulierement va effet affet bizarre fur la Halle du Lendit zauprés 3. Denis, dont va tourbillon renuerfa tout van cofté fans y laifet que deux poultres; & parce que c'étoir fous l'endroit demeux en fon entier, que les louges des impols de cette f'oire celebre, qui effoient aino prefque infinpportables, qui conduiloit cette foudire, auoit eu fon de confereur fon Tribunal. Cette partie de Halle aini emporteé, fans faire tort pas sur des perties Loges d'alemour, 1401.

( ce qui est affez admirable ) cette bourrasque impetueuse prussa de mesme force infques au Prieure de l'Eftrée, découurit quelques mailons, & abbatit à rez de terre la closture de pierre de quelques vignes, & au lieu de se rompre contre des Ormes & d'autres Arbres d'vne hauteur démesurée, qui estoient dans les enuirons, elle en fracassa les plus grosses branches, dont elle sema toute la Campagne. Elle arracha la Croix de fer & le Coq du Clocher de l'Estrée, qu'elle emporta, rous pesans qu'ils fussent, à prés d'un trait d'arc au de là : Enfin dans le meime iour & dans le meime moment, le meime vent déracina plus de mille Arbres fruictiers au Village du Mesnil-Aubery, donr il se ioua par les champs, & y ayant découuerr vne grange, il fouffla trois muids de bled tous enriers dans vn puits qui en estoit proche.

#### CHAPITRE TROISIESME.

- Le Duc d'Orleans fait alliance auec le Duc de Gueldres. I. Qu'il détache du séruice des Anglois.
- III. Et l'ameine de Mouson à la Cour de France.
- Les Ducs de Berry & de Bourgogne mal-contens de ce Traite.

A reputation & la valeur du Duc de Gueldres ayant fait souhaiter son alliance & son amitié au Duc d'Orleans, il l'en fit rechercher, & pour d'autant mieux accomplir vne chose desia arrestée entr'eux, il resolur de s'aboucher auec luy en la ville de Mouson , frontiere d'Allemagne. Il s'y fie accompagner de quinze cens hommes d'armes, ne doutant pas que ce Prince genereux ne vint aussi de sa part auec vne nombreuse suite, suiuant en cela la coustume des Princes de l'Empire, qui font parade de leur puissance en de pareilles occasions, par-ce qu'il y va de l'honneur & de l'inrerest de se faire valoir. Aussi peur on dire que celuy-cy estoit des plus considerables, pour le merite de sa personne, & pour le voisinage de ses Estats, & son affection estoit d'autant plus à ménager. qu'il auoit iufques-là tenu le party d'Angleterre. Mais pour lors il tenoit le Roy pour vn Vfurpateur, & il le confirma à son arriuée auec cinq cent de ses Subjets, rous Cheualiers & Escuyers, cousen bel équipage, par le Traité qui fut fait en tr'eux au nom du Roy, qu'il s'obligea pour luy & pour ses successeurs de seuir, luy & la Maison Royale contre qui que ce sût de la Chrestienté, excepté l'Empéreur.

Ils s'entrefirent de grandes caresses, & de magnifiques presents, & apres l'auoir superbement traite, le Duc d'Orleans l'amona auec deux cent Cheuaux, & à ses dépens, à son Chasteau de Coucy, où la Duchesse sa femme estoit nouvellemenraccouchée d'une fille, qu'il luy fir renir sur les Fonds pour d'autant plus cimenter leur amitié. De là ils vinrent ensemble à Paris, où ils attendirent la fanté du Roy, qui se porta mieux au commencement du mois de Iuin, & qui sut en estat de ratifier le Traité. Ils s'entre-promirent une assistance mutuelle dans tous leurs besoins, & leDuc s'obligea d'envoyer au Roy quand il luy plairoit, huit cent Lances fournies, pour seruir contre toutes personnes viuantes, en payant par mois soixante escus d'or pour Cheualier, & trente pour chacun Escuyer, mais la condition du Roy ne sut pas égale dans le besoin du mesme secours, parce qu'il luy promir de l'entretenir aux dépens de la France. C'est ce qui donna lieu aux Duc de Berry & de Bourgegne, de témoigner leur mécontentement d'une entreprise qu'ils ne pouvoient souffrir, que le Duc d'Orleas eut saite à leur insceu. aussi bien que cette clause, qu'ils n eussent point accordée, à ce qu'ils disoient , & qui de vray ne fur pas approuvée de quel ques Sages, qui jugerent que c'estoit com-mettre l'honneur du Roy d'acheter si cher l'assistance d'un petir Prince, auec

#### CHAPITRE Q V A T R I E S M E.

Les Ducs d'Orleans, de Berry & de Bourgogne se mettent I. mal ensemble pour la salousse de l'authorité.

Entretenue par leurs Courtifans. Prieres publiques pour leur reconciliation. III.

Les Princes font venir des trouppes à Paris.

La Ville en est émeuë.

Le differend accommodé, & les Princes reconcilieZ.

Apparition d'un Comete.

Es Ducs de Berry & Bourgogne mal-contens que le Duc d'Orleans eut traitté Année cette affaire fans leur participation, fe plaignirent encore publiquement des dus intelligences qu'il entretenoit pour ses seuls interests auec le Pape Benedict. Ils l'accusoient d'auoir trauaillé depuis deux ans à luy faire rendre l'obedience, au prejudice de la fouftraction, qu'ils maintenoient auoir effé legitimement & iu-ftement deliberée par le Clergé de France, contre les fentimens duquel, que le Roy auoit suiuis, & que tout le Royaume auoit embrassez & executez, il n'appartenoit point à vn Prince particulier de rien entreprendre : mais ce n'estoit pas là le motif interieur de leur mef-intelligence. C'est qu'ils se vouloient maintenir dans l'authorité du Ministere, & quoy que le Duc de Berry eût le Gouuernement particulier de la Guyenne & du Languedoc , il ne vouloit rien perdre du credit qu'il auoit à la Cour, où il aunit infones la partagé auec le Duc de Bourgogne son frere la conduitte des grandesaffaires, dont ils estoient les maistres quand la maladie du Roy le rendoit incapable d'en prendre connoissance. Le Duc d'Orleans de son costé, vouloit faire valoir les droits de sa naissance. & comme il estoit plus proche de la Couronne, il en pretendoit si absolument l'administration, qu'il ne pouvoit fouffrir de compagnon, disposant de toutes chofes à sa fantaisse & sans leur conseil. Il courut encore vn bruit affez public d'vn autrefujet d'inimitié entre le Duc d'Orleans & la Maifon de Bourgogne, mais dont ie m'absticndray de parlericy, parce que ie n'en suis pas affez informé pour l'authorifer. Quoy qu'il en foit, il est certain que la division alla insques à faire coffer entr'eux les ciuilitez qu'ils se rendoient auparauant, & qu'elle éclata visiblement dans les Conseils, où leurs opinions parurent aussi différentes & oppofees que leurs inclinations.

L'occasion estoit trop sauorable pour certaines gens qui font profession de profiter des mal-heurs publics, & qui troublent les passions des Princes pour mieux faire leurs affaires. Ces flatteurs ne manquerent pas de soufier le reu qu'ils auoient allume, & comme leurs fuggestiós malignes font plus douces à des cœurs irritez, que les conseils des personnes veritablement fidelles & affectionnées, qui font leur principal interest de celuy de l'Estat, il ne seruit de rien aux Princes & aux Grands du Royaume de leur representer les inconueniens qu'on deuoit apprehender de leur dissension. Apres leur auoir cité en vain les passages de l'Euangile qui menace d'une desolation infaillible tous les Royaumes qui sont diuisez, on tascha d'y interposer l'authorité du Roy, & les offices de la Reyne & du Duc de Berry, mais cet appareil fut encore inutile, aussi bien que tous les foins de quelques personnes de grande religion qu'on leur donna pour Arbitres, & cela ne seruit qu'à faire connoistre le mal affez grand pour auoir recours à la Clemence diune On fit des pricres publiques pour détourner la colere de Dieu, preste à éclatter dans la suirte de ce funeste différend, & cependant les presages d'une guerre intestine croissoient visiblement par la licence de piller & de butl-

1401.

- ner, qui exposa tous les enuirons de Paris à la discretion de certaines Compagnies Année Galloifes, qui auoient abandonné la garde de quelques places de Guyenne, & qui confommoient tous les viures fous l'appuy du Duc d'Orleans, qui croyoit en auoir besoin, & qui mandoit des trouppes de toutes parts, parce que le Duc de Bourgogne faifoit le mesme de son costé.

En effect il assembla grand nombre de gens de guerre en son voyage de Flandres & d'Artois , & au mois de Decembre ensuiuant , ils le vinrent joindre à Paris, où il receut en grand honneur les Chefs & les principaux Cheualiers, mais particulierement l'éleu Euefque de Liege frere du Comte de Haynaut, qu'on dit auoir amené auec luy iusques à sept mille gendarmes, sans y comprendre les Archers & les Arbalestriers & autre menuë soldatesque d'Infanterie.Le Duc les logea tous autour de son Hostel d'Artois, mais de crainte d'époquanter les Parifiens, il leur ordonna de se renir serrez, de ne se point répandre dans la Ville, &

de ne rien entreprendre que par son commandement exprés.

Le Duc d'Orleans n'en faisoit pas moins de sa part, en sa maison proche de la porte de S. Antoine, car il luy venoit des trouppes de toutes parts, comme fi la guerre eut esté onuertement declarée, & il se vid en peu de temps cinq mille bons hommes, tant Bretons & Normans que des autres parties du Royaume, qui ne demandoient qu'à iouër des coûteaux, & qui ne craignoient que la Paix, Il en logea ce qu'il put autour de sa personne, & répandit le reste dans les Villages voilins, & comme tous ces apprests menaçoient les peuples d'une prochaine ruïne, les Parisiens qui auoient plus à perdre estoient par consequent les moins aimez, & les plus exposez à vneirruption, qui les mit dans vne allarme d'autant plus grande auec le Confeil du Roy, qu'ils n'auoient aucun moyen de se deffendre fil'on entreprenoit contr'eux., & qu'ils ne pouvoient pas mesmes y interpofer l'autorité du Roy, à cause de sa maladie. Le croy bien que le soldat eut esté bien aife d'auoir le Bourgeois pour partie dans ce demessé, mais les Ducs qui sceurent l'apprehension qu'on en auoit, manderent chacun de son costé quelques-vns des Principaux de la Ville, pour les raffeurer. Ils leur dirent qu'il n'y auoit rien à craindre pour eux de toutes ces assemblées, qui ne s'estoient faites pour aucune manuaile intention, ny contre le service du Roy, ny contre la seurete de la Ville, qu'ils ne se doutassent de rien, & qu'ils les prioient seulement de donner si bon ordre aux viures afin qu'on en cut pour de l'argent. C'estoit 12 le meilleur conseil qu'on pût prendre dans cette sorte de conjoncture, car s'il en fut venu faute, les gens de guerre n'eussent pas manque de se ietter sur les plus riches Laboureurs, & tout auroit esté dissipé dans le pillage, au lieu que voyans qu'on achetoit les choses à leur iuste valeur, ils sournirent si bien les marchez, qu'il ne fit pas plus cher viure qu'auparauant.

Celadora vn mois & dauantage, & cependant la Reyne, le Duc de Berry & le Duc de Boarbon, qui portoient cette dissension aucc impatience, firent leur poffible pour reconcilier les deux Princes. Ils les conuierent plufieurs fois à manger chez eux pour en trouver les moyens, mais c'estoit toujours auec apprehen... fion d'vne grande fuite de gens en armes, tous prests à faire desordre à la premiere parole de pique qu'on auroit lasché de part & d'autre,& cela sus si long-temps inutile, que personne ne doutoit qu'vne querelle particuliere ne se conuertit en vne guerre ciuile, qui mettroit la des-vnion & le glaiue dans les familles, qui briferoit les liens de l'amitié, qui rendroit les Maifons d'Orleans & de Bourgogne irreconciliables, & donnéroit aux ennemis de l'Estat toute sorte de nouueaux auantages. C'est ce qui obligea d'autant plus les peuples à faire des vœux pour cette reconciliation, & qui futent enfin exaucez du Ciel par la misericorde diuine, qui toucha le cœur des deux Princes, & qui leur fit connoistre qu'il y auoit de la pudeur pour des personnes si proches, de mettre le Royaume en dan... ger pour satisfaire des passions d'animosité si prejudiciables au repos public.

Ils en creurent leurs Amis communs, & le quatorzième de lanuier, ils s'entreuirent à l'Hostel de Neelle chez le Duc de Berry, où ils s'embrasserent auec plus d'affection que iamais, se promirent plus d'amitie qu'auparauant, & apres

yauoir disné sortirent ensemble à cheual, & se se separerent auprés du Chattelet Année auec beaucoup de ciuilité, pour se retirer chacun chez soy, apres s'estre tou. Anné chez dans la main auec toutes les marques d'une parsaite intelligence. Les Pari. 1401. siens deliurez de la peur d'vn danger toujours present, & qui dépendoit de la malice ou de l'indiferetion du moindre valet d'vn party qui en auroit attaqué vn autre, reconnurent publiquement que leur falut fi long-temps balancé, ne s'eftoit point soutenu par la prudence humaine, ils en rendirent graces à Dieu. dont la prouidence fit vn second Miracle en faueur des Peuples dans le licentiement de ces trouppes, qui se retirerent en leur pays sans faire de desordre, quoy que la pluspart fussent étrangeres, & de nations qui cherchent moins d'honneur que de profit à la guerre, comme des Allemands, des Liegeois & des Barbançons, & autres, qui n'elfoient pas venus de si loing sans esperer de bien saire leurs affaires durant ce trouble.

Incontinent apres cette discorde appaisée, le Roy reuenu en santé, en suitre de cipq mois entiers de maladie, vint à S. Denis le jour de la Dedicacepour remercier Dieu de la conualescence, auec son Frere & ses Oncles: mais quoy que toutes choses parussent fort paisibles, on ne laissa pas d'estre en peine de l'apparition d'vn Comete qui dura l'espace de quinze jours dans le melme mois. Il lembloit titer du Septentrion à l'Occident, & parce qu'il portoit sa cheuelure étenduë en enhaut, les Astrologues le prirent pour vn pronosticq de la multiplication des herefies,& de la durée du Schisme.

Fin du vinet-vnième Liure.



#### TABLE CHRONOLOGIQUE POUR L'ANNÉE 1402. Charles V I. en France. 22. De Nostre Henry de Lanclastre, en Angleterre 4. Seigneur Henry en Effagne , autrement Caffille & Leon, 12. Du Schisme. Martin I. en Arragon, 8. Ican en Portugal. 16.

Charles III, en Nauarre, 17. Boniface IX. à Sigifmond de Luxembourg dit de Bohé. Des pretendus Rome. 13. me en Hongrie. 18. Pape. Benoift XIII. Iagellon en Pelegne. 17. en Auignon. 9. Louis Duc d'Anjou en Sicile. 16. Ladiflas d'Anjou dit de Duras, v/urpateur De Robert Comte Palatin, Duc en Bauieres, Empereur, 3. du Royaume. 16. Margueritte Regnante en Dannemarck &

de l'Europe, Robert Stuart III. du nom en Efceffe. 16. Principaux Princes du Sang, Grands Officiers, Ministres d'Estat, & Fauoris de la Cour de France.

Louis de France Duc de Guyenne , Danphin de Viennois. Louis de France Duc d'Orleans, Frere du Roy.

Du Regne des Rois Chrestiens

Louis II. Duc d'Anjou, Rey de Sicile

ANNEES

Ican de France, Duc de Berry, & Oncles du Roy, gouwernans le Pris-Philippe le Hatdy, Duc de Bestgagne. Lauce le Duc d'Orleans.

Pierre Comte d'Alençan. Charles d'Eureux , Roy de Nauarre 3.du nem. Louis Duc de Bourbon . Oncle maternel du Roy , & grand Chambrier

de France. Louis de Bourbon Comte de Vendosme, Ancestre de nos Roys.

lean dit de Montfort, Duc de B etagne.

Louis de Sancerre S. de Charenton Connestable de France, mort cette année, eut pour Successeur Charles Sire d'Albret pourueule 21, de Féutier,

Arnaud de Corbie, Chancelier de France. Jean Sire de Rieux & de Rochefort. Ican le Maingte dit Boucicaut, Gouncement de Gennes.

en Suede, auec Eric fon Neueu. 10.

Renaut de Trie, Admiral. Waleran de Luxembourg Comte de S. Pol , Capitaine General en Picardie & en Fuell-Flandres.

Lancelot de Longvilliers , fon Lieutenant.

Guichard Dauphin, grand Maistre des Arbalestriers. Louis Duc en Bauieres , grand Maiftre de France.

Guy Sire de Coulan & de la Perriere, premier Chambellan. Guillaume de Melun, grand Banteiller de France, par Lettres du penultiéme

Louis de Giac , grand Eschançon.

Guy Site de la Roche-guyon, grand Panetier. Charles Sire d'Yury , Chenalier trenchant.

Charles Sire de Sauoify , grand Maiftre d'Hoftel de la Reyne.

Robert de Bethane Vicomte de Meaux, & Guillaume le Bouteiller, Gamerneurs de la Duché de Luxembourg.

HISTOIRE



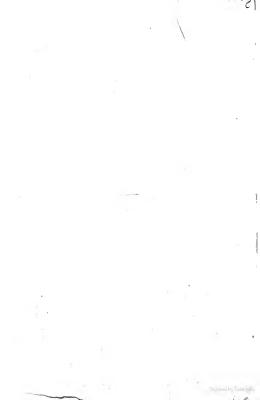



